

LI D 5



Descriptor Caryle

The state of the s

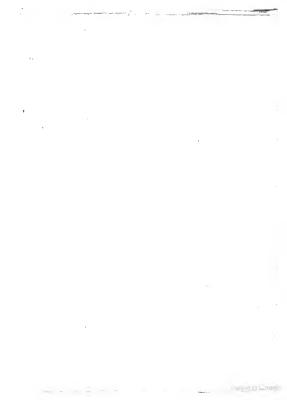

# HISTOIRE

POLYBE,

NOUVELLEMENT TRADUITE DU GREC

Par Dom VINCENT THUILLIER, Bénédictin de la Congregation de Saint Maur.

AVEC UN COMMENTAIRE

UN CORPS DE SCIENCE MILITAIRE, ENRICHI DE NOTES CRITIQUES ET HISTORIQUES, OU TOUTES LES GRANDES PARTIES DE LA GUERRE,

foit pour l'Offensive, foit pour la Désensive, sont expliquées, démontrées, & représensées en Figures.

Ouvrage très-utile non feulement sux Officiers Généraux, mais même à tousceux qui suivent le parti des armes.

Par M. de Folard, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Louis;

Meltre de Camp d'Infanterie.

TOME CINOUIEME





A AMSTERDAM, AUX DEPENS DE LA COMPAGNIE. MDCCXXX,



## HISTOIRE

POLYBE,

TOME V.

Dentarin Cough



bére; mais il n'y a rien de fort fin, ce me femble, finon dans sa haine & dans sa vengeance, & je ne vois pas que nos Politiques en puis fent faire un fort grand ulage. Pour ce qui regarde la vie des autres Empereurs dont l'acite nous entretient, je ne reconnois aucune politique sous leur régne; mais au contraire rien que de sou & d'extravagnt dans leur conduite, & celle de leurs Ministres fort médiocre,

rien qui ne soit digne ou d'être détesté ou d'être méprisé.

Polybe a écrit de la politique en Maître, tout est clair & lumineux dans ce qu'il en dit, & l'autre à la façon des Oracles, s'il est vrai qu'il ait eu le dessein de nous instruire dans cet art-là, ce que ie n'ai garde de croire, & l'on en tombera aisément d'accord, si l'on examine avec attention les Commmentaires faits sur cet Auteur: car les pasfages qui servent de texte à ces Commentateurs, qui prétendent pénétrer dans les fecrts de cette politique occulte, n'ont pour la plupart aucun rapport à leurs réflexions & à leurs préceptes, le plus grand nombre sont des Sçavans de Collége, & ces Sçavans, comme disoit Scaliger de Lipse, ne vallent rien en politique, & n'ont jamais rien vallu: car il s'en trouve de toute robe, & il n'y a presque pas un seul de ces gens-là qui ne me soit tombé sous les yeux. Tacite, dit-on, a expliqué & découvert les motifs des guerres qu'il rapporte. Ce n'est pas là une preuve de sa grande habileté dans la politique. Il ne lui étoit pas difficile de nous les apprendre, puisque dans ce qui nous reste de son Histoire elles ont été peu considérables, de peu de durée, & fort éloignées les unes des autres. Et à l'égard des intrigues des Cours de ces Empereurs Tyrans, & la plupart tous couverts de vices, ce n'est pas là que les hommes d'Etat vont puiser pour la conduite des Roiaumes & des Républiques; & comme il n'y a jamais rien eu de plus méchant & de plus scélérat que ces Princes, il n'y a rien aussi de plus à détester que leur politique, & qui puisse le moins fervir, depuis qu'on ne voit point de Princes femblables à ces gens-là.

Je veux qu'on trouve toute la politique renfirmée dans l'Hiftoire de l'Auteur Latin, le Grec eti-li moissi déuné de cet ayantage? Il ya même plus loin, car il fair fuivre se réflexions ensuite des combars de des batalles, de nous influit du fercet des affaires des Princes de des Républiques du monde contou, nous explique les motifs de leurs guerres, de agre dans tout le détail de ces guerres en homme conformé dans le métier des armes, qui s'elt porté sur les lieux, de qui a travaillé sur d'excellens Mémoires, outre qu'il étoir contemporain, de qu'il en a vû une partie. Grand Guerrier de grand Politique tout ensemble, il ne nous a pas moins donné je caractère des pruncipaux Acteurs de son Histoire, de nous les dépeint cels qu'ils étoient, de parties les processes de la vie de qu'il en les vous de son Histoires, de nous les dépeint cels qu'ils étoient, de parties les procrets de la vie de queleures une on voir briller les vertus

d'un

d'un plus grand nombre d'autres, & beaucoup plus de celles-ei qu'il ne s'en voit dans l'Auteur Latin, & par cette affluence de matiéres il fair que son Histoire a tous les agrémens & les charmes qu'on ne seaucoit trouver dans l'autre, qui manque dans les choses qui attachein

& embellissent le plus une Histoire.

Ce qui manque à Tacite sont les guerres, & je ne sçai s'il s'en fût aussi bien démêlé dans la description qu'il en eût fait que Polybe : car il paroit par celles qu'il décrit, que ce sont les endroits de son Histoire qui lui coûtent le plus, & l'on remarque assez dans les citconstances où il entre, qu'il manquoit d'expérience. Il est quelquefois fort obscur pour vouloir dire trop de choses en peu de mots, violent dans ses métaphores, & souvent trop éloquent & poëtique dans les choses où il n'est besoin que d'une noble simplicité. Polybe est tout lumineux & n'éblouit point, ce qui plaît & instruit davantage, du moins voit-on devant foi. C'est là mon opinion : son stile n'est ni doux, ni élégant, ni châtié: mais ceux qui cherchent à s'instruire n'y prennent pas garde, & la passion d'apprendre digére tout; outre que la grandeur des matiéres qu'il traite ne laisse rien appercevoir de ses défauts. S'il y en a de palpables, on les passe volontiers, ou l'on n'y fait pas attention; outre que les gens de guerre font plus supportez que les autres dans les fautes qui ne regardent que le stile.

Si le public a reçu favorablement mon Ouvrage, je dois ce bonheur à mon Auteur, comme celui-ci doit le fien aux événemens de fon fiécle. Je dois m'eftimer heureux plutôt qu'habile ; & ce qui m'encourage, c'eft que les gearres que l'Auteur rapporte deviennent toujours plus grandes & plus vives à mefure qu'il avance , & les Acteurs plus illuftres. Le récit de ces guerres continuelles lafferoit fes Lecheurs, s'il ne l'interrompoit de tems en tems par ce qu'il nous apprend des intrigues, des negociations faites dans les Cours des différens Princes & dans les armées, les motifs de ces guerres, le caraêtére de ces Princes, de leurs Miniftres & de leurs Généruux, ce qui eft un

des plus grands agrémens de l'Histoire.

Ce cirquième Volume n'est est pas moins earichi que les précdens. Le fixième fera plus sçavant & plus curieux, & d'une érudition plus recherchée & peu connue, aucun Auteur, que je sçache, n'aiant traité de la politique & du gouvernement des différens peuples de la Gréce, & s'ils l'ont siat, ç'a cét d'une manière affez hierriciclle, non pas qu'ils n'en fulfent capables, & beaucoup plus que je ne le fius; mais c'est que ce n'étoit pas leur dessen d'en traiter à fond. Je rapporterai en même tems des choses que je tire de pluseurs Auteurs, qui sérvinont à faire connoitre les loux civiles & militaires du gouvernement des Roiaumes & des Républiques de l'Orient & des

### P R E F A C E



E doute qu'il y ait chose plus rare au monde, en matiére de Littérature, qu'un Ecrivain qui réussit dans la compofition d'une Histoire stérile en grands événemens, comme feroit celle d'un fiécle ou d'un règne tout uni & tout pacifique, où les années comme les jours se ressemblent toutes, &

vont d'un pas égal & d'un même train sans le moindre orage. Un habile homme, quelque réputation qu'il se soit acquise, n'aura garde de fe charger d'une telle entreprise; & s'il s'en trouve capable, il préfumera furieusement de son esprit & de l'excellence de sa plume. S'il ne s'endort en l'écrivant, je suis fort trompé, s'il n'a bientôt des nouvelles que ses Lecteurs bâillent & dorment pour lui en la lisant, & que d'autres la laissent là. Encore une fois, qu'on suppose en cet homme tous les talens & toutes les qualitez propres pour bien écrire, je doute, s'il est sage, qu'il veuille s'embarquer dans un tel Ouvrage fans échouer miférablement.

Les siécles d'ouragans, de guerres bien vives & bien animées, avec tous les défordres, les maffacres & les calamitez les plus étranges & les plus énormes, qui en font les compagnes inféparables, les grandes gloires & les grandes hontes, les grands vices & les grandes vertus, les révolutions d'Etat, les gouvernemens tyranniques, les révoltes, qui en font les fuites, les divisions, les désolations & autres événemens funestes, sont les matériaux les plus favorables aux grands Ecrivains. Ils peuvent alors s'applaudir d'avance u fuccès de leur Ouvrage, car. je ne vois rien de plus propre à faire paroître l'esprit & l'éloquence d'un Ecrivain qu'un siécle fécond en ces sortes d'événemens, & rien de plus difficile, malgré ces deux qualitez, que d'écrire une Histoire d'un fiécle endormi, & paffé dans l'exercice des chofes honnêtes, ou dans la fainéantife & les vices d'une longue paix.

Les Annales de Tacite, tout au contraire des autres Histoires, dit d'Ablancourt dans la Préface de sa Traduction, sont fort stériles en actions guerriéres, si l'on en excepte les exploits de Britannicus, & cependant il fait l'admiration des gens de bon goût. Je n'ai garde de le nier, mais je fuis furpris qu'il les trouve aussi peu recommandables qu'il dit, & qu'il ne se soit pas souvenu des deux guerres de Tacfarinas en Afrique. A-t-il oublié le début de son Auteur dans ce qu'il rapporte du régne de Claudius & de Néron? Trois guerres civiles, dit-il, mèlées de plusieurs étrangères, la fortune favorable en Orient & contraire en Occident l'Illyrie en désordre, les Gaules chancelantes, l'Angleterre conquise & perdue, & le Danube ensanglanté de nos pertes & de nos victoires. Mais ces guerres qu'il décrit admirablement font d'un détail extraordinaire, aussi bien que leurs mo-

2 111

des peuples de la Gréce, & particuliérement des Carthaginois, des Efpagnols & des Egyptiens. C'est là le fruit que les Scavans, les hommes d'Etat & les Guerriers mêmes cherchent à tirer de la lecture des Historiens, & qu'ils rencontrent avec moins de peine dans les Commentateurs qui ont de l'expérience & les connoissances nécessaires dans ces fortes de choses. Quant à la discipline militaire de Romains, & de leur castramétation, il y a des Auteurs qui en ont écrit : mais il s'en faut bien qu'ils en aient traité comme pourroit faire un homme de guerre, qui cherche dans les Historiens mêmes autant que dans les autres; car tous nous fournissent quelque chose. Mais je puis avancer hardiment qu'à l'égard de leur tactique personne ne l'a bien comprise, & encore moins cherché à la tirer des ténébres où elle se trouve. On n'a guéres moins négligé l'étude de leurs loix militaires, parce que tous les Ouvrages des Auteurs de l'antiquité qui en avoient écrit son perdus. Polybe en avoit parlé dans son sixième Livre, les Editeurs de ce grand Historien n'ont pas pris garde que ce Livre, où il traite de la discipline des Romains, de leur tactique & de leur castramétation, n'est qu'un fragment très-imparfait & très-mutilé, & je m'étonne qu'ils ne s'en foient pas apperçûs en pluficurs endroits. Il n'est pas possible que cet habile Guerrier ait pu négliger leur méthode de se ranger & de combattre, & les parties les plus importantes de leurs loix militaires, de sorte qu'il ne nous reste presque plus rien de ces loix admirables : car c'est de son tems qu'elles étoient les plus florissantes. Ce qui s'est conservé se trouve dispersé en une infinité d'Auteurs Grees & Latins, et particuliérement dans les Historiens qui nous restent. Quelques Auteurs modernes ont puilé dans ces sources, mais le défaut d'expérience leur a fait négliger une infinité de choses importantes que je n'ai eu garde de laisser échapper, & que j'ai joint avec ce que j'ai pu découvrir; ce qui m'a mis en état de tirer de ces ruines & de ces débris transportez & dispersez en mille endroits, assez de matériaux pour donner un Traité raisonnable de leur discipline militaire & de leur tactique, & j'ai fait ce qu'un autre plus fourni de patience que je ne le fuis n'eût jamais peut-être pû faire faute d'expérience : car cette expérience aide plus que l'esprit , & le sçavoir tout seul, à découvrir une infinité de choses qui sans elle échappent aux autres qui en manquent absolument. Ce qu'il y a de bien étonnant, à l'égard de la tactique des Grecs & des Romains, comme des autres peuples du monde connu, c'est qu'aucun de nos Sçavans modernes n'en a traité: car Végéce & Onozander qui étoit Grec, ont confondu la milice de leur tems avec celle des siécles les plus reculez. Nous tâcherons de débrouiller tout ce cahos dans le sixiéme Tome de ce Commentaire, comme dans les deux Tom. V.

derniers, qui font si remplis d'événemens extraordinaires par la grandeur & le merveilleux des guerres, que l'antiquité ne nous offre rien de semblable, & que mon Auteur rapporte en Guerrier profond & confommé dans les armes, & l'on peut dire qu'il s'est surpassé dans ce qui reste à traiter de la seconde Punique après la bataille de Cannes, ce qui ne remplit pas un petit espace. C'est ici où l'on commence à voir plus de capacité & plus de hardiesse dans les Généraux Romains. C'est une suite continuelle de grandes actions, combats, batailles de mer & de terre, furprifes d'armées, infulte de camps retranchez, marches forcées & extraordinaires, mutations d'ordres, manœuvres générales, retraites d'armées vraies ou fimulées, escalades de places, siéges mémorables, défenses admirables & au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de sçavant & de courageux, entr'autres celles de Syracuse, d'Abvde, d'Echine, de Carthage, & un nombre d'autres qui ne font pas moins . célébres & d'une aussi grande instruction pour les gens du métier, que capables de fatisfaire la curiofité des autres, & qui me fourniftent l'occasion de donner ma méthode de l'attaque & de la défenfe des places. Il y a un art, c'est aux Connoisseurs d'en juger, d'épargner le fang & la vie des hommes, que l'ignorance feule prodigue dans les batailles comme dans les fiéges & les réfiftances. Je fouhaite de l'avoir découvert dans ces deux dernières parties : car à l'égard de ma méthode de combattre & de se ranger dans les actions générales de la guerre dans quelque terrain que ce foit. l'ose me flatter d'avoir inventé & découvert ce grand art , sans aucun dessein de le publier tout entier, quoiqu'il semble à bien des gens que j'aie épuisé la matiére; mais ils se trompent. Cependant dans le peu que j'en ai publié, il ne s'est encore trouvé aucun endroit foible pour faire de bonnes attaques: car les invectives, les perfonnalitez, les Libelles diffamatoires & les injures dont ils font pleins. ne font pas des raifons: auffi croions-nous ne devoir y répondre que par un souverain mépris. Je n'ai eu garde de traiter de l'Architecture militaire, ni même de l'attaque des places; & quant à la premiére, ie ne crois pas, quand je la posséderois infiniment mieux que je ne fais, que je pusse approcher de l'Ouvrage que M. de Bélidor, Commissaire ordinaire de l'Artillerie, vient de donner au public. S'il n'a pas vû le bout de cette partie de la guerre, il a cela de commun avec tous les autres qui en ont traité. Ce dernier Ouvrage renferme la Science des Ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification. Il traite cette grande matiére avec tant d'art, qu'il l'a mise à la portée de tout le monde.

Mon Auteur, qui fait une Histoire universelle, nous proméne dans tout le monde connu de son tems, & tout le monde dans ce tems-là éroit étoit agité de guerres, de diffentions & de révolutions extraordinaires. Les Gaules feules tranquilles, l'Allemagne encore inconnue comme fes guerres, l'Italie peu affurée & incertaine de fon falut, & Annibal au milieu d'elle, la Sicile révoltée, l'Afrique inondée des armées Romais nes par la diversion célébre de Scipion, qui pour faire sortir Annibal de l'Italie, après avoir foumis l'Espagne, traverse le détroit & marche droit à Carthage, où Annibal lui vient au-devant dans les plaines de Zama, & où il perd avec une grande bataille toute la réputation qu'il s'étoit acquife. L'Auteur passe de là à la guerre contre Philippe, que la discorde & la désunion des Grees rendent malheureuse. L'Orient agité par la révolte d'Achée, la guerre d'Antiochus contre Ptolémée, celle contre ce dernier, comme on le verra, est compliquée, de mille intérêts différens. L'Auteur démêle tout cela avec beaucoup de clarté, & il nous conte en même tems fort finement & en grand Politique toutes les négociations & les intrigues qui firent évanouir toutes les espérances d'Antiochus à l'égard de la Basse Syrie, & les causes de sa défaite. Cette guerre contre l'Egyptien est à peine terminée, que les Romains, après l'oppression des Grecs, tombent fur Antiochus, qu'ils réduisent à l'extrémité & à subir les loix qui lui sont imposées. La troisième Punique venoit ensuite, mais il ne reste que quelques fragmens. On voit aisément que c'étoit un des plus beaux endroits de notre Historien, qui en avoit été le témoin. C'est la dernière que les Carthaginois éprouvérent contre les Romains, & le dernier periode de leur liberté. Carthage vaincue & ruinée, tout plia & tout se soumit au joug des Romains, enfin ils montérent à un si haut point de grandeur par tant de victoires, qu'ils se virent en fort peu de tems les maîtres de l'univers, plûtôt par un effet de leur puissance & de l'excellence de leur discipline militaire, que par leur valeur.

Voilà en peu de mots une idée générale des chofes que je traiterai dans les trois derniers Volumes de ce grand Ourage, fans oublier la politique des divers peuples de la Gréce. L'on jugera par-là que les matiéres augmentent en grand & en beau à mefure que 'avance. Je ne me borne pas feulement à la feule difcipline militaire des Romains, je produis la mienne que j'oppose à l'autre. Celle des Grees, & leur tactique plus sçavante & plus simple que celle des Romains, fera la cloture du dernier Volume.

Je me suis déterminé à ne donner aucune Préface, à cause de l'abondance & de la diversité de ces matières: car bien que ce cinquiéme Volume ne soit pas moins curieux que les précédens, j'ost dire que ceux qui suivront seront infiniment au-dessus, & plairont infiniment davantage par les fréquens changemens de séne, outre que ce qui me reste à dire des plus subimes parties de la guerre, y sera traité avec tout l'art & la profondeur qui me sera possible. Comme le fameux Historien que je commente a des avantages infinis par deffus les autres qui ont écrit des événemens de leur fiécle, j'ai le bonheur de jouir des mêmes avantages. De si grandes choses me tombant entre les mains, il ne se peut qu'elles ne m'échauffent l'imagination & ne me conduisent plus facilement à la découverte de la vérité dans la science des armes, qui est de toutes celle où ce célébre Ecrivain excelloit le plus, au jugement des plus grands hommes de l'antiquité, & il jouit aujourd'hui comme aux tems anciens de la gloire qu'il s'est acquise, & d'une renommée qui ne finira point, sans que j'aie la vanité de croire que je la rens plus illustre & plus recommandable par mes travaux. Je ne me fuis proposé qu'un but, & je crois y avoir atteint, c'est d'animer par de grands exemples les personnes destinées par leur naissance aux premières dignitez de la guerre, & de les consoler des fautes où ils pourroient tomber, par l'exemple des fautes pareilles ou plus grandes des Généraux les plus révérez, & qui fe font acquis le plus de gloire. Lifez, me disoit un jour le Feldt-Maréchal Comte de Schoulembourg, lifez la vie des plus fameux Capitaines de l'antiquité, vous n'en trouverez aucun qui n'ait commis quelque faute, & c'est le fruit le plus grand qu'on puisse tirer de l'étude de l'Histoire: car une erreur reconnue, ajoutoit-il, est un écueil qu'on évite plus facilement que si on n'en avoit point oui parler auparavant. Ce Gierrier, un des plus profonds, des plus appliquez & des plus scavans hommes de l'Europe dans la science de la guerre, & dont j'ai un grand nombre de Lettres toutes remplies d'instructions militaires; ce Guerrier, dis-je, qui est celui qui a défendu Corfou avec tant de gloire, est de tous celui qui m'a le plus encouragé à poursuivre ce grand Ouvrage, après avoir lu les deux premiers Volumes. Voici un fragment d'une Lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire de Corfou du 29. Novembre 1728, car celles qu'on reçoit des gens d'une réputation & d'un mérite aussi grand que celui de ce Maître de l'art se confervent précieusement.

y Voire long filence ne me doit nullement furprendre, Monficur, on enféléchilant fur la noble occupation que vous avez en main, & vous auriez tort d'en perdre un feul moment. Comme j'ai d'ail, y leurs l'honneur de vous connoître depuis un longue filuré d'années, je un re l'en cia que trop que vous n'êtes pas capable d'oublier vos anciens & 21 bons amis.

"» Me voici depuis pluficurs mois fur les confins, pour ainfi dire, " de l'Europe: c'eft fans doute un des plus heureux climats qu'on » puisse fouhaiter, où les vivres sont auffi délicieux qu'abondans. On " à réguliérement deux Printems ici par an.... En hiver on est » des mois entires fans lettres & fans aucunes nouvelles de Venife, à

" eaufe

, cause des vents contraires qui régnent en cette saison; ce qui réduit , les gens qui ne sauroient être oisses de s'entretenir avec les morts, , c'est-à-dire avec des Livres. Par bonheur j'ai reçu en dernier lieu par mer de Hollande les deux premiers Tomes de votre incomparable Commentaire fur Polybe. Que n'aurois-je pas à vous dire làdeffus! Ce bel Ouvrage fait votre éloge: les habiles gens foit politiques ou militaires, furtout ceux qui en connoissent le prix & qui en scauront faire le véritable usage, l'auront à tout moment entre les mains. Je fouhaite que vous jouissiez encore bien longtems d'une parfaite fanté, accompagnée de toutes fortes de prospéritez, surtout d'un esprit content, pour ne pas seulement finir cet Ouvrage. mais encore plusieurs autres que vous méditez. Il n'est d'ailleurs , que trop évident que vous tâchez de rétablir le vrai Système de la " tactique, que vous disposez les hommes en les instruisant en toute n espèce de faits de guerre. Vos prudentes maximes & judicieuses ré-" ficxions leur fervent ensuite de fil d'Ariadne dans un des plus em-" baraffans & des plus périlleux labyrinthes. Mais dites-moi de grace , avec quelle forte de gens prétendez vous d'agir? Si vous les avez " trouvez comme vous les supposez, je vous avoue que quant à moi " je suis ici pour ainsi dire dans les jardins d'Arsinoé ou dans le terri-, toire d'Ulysse avec la lanterne à la main pout les chercher : peut-être , que la France ou autres païs en ont plus que la Gréce. Du " reste si j'en rencontre, je vous proteste que j'en ferai bon usage se-" lon vos fages & prudens avis. Il me femble pourtant qu'il convien-" droit bien plus de former premiérement les foldats que de fonger à " combattre. Quoiqu'il en foit, je suis impatient avant que d'avoir ,, tout entier votre excellent Commentaire fur ce fameux Ancien, qui ,, est seul capable de formet des sujets propres soit pour le Cabinet soit " pour la guerre. . . . . . .

le dois croire que la lecture des trois Volumes suivans lui plaira davantage: car les matiéres augmentent, comme je l'ai dit plus haut, à mefure que mon Auteur avance dans son Histoire, & j'avance tou-

jours fous un tel guide en observations & en préceptes utiles.

Ce cinquiéme Volume, qui fait le quatriéme & le cinquiéme Livre de mon Auteur, contient le récit de la guerre de Philippe & des Achéens contre les Etoliens & les Lacédémoniens. C'est dans cette première observation que l'on commence à reconnoître qu'il n'y avoit plus guéres de vertu dans Sparte, & que ses habitans avoient furieusement dégénéré de leurs ancêtres; ce qu'on ne doit pas trouver étrange, puilque leurs loix & leur discipline militaire n'étoient plus les mêmes & par conféquent ils devoient manquer de Chefs capables de les commander, & cela parut après la mort de Cléoméne, qui fut le dernier de Lacédémone, comme Flaminius le disoit de Philopœmen après sa mort, Ьz qu'il qu'il fut le dernier des Grees, comme Aratus le dernier de leurs hommes d'Etat: car l'on voit par la conduite de ce Préteur des Achéens, qui attira les armes de Philippe dans la Grées, qu'il étoir plus habile dans la politique & à former un projet de guerre qu'à l'exécuter luimême, puisqu'il ne réulifi pres'que jamais tant qu'il commanda les ar-

mées de sa République.

Le quatriéme Livre de mon Auteur commence par le combat de Caphyes. Pour nous faire comprendre que le fuccès des grandes entreprises dépend bien moins du hazard que de la bonne conduite, il prend foin de nous donner le caractère d'Aratus, ses bonnes & ses mauvaises qualitez, moins propre à commander & à exécuter lui-même, qu'à consciller & à former un projet de campagne. Cela se peut remarquer dans les premières Observations de ce cinquième Volume fur la journée de Caphyes, où Aratus avoit si bien disposé les choses que la victoire ne pouvoit lui échapper, s'il eût marqué plus de conduite & de prévoiance dans l'attaque de l'arriéregarde des Étoliens dans un défilé de montagne, & s'il eût marché avec la plus grande partie de ses forces. l'ajoute au portrait de ce grand homme d'État ce que mon Auteur en dit dans ce qui nous reste de lui , & j'emprunte des autres Historiens mille choses de ses grandes qualitez comme de ses défauts: car bien qu'il en eût, il étoit moins homme que les autres, c'est-à-dire qu'il étoit plus parfait pour en avoir moins. Ses fautes à l'égard de la guerre me fournissent l'occasion de traiter l'attaque d'une arriéregarde d'armée dans un détroit de montagnes, & de donner les différentes méthodes de combattre dans ces lieux resserrez. Cette partie de la guerre, dont les principes n'étoient pas affez développez, est démontrée selon ma coutume ordinaire, c'est-à-dire mathématiquement. par les plans des ordres de bataille que je fournis avec tout le soin dont l'ai été capable. Je l'ai dit plusieurs fois, les exemples des grands hommes perfuadent fouvent mieux que les préceptes : c'est pour cela que je donne une exacte relation de la bataille de Senef, dont M. le Prince remporta toute la gloire: je dis toute la gloire, car jusqu'ici cette journée avoit passé pour fort équivoque, chacun des deux partis s'en étant attribué le fuccès. La plupart croient encore qu'elle ne fut ni perdue ni gagnée, ce qui n'est pas vrai ni possible. Il faudroit, pour que cela arrivât, que chacun des deux partis eût laissé le champ de bataille: ce qui ne paroît pas dans nos Relations ni dans celles des Alliez.

Après ces premiéres Obfervations on trouve celles fur la Mufique des Anciens, dont mon Auteur fait un grand article. J'en donne Porigine, s'es effets, l'ulage qu'ils en faitoient, & judgivoù les Grese & les Romains poufférent cet art admirable; mais l'on ne voit pas que leurs instrumens le fussent beaucoup. Je passe de là à celle de la surpnise

prise d'Egire par les Etoliens, d'où ils furent chassez honteusement & presque tous taillez en pieces. Cet événement est remarquable, & me conduit à un plus grand presque semblable dans toutes ses circonstances, c'est celui de Crémone en 1702. J'en donne la Relation avec toute l'exactitude possible, pour avoir été un peu mieux informé que ceux qui en ont écrit : car il est étonnant qu'un fait si mémorable ait été raconté si diversement. On peut juger que je l'ai décrite avec foin, pour ne pas tomber dans le défaut des autres : car aucun de ceux qui en ont écrit, ou n'ont rien dit du Maréchal Duc de Villeroi, ou ne lui ont pas rendu la justice qu'il méritoit. Si l'on eût suivi ses ordres & qu'on ne les eût pas changez, cette entreprise eût échoué mille fois plus honteusement, & je ne sçai si les ennemis eussent été bien assurez de leur retraite. Cette piéce est précédée d'une petite Préface, où j'explique en peu de mots le principe de la guerre d'Italie, & le commencement de cette guerre jusqu'à la prise de Crémone, qui fait le suict de ces Observations.

Les réflexions fur la Musique font suivies de celles du passige du fleuve Acheloüs par l'armée de Philippe, qui sont les quatriémes. Je fais voir aux gens de guerre la belle & sçavame disposition de l'infanterie de ce Prince pour le passige de ce fleuve en présence de l'ennemi, & je traite en même tems du passige des riviéres de vive force qui se trouvent guéables en quelques endroits. Cette partie de la guerre est délicate, je la traite fuivant ma méthode lans trop l'approfondir, métant réservé d'en écrire plus amplement dans un Ouvrage particulier. Je ne lassife pas que de l'orner d'exemples remarquables, que je mets en regard avec l'ancien, & de pussiques ordres de bataille sélon mon système de tactique. On jugera de la que ces Observations doivent être considérables, elles le soint en effet à eausé de la nouveauté des princi-

pes & de la méthode dont je me fers.

Les cinquiémes Oblervations regardent la déroute des Eléens dans les détroits du mont Apeaure. Elles me fournillént un grand nombre de réflexions & d'éxemples für les Généraux comme Euripidas , qui abandonnant leurs armées au moment d'un combat & dans les plus grandes extrénuitez , loriqu'ils peuvent fauver le tout par leur courage & leur expérience. Ces Oblervations font d'autant plus renanquables & tuiles aux gens de guerre, que j'apprens qu'un Général d'armée ne doit jamais déléfiérer dans quelque état qu'il fe trouve, puifque cette néceffité eft la plus forte & la plus dangereufe de toutes les armes, lorique les troupes ne trouvent d'autre falut qu'à la pointe de leurs armes , & furtout loriqu'on fe trouve à la réte d'une armée composée de foldats d'élite très-braves & très-aguerris, outre que cette affaire le passe dans d'élite très-braves & très-aguerris, outre que cette affaire le passe dans un despresse, où le fort n'a aucun avantage sur le foible, qui se trouve en été et de le contre le contre de le contre de le contre le contre de le contre le contre de le contre le contre le cette de le contre le contre le contre le contre le contre le contre le cette de le contre le contre

état de le remplir fans craindre d'être furpaffé & double à fes ailes, & que tout dépend dans ces lieux refferrez de l'excellence de la disposition des troupes, des mestures & des précautions. Comme cela arrive dans les plaines aussi bien que dans les montagnes, cela m'engage à traiter de cette partie de la guerre, qui et de toutes la plus belle & la plus s'avante: encore ne l'ai-je pas épuisée, car elle renferme tant de cas particuliers, qu'on peut bien juger qu'il me reste beaucoup à dire.

Les fixièmes Observations contiennent la fameuse escalade de Psophis par Philippe, c'est une des plus belles & des plus hardies de l'antiquité. J'ai parlé des escalades dans mon Traité de l'Attaque & de la Défenie des places des Anciens; mais fans m'étendre beaucoup fur cette curieuse partie du métier des armes. Je pousse ici jusqu'au principe & à la méthode, je l'ai fait parce que nos Auteurs dogmatiques anciens & modernes ne nous ont rien appris que de fort superficiel. Il ne faut pas en être furpris, puisqu'ils n'ont prétendu nous donner qu'un abrégé de la science des armes. Les Ouvrages de ceux qui avoient donné un Cours entier de la guerre sont perdus par la barbarie des tems, & les meilleurs Abréviateurs qui nous restent sont Véréce & Onozander: encore ont-ils oublié plus de trente parties de cette science si vaste & si profonde. Les Modernes ne sont pas moins Abréviateurs; les meilleurs & les plus sçavans sont Montécuculi, le Duc de Rohan, M. le Marquis de Sainte Croix, Ambaffadeur Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique au Congrez de Soissons, dans ses Reflexiones militares. Excepté ces trois-là, tous les autres sont fans art, fans méthode, fans principes: outre qu'ils ne difent pas un scul mot des parties du métier-les plus importantes. A peine nous donnent-ils une idée des attaques d'emblée ou par escalades , plus difficiles du tems des Anciens qu'elles ne le font aujourd'hui.

Dans un Libelle écrit contre moi fans nom d'Auteur ni d'Imprimeur, & coi Don ne trouve que des injures & de l'impolitefle, on prétend que les efcalades font la chofe du monde la plus commune, & l'on m'en cite un bon nombre, dont peu s'en faut qu'elles ne foient toutes imaginaires. Outre que je n'ai dit nulle part que la mode en fui abfolument perdue, mais qu'elles écoient très-rates, ) en cite pourtant deux ou trois dans la dermére guerre de 1701. Là-deffus on nous en apprend trois ou quatre faites pendant la révolte des McIlinois, & dont l'Auteur dit qu'il a été témoin il y a environ cinquante ans Il avance ces faits avec une hardiefle à peine concevable, & cependant il n'eft rien de plus abfoliment faux. Il eft encore plus faux qu'il y ai eu une efcalade au bombardement de Génes en 1681. À la décente qui fut faite aux fauxbourg de Saint Pierre d'Aréna. On entra dans le fauxbourg, & l'on se rembarqua au plus vite, comme il arrive tou-

jours

iours aux postes que l'on attaque où l'on ne peut s'établir ; & s'il v avoit quelque fort, il ne fut point question d'escalade, mais sculement d'une fausse attaque, pour faire diversion des forces de ceux du faux-

bourg.

Pour revenir aux attaques des places d'emblée & par escalade, je donne la méthode & les précautions qu'on doit suivre dans ccs sortes d'entreprises. J'en fais voir la facilité, & l'ordre qu'on doit observer pour être assuré du succès, & ne point retourner à vuide comme tant d'autres qui ont échoué malheureusement faute de principes, Les réflexions sont neuves comme les mesures, & les exemples anciens comparez avec les modernes. Ces Observations sont fort étendues. & sont autant de petits Traitez, sinon complets de chaque partie du métier, du moins dans les cas que je propose; parce que chacune se trouve divisée en plusieurs branches, & que les cas sont différens dans les terrains mêmes semblables à l'égard des actions de campagne comme dans toutes les autres; enfin l'on y trouvera tout ce qui peut inftruire & amuser les Lecteurs. C'est ainsi qu'il faut revétir le dogme, qui fans cela feroit la chose du monde la plus séche.

Les septiémes Observations contiennent le beau & mémorable projet de campagne de Philippe, ou pour mieux dire d'Aratus, pour aller attaquer les Étoliens dans les montagnes de Therme; ce qui me fournit l'occasion de faire l'éloge de ce Prince, & de toucher quelque chose des grands talens d'Aratus, & de la grandeur de ses vues : car il fut l'auteur, comme je l'ai dit, de tous les projets de cette campagne, qui combla de gloire Philippe, & qui le rendit redoutable à ses ennemis. Ces Observations renferment particuliérement les retraites d'armées, dont je donne à peine une idée, quoiqu'il femble que je dise beaucoup. J'avois résolu de traiter des retraites d'armées dans ces Observations, c'est de tous mes Ouvrages celui auquel je me suis plû davantage, & sans doute le plus fini, mais comme il étoit trop confidérable, outre qu'il y a une tactique peu connue & quantité de Figures , j'ai cru devoir le transporter dans le fixiéme Tome.

Ces Observations renferment encore la guerre des montagnes, & les retraites dans ces fortes des païs. On verra cette profonde partie de la guerre soutenue d'un grand nombre de faits anciens &c modernes, comparez les uns aux autres: faits curieux & peu connus. Tout cela est traité avec tout l'ordre & l'appareil nécessaire pour faire paffer une matiére neuve fans l'envelopper de faits; ce que je crois avoir produit pour la premiére fois : car personne ne s'étoit avisé de traiter cette partie de la guerre dans un Ouvrage régulier.

L'expédition des montagnes de Therme, qui fut si heureuse à Philippe, fut suivie tout aussitôt de celle qu'il sit dans la Laconie, & Tom. V.

des deux combats donnez auprès de Lacédémone. Cette expéditions ne lui fut pas moins glorieuse que l'autre. Ce font-là les huitiémes Observations, qui roulent presque toutes sur les mêmes matiéres, peu différentes de celles des précédentes, que j'approfondis davantage, si l'on excepte le troisiéme Paragrafe, où je traite des eourses & des invasions dans les pais ennemis : autre partie de la guerre qui sans doute ne déplaira pas, & n'amuscra pas moins les gens de guerre que ceux qui ne le font pas; parce que tout est rempli de recherches curieuses d'antiquité militaire, pour l'intelligence des Auteurs anciens.

Les neuviémes Observations traitent des Ptolémées. Polybe en parle si souvent, que j'ai cru devoir traiter cette matiére, pour une plus grande intelligence de mon Auteur. J'ai confulté les meilleurs Auteurs qui en ont écrit, & je leur fais honneur des secours que j'en ai tirez. l'ai fuivi les meilleurs, & j'en ai oublié d'autres, dequoi i'ai un très-grand regret: je m'en suis avisé trop tard. Il y a quelque critique & je fuis perfuadé que ce n'est pas le plus mauvais & le moins curieux.

Les dixiémes Observations me semblent les plus curieuses & les

plus instructives de ce Volume, car elles renferment un événement très-remarquable. Elles roulent fur le passage du Tigre par l'armée de Xénéte, Général de l'armée d'Antiochus. Cet événement a quelque chose de si nouveau & de si surprenant, que j'en vois peu dans mon Auteur qui lui soient comparables. Ces Observations sont remplies de réflexions & d'éxemples peu communs, & de recherches militaires très-instructives, & par consequent dignes de la curiosité de toutes sortes de Lecteurs.

Les onziémes Observations renferment la fameuse bataille d'Apol-Ionie entre Antiochus & Molon, Général des rebelles contre ce Prince. Ces Observations sont très-considérables, puisqu'elles contiennent cinq grands Paragrafes & trois parties de la guerre très-profondes: l'un regarde la politique qu'on doit observer à l'égard des Chefs d'une faction puillante contre les Souverains, avec des réflexions fur les motifs qui font agir les Chefs des rebelles. Le Paragrafe qui fuit embraffe une matiére importante, qu'aucun Auteur que je sçache n'a encore traitée. J'y ai mis tous mes foins, bien que je l'aie refferrée autant qu'il m'a été possible, les bornes de ces Observations ne me permettant pas de la pouffer auffi loin qu'elle le mérite. Cette partie regarde la manière de bien établir l'état de la guerre dans l'offensive comme dans la défensive, & qu'elle en est la méthode. Elle est traitée en deux Paragrafes. Je laisse aux Princes & aux hommes d'Etat. plus éclairez que je ne suis, de pousser plus loin que je n'ai fait : c'est beaucoup que de les mettre sur la voie, s'ils en ont besoin;

mais ils verront que cette partie des armes & du Ministre n'est pas

peu importante.

Le chaquiéme Paragrafe regarde le paffage des grands fleuves fur des ponts, foit en préfence d'une armée ou fans obstacle. Nos ponts de baceaux ou autres font les mêmes que ceux des Anciens, & nous les renons d'eux , mais l'origine nous en est tout-à-fait inconnue: car je m'imagine avoir remonté aussi haut qu'on puisse aller.

C'est au Lecteur à en juger.

le ne scai si mes Lecteurs ne trouveront pas ce cinquiéme Volume aussi rempli d'événemens mémorables & aussi curieux que les précédens: car je n'ai rien oublié pour bien varier les matiéres & les rendre plus agréables à mes Lecteurs qui le fouhaitent. L'évenement que mon Auteur rapporte, qui fait le sujet des douzièmes Obfervations, est très-rare & très-curieux, & je ne pense pas qu'il s'en trouve beaucoup de femblables dans l'Histoire, & qui foient plus dienes de notre attention. Tout roule fur les deux batailles de mer & de terre entre les armées de Ptolémée & d'Antiochus. Mon Auteur s'en tire en Historien & en Guerrier habile, je l'accompagne de faits paralléles & des ordres de bataille des deux armées de mer & de terre. le traite en même tems des négociations, qui font le fin de la politique, lorsqu'on les emploie pour éloigner sa guerre, amuser l'ennemi & avoir le tems de s'y préparer, ce qui me fournit l'occasion de parler des Ministres d'Etat anciens & modernes, qui ont le plus excellé dans cette partie de la politique.

Les treizièmes Observations font le sujet d'une partie de la guerre qui a été aussi peu traitée de nos Auteurs dogmatiques que la precédente. Il étoit donc nécessaire de le faire, & c'est à quoi je n'ai pas manqué. Cette partie regarde l'attaque & la défense des maisons, casfines ou cenfes en plein champ. l'espère que le Lecteur en sera content par les faits anciens & modernes que je rapporte, & que je mets en paralléle ensemble. Tout cela est traité avec toute la méthode dont j'ai été capable: car c'est principalement à cette méthode que je dois m'attacher, en rendant le dogme moins sec & plus agréable, afin que ce qui est fait pour instruire paroisse n'être fait que pour plaire & pour amuser. C'est celle de Xénophon, c'est aussi la meilleure pour former d'excellens Officiers & d'habiles Généraux d'armées: car ce n'est que par l'étude qu'on se rend digne de commander aux autres. La guerre ne s'apprend pas en un jour & par la feule expérience, & ceux qui le prétendent font affez voir qu'ils n'en ont aucune & qu'ils font incapables de se rendre jamais habiles.

La bataille de Raphie, qui fait les derniéres Observations de ce cinquiéme Volume, n'est pas moins célébre que les deux précédentes, & l'on peut dire qu'elle est au-dessus par rapport au nombre des trou-

pcs

pes qui combattoient dans cette fameuse journée, où les deux Rois se trouvérent en personne. Elle décida de la Basse Syrie en faveur de Ptolémée, qui bien qu'inférieur à Antiochus, bien moins par le défant de la distribution de ses troupes & de son ordre de bataille, qui marquoit son intelligence dans la tactique, qui par les fautes de les Officiers Généraux, qui font en trop grand nombre pour n'être pas remarquées & relevées autant qu'elles le méritent: car la victoire ne pouvoit guéres leur échapper, s'ils eussent marqué un peu plus de hardiesse & de courage, malgré l'imprudence d'Antiochus, qui après avoir battu les ennemis à sa droite, sans songer à profiter d'un si grand avantage, emporté par son ardeur naturelle, en perdit tout le fruit en pouffant trop loin les fuiards, sans songer à tourner sur la gauche de l'infanterie ennemie dépouillée de son aile & laisser courir les fuiards; ce qui fut en partie la cause de la défaite de son armée. L'admire l'éxactitude avec laquelle Polybe traite cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée. Il nous fait voir dans le récit qu'il en fait la fagesse, l'habileté & la grandeur de génie du Ministre de ce dernier; ce qui m'engage à des réflexions politiques fur la conduite admirable de celui-ci, dont je fais voir les grandes qualitez comme les défauts. Je donne l'ordre de bataille des deux armées : car mon Auteur le décrit avec tant de clarté & d'exactitude, selon la tactique des peuples de l'Asie, qu'il m'eût été difficile de me tromper, ce qui me donne lieu de traiter de ma méthode de se ranger & de combattre dans les plaines rases & découvertes, où les ailes des deux armées font comme en l'air & fans nul appui pour les flanquer; ce qui fait ordinairement que le plus foible n'ole s'y présenter : comme si le nombre faisoit beaucoup contre une tactique fine, rufée & profonde.

Il femble par ce que j'ài déja traité ailleurs des actions générales dans les plaines rafes & pelées, que la matière dut être épuilée, mais elle ne l'eft pas. Pluficurs cas ne font pas les mêmes en toutes chofes, bien que le terrain foit femblable, comme le nombre & la valeur. Il y en a peu, & peut-être aucun qui foit dans le fond ce qu'ils paroiffent d'abord. Ces Obfervations ne font pas moins condidérables que les deux autres, pui/qu'elles contiennent quatre Paragrafes for treendus, fort inftructifs & fournis d'un grand nombre de remarques. Toutes les matiéres que j'y traite font dignes de l'attention des Lecteurs, comme les exemples parallèles anciens & modernes qui s'y trouvent en foule, & qui me feront peut-être honneur, parce qu'ils font peu connus, & qu'à l'égard des derniers eux qui en ont park ont cu peu d'égard à la vérné, foit par une crainte mal fondée ou par flatterie.

Mon dessein étoit d'abord de donner un petit extrait des Notes, qui ne sont pas moins considérables & moins fournies de recherches

rarcs



rares & curieuses que les Observations. Il y en a même un certain nombre où je découvre quelques secrets historiques, comme on le re-connoitra si on lit ce cinquiéme Tome avec tout le soin qu'il mérite. Dans les Notes comme dans les Observations on trouvera plusieurs beaux passiges des Anciens & des Modernes pour consimer mes opinions ou éclaireir celles des autres, lorsque j'en connois le besoin, & un grand nombre de remarques très-dignes de l'examen de mes Lecteurs, & furrout dans les choses qui regardent le droit de la guerre & de la paix, ou de la nature & des gens, où le célébre M. de Barbeyrac m'a été d'un très-grand secous.



### TABLE

#### DES CHAPITRES ET DES OBSERVATIONS

Contenus dans ce cinquiéme Tome. LIVRE QUATRIE ME.

| CHAP. I. REcapitulation du Livre précédent. Guerre de Philippe contre les Étoliens & les Lacédémoniens, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raisons de cetteguerre. page 1.                                                                         |
| CHAP. II. Discours de Dorimaque pour irriter les Etoliens con-                                          |
| tre Messene. Aratus se charge du commandement. Portrait de                                              |
| ce Préteur.                                                                                             |
| CHAP. III. Les Messeniens se plaignent des Etoliens, & sont                                             |
| écoutez. Ruse de Scopas & de Dorimaque. Aratus perd la ba-                                              |
| taille de Caphyes. 9                                                                                    |
| OBSERVATIONS fur le combat de Caphyes. 12                                                               |
| S. I. Les plus grands talens sont inutiles à l'homme, s'il n'y joint                                    |
| la connoissance de lui-même. Caractère d'Aratus, Préteur des                                            |
| Achéens. ibid.                                                                                          |
| S. II. Réflexions sur la défaite d'Aratus.                                                              |
| S. III. Fautes que commit Aratus dans la bataille de Caphyes. 18                                        |
| S. IV. L'attaque d'une arriéregarde doit être vive, promte & vi-                                        |
| goureuse. Il est dangereux de s'y opiniâtrer longtems, lorsque l'en-                                    |
| nemi se trouve poste & en état d'être secouru du corps de bataille.                                     |
| Combat. de Senef.                                                                                       |
| CHAP. IV. Chefs d'acufation contre Aratus, Il se justifie. Decret                                       |
| du Conseil des Alliez contre les Etoliens. Projet ridicule de ce                                        |
| peuple. Les Illyriens traitent avec lui. Dorimaque se présente                                          |
| devant Cynéthe, ville d'Arcadie. Etat funeste de cette ville.Tra-                                       |
| hison de quelques-uns de ses habitans.                                                                  |
| CHAP. V. Les Etoliens s'emparent de Cynéthe, & 7 mettent le feu,                                        |
| Demetrius de Pharos & Taurion se mettent à leurs trousses, mais                                         |
| trop tard. Foiblesse d'Aratus. Caractère des Cynéthéens. Pour-                                          |
| auoi ils ressemblent si peu au reste des peuples de l'Arcadie. 23                                       |

§. 1. Passion qu'avoient les Grees & les Romains pour la Musique Estets qu'ils attribuoient à cette science. S. 11. Origine de la Musique. Usage qu'en faisoient les Anciens, & jusqu'où ils ont pousse cet art.

OBSERVATIONS fur la Mulique.

jujquou its ont pouje eet art.
CHAP. VI. Sédision à Lacédemone. Trois Ephores foulévent la jeunesse contre les Macédoniens. Sage réponse de Philippe sur ce soulévement. Les Alliez déclarent la guerre aux Étoliens. 48

CHAP.

60

- CHAP. VII. Philippe vient an Confeil des Achéens. Scopas est fair Préteur chez les Étoliens. Philippe retourne en Macédoine. Il attire Scerdilaidas dans le pais des Alliez.
- CHAP. VIII. Les Acarnaniens entrent dans l'alliance, éloge de ce peuple. Mauvaise foi des Epirotes. Faute que font les Messanniens en ne se joignant pas aux autres Alliez. Avis important aux Péloponnésiens.
- CHAP. IX. Députation des Spartiates vers les Etoliens. Sparse demeure fidele à Philippe. Sédition qui s'élève dans cette ville, & pourquie. On y crée de nouveaux Rois, qui font la guerre aux Acheens.
- CHAD. X. Description de Bysance.
- Chap. XI. L'Historien continue de décrire la situation & les avantages de Bysance. Guerre que les Bysantins ont à sontenir.
- CHAP. XII. Achée se fait declarer Rei. Prussas, mécontent des Bysantints, se joint aux Rhodiens pour leur faire la guerre. Mauvaise fortune des Bysantins. Fin de la guerre. Etat des affaires dans l'Ille de Crête. Les Synopèens se désendent contre Mithridate.
- CHAP. XIII. Les Etoliens tentent de furprendre Egire, ils manquent leur entreprise. Euripidas leur Préteur, pour se venger, ravage différentes contrées de la Gréce. Faute de Philippe. Irruption de Scopas sur la Macédoine.
- OBSERVATIONS sur la surprise d'Egire.

  77
  RELATION de la surprise de Crémone par les troupes Impéria-
- § I. Mouvemens des Impériaux. Quel fut l'auteur de la surprise de Crémone. Marche du Prince Eugene en deçà du Pô, c' du Prince Thomas de Vaudemont en-delà de ce sieuve. Les ennemis entrent dans la ville par un égoût.
- §. II. Le Maréchal de Villeroi est fait prisonnier, & une partie des Officiers Genéraux. Cuirassiers attaquex & battus par le régiment des Vaisseaux.
- 5. Mi. Attaque de la porte du Pê. On s'y prit trop tard. Fautet dans cette attaque. Les Impériaux font repoulfez. Rafe du Prince Engène de sui effet. Discours du Prince de Commerci aux Magifrats affemblex dans l'tifet de l'ille. Les François coupern le pont du Pê, & brillent une partie des ponts, après avoir abandonné l'ouvrage qui en couvroit la tête. 91 S. IV. Attaque de la Chapelle & de la maijon du Prêtreparle.
- §. IV. Attaque de la Chapelle & de la maison du Prêtre par les troupes de la garnison. L'acheté de ceux qui la desendent. Corps de Cuirassers défait par le régiment des Vaisseaux. Insulse de PE-

| XXXV INDLE DES CHAFIIRES                                      |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| l'Eglise & de la tour. Insulte du bastion retranché.          |           |
| des Imperiaux.                                                | 97        |
| § V. La conduite des Impériaux dans la surprise de Crém       | me n'est  |
| pas exemte de blame & de fautes. Examen de celles de          | s Fran-   |
| çois.                                                         | 102       |
| 6. VI. Mesures à prendre dans la surprise des places.         | 105       |
| 6. VII Exemples remarquables de surprises de villes.          | III       |
| CHAP. XIV. Conquetes de Philippe dans l'Etolie. Il passe      | CAche-    |
| lous, se rend maître d'Itorie, de Péanion, d'Elée. Il         | retourne  |
| en Macédoine pour en chasser les ennemis.                     | 115       |
| OBSERVATIONS sur le passage du fleuve Achelous par            | l'armée   |
| de Philippe.                                                  | 118       |
| OBSERVATIONS sur le passage des rivières de vive f            | orce, ér  |
| qui se trouvent guéables en quelques endroits.                | 121       |
| S. I. Importance de cette entreprise.                         | ibid.     |
| S. II. Précautions que l'on doit prendre pour le passage d'un | e riviére |
| guéable. Methode de purger un gué. Ordre & distribi           |           |
| chaque arme au passage d'une rivière. L'infanterie do         | it taller |
| la première sur plusieurs colonnes, & combattre dans c        | et ordre  |
| ta premiere jair prapiears coronnes ; O comparire dans c      | 124       |
| S. III. Regles à observer lorsqu'on passe des rivières à g    |           |
| vive force.                                                   | 126       |
|                                                               |           |
| S. IV. Passage de rivières guéables en plusieurs endroits.    | 134       |
| S. V. De la défense du passage des rivières à gué. Bel        | exemple   |
| de celle de Timoleon. Disposition pour attaquer les tro       | upes qui  |
| ont traverse les premières. Ruses & exemples remarque         |           |
| ces fortes d'actions.                                         | 139       |
| S. VI. Exemples remarquables sur le même sujet.               | 147       |
| CHAP. XV. Dorimaque fait Préteur des Etoliens, ravage         | et Epire. |
| Marche de Philippe. Deroute des Eleens au mont                |           |
| 6 1 1/2 1 7/2 1 1                                             | 154       |
| OBSERVATIONS sur la déroute des Eléens dans les               |           |
| du mont Apeaure.                                              | 156       |
| S. I. Reflexions sur la conduite d'Euripidas. Exemples de     |           |
| grands Capitaines qui l'ont imité dans sa lacheté.            | ibid.     |
| S. II. Précautions à prendre dans les pais de montagnes. L    |           |
| de Genéraux qui ont échoué faute de les avoir prises.         | 163       |
| CHAP. XVI. Escalade de Psophis. Libéralité de Philippe        | à l'égard |
| des Eléens. Nonchalance de ce peuple à se conserver           | dans son  |
| ancien état. Reddition de Thalamas.                           | 169       |
| OBSERVATIONS sur l'escalade de Psophis.                       | 173       |
|                                                               | Quelques  |
| regles à observer dans une escalade.                          | ibid.     |
| •                                                             | S. II.    |
|                                                               |           |

S. II. De l'attaque des places d'emblée ou par escalade, Elles étoient plus difficiles du tems des Anciens qu'elles ne le seroient aujourd'hui. Methode qu'il faut observer dans ces sortes d'entreprises. 178

S. III. Que le secret & la diligence sont l'ame de toutes sortes d'entreprises. Les surprises de places par escalade sont d'un detait infini. Il vant mieux partir trop tot que trop tard. Exemple de l'entreprise sur Aire, qui echoua. Reglemens qu'il faut observer dans une escalade.

S. IV. De la défense des places contre les escalades on attaques d'em-

CHAP. XVII. Apelles, Tuteur de Philippe, chagrine les Achèens. Eloge de Philippe. Escalade d'Aliphère, ville d'Arcadie. Conauête du Roi de Macédoine dans la Tryphalie. Les Lepréates chassent de chez eux Phylidas, General des Etoliens.

CHAP. XVIII. Philippe subjugue toute la Tryphalie en six jours. Troubles excitez à Lacedemone par Chilon. Les Lacedemoniens fortent de Megalopolis, Artifice & Apelles contre les Aratus père

& fils. L'Elide ravagée par Philippe.

193 CHAP. XIX. Apelles accuse injustement les Aratus, il est dementi. Inquietude de ce personnage. Ordre établi par Antigonus dans la Maison Roiale. Philippe se retire à Argos, & y passe l'hiver. 196

#### LIVRE CINQUIE ME.

CHAP. I. PHilippe regagne l'amitié des Aratus, & obtient par leur crédit des secours de la part des Achéens, Il prend le parti de faire la guerre par mer. Trois de ses premiers Officiers conspirent contre lui.

CHAP. II. Siège de Palée. Irruption de Philippe dans l'Etolie. Ravages que font les Macédoniens dans cette province, Therme prise d'emblée. 205

CHAP. III. Exces que commirent les foldats de Philippe dans Therme. Réflexions de Polybe sur ce triste événement.

CHAP. IV. Philippe fort de Therme, il est suivi dans sa retraite. Sacrifices en actions de graces. Troubles dans le camp. Punition de ceux qui en étoient les auteurs. Légéres expéditions des ennemis de Philippe & de ses Alliez. 214

OBSERVATIONS sur la marche & la retraite de Philippe dans

les défilez des montagnes de Therme.

CHAP. V. Le Roi de Macédoine désole la Laconie. Les M. Sé-Tom. V. niens

| xxvj TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| niens viennent pour l'y joindre, & s'en retournent après un petit                                                                     |
| échec. Description de Sparte. 221                                                                                                     |
| échec. Description de Sparte.  CHAP. VI. Combats gagnez par Philippe près de Lacédémone. ll'                                          |
| passe dans la Phocide. Nouvelle intrigue des Conjurez. 224                                                                            |
| OBSERVATIONS sur l'expédition de Philippe dans la Laconie,                                                                            |
| & sur les deux combats donnez auprès de Lacédémone. 227                                                                               |
| S. I. Mesures que prit Philippe pour se retirer sans perte & sans pé-                                                                 |
| ril. ibid.                                                                                                                            |
| S. II. Autres fautes des Spartiates. 231                                                                                              |
| §. III. Des courses ou des invasions dans le pais ennemi. 236                                                                         |
| CHAP. VII. Les Conjurez sont punis. Le Roi continue la guerre                                                                         |
| contre les Etoliens. 239                                                                                                              |
| CHAP. VIII. Pourquoi l'Historien a distingué les affaires de la                                                                       |
| Grèce de celles de l'Asie. Importance de bien commencer un Ouvra-                                                                     |
| ge. Vanité des Auteurs, qui promettent beaucoup, rabaissée. Con-<br>duite déplorable de Ptolémée Philopator. Piége que lui tend Cléo- |
|                                                                                                                                       |
| 0 1 0 11 1                                                                                                                            |
| CHAP. IX. Conjuration contre Bérénice. Archidame Roi de Spar-                                                                         |
| te est tué par Cléomène. Ce Prince est sais lui-même & mis en pri-                                                                    |
| son. Il en sort & se tue. Théodote, Gouverneur de la Cælesyrie,                                                                       |
| livre sa province à Antiochus. 251                                                                                                    |
| CHAP. X. Antiochus succède à Séleucus son père. Caractère d'Her-                                                                      |
| mias, Ministre de ce Roi. Sa jalousie contre Epigéne. Antiochus                                                                       |
| épouse Laodice, fille de Mithridate. Révolte de Molon. 257                                                                            |
| CHAP. XI. Progrès de la révolte de Molon. Xénéte, Général                                                                             |
| d'Antiochus, passe le Tigre pour attaquer le rebelle, & il en est                                                                     |
| vaincu. 261                                                                                                                           |
| OBSERVATIONS sur le passage du Tigre par l'armée de Xénéte                                                                            |
| General du Roi Antiochus. 264                                                                                                         |
| S. I. On se laisse prendre aux ruses les plus surannées. Faux prétex-                                                                 |
| te de la plupart des révoltez. De quelque religion que soit un Rois                                                                   |
| il n'est pas permis de prendre les armes contre lui, ibid.  §. II. Il est toujours bon que le Roi commande lui-même ses armées.       |
| Remarques sur le passage du Tigre par Xénéte. Esfets étranges de                                                                      |
| ta peur. 265                                                                                                                          |
| §. III. Réflexions sur les fautes des deux Généraux. 273                                                                              |
| CHAP. XII. Antiochus marche contre Molon, mais fans Epigéne,                                                                          |
| dont Hermias se defait enfin. Le Roi passe le Tigre, fait le sie-                                                                     |
| ge de Dure. Combat proche d'Apollonie. 277                                                                                            |
| OBSERVATIONS sur la bataille d'Apollonie entre Antiochus &                                                                            |
| Molon. 281                                                                                                                            |
| S. I. Liberté essentielle dans un Conseil de guerre, Passage du Tigre                                                                 |

g. II. Réflexions sur les motifs qui font agir les Chefs des guerres civiles. 6. III. De la manière de bien établir l'état de la guerre, qu'elle en est la méthode. Cette partie de la guerre est la plus importante de 287 art militaire. S. IV. De la manière de bien établir & de bien règler l'état de la guerre dans la défensive. S. V. Des ponts & des bateaux des Anciens pour le passage des grandes rivières. L'origine nous en est inconnue. Leur méthode étoit la même que celle que nous suivons aujourd'hui. Pont de Darius & & de Xerxès sur le Bosphore de Thrace. CHAP, XIII. Antiochus marche contre Artabazane, qui se soumet. Juste punition des vues ambitieuses d'Hermias. Achée se tourne contre Antiochus. Conseil de guerre au sujet de l'expedition contre Ptolémée. Escalade de Seleucie. CHAP. XIV. Conquêtes d'Antiochus dans la Calefyrie. Expédient dont se servent deux Ministres de Ptolémée pour arrêter ses progrès. Trève entre les deux Rois. 317 CHAP. XV. Combats fur terre & fur mer entre les deux Rois. Antiochus vainqueur entre dans plusieurs places. 226 OBSERVATIONS fur les deux combats de mer & de terre entre les armées de Ptolémée & d'Antiochus. S. I. Changemens dans les usages de la guerre quelquefois importans. Négociations suspectes. ibid. S. II. Réflexions sur les deux combats de mer & de terre. Ordre de bataille pour celui qui se donna sur terre. 334 III. Combat naval. Ordre qu'on y observa. CHAP. XVI. Siège de Pednélisse par les Selgiens. Selge attaquée à son tour. Trabison de Logbasis. Vengeance qu'en tirent les Selgiens. Conquetes d'Attalus. OBSERVATIONS sur l'attaque & la défense des maisons, cassines ou censes en plein champ. S. I. Mesures à prendre, soit pour l'attaque soit pour la défense d'une maison, erc. S.II. Description de la cassine de la Bouline, & la distribution des postes pour la défense. S. III. Attaque de la cassine & des deux portes cochéres, les créneaux abandonnez, la porte du côté de la montagne est battue à coups de canon, & le colombier salué de quelques volées. Désense 356 opiniatre de la porte du pont. CHAP. XVII. Enumération des troupes d'Antiochus & de Ptolémée, Entreprise de Théodote. Bataille de Raphie.

OB-

#### xxviii TABLE DES CHAPITRES.

OBSERVATIONS fur la bataille de Raphie.
§. 1. Préparatif s'ées deux Rois pour en voein à une action décifive.
Ordre de bataille des deux armées.
§. 11. Action. Faust d'Antiochus. Exemples de pareilles fauits.
§. 111. Réfections fur la maneuver d'Échécrates. Sein qu'en doit
prendre de la difipline. Eloge de Solibe. Fauste d'Antiochus. 378
§. 1V. Ordre de bataille dans une plaine rafe felon le ferniment de
l'Auteur.

CHAP. XVIII. Trève entre les deux Rois. Largesses des Puisfances en faveur des Rhodiens. CHAP. XIX. Les Achèens se de alsosens à la guerre. Division dans

Mégalopolis. Les Eléens battus par Lycus, Propréseur des Achéens. Divers événemens de la guerre des Alliez. 296

CHAP. XX. Philippe dresse lescalade devant Melitée, & la manque. Siége de Thébes. Discours de Demetrius de Phare pour parter le Roi de Macédoine à quelque entreprise plus considerable. On se dispose à la paix.

CHAP. XXI. La paix se conclut entre les Alliez. Harangue d'Agélaus pour les exhorter à demeurer unis.





## HISTOIRE

DE

## POLYBE,

LIVRE QUATRIEME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Récapitulation du Livre précédent. Guerre de Philippe contre les Etoliens & les Lacédémoniens. Raisons de cette guerre.



OUS avons fair voir dans le Livre précédent pour quels füjets s'étoit une feconde fois allume la guerre entre les Romains & les Carthaginois, comment Annibal étoit entré en Italie, les batailles qui se font données entre ces deux peuples, & entrautres celle que les Romains perdirent proche la ville de Cannes & fur le bord de l'Aufisairmann à ce qui seff fei deus le Gére sendont le nab

de. Ven ons maintenant à ce qui s'est fait dans la Gréce pendant le mê-Tome V. me espace de tems, c'est-à-dire, pendant la cent quarantiéme olympiade. Mais auparavant je prie mes Lecteurs de le rappeller dans la mémoire ce que nous en avons déja dit par avance dans le fecond Livre, & fur tout ce que nous y avons remarqué des Achéns, parce que cet Etar a fait du tems de nos péres & de notre tems même des progrès inconcevables.

Commencant donc par Tisaméne, un des enfans d'Oreste, nous avons dit que ce peuple avoit été gouverné par des Rois de cette famille jusqu'à Ogygés; qu'ensuite il s'étoit mis en République, & qu'il s'étoit fait des loix qu'on ne pouvoit trop estimer; que d'abord après cet établiffement il avoit été dispersé par villes & par bourgades par les Rois de Lacédémone, & qu'il s'étoit réuni une seconde fois & avoit repris le gouvernement Républicain. Nous avons rapporté ensuite quelles mefures il avoit prises pour inspirer le même dessein aux autres villes, & pour réunir tous les peuples du Péloponése sous un même nom & sous un feul gouvernement. Après avoir parlé de ce projet en général, nous avons rapporté en peu de mots les faits particuliers en suivant l'ordre des tems, jusqu'à celui où Cléoméne Roi de Lacédémone fut chassé de son Roiaume. Enfin après un récit succint de ce qui s'étoit passé jusqu'à la mort d'Antigonus, de Seleucus & de Ptolémée, qui moururent tous trois presque en même tems, je promis de commencer mon Histoire par ce qui étoit arrivé après la mort de ces Rois.

Cette époque m'a paru la plus belle & la plus interessante que je pússe prendre. Car premiérement c'est où se termine l'Ouvrage d'Aratus, & ce que nous datons des affaires de la Gréce n'en sera qu'une continuation. D'ailleurs lets tems suivans touchent de si près aux nôtres, que nous en avons vin pous-mêmes une partie, & nos péres l'autre. Ainsi ou j'aurai vú de mes propres yeux les choses dont je ferai l'histoire, ou je les aurai apprises de témoins oculaires. Car je n'aurois pas voulu remonter aux tems plus reculez, dont on ne peut rapporter que ce que l'on' a entendu dire à des gens qui l'ont oui, dire à d'aures, & dont on ne peut rien spavin in rien assirrer qu'avec incertitude. Mais ce qui m'a furtout déterminé à prendre cette époque, c'est que la fortune semble avoit pris platif de changer alors pat vout le monde la âce de toutes

chofes.

Ce fur dans ce tems-là que Philippe fils de Demetrius, quoiqu'enfant, fur éteré fur le trône de Macédoine, qu'Achée eut le rang & la puisfance roiale dans le pais d'endeçà du mont Taurus, qu'Annochus furnommé le Grand dans la plus tendre enfance fuccéda à Seleucus son fréré Roi de Strie, mort peu d'années suparavant, qu'Ariarathe regna en Cappadoce, que Prolémée Philopator se rendit maitre de l'Egypre, que Lycurgue fur hait Roi de Lacédémone, & qu'enfin les Carthaginois avoitnt depuis peu donné à Annibal le commandement de leus armées.

Tous

Tous les Etats alors ajant donc ainsi changé de Maitres, on devoit voir naître de nouveaux événemens. Cela est naturel, & cela ne manqua pas aussi d'arriver. Les Romains & les Carthaginois eurent ensemble la guerre dont nous avons fait l'histoire; en même tems Antiochus & Ptolémée se disputérent la Cœlesyrie; les Achéens & Philippe firent la guerre aux Etoliens & aux Lacédémoniens, pour le sujet que je vas dire.

Il y avoit déja longtems que les Etoliens étoient las de vivre en paix & fur leurs propres biens, eux qui étoient accoutumez de vivre aux dépens de leurs voilins, & qui ont besoin de beaucoup de choses, que leur vanité naturelle à laquelle ils s'abandonnent, leur fait rechercher avec avidité: ce sont des bêtes féroces plutôt que des hommes; sans distinction pour personne, rien n'est exemt de leurs hostilitez. Cependant rant qu'Antigonus vécut, la crainte qu'ils avoient des Macédoniens les retint. Mais des qu'il fut mort, & qu'il n'eut laissé pour successeur que Philippe, qui n'étoit encore qu'un enfant, ils levérent le masque, & ne cherchérent plus que quelque prétexte specieux de se jetter sur le Péloponése. Outre que depuis longtems ils étoient en possession de piller cette province, ils ne croioient pas qu'il y eût de peuple qui pût faire la guerre aux Achéens

avec plus d'avantage.

Pendant qu'ils pensoient à exécuter ce projet, le hazard leur en fournit cette occasion. Certain Dorimaque natif de Trichon, fils de ce Nicostrate qui trahit si indignement toute une Assemblée générale des Beotiens, jeune homme vif & ardent à prendre, selon le caractère de sa nation, fut envoié par ordre de la République à Phigalée, ville du Péloponése sur les frontiéres des Messéniens, & dépendante de la République Etolienne. Ce n'étoit, à ce que l'on disoit, que pour garder la ville & le païs; mais c'étoit en effet pour examiner & rapporter ce qui se passoit dans le Péloponése. Pendant qu'il étoit là, il y arriva quantité de pirates, à qui ne pouvant d'abord permettre de butiner, à cause que la paix ménagée entre les Grecs par Antigonus duroit encore, il leur permit enfin d'enlever les troupeaux des Messéniens, quoique ceuxci fuffent amis & alliez de la République. Ces pirates ne firent d'abord leur pillage qu'aux extrémitez de la province. Mais leur audace ne s'en tint point là. Ils entrérent dans le païs, attaquérent les maisons pendant la nuit, lorsqu'on ne s'attendoit à rien moins, & eurent la témérité de les forcer.

Les Messéniens trouvérent ce procédé fort étrange, & envoiérent en faire des plaintes à Dorimaque. Celui-ci qui étoit bien aise que ceux qu'il commandoit s'enrichissent & l'enrichissent lui-même, n'eut d'abord aucun égard aux plaintes des Députez: il avoit trop grande part au butin. Le pillage continuant & les Députez demandant avec chaleur qu'on leur fit juftice, il dit qu'il viendroit lui-même à Messène, & rendroit droit putitice à ceux qui se plaignoient des Etoliens. Il y vine en effet. Mais quand ceux qui avoient eté maltraites le préfentérent devant lui, ils ne purent en tiere que des railleries , des infultes & des menaces. Une nuit même qu'il étoit encore à Meffiene, les pirates s'approchant de la ville cfealadérent la maison de campagne de Chiron, égorgérent cous ceux qui frent résistance, haragérent les autres de chaines, firent fortire

les bestiaux & amenérent tout ce qui s'en rencontra.

Jufques-là les Ephores avoient fouffert, quoiqu'avec beaucoup de douleur, & le pillage des pirates & la préfience de leur Chef; mas enfin fe croiant encore infultez, ils donnent ordre à Dorimaque de comparoître dans l'affienblée des Magifints. Seiton, homme de mérite & de confidération, étoit alors Ephore à Melfène. Son avis fur de ne pas laiffer Dorimaque fortir de a ville, qu'il n'ett rendu tout ce oui avoit été pris aux Melfèniens, & qu'il n'ett liwré à la vengeance publique les autreurs de tant de meurres qui s'étoient commis. Tout le Confeil trouvant ext avis fort jutle, Dorimaque se mit en colère, & dit que l'on a'avoit guéres d'espirit si l'on s'imaginoit insulter sa personne, que ce n'étoit pas hu, mais la République des Ecoliens que l'on insultoit, que c'étoit une chose indigne, qui alloit attiert sur les Melsèniens une tempête épouvantable, & qu'un tel attentat ne pourroit demeurer impuni.

Il y avoit dans ce tems-là à Meffène certain perfonnage nommé Babyrtas, homme nout-à-fait dans les intérêts de Dorimaque, & qui avoit la voix & le refte du corps si semblables à lui, que s'il en est eu le chapequa & l'habit, on l'auvoir pris pour lui-même, & Dorimaque savoir bien cela. Celui-ci donc s'échaustant & traitant avec hauteur les Meffèniens, Sçiron ne put se contenir, Tu eveis dans Babyrtas, lui di-il d'un ton de colère, que nous nous sonsis fort de toi è de tes menaezs? Ce mo ferma la bouche à Dorimaque, & l'obliga de permettre aux Messens de trait production de la color de company en la surve s'en retourna en Etolie, mais si piqué du mor de Sciron, que sina surte s'en retourna en Etolie, mais si piqué du mor de Sciron, que sina surte

prétexte raifonnable il fuscita la guerre aux Messeniens.

#### C H A P I T R E II.

Discours de Dorimaque pour irriter les Etoliens contre Messene. Hostilitez des Etoliens. Aratus se charge du commandement. Portrait de ce Prêteur.

A Rifton étoit pour lors Préteur chez les Etoliens, mais comme il étoit trop infirme pour se mettre à la tête d'une armée, & qu'il étoit

étoit d'ailleurs parent de Dorimaque & de Seopas, il céda en quelque forte au premier le commandement. Dorimaque n'osa pas dans les Afsemblées publiques porter ses Concitoiens à déclarer la guerre aux Messéniens. Il n'en avoit aucun prétexte qui en valût la peine, & tout le monde scavoit le sujet qui l'irritoit si fort contre cette République. Il prit donc un autre parti, qui fut d'engager secrétement Scopas à entrer dans le dépit qu'il avoit contre les Messeniens. Il lui représenta qu'il n'y avoit rien à craindre du côté des Macédoniens, parce que Philippe qui étoit à la tête des affaires avoit à peine dix-sept ans; que les Lacédémoniens n'étoient pas affez amis des Messéniens pour prendre leur parti. & qu'enfin les Eléens, attachez aux Etoliens comme ils étoient, ne manqueroient pas dans cette occasion d'entrer dans leurs intérêts & de leur prêter du secours; d'où il concluoit que rien ne pourroit les empêcher d'entrer dans Messéne. Il ajouta ce qui devoit le plus faire impresfion sur un Etolien, qu'il y auroit un butin immense à faire dans ce païs, où personne n'étoit en garde contre une décente, & qui pendant la guerre de Cléoméne avoit été le seul, qui n'avoit rien souffert : que cette expédition leur attireroit la faveur & les applaudissemens de tout le peuple d'Etolie : que si les Achéens refusoient le passage sur leurs terres, ils n'auroient pas lieu de se plaindre si on se l'ouvroit par force; que s'ils ne remuoient pas, ils ne mettroient aucun obstacle à leur projet; qu'enfin ils ne manqueroient pas de prétexte contre les Messéniens qui depuis longtems avoient eu l'injustice de promettre le secours de leurs armes aux Achéens & aux Macédoniens,

Ces raisons & d'autres semblables que Dorimaque entassa sur le même fujet, persuadérent si bien Scopas & ses amis, que, sans attendre une assemblée du peuple, sans consulter les Magistrats, sans rien faire de ce qui convenoit en pareille oceasion, sur leurs propres lumiéres & ne suivant que leur passion, ils déclarérent la guerre tout à la fois aux Messeniens, aux Achéens, aux Acarnaniens & aux Macédoniens. Sur le champ ils firent embarquer des pirates, qui aiant reneontré vers Cythère . un vaisseau du Roi de Macédoine, le firent entrer dans un port d'Étolie. & vendirent les pilotes, les rameurs & le vaisseau même. Montez fur les vaisscaux des Céphalléniens, ils ravagérent la côte d'Epire, firent des tentatives sur Tyrée, ville de l'Acarnanie; ils envoiérent des partis dans le Péloponése, & prirent au milieu des terres des Mégalopolitains le château de Clarios, dont ils se servirent pour y mettre à l'encan leur butin, & pour y garder celui qu'ils faisoient. Mais le château fut en peu de jours forcé par Timoxéne, Préteur des Achéens, & par Taurion, qu'Antigonus avoit laissé dans le Péloponése pour y veiller sur les intérets des Rois de Macédoine. Car Antigonus obtint à la vérité des Achéens la ville de Corynthe dans le tems de Cléoméne, mais loin de leur rendre Orchoméne qu'il avoit emporté d'affaut, il se le retint, dans le A 2 defdessein à mon avis non seulement d'être maître de l'entrée du Péloponése, mais encore d'en mettre le païs à couvert d'insulte par le moien de cette ville, où il y avoit garnison & toutes sortes de munitions.

Dorimaque & Scopas aianí obfervé le tems où Timouéne devoir bientof fortir de la Préture, & où Aratus choiû pour lui fuceder l'année fiivante nétoit point encore entré en charge, ils affemblérent à Rios tout ce qu'ils pietent d'Etoliens, & après y avoir dispoé des pontons & équipé les vailfeaux des Céphalléniens, ils firent pafler cette armée dans le Péloponéle, & marchérent droit à Meffiene, prenant leur route par les Pharfens & les Tritéens. Paffant fur ces terres, à les entendre, lis n'avoient garde de faire aucun tort aux Achéens, mais la foldatefque avide de buint ne put s'emplécher de piller. Elle roda & ravagea rout jusqu'à ce qu'on fair avoient avec ce peuple depuis rês-longrems, fans aucun répécé pour le droit des gens. L'avidité de butien l'emporta fur toutes chofes, ils faccagérent tout impunément, fans que les Meffienies ofaffent fe préfenter devant eux pour les arrêter.

C'étoir alors le tems où fe devoit tenir l'alfemblée des Achéens. Ils vintent à Egion, & quand le Confeil fut formé, les Partéens & les Pharéens frient le détail du pillage que les Etoliens en paffant avoient fait fur leurs terres. Les Melfeniens demandérent auffi par Députez qu'on vint à leur fécours, & qu'on les vengelt des torts & des injuftices qu'ils avoient fouffertes. Le Confeil fut fenfiblement touché des plaintes des uns & du malheur des autress, mais ce qui le frappa le plus, ce fut que les Etoliens euffent ofé entrer dans l'Achaite avec une armée , fans que perfonne leur cêt accordé le paffage, & qu'ils ne penfaffent point à réparer cette injure. On réfolut donc de fecourir les Melfèniens, & pour cela on donna ordre au Préteru de faire prendre les armes aux Achéens,

& cette résolution fut ratifiée.

Timoxéne, dont la Préture n'étoit point encore expirée, ne comptant pas trop fuir les Achénes, qui n'avoient pas eu loin d'exercer des milices, refuioit de lever des foldats, & ne vouloit pas se charger de cette expédition. En effet depuis que Cléoméne avoir été chassife du trône de Lacédémone, les peuples du Péloponése fatiguez par les guerres précédentes, & ne s'attendant pas que la pais dont ils jouissont dureroit si peu, avoient fort négligé tout ce qui regarde la guerre. Mais Aratsu outré de l'insolence des Étoliens, & irrité depuis longtems contre cux, prit la chosé avec plus de chaleur. Il fit prendre les armes aux Achéens, ne souhaitant rien avec plus d'ardeur que d'en venir aux mains avec les Etoliens. Aiant donc reçu de Timoxéne le fecu public cinq jours avant qu'il dût le recevoir, il envoia ordre aux villes d'enrôler tous ceux qui focient.

étoient en âge de porter les armes, & leur donna le rendez-vous à Mégalopolis.

Mais avant que d'entrer dans le détail de cette guerre, il sera bon de dire en peu de mots quel étoit le caractère particulier de ce Préteur. Aratus étoit l'homme du monde le plus propre à être à la tête des affaires, parlant bien, penfant juste, se taisant à propos. Jamais personne ne posséda mieux l'art de dissimuler dans les dissensions civiles, de s'attacher les amis, de s'attirer des alliez. Fin & adroit pour faire des pratiques, surprendre l'ennemi, lui tendre des piéges; infatigable & intrépide pour les faire réuffir. Entre une infinité d'exemples qu'on pourroit apporter pour faire voir que ce portrait est d'après nature, on n'a qu'a voir de quelle manière il se rendit maître de Sicvon & de Mantinée. comment il chassa les Etoliens de Pelléne, & surtout de quelle ruse il se servit pour entrer dans l'Acrocorinthe. Mais ce même Aratus à la tête d'une armée n'étoit plus reconnoissable. Il n'avoit plus ni esprit pour former des projets, ni résolution pour les conduire à leur fin , la vûe seule du péril le démontoit. Ainsi quoiqu'il ait rempli le Péloponése de ses trophées, il est néanmoins certain que c'étoit un très-médiocre Capitaine.

Aussi voit-on qu'il y a parmi les hommes une variété infinie non seulement de corps, mais d'esprits. Souvent le même homme aura d'excellentes dispositions pour certaines choses, qui emploié à des choses différentes, n'en aura aucune. Bien plus il arrive souvent qu'à l'égard même des choses de même espéce, le même homme sera très-intelligent pour certaines & très-borné pour d'autres, qu'il sera brave jusqu'à la témérité en certaines occasions, & en d'autres lâche jusqu'à la poltronnerie. Ce ne sont point-là des paradoxes. Rien de plus ordinaire, rien de plus connu, du moins à ceux qui sont capables de réflexions. Tel à la chasse attaque avec valeur la bête la plus formidable, qui fous les armes (a) & en

dable, qui four les armes & en prefence de l'ennemi, n'a ni caur ni courage.] Il y a divers genres de valeur, d'intrépidité ou de cette furce d'ame que rien n'est capable d'abartre & de faire plier le moins du monde. Je ne (gai si on les trouve quel-que part unis & dans toute ieur étendue dans une même personne. On en trouve seulement quelques portions plus ou moias grandes dans certains hommes que dans certains autres. Pour en bien juger, il faudroit avoir rempli tous les divers états de la vie, & fait voir une égale force d'ame par tout. Où trouver un tel homme? Cette vie est trop courte, & cet homme ne se trouvers jamais. Je ne pense pas qu'on en ait vu aucun qui fe loit maintenu pur & ner de toutes fortes de foiblesses, également fort & grand dans la prospérité re, hardis & cotrepresans dans une autre, Cola

(a) Tel à la chaffe attaque la bête la plus formi-béte, qui feut les armes & en préfete de l'ememi, ferme dans les différents états de la guerre, cell-la ni seur ni seurage. Il 19 y a divers generes de i-éne, chans les différentes façons de la faire. Cha ne s'est jamais vu. On a toujours reconnu cette grande force d'ame dans certains hommes extraordinaires en un nombre infini d'occasions, & en d'aurres une foiblesse qu'on avoit peine à conce-voir, & souvent puérile. Forts & d'une hardiesse furprenante dans une longue fuite de fuccès, &c foibles dans le premier revers de tortune, revenir après & prendre de nouvelles forces & de nouvelles esperances au moindre changement favorable. Ces deux qualitez contraires se succèdent l'une à l'autre, timides & hardis en même tems; foibles, résolus, craintifs & tout pêtris de prépréfence de l'ennemi, n'a ni cœur ni courage. Il y en a qui se tieront avec honneur d'un combat fingulier, joignez-les à d'autres dans un ordre de bataille, les armes leur tomberont des mains. La cavalerie Theffalienne, par exemple, est invincible en bataille rangée, mais hors de là on n'en peut tiera aucun service. Les Etoliens au contraire sont merveille en tout terms, en toute occassion, excepté dans une bataille rangée. Rien n'approche des Candious, soit sur mer, soit sur terre, quand il s'agit en un mot de ruse & d'adresse, d'artaques nocumes, quad il s'agit en un mot de ruse & d'adresse, à quand ils sont en bataille devant l'ennement de la comment de la commen

se remnyone tous les jours dans certains Cforfraux. Aux una la tête tourne dans une genere de déficative, ils ne squrent où dit au no sont, de négligent maile occasions, ou les foursilléent à leurs encemirs tout au contraire dans l'orienfre, ils sont naître les occasions, d'elles ne se préfenteurs : tout leur résuffit, de ils sincombent dans l'uniter, où aux moinders malbraurs ils sont charger, en tout autres hommes, de le plus souvent tans beuveoup de signt.

J'ai conns des Genéraux d'une intrépidité ratrordinaire, qui protificient inquiers lé troublet d'une bagatelle, dont l'homme du monde le moiss ferme ne tiendroit surcus compre, donnoient dans les desties les plus hardis le les plus incertains alse l'exécution, le farmontoient tous les obfiacles par leur valeur le par leur conduite. Tel qui ofte courir à la mort n'olé pus l'attendre.

The quitable court is those to the past reservation of the court of th

J'air via un des plus braves hommes du monde de cacher su fond d'une cave, & trembler de peur an bruit du tonnerve. A tel sutre la valeur etl journalière. Aujourd'hui c'ell un hebille : il éc fait admire. Demain c'elf un Therôte; il éc couvre de deshoneur. Chole rare pourrant, & que re de la passi éconne de voir tant de variéres. Les plus belles annes font celles qui préfenent le moiss le haut & le bas, mais l'on n'en voir aucune qui mit far foiblellée, & huile peuc-tre qu'int timemit far foiblellée, & huile peuc-tre qu'int time-

qué en tout cette instriplisé d'éprit & ci counge infirmentable, que rien etil explait de diemate. Ce qui m's para de plas terrange data certata granda homme d'un courge, i vante ferrantata granda homme d'un courge, i vante ferrantata que de la companio de la companio de la consecta de la companio de la companio de la consecta de la companio de la companio de la consecta de la companio de la companio de la qualitata de la companio de la rempéramente qua la ratione que la companio de la familia truiv-refoundade, la ce qui l'eff en effefamble truiv-refoundade, la ce qui l'eff en effefamble truiv-refoundade, la ce qui l'eff en effetanta de la companio del la companio de la com

Ces variétez d'humeur & de tempéramment dans les hommes se rencontrent dans des nations entiéres, fans qu'on y ait remarqué aucun notable changement. Nous ne connoissons plus & nous ne voions aucune trace de celles dont Polybe parle, elles ne font plus sucune figure dans le monde, elles ont été détruites ou transportées ailleurs. La cavalerie des Parthes, qui sont les Per-ses d'aujourd hui, tient encore de son ancienne ses a sujoura aut, tient encore de ion ancienne valeur, & a été toujours redoutable à la meilleure des Turcs. Celle des Sarmates, as rapport de Tacite, étoit invincible, & rien de plus miféra-ble, div-il, lorfqu'il falloit combattre à pied. Aufit reques leure foces considérant des une saules au toutes leurs forces consistoient dans leur cavalerie. On ne voit pas qu'ils aient changé après tant de fiécles. Les François ont conferve les inclinations des anciens Gaulois. Ils courent librement à la mort, ils l'attendent avec moins de coursge & de mort, ils l'attendent avec mons de coursge ce ce fermeie. L'agitation leur plat plus que le repos. Il faut qu'ils affrontent l'ennemi & qu'ils l'atta-quent, l'ils veulent vaincere: aufil perdent ils aiss-ment coursge dans une défensive règlée, & l'on a toujours remarqué que les Genéraux qui les conduisent felon leur inclination, ne manquent jamais de réuffir, au lieu que les autres qui ont fait le contraire ont éprouvé mille difgraces.

I rutinous by Lincoln

mi, c'ett la licheté même. Les Achéens & les Macédoniens au conraire ne font bons qu'en bataille. Après cela mes Lecteurs ne devront pas être furpris, fi j'attribue quelquefois aux mêmes perfonnes des difionitions toutes contraires, même à l'Égard de chofes qui paroillent femblables. Je reviens à mon fujet.

### CHAPITRE III.

Les Messeniens se plaignent des Etoliens, & sont écoutez. Ruse de Scopas & de Dorimaque. Aratus perd la bataille de Caphyes,

Uand les troupes furent affemblées à Mégalopolis, comme l'a-voit ordonné le Confeil des Achéens, les Messeniers se présentérent une seconde fois, demandant qu'on vengeat la perfidie qui leur avoit été faite; mais comme ils eurent témoigné vouloir porter les armes dans cette guerre, & être enrôlez avec les Achéens; les Chefs de ceux-ci ne voulurent point y consentir, & dirent qu'ils ne pouvoient les recevoir dans leur alliance fans l'agrément de Philippe & des autres Alliez. La raifon de ce refus, c'est qu'alors subsistoit encore l'alliance jurée du tems de Cléoméne, & ménagée par Antigonus entre les Achéens, les Epirotes, les Phocéens, les Macédoniens, les Béotiens, les Arcadiens & les Theffaliens. Les Achéens dirent cependant qu'ils feroient marcher des troupes à leur secours, pourvû néanmoins qu'ils donnassent leurs enfans en ôtage, & les missent en dépôt à Lacédémone, pour affurance que jamais ils ne feroient la paix avec les Etoliens fans le consentement des Achéens. Les Lacédémoniens mirent aussi des troupes en campagne en qualité d'Alliez, & campérent sur les frontiéres des Mégalopolitains, mais moins pour y faire l'office d'Alliez que pour être spectateurs de la guerre, & voir quel en seroit l'événement.

Quand Aratus eut ainsi dispose tout ce qui regardoit les Messeniens, al dépècha aux Etoliens pour les instruire de ce qui avoit été réglé, & leur ordonna de sortir des terres des Messeniens, & de ne pas mettre le pied dans l'Achaie, sous peine d'être traitez comme ennemis. Aussir to Scopas & Dorimaque schachant que les Achéens étoient sous les armes, & ne jugeant pas qu'il sit de leut intérêt de desobéir aux ordres de cette République, e novoiérent des courriers à Cysléne pour prier airsson, Préteur des Etoliens, de faire conduire à l'Isse de Philas Tome V.

tous les vailfeaux de charge qui étoient fur la côte, & partirent deix jours après avec leur butin prenant leur route vers le pais des Eléens, dont les Etoliens avoient toujours été fort amis, parce que par leur moien le Péloponéfe leur étoit ouvert pour y piller & y butiner,

Araus différa deux jours de se mettre en marche, croiant bonnement que les Etoliens viuderoient le pais, comme ils en avoient fait
semblant. Il congédia même l'armée des Achéens & les troupes de
Lacédémone, & ne se réfervant que trois mille hommes de pied, trois
cens chevaux, & les troupes que commandoit Taurion, il s'avança vers
Paras, ne voulant que c'otorie les Etoliens. Dorimaque informé qu'àratus le suivoit de près avec un corps de troupes, sit affez embarafse.
D'un côté il craignoit que les Achéens ne fondisent sui pendara
qu'il s'embarqueroit, & que ses troupes seroient dispersées i mais comme de l'autre il ne souhaitor irein tant que d'allumer la guerre, il sif
accompagner le butin par les gens qu'il jugea propres à cette escorte,
& leur donna ordre de le mener droit à Klos, comme devant la s'embarquer, puis marchant lui-même d'abord vers le même endroit; comme pour c'étorter le butin, il se détourna tout d'un coup, & pris f.

route vers Olympic.

Sur l'avis qu'il recut, que Taurion étoit proche de Clitorie, voiant bien que son butin ne pourroit partir de Rios sans péril & sans combat, il crut ne pouvoir mieux faire que d'attaquer inceffamment Aratus, qui n'avoit que fort peu de troupes, & qui ne s'attendoit à rien moins qu'à une bataille. Car il pensoit en lui-même, que s'il étoit affez heureux pour vaincre, il auroit du tems de reste pour ravager le païs & partir de Rios sans danger, pendant qu'Aratus prendroit de nouvelles mesures pour rassembler ses Achéens; ou que si ce Préteur n'ofoit en venir aux mains, il lui seroit encore aisé de se retirer quand il le jugeroit à propos. Plein de ces pensées, il se mit en marche & vint camper proche Méthydrion, dans le païs des Mégalopolitains. Le voifinage de l'ennemi étourdit fi fort les Chefs des Achéens, qu'on peut dire qu'ils en perdirent la tête. Quittant Clitorie ils campérent proche Caphyes; & lorsque les Etoliens partant de Méthydrion furent passez au-delà d'Orchoméne, ils se retranchérent dans la plaine de Caphyes, aiant devant eux la riviére qui la traverse. Comme outre la riviére , il y avoit encore plusieurs fossez difficiles à franchir pour aller aux Achéens, les Etoliens n'ofant pas suivre leur premier projet & les attaquer, marchérent en bon ordre par des lieux escarpez jusqu'à Oligyrte, croiant assez faire que d'empêcher qu'on ne les obligeat de combattre.

Déja l'avantgarde approchoit des hauteurs, & la cavalerie, qui faifoit l'arriéregarde, traversant la plaine arrivoit presque au pied de la montagne appellée Propous, lorsqu'Aratus détacha sa cavalerie & les armez à la légére fous le commandement d'Epiftate Acarnanien, avec ordre d'infilier l'arriéregarde & de tenter un peu les ennemis. Ce-pendant s'il avoit deffein d'engager un combat, il ne falloit ni donner fur l'arriéregarde, ni attendre que l'armée ennemie: c'ut traverfé toute la plaine, c'étoit l'avantgarde qu'il falloit charger lorfqu'elle y fut entrée. De cette maniére le combat fe féroit donné dans un terrain plat & uni, où par conféquent les Etoliens armez pelamment & en marche culfent eu beaucoup de peine à fe défendre contre de la cavalerie, & où des armes de une disposition toute contraire culfend donné aux Achéens route la facilité & tout l'avantage posible. Au lieu que n'aiant fût profiter ni du terrain ni de l'occasion, ils at-

taquérent l'ennemi lorsque tout lui étoit le plus favorable.

Aussi le succès du combat répondit il au projet qu'on en avoit formé. Dès que les armez à la légére eurent commencé l'escarmouche, la cavalerie Etolienne gagna en bon ordre le pied de la montagne, & se hâta de joindre l'infanterie. Aratus aussitôt, sans voir pourquoi la cavalerie se pressoit d'avancer, sans prévoir ce qu'il alloit arriver, crut qu'elle prenoit la fuite, & fit marcher des aîles les foldats pesamment . armez pour appuier les armez à la légére, puis tourna promtement toute l'armée fur une des aîles. La cavalerie Étolienne n'eut pas plutôt traverse la plaine & atteint l'infanterie, qu'elle se posta au pied de la montagne, l'infanterie à ses côtez, criant à ceux qui étoient encore en marche d'accourir à leur fécours. Ouand ils fe crurent en affez grand nombre, ils fondirent ferrez fur les premiers rangs de la cavalerie Achéenne & des armez à la légére; & quand leur nombre se fut augmenté, ils tombérent d'en haut fur les Achéens : le combat fut longtems opiniâtré, mais enfin les Achéens furent mis en fuite; & les pesamment armez qui venoient à leur secours dispersez & sans ordre, ne sçachant ce qui s'étoit passé au combat, ou tombant sur la marché de ceux qui fuioient, furent aussi obligez de faire la même chose; ce qui fit qu'il ne demeura fur la place qu'environ cinq cens Achéens, & qu'il y en eut plus de deux mille qui prirent la fuite.

Les Etoliens firent alors ce que la conjoncture les avertifloit de faire. Ils se mient à la queue des Achéens avec des cris dont toute la plaine retentifloit. Ceux-ci fuioient vers leur infanterie pesamment armée, rotiant qu'elle avoit gardé le poste où elle avoit été misé d'abord, mais voiant qu'elle l'avoit abandonné, & qu'elle étoit déja loin fuiant en desfordre, les uns quitrétent leurs rangs & se retiriernet dans les villes voisines; les autres rencontrant la phalange qui venoit à leur feccurs, n'attendierne pas que les ennemis trussent sussent stroutes, leur propre fraieur leur sit prendre la suite, & les dispersa de coté & d'autre dans les villes des environs. Orchomène & Caphyes, qui étocient proche, en sauvérent un grand nombre. Sans ces deux villes, toute

D.

l'armée auroit couru grand risque d'être taillée en piéces. Telle fut la

fin du combat donné proche de Caphyes.

Quand les Mégalopolitains curent avis que les Etoliens étoient campez proche de Méthydrion, ils s'affemblérent en grand nombre au ion de la trompette. & vinrent pour fecourir les Achéens: mais le combas yétoit donné la veille, & au lieu de combattre les ennemis avec des gens qu'ils croioient pleins de vie, ils ne fervirent qu'à leur rendre les dermiers devoirs. Aiant donc creufé un foffé dans la plaine de Caphyes, ils y jettérent les morts avec toute la religion que ces malheureux pouvoient attendre d'Alliez tendres & affectionnez.

Cet avantage intéféré que les Etoliens avoient remporté par le moien de leur cavalente & de leurs amez à la légére, leur donna lieu de traverfer impunément le Péloponéfe. Ils eurent la hardieffe d'entreprendre fur la ville de Péléne, ils ravagérent les terres des Sicyoniens, & enfin fe rétirérent par l'Ifthme. Voilà la caulé & le mostif de cette guerre des Alliez, & fon commencement fur le decret que ces Alliez affenblez à Corynthe firent à la perfusion de

. Philippe.

#### OBSERVATIONS

Sur le combat de Caphyes.

6. I.

Les plus grands talens sont inutiles à l'homme, s'il n'y joint la connoissance de luimême. Caratière d'Araus Préteur des Achéens.

I. el sife, octinaire sux grands génies, aux grands hommes d'Etra, qui one des verus deninents & des qualitez extraordinaires pour bian & fagement gouverne les peuples, de fe bisifer alles peu à peu à une trop grande opinion d'eux-meines, de fe croire caphiles de tout, & de s'imaginer que tout leur re pendant qu'ils fortent de leur fighter, qui pour être grands, ne bisife pes que d'être bornée par d'autre, de il est d'angereux d'entrer. On s'y égue fouvers, & d'on y trouve de grands fujes d'humilation, qui nous spremmer à nous mieux comositre, toujours aux dépens du Prince que l'on fert, ou de la République que l'on gouverne. D'en diffribus à chacun plus ou moiss une certaine portion de vertus & de talens, bien entendi qu'on n'in pas su-delà, & qu'on le maintendra dans ces bornes. Artaus fe croisit capible de tout entreprendra. Nous svourours opourant qu'il a voit de squiltez é minentes qui le neutrem au rang des plus grands politiques de fon term. Polybe, qui le comoziliot tra-bien, nous en fair le portait d'après tautrez moor en 18-e1 d'après tautrez renor en 18-e1 de

pas fini. Il nous le donnera tout achevé ailleurs que dans fon quatrieme Livre. Mais cela n'empèche pas qu'il ne le trouve en défaut en une infinité d'endroits. Il est actinit & convaincu d'un peu trop de préfomption, défaut ordinaire dans ceux qui réstiffifien toijours dens leurs entrepnies, loriqu'elles ne se trouvent pas au-dessus de leur énir se des taless qu'ils ont revis de Dieu.

Polybe nous dépeint parfaitement son caractère. Il nous le représente orné de toutes les qualitez qui peuvent former un grand homme d'Etat & un Politique de la premiére volée; mais lorsqu'il vient aux militaires, ce n'est plus le même homme : on le prendroit pour un stupide, ou peu s'en faut. Ses projets sont merveilleux, parce qu'il les fait en fûreté, & sa conduite est misérable dans l'exécution. Il oublie ce qu'il s'étoit réfolu de faire à la vûe des objets, & la tête lui tourne abfolument. Cela yeut dire qu'il n'étoit nullement propre pour la guerre, qu'il avoit l'efprit grand & hardi pour la conduire de loin, petit & dans une crainte perpétuelle de près: quel contrafte! Ce que mon Auteur n'a pas dit se remarque visiblement dans les assemblées des Achéens, où l'on voit un homme d'une prévoiance admirable & qui voit de loin, & l'on s'en apperçoit encore plus dans le Conseil de Philippe, où il s'agit des plus grands deffeins & des affaires politiques. A bien des égards le Cardinal de Lorraine lui ressembloit parsaitement. , y Il étoit le plus hardi de tous les hommes dans le y Cabinet, dit Maimbourg (a), à imaginer & à vouloir entreprendre de grandes choses & de " vastes desseins; mais aussi le plus timide & le plus foible quand il s'agissoit d'en venir à " l'exécution, & qu'il y voioit du péril. On peut dire, sans crainte de se tromper, qu'en cela le Cardinal reffembloit parfaitement à Aratus. Ce Grec célébre a pourtant réussi dans quelques-unes de ses entreprises, & entr'autres dans celle sur la citadelle de Corinthe, qui fut admirablement bien conduite, & d'un détail extraordinaire. C'est son chef-d'œuvre de guerre, il n'en fit pas d'autre. Le succès & la gloire, qu'il en retira ne le flattérent-ils pas un peu trop! N'en doutons point; il se crut capable, après une action si glorieuse, du commandement des armées de sa République. Mais il reconnut bientôt que ses talens n'alloient pas jusques-là, & que tel qui surprend un poste n'est point propre pour les coups de Maître. Il en tenta un à Caphyes, il en fortit en écolier & avec une extréme honte, & les reproches qu'on lui fit sur son peu de conduite & sur son imprudence ne sont pas peu humilians.

"Que l'on insposée na un homme, dit un Autrur (b) fameur , & dont les E cris verront la fin des fiécles, tous les tilens & tant de lumiéres qu'un voudra, "s'îl ne se comoit pas avec cât dans les délauts & dans les foilabiles, toutes ces » qualitez ne lui feront qu'une occision de chite & de ruine: il ne s'quara pas mesurer se entrepris à les forces. Il entrera dans des engegennes tenémeires, & la » préfomption qui n'a point de bornes quand elle n'ell pas retenue par le frein de la connolliènce de foi-même, l'emportera en des excès dangerunt.

3. La connoilince de foi-même peut, siù-il essers, fupplier su défau de tout jis let alies, sé feui défaut de cret connoilince rend au contraire tout let talens iniutiles, dangereux & permicieux à calui qui les a. Ce n'eft pes un grand mal de p, n'evier in conduite, ni clience, si labbleté, pourréd qu'on le connoillé, & que p, l'on emprunite d'autrui ce que l'on n'a pas, & que l'on n'estreprener rien qui nit spécifie des Dieu. Tout cale eft très-vériable, a de certainement pul homme du monde ne le révoquere ne doute; mais s'en trousement pul homme du monde ne le révoquere ne doute; mais s'en trousement.

vet-il beamoup de ceux qui font en place, qui veuillent convenir que ce précepte les rignarde II le Adoptenots, qui en doutet Mais ce fen pour tout autre que pour eux. Ce qu'il y a de lingremant, c'elt que les plus ignorans & les plus lourds, que disép-el les plus limpides, soit dans les affaires de la guerre ou dafé celles du gouvre-nement, ne croirone pas qu'il foit de leur dignité de rine emprunter d'autruis, lors mem qu'ils suront échous d'ans leur entreprise pes leur ignorance & leur mauvaide conduire. Ce ferrit une efpéce de prodige, fi après un écher requ, ils convenoient d'avoir failli & d'avoir manqué de mofiser & de prévoience. Ils rejetteron la faute fur leur cofficiers Gérécaux ou fur la licheté des trouges, lorfqu'ils font eux-mémes la cué de tous les mauvis finces d'autre capagne. Si le projet vient d'un hi-iffre, il s'en prendra su Géréral de l'armés, & le perdia infalliblement dans l'éprit du Prince ou dans un Sénat. Le Cardinal de Richétie en edici sinfalliblement des l'entre de generales que consideration de guerne, cepnodant il le vouloir être, & fes projets militaires n'étoient pas touisons conformes aux refels de la guerne.

M. Is Comte de Soiffors, qui fut tué à la braillé de Sedin fous le regne de Louis XIII. autoir été fins doute un grand Capitaine s'il eit vécus. Se édirat de fon amour popre, qui pouvoir mettre obliche à la connoilfance de lui-nêmes, & l'aveugle fur des défains qu'il ne croisoit pas avoir, il dit un jour à M. de Puylégur, dont il connoilfoit la capacité: si vous voiez que je falfe quelque chosé qui ne foir par bien, foit dans les ordres que je pais donner, joit dans mes entreprisé & dans ma conduite on dans l'exécution, foit dans les driputes qui pouvent nafire dans les troupes, on soite enfan dans ma fiçan de vivre ave les Officiers, je vous prie de me le

dire hardiment : car la moindre faute à la guerre porte fur l'honneur.

Pour revenir au Cardinal de Richelien, on peut dire de ce grand Politique ce que Polybe, & Plutarque (a) après lui, disoient d'Aratus, " qu'il étoit un excellent " Maître non feulement pour bien gouverner, pour bien régler une Démocratie; mais encore pour bien établir & constituer un Roiaume. Voilà ce que le Ministre moderne avoit de commun avec Aratus, fans aller plus loin: car celui-ci s'étoit d'abord attiré l'estime & la confiance d'Antigonus Roi de Lacédémone & pére de Philippe, qui lui fuccéda fort jeune; " le pére, dit le même Auteur (b), l'aiant » trouvé homme de bien & de grand fens, il l'admit dans sa familiarité la plus in-», time, julqu'à lui communiquer ses secrets les plus importans, & à se servir de lui , dans ses plus grandes affaires. Aussi Aratus n'étoit pas seulement utile dans tout ,, ce qui regardoit le gouvernement, mais d'un commerce très-agréable, & l'homme 37 du monde le plus propre à être auprès d'un Roi qui se trouvoit libre, & qui ne 37 cherchoit qu'à se divertir & à passer le tems. C'est pourquoi Antigonus, quoi-22 qu'alors fort jeune, n'eur pas plutôt connu les mœurs & les grandes qualitez de " ce perfonnage, dont il n'y en avoit aucune qui ne fût digne de l'amitié d'un », Roi, qu'il le préféra non seulement à tous les Achéens, mais encore à tous les " Macédoniens qui étoient à fa Cour, & continua de se servir de lui en toutes cho-" ses; ce qui est admirable dans un jeune Roi, qui n'étoit pas encore en état de gouverner par lui-même en des affaires où il est besoin d'une expérience consommée, Philippe fon successeur eut les mêmes égards pour ce grand homme & la même prudence, il se livra entiérement à lui. " Car la droiture de ses intentions, dit ailleurs " Plutarque, & la bonté des mœurs d'Aratus paroissoient dans toutes les actions de , ce jeune Prince comme une couleur qui en rehauffoit tout l'éclat. Il n'avoir alors que dix-spe ans, & expendant on vois, non pas sins admiration, que dans tua sign si tendre ce Prince a spic choistir pour son consolia, & échemier paran lis pas deciare de fa Cour, celui qui surpassioi ka sutres en signific & en expérience tant dans les affaires de la guerre, que dans celles du gouvernemen. Bien qu'Antaus fist érranger. Philippe ne se repentir pas d'avoir fait un si bon choix, & de l'avoir admis dans son Condel. Cels marque une figelfe qui devance l'èje. Aussi du-til à ce grand Polirique la gloire de son expédition contre les Etoliens, qui sut conduite avec tout l'art possible. Polybe a circ quedque part dans son permier Livre un Vers d'Homére, où il dit qu'un bon avis fait autant d'honneur à celui qui le suit qu'à celui qui le donne. Hévodose a cul miempe pensée, & Tit-Li-Liv l'à tiré de l'un des trois.

On pourroit raisonnablement appliquer ces éloges d'Aratus, & le choix admirable d'Antigonus, comme celui de Philippe, à Louis XV, dans un cas affez semblable & du même âge que le dernier. Il a été affez prudent & affez éclairé, pour procurer le bonheur de ses peuples, en honorant de sa confiance & en mettant au timon des affaires un autre Aratus (c), qui nous gouverne avec tant de sagesse, de desintéressement, & avec des intentions si droites & si pures. Il pourroit dire de ce dernier ce que disoit Antipater de Démosthène, qu'avec un Ministre aussi incorruptible que celui-là il parviendroit à la véritable grandeur, & deviendroit invincible. " Nulle passion en lui, dit-il, que l'amour de la patrie, nul but que le service de " l'Etat & le bonheur des peuples. Quel besoin dans la conjoncture présente d'un » homme de ce caractére, pour entendre cette voix de liberté qu'étouffe l'éternel , bourdonnement des adulateurs à mes oreilles! J'ai fait ce paralléle avec plaifir, & fans être suspect de flatterie je rens justice à la vertu par tout où je la rencontre, & je me sais également un mérite & une gloire de la louer sur la croix, ou dans l'oppression, dans son état même le plus abject & le plus misérable, comme dans sa plus grande pompe. Je me suis peut-être un peu trop arrêté sur le caractére d'Aratus; mais il fait une si grande figure dans l'Histoire de mon Auteur, que j'ai cru que mes Lecteurs ne feroient pas fachez que j'ajoutaffe quelque chose au portrait qu'il en fait, outre qu'il a été la fource & l'origine de plusieurs grands événemens également glorieux & ruineux à sa patrie-

# §. II.

# Reflexions sur la désaite d'Aratus.

Il ne far pas inutile, ce me femble, de faire une réflexion fur le narré de Polybe, avant que d'entrer dans l'extemm de cette adition de Caphyes. Bien qu'on ne puiffe contefler à ce grand Hilforien la gloire d'un excellent Ecrivain dans la décription qu'il fait des combats, qu'il peint en Maitre, il s'embarefle pourtant quélquérois, du moins il me paroit ainfi: car il le peut bien que le blâme que je lui donne ne foit pas toujours légitime. Un terme qui offirir différent fem fam le Grec, oble les termes militaires font la plûpar équivoques, peut n'être pas rendu félon l'idée que l'Auteur y atrache; et qui eff capable de confonder out e fens d'un peffage, & de le rendre prefque inintelligible. Cha arvive fouvert aux plus habiles Traductrurs, & à cux mêmes qui entendant le mieux les mariéres. Dans la décripcion du combat qui fait le fujer de ces Obsérvations, les paroles du texte me paroiffent un qui fait le fujer de ces Obsérvations, les paroles du texte me paroiffent un

(e) La Cardinal di Fleury.

peu trompeuses. Le terme d'avantgarde m'a beaucoup embarassé, car Polybe dit qu'Aratus auroit dû plutôt l'attaquer que l'arriéregarde. Cela ne lui étoit pas possible, puisque l'ennemi étoit en pleine marche de retraite, & que l'armée Achéenne les suivoit en queue. Il faut donc entendre par le mot d'avantgarde le corps de bataille, ou une partie, avant qu'il fût entré dans le défilé. Cette difficulté levée, je n'aurois plus qu'un défaut d'exactitude à lui reprocher, qui ne fouffre aucune excuse. Car il dit que les Achéens », se retranchérent dans la plai-,, ne de Caphyes, aiant devant eux la riviére qui la traverse, d'un abord très-difficile, se trouvant encore bordée de fossez, & que les Etoliens étoient campez au-delà. Cela est clair; mais quand ces derniers décampérent pour se retirer par le défilé de la montagne de Propous, il falloit nécessairement que pour les suivre Aratus passat la riviére. C'est ce que Polybe ne dit pas. Il est pourtant visible qu'il la traverfa: & comme cette manœuvre demandoit du tems, & qu'il avoit dessein de joindre au plutôt les ennemis, il détacha sa cavalerie & ses armez à la légére pour tomber fur leur marche & amuser leur arriéregarde, qui étoit dans la plaine. Comme d'ailleurs il craignit que la queue de leur infanterie, qui n'étoit pas loin, & qui ne faifoit que d'entrer dans la vallée, ne fit volteface pour se joindre à sa cavalerie, il fit avancer un corps de pefamment armez qu'il tira de fa phalange, pour contenir son avantgarde, qu'il croioit trop foible, pendant qu'il traversoit la plaine avec le reste pour attaquer avec toutes ses sorces. Mais rien de tout cela n'arriva à tems, soit que la phalange ne sit pas assez de diligence, ou soit par la lâcheté des troupes de l'avantgarde, foit enfin par l'imprudence de ceux qui la commandoient, qui attaquérent avant que les pesamment armez eussent le tems d'arriver & de se reconnoître.

Les Généraux Etoliens qui s'apperçirent que le gros des Achéens étoit fort échigné, profiréent de l'Occidion en gens expérimentez. Leur infantries, qui passion en hite le désilé, avertie que l'emenni paroission, retourne sur les pour venir au secour de se avaiter e, qui avoit abandonné la plaine pour occuper l'entrée de la vallée gui conduit à Olygirte, où elle se mit en betaille: mouvement firal pour les Achéens, & qui ut morgan, Artus, qui s'imagina que leur arriéregare de prenoit la fuite, sians faire réflexion que le sujet de cette manœuvre étoit tout autre que la criante d'un engagément; étôtis d'an que s'îls étoinet obligez de combattre ils púlsers se décladre dans un terrain propre à ôter aux ennemis l'avantage du plus grand nombre; que ul leur donnoit le moier d'attendre leur instanctie, qui n'étoit pas encore arrive. Ils occupéroux en astrudant la plaine qui fai-ten le désigne de le contre de la ligne. Par cert désigne s'entre de la legre, l'en contre de la ligne. Par cert désigne charge insqu'à la cavalerie (1) qui faisité le centre de la ligne. Par cert désigne frison chause armé se trouvoir en sa baze dans le terrain out lui convenoir.

Les Géréraux Achéens, qui virent l'ennemi dans un polle si avantageux, & leur instructie qui occupie ils hauteurs qui dominoinei toute la petite plaine du déroit où la cavalerie étoit en buaille, cussifier dà attendre que toutes les forces fusifient arrivées, ou du moins le corps de pédimment armez étéché de la phalange, tout prét à fe joindre à leur cavallerie pour la foutenir de faire tête aux troupes qui occupiorent les deux montagens: mais ne voulant peut-être par qu'ils sussifient part à leur giorie, ils n'eutent garde de les attendre. Ils se mettent en bataille à la tefe du défilé. Tout ce que les Achéens pouvoient faire dans une telle conjoneture, pour pe pas engager un combat inégal contre des troupes si bien ordonnées, outre l'avantage des lieux, écoit d'attendre que toutes kurs forces sussens avantée, comme pi la dépa dit, ou





de faire quelque démarche en arrière, afin de l'attirer dans la plaine & la féparer de fes ailes; mais bien loin de penfer à un moien si falutaire, ils se résolurent au combat. & s'étant mis en bataille à la tête de la vallée, leur cavalerie (4) fut rangée fur une seule ligne, les gens de traits (5) par pelotons entre les distances des escadrons, C'étoit la méthode des Grecs & de presque toutes les nations du monde, si l'on en excepte les Romains, qui ne s'en servirent que dans la seconde Punique au siège de Capoue. c'est-à-dire fort longtems après les autres , & qu'ils apprirent à-leurs dépens , quoiqu'ils eussent une excellente infanterie légére, qu'ils pouvoient entrelasser à leur cavalerie avec beaucoup d'avantage : reproche que nous leur avons déja fait en une infinité d'endroits des Volumes précédens, & que je ne sçaurois trop répéter, pour servir de leçon à ceux qui font destinez pour être un jour à la tête des armées. Lin vain m'adrefferois-je à ceux , qui n'estiment que ce qui est généralement reçu , fans aucun examen: comme si on ne découvroit pas tous les jours dans notre facon de combattre & de se ranger, mille défauts très-confidérables, dont il seroit aisé de se défaire & de se corriger. On les révére pourtant, parce qu'ils sont anciens, le seul argument que l'ignorance ou la paresse oppose à la vérité, & sur tout dans les choses de la guerre: car quand on a fuivi longtems une méthode, il s'en trouve bien peu qui aient affez de force pour prendre fur eux de la changer.

Pour revenir à notre fujer, les Achéens's étant rangez de la maniére dont je viers de l'expiquer, là manchérent à l'ennemir, & s'engagerent dans une action avec toute l'imprudence imaginable, fans en prévoir les fuires fâcheufes, qui millent ordinairement des combass de détail, où les rroupes chargent les unes après les surres à métire qu'elles arrivent. Polybe ne néglige aucune des circonflances de ce combat dans son commencement comme dans fest juites; de telle fortet que le Lectur n'a pa befonir d'être averti qu' Aratus fe conduiit dans cette action de la maniére du monde la plus princible, & peu digne d'un homme de guerre. C'ell Pordinaire des éprirsi circonflaces de ciprisi circonflectés et trop fubris d'être lents, & dans une incertitude perpétualle de ce qu'ils font ou qu'ils veulem faire, & cependant le tents s'écoule & Creccifons échape, ou ils la fournifient à leurs ennemis, ou n'exécutert qu'à demir; & lorfqu'ils fe trouvent avoir en éte un Anagonifie d'humeur contrine, ils fe déshonorent & artigerne fur un Ears

des malheurs aufquels il est difficile de remédier.

Les Achéens aiant attaqué avec un defavantage si manifeste, furent rompus au premier choc. & les pesamment armez qu'on envoioit pour les soutenir, qui arrivoient à peine, furent battus, avant qu'ils eussent le tems de se reconnoitre. Ces troupes étoient capables de défaire les Etoliens, fi elles eussent donné toutes en même tems; mais n'arrivant que par intervalles, la tête de tout fut mife en defordre, avant que ceux qui la fuivoient la púffent fecourir : car les Etoliens , animez par la victoire , n'étoient pas gens à négliger d'en suivre les avantages. Ils n'eurent garde d'y manquer. Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que la phalange (6) qui marchoit au secours auroit pû rétablir le combat : car Aratus qui s'apperçut du desordre, pour être en état de faire têre au victorieux, tourna promtement toute l'armée fur une des ailes. Mon Auteur veut dire la phalange qui étoit en ordre de marche, c'est-à-dire que le Général Achéen fit faire la conversion (7) pour faire front aux Etoliens, & marcher à eux en bon ordre. Il paroît affez que ce mouvement se fit pendant le combat. Cet endroit de la narration m'a paru peu exact. Premiérement la phalange n'étoit pas toute l'armée, pursque toute la cavalerie qui faisoit l'avantgarde & les armez à la légére en étoient détachez, ainsi que le corps des pesamment armez, & tout cela sut battu & mis en fuite. Il est difficile de sçavoir si la fraieur gagna le corps de bataille, & s'il isnita les autres dans leur lâcheré; c'est ce que l'Auteur ne dit pas posi-Tom. V.

## HISTOIRE DE POLYBE,

tivement. Il femble qu'il n'y ent que l'avantgrade & les pelimment aumet qui s'enfuirent , fant qu'il fut possible de les rallier. "Les autres , dir l'Autres , renom-, trant la philange qui venoit à leur fecours, n'attendieren pes que les ennemis faillent , à l'eurs troutles, leur propre fraieur leur its prendre la fuite. A livis quels font ces sutres, puisqu'il a desp pardé els envaleire & ets pesimment armet. 'L a philange ne fut donc pas attoqué mi rompue, elle s'ertira donc en bon ordre lars être poursuivie. C'ét et que Polyès aivori da nous apprendre.

#### §. 111.

## Fautos que commit Aratus dans la bataille de Caphyes.

L's Hiltoriers modernes se contentent de rapporter fimplement les actions des gends Capitaines du plus grand écit, fins aller plus loin, & persique topique dénutes des circonfluces qui ratement échapent aux Hilforiers militares : détant qu'on reproche pedique à tous nos failears de Memoires, qui ne font pas tous égabement (gavans dans la kience des armes. Quand le Les Peur qui cherche à s'influrire fegit tout ce qui s'eth palfé dans un combato un dans une bataille, ne ne flui plus avancé Il importe donc de n'en pas demacrer là: cer après avoir détaillé tout ce que l'on fçir d'une journée, on doit ramuffer les futures des deux parts à les finire remarquer. À s'a Lecèteur s, qui ne font pas tous (galement capables de faire ces remarques. C'el cerasionement ce qu'il y a de plus influció fina une Hildore. L'Auteur 'de l'Hildore de Lou'is XIII. siant écrit fur d'excellem Mémoires y, & furtout de ceux des gens du métrier , a trouvé le moion, fins s'ere gaurrier, d'intime Polybe fur ce point-l). & d'avoir trè-bien réuffi. Les Grees, plus que tous les autres, ont fuivi ette métade, & ratement les Latins.

3. La cavalerie Theffalience, du-il, par exemple, eft invincible en bataille rangéer, mais hors de 10 nn êra peut urer acuum fervice. Le Estolene vau contraire font merveille en tout terms, en toute occasion, excepté dans une bataille rangée. Rien a bataile, et pilinge, d'atraques noctumes, quand il s'apit d'em-du-ille, de pilinge, d'atraques noctumes, quand il s'apit et nu mm et erate de d'adrelle, et quand ils dort en bataille devant l'ememi, c'eft la blache même. Les d'adrelle, et quand ils dort en bataille devant l'ememi, c'eft la blache même. Les d'adrelle, et quand ils dort en bataille devant l'ememi, c'eft la blache même. Les d'adrelle, et quand ils dort en bataille devant l'ememi, c'eft la blache même. Les d'adrelle, me Les deux d'adrelle, me le devont pas être fupris, fi j'attribus qualquet d'as au metalle, anné.

18

; mêmes perfoanes des dispositions toutes contraires, même à l'égard de choses qui

On peut dire la même chose à l'égard des diverses nations de l'Europe, si différentes d'humeur & d'inclinations à l'égard de la guerre. Je l'ai dit plusieurs sois, & je le répéte encore dans cette page , les François violens & impétueux demandent des exécutions plutôt que des confeils , & par-là ils ont raifon de leurs ennemis plus pations & plus flegmatiques, lerfqu'ils marchent à eux, qu'ils les abordent & les joignent, fans delibérer faites-leur mettre les armes à la main, ils font toujours assurez de vaincre dans les actions générales, lorsque leurs Chefs les sont combattre selon leur humeur. Ils ne vallent rich fe on va au contraire; c'est les faire combattre à l'avantage de leurs ennemis, c'est réellement tromper les foldats. Aulsi ne vallent-ils guéres mieux dans une défensive : au lieu que leurs ennemis y font très-propres , parce qu'ils font moins impaiens. Les Anglois approchent affez de leur humeur. On a beau apprendre aux François l'art de tires par pelotons & d'augmenter leurs feux, tout cela ne leur fera qu'une occasion de ruine, ils pourront réuflir dans la théorie & de fang froid lorfqu'ils n'auront pas l'ennemi en préfence ; mais dans la pratique on reconnoitra que l'ennemi se trouvera dans son avantage, tant qu'on ne l'abordera pas, fon feu fera plus vif, plus uniforme & plus fuivi, & celui du François tout le contraire. Qu'on le laisse aller à fon humeur, l'ennemi changera bientôt de langage, il perdra contenance & lâchera le pied dès l'infrant qu'on l'abordera, tout comme les Etoliens & les Candiots. Une nation telle que la Françoife, active & pleine de feu, demande d'être conduite différemment des autres , & l'on peut dire de celle-ci plus que d'aucune, qu'elle va plus ou moins à l'oubli ou au mépris de la discipline militaire, selon le plus ou le moins de tems qu'elle se maintient en paix, & que dix ou douze années de repos ou d'inaction lui feront plus ruineufes que quinze ou vinet années d'une guerre continuelle.

Polyle nous fist woir la même chofe à l'Égnel des Grecs : en il dit que depuis que Cléonnès perquit fon Roisume per l'infortune de Schlie, las peuples du Pelopsnéfe, qui étoient las, rebuttes d'eruinez des guerres précédentes, avoient par une longue pais cobible la difépilien, en s'immejante pas qu'elle dui fritós finir s'e l'on s'apperçut même que Lacckémone, cerre République fi guerriére & fi belliqueufe, avoit 
extrémement dégénéré de fon ancienne vertu, bien qu'il y cir un tre-èpetit effecte de 
tens entre la guerre d'Antigonus & de Cléonnése, & celle de Philippe. Belle leçon 
pour les Princes ou leurs Minisfères, qui s'endorment dans la pais, finis auten fain 
armées, comme fi c'étoir une chofe bien aifée de los remettre en vigueur lorfque la 
corruption s'y el une fois glidle's e car il faut infainment noiss de terms de de foin 
pour deeller & difépliner un copy de nouveux foldate, & les accoutumer aux firigues 8 aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress & aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress & aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress & aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress & aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress & aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul det d'une 
gress d'aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul de d'une 
gress d'aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul de d'une 
gress d'aux occasions , que de réabible l'ancienne verru des vieux lorqu'ul de d'une 
production de la contra de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne d'une d'une d'une 
production de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne d'une d'une d'une d'une 
production de l'ancienne d'une de l'ancienne d'une d'une d'une d'une 
production d'une 
production

tors perdue

Timozene , qui émit Général des Achéens , n'approuvoir nullement l'empédirios qu'Annus propoleix, non qu'elle ne fitz pratiquable , mais il n'avoir tuille confisce. à la valeur d'une armée fins dicipline; de comme l'amée de fon Générales illoit expirere, il cherchoit à gegare du tens, dit Plutarque , pour n'être point obligé de le mettre à la tête d'une armée dont il connodifoit la lichesé de le peu de difcipline , de furrout n'aismt que cinq jours à attendre pour fortir de charge. I terouve qu'il fin trè-prodemment de trè-legement de ne point expoler à parie dans un danger évident. Artus s'imagins que fon habileté juspleirois un défant de courge de l'es troupe qu'il fait de l'appendire de la manife du monde la plus complette. Polybe entre dans le défail de roune que l'achéens lui reprochéent dans luc Artus d'appendire de la manife de la

semblée générale après cette malheureuse affaire, & tout ce qu'il dit est d'une utilité merveilleufe. Mais il oublie la plus groffe de toutes les bévûes : car le reproche que l'Auteur lui fait d'avoir attaqué l'arriéregarde plutôt que l'avantgarde, ou plutôt le corps de bataille, ne me paroit pas bien fondé. Voici où confistoit l'imprudence ou la bévûe. C'est non seulement de s'être embarqué témérairement dans des lieux mal reconnus, avec sa seule cavalerie & quelques armez à la légére ; mais de n'avoir pas attendu du moins le corps des pesamment armez prêt à le joindre, qui devançoit la phalange, ainsi que d'autres corps détachez qui venoient de renfort : de sorte qu'il se fit battre en détail, pour n'avoir pas attendu le reste de ses forces; au lieu qu'il eût pû vaincre si elles fussent toutes arrivées. Cette saute ne lui fut pourtant pas imputée, aussi n'eut-il pas besoin de s'en purger dans les accusations qu'on intenta contre lui dans l'Affemblée. S'il fit voir qu'il n'étoir pas la cause de ce qui étoit arrivé. Polybe ne nous l'apprend pas. Ne seroit-ce pas qu'il rejetta tout le mal sur la làcheté des troupes? Je le croirois affez ; mais comme il étoit tout plein de raifon , il aima mieux avouer ses fautes, & les confesser publiquement & de bonne soi à ses Citoiens, que de se prévaloir de son éloquence, pour se disculper aux dépens de la réputation des autres des mauvais succès d'une campagne, selon la louable coutume des Généraux présomptueux & ignorans, qui ne croient pas, par la bonne opinion qu'ils ont de leur fuffifance , qu'ils puiffent être iamais furmontez de leurs ennemis , fi leurs Officiers subalternes & les troupes mêmes ne conjurent contre eux pour les faire battre. Après cet aveu vraiment héroïque, Aratus prie l'Assemblée de délibérer sur les affaires avec douceur & fans passion; ce qui toucha tellement le peuple qui l'écoutoit, & fit un tel effet fur le cœur de tout le monde , qu'il détourna fur les accusateurs toute la mauvaise humeur de son auditoire : tant la franchise & la bonne soi sont prifées & louables. Cherchez-moi quelqu'un de ceux qui se sont fait bien battre, qui ait imité ce grand homme. J'avoue qu'il est louable d'avoir reconnu qu'il avoit failli. Ceux qui ont beaucoup de raifon, dit je ne sçai quel Auteur, sentent vivement quand il leur échape des fautes, & un honnète homme est affez puni quand il est obligé de les reconnoître & d'avouer fon repentir. A mon sens je crois qu'il est d'un plus grand homme de sçavoir avouer sa faute, que de ne la pas faire. Cela est beau & honnête à Aratus, & rien ne me touche davantage. Chose bien rare, il faut l'avouer. Je ne pense pas qu'autre que M. de Turenne ait été capable d'un aveu si héroïque : car ce grand Capitaine avouoit franchement lorsqu'il lui arrivoit de tomber dans quelque faute, quoiqu'il y ait peu de Généraux anciens & modernes qui sient moins failli que lui. Il n'appartient qu'aux ames grandes d'en ufer ainfi , & aux médiocres d'avoir recours aux chicanneries , ou de rejetter sur les autres leurs sortisses & leurs bévûes. Ils indignent ceux qui les écoutent, & ne les perfuadent pas, On peut dire de ces gens-là ce que disoit Diogéne à Démosthène : 1 lequel de peur d'ê-, tre appercu en une taverne, se reculoit en dedans : tant plus tu te recules arrière, " tant plus tu y entres. Finissons ce Paragrafe par une maxime de M. de Turenne. Ce grand Guerrier disoit qu'un homme de guerre ne devoit jamais être reçu à s'excuser sur des fautes faites contre les regles des précautions , & que ceux qui recourent à un tel azyle ne sont pas sitôt prêts à se corriger, & qu'il leur seroit plus glorieux d'avouer fincérement leurs fottifes, que de vouloir les justifier par d'autres plus grandes.

# IV.

L'attaque d'une arrièregarde doit être vive , promte & vigoureufe. Il eft dansereux de s'y opiniatrer long-tems , lorsque l'ennemi se trouve posté & en état d'être secourn du corps de bataille. Combat de Senef.

Es attaques d'arriéregarde demandent beaucoup de vigilance & de hardiesse, moins de confeil que d'exécution en présence de l'ennemi, & un grand ordre dans le combat comme dans la marche. Il faut avoir encore égard au tems & aux lieux. car celles qui se sont dans les plaines sont très-difficiles & très-dangereuses. Cette partie de la guerre est rensermée dans les retraites d'armées ou de corps de troupes. Il y a peu de Généraux qui s'embarquent dans ces fortes d'entreprifes, fi l'ennemi quittant la plaine ne se voit pas obligé de s'engager dans un païs difficile & de défilez : car la guerre nous fournit de si bonnes regles & des mesures si sures à l'égard des plaines, qu'il est bien difficile qu'un Général expérimenté puisse être attaqué à son arriéregarde, & qu'il ne soit en état de la soutenir par son corps de bataille. Tout dépend de l'excellence de sa marche dans l'ordre & la distribution de ses colonnes , afin que d'un seul tems & d'une même manœuvre l'armée se trouve en bataille. Dans ces fortes d'affaires l'avantgarde, qui marche en intention d'engager une arriéregarde, doit être soutenue de très-près de toute l'armée , ou de la plus grande partie , pour s'en servir aux occurrences. Sans cette précaution une avantgarde se trouve en déroute avant qu'on puille avoir le tems de la fecourir; mais il ne s'agit pas ici de ces fortes de cas, il s'agit d'une armée obligée de se retirer par un défilé au sortir de la plai-

ne, & ces fortes d'entreprises sont les plus aisées & les plus sûres dans l'exécution. La connoissance du païs par où l'ennemi se retire est ici , comme dans toutes les affaires de campagne , la chose du monde la plus importante. Après avoir attaqué une arriéregarde dans la plaine, ou l'avoir pouffée jusques dans le défilé, il faut avoir une exacte connoissance des lieux où l'on s'engage : car dans ces sortes de situations il est aisé à un habile Général de semer & de préparer des pièges ou des embuscades doubles & triples, & quelquefois l'ennemi qui connoît les lieux où il marche, & où le gros de l'armée a déja défilé, nous attire dans de mauvais pas par des fuites fimulées, ou se poste avantageusement, comme firent les Etoliens, car ils ne crojojent pas qu'il fut honteux d'abandonner un terrain & de se retirer devant un ennemi plus fort qu'eux; mais ils croioient qu'il l'étoit besucoup plus de se faire battre, & dans ces cas on évite l'ennemi pour chercher un poste où l'on puisse saire serme par l'avantage de la fituation, en attendant du fecours. Voilà bien des chofes à observer & qu'on doit prévoir, & par conféquent des leçons qu'on doit apprendre d'avance plutôt qu'après l'événement, & aux dépens de son honneur & de la patrie.

Dès qu'on est dans la réfolution d'attaquer une arriéregarde, l'on doit couvrir fon dessein de telle softe que l'ennemi n'en puisse rien soupçonner , du moins l'ordre sur lequel l'on veut combattre. Car il faud-oit qu'il fût bien stupide pour ne pas croire qu'il puisse être attaqué ; parce que ces fortes d'entreprises ne sont pas fort rares à la guerre, & qu'il se trouve peu d'Officiers, pour peu de service qu'ils aient, qui n'en aient vû ou dont ils n'aient ou'i parler en leur vie.

Le meilleur & le plus prudent dans un Général d'armée , est d'être attentif & bien informé de ce qui se passe chez son ennemi , & d'attendre l'occasion de sa marche pour attaquer son arriéregarde, & du moins pour engager une partie de ses forces dans un combat, fi sa foiblesse ne lui permet pas de combattre le tout ou de défaire l'une pour avoir meillaut muché de l'autre par la terreur qui aut ordinairement d'un premeir avantage, sourte qu'une armée quit fe voir harcelés d'une autre, & qui criant à fon arrièrgante, n'est jaunis si assirtée que celle qui la suit, & qui cherche à l'engagee don un déraint de montagnes, on la supériorité du nombre et d'une assigne terconsideaution contre la pestir , pour tout Cénéral d'armée qui se situ du caur , & qui joint à cette qualité quelque chosé de plus qu'une médiocre inselligente dans son métier. Avec cels il n'y a rien dont il ne puisse épérer en preuant bien son terms, « Ce, shiavane la méshoute que je vois expliquer.

Le secret & la diligence sont les deux poles sur lesquels roule l'exécution des grandes entreprifes, & particuliérement dans une attaque d'arriéregarde : car fi on la fuit perpétuellement en queue avec de grandes escarmouches , véritablement cette arrièregarde n'avancera pas beaucoup, non plus que le gros de l'armée, mais elle s'en verra appuiée; & lorsqu'il faudra entrer dans le défilé, elle campera à la tête & s'y fortifiera pour le paffer à la faxeur de la nuit, de forte qu'on peut manquer fon coup; au lieu qu'en fuivant une autre méthode, on cache son dessein & l'on peut être assuré de n'avoir affaine qu'à l'arriéregarde, pendant que le gros de l'armée s'en trouve éloigné. Le meilleur & le plus prudent est de ne point branler de son camp , d'être aux écoures, d'avoir plufieurs partis en campagne pour avoir des nouvelles de l'ennemi à chaque moment, & de marcher à lui lorsqu'on sera averti qu'il est décampé & qu'il est en marche. Alors le Général sans perdre aucun tems, soit de nuit ou de jour, détachera fur le champ tous les grenadiers de sen armée, tous les dragons & la plus grande parzie de fa cavalerie, avec un grenadier en croupe pour faire plus de diligence. Toute l'armée fuivra fans équipage. Dès que l'avantgarde fera à la vûe de. l'ennemi , elle se mettra en bataille dans l'ordre que je vais dire, & changera tout en même tems.

Je range ma, cavalerie sur deux lignes. A, B, les alles flanquées de part & d'autre d'un régiment de dragons pied à terre, C, D, sormant chacun deux colonnes., &c



autane au contre E, F. Ies compagnies de gernadiers & quelques piquiets compoder de foldats: d'élite & les plus ingambes G, entrelaffe, entre les disfances des efcadront pour combattre enfemble, ¿ folon ma méthode. La fecoade ligne B. fera dispoiée dans le même-ordre que la premiére, à la réferve des colonnés H. qui feront placées un peu plus vers les alles. On antaquera burdquement & fans délibrer; à & dans le tenns que les efeadrons chargeront ceux des ensemis de front , les pelotons les prendont en flance.

La manière dont je voudrois combattre n'est pas celle que nous pratiquons aujourd'hui. On ne finit pas sitôt une affaire lorsqu'une première ligne en vient aux prifes, pendant que la seconde la soutient sins rien faire : méthode qui , à mon. sons n'est nich par trop füre : or al rel wire qu'une focunde ligne répaire le malloue d'une pasmicie fulle et leur fois reservée de batture. Encoure une fois, c'et un rèta-grande micie fulle et leur fois reservée de batture. I conce une fois, c'et un rèta-grande micie fulle et par d'un réparde qu'un ét donnée qu'un étant fois par le caute de maine attende d'un réparde d'un réparde qu'un étant que d'un réparde qu'un étant que l'exception qu'un réparde qu'

partient de décider fur cette façon d'attaquer & de combettre.

Il faut observer que lorsqu'il s'agit d'attaquer l'arriéregarde d'une armée , qui su fortir d'une plaine s'engage dans un défilé de montagnes, car c'est ici la matière que nous avons à traiter , il faut que l'infanterie égale au moins en nombre la cavalene : outre que le mélenge de ces deux armes qui se soutiennent réciproquement, reléve le courage & les espérances de toutes les deux, qu'on ne devroit jamais séparer, comme c'est la coutame , qui me paroit très-peu sensée & contraire aux regles de la guerre : car une bonne infanteric, qui connoît la force, ne tiendra pas grand compte de la cavalerie, lorsqu'elle combattra serrée & sur une grande profondeur. D'ailleurs un Général, qui va s'engager dans un païs de montagnes après avoir traversé la plaine, n'est pas fi mulhabile que de négliger de fortifier fa cavalerie d'un corps d'infanteric pour foutenir l'une par l'autre dans un païs plus propre à celle-ci qu'à l'autre , & de la poster dans les endroits, où la première ne sçauroit agir. Les Etoliens jettérent la leur fur les hauteurs. Il est donc nécessaire d'avoir beaucoup d'infanterie de part & d'autre , lorsqu'on est obligé de traverser un défilé de montagnes , ou qu'on craint d'y être attaqué. Lorsqu'on prend ces précautions, on est en état de combattre une arriéregarde dans ces fortes de lieux ; & lorfqu'on est fortifié de ces deux armes , on doit fans marchander l'ennemi l'attaquer fans délibérer dans la vallée , parce que l'ordre que je propose s'accommode à toutes sortes de situations , sans qu'il foit besoin d'y apporter aucun changement : à moins que l'ennemi n'ait fait occuper les hauteurs des deux côtez qui commandent la plaine d'entre les deux montagnes, comme firent les Etoliens, qui se trouvérent d'autant plus avantageusement postez, qu'Aratus néeligea de fortifier sa cavalerie d'un corps confidérable de ses pesamment armez , pour faire tête à l'infanterie Etolienne, qui flanquoit les deux aîles de sa cavalerie , sur les deux hauteurs, & pour l'en déloger ou l'attaquer en même tems que la cavalerie qui occupoit la plaine de la vallée ; dans ce cas fans fe démunir des compagnies de grenadiers inferez dans les espaces des escadrons, on fait mettre pied à terre à tous les dragons & aux piquets choifis, & l'on fait attaquer en même tems les deux hauteurs pour faire diversion des sorces de l'ennemi & occuper son infanrerie , pendant qu'on tombe brufquement fur la cavalerie. Mais comme il est rare qu'on puisse combattre fur un grand front dans ces lieux refferrez, on peut le ranger fur plufieurs lignes, fant rien changer dans la distribution de chaque arme. Tout ce que l'ennemi peut faire dans ces occasions, pour s'empêcher d'être rompu & ensoncé à sa cavalerie, est d'opposer le même système que je propose : en ce cas le plus brave & le mieux conduit l'emperte sur son ennemi. Quant à la disposition d'une arriéregarde qui se retire par

## HISTOIRE DE POLYBE,

les plaines, je n'ai que faire de l'expliquer ici: le LeGeur peut voir l'ordre de retrite afret dans mon Traité de la Colonne age L'ai; fig. v). Cere disposition fair connoître combien il importe d'avoir un corps confédende d'infanteric dans une arriègratel: et un arme fouteunnt l'autre , on ne fe, fauroir attaquer l'une fins engege l'autre, comme on voir en A, la cavaleire B, entre les colonnes d'infanteric C, & les grendiers D, partager par pelotons de vingéc-ton fuficilers chacun entre les époces, des écadrons : la féconde ligne rangée de la meme manière, les colonnes un peu plus very les silés, & les pelotons d'ordinaire entrellige carte les écadrons.

# 

Voill mon ordre d'arriérégarde. Celui d'attaque eft dans le même épirit. Le combat de Leuie en 1691, qui elle une affaire d'arriéregarde, et du peut-érre produit la dévoute entière de l'armée ennemie, ou du moins la ruine totale de fon arriéregarde, il M. le Duc de Luxembourg etit murché aux ennemis avec un grant corps d'infanterie, c'ét-l- dire de tous les grenadiers de fon armée; car ce grand Copitaine prit de fil jultier méurre dans fon projet, que je ne vois rincé plus admirable dans routes de fai vie. Que ne devoit-el pas dépérer avec une exulteir etile que la Milien de la vie. Que ne devoit-el pas dépérer avec une crusteir etile que la Milien de la vie. Que ne devoit-el pas dépérer avec une crusteir etile que la Milien de la vie. Que le viel point un crosp tire de tous ce qu'il avoit d'infanterie d'îtie dans fon armée.

Je ne vois rien de plus délicat, ni rien qui demande une plus grande profondeur de génie & une intelligence des armes plus confommée que les marches de retraite par un païs de défilez : car dans les plaines elles ne sont pas si difficiles à faire , l'attention se trouvant infiniment moins partagée que dans les autres, où il se présente une infinité d'obstacles à surmonter & des mesures à prendre, d'avantages qu'il faut abandonner à l'ennemi dans la marche, dont il ne manque pas de profiter. Car si celui qui se retire s'opiniâtre à les défendre par la crainte d'être attaqué dans un mauvais pas qu'il fent derriére lui, il ne peut avancer ni reculer, & se trouve souvent contraint de demeurer en même lieu. La nuit est sans doute le meilleur tems qu'on puisse prendre pour se tirer d'embarras ; mais comme elle est sujette aux terreurs paniques , il y a toujours du danger, outre que l'ennemi peut prendre le parti de le fuivre & d'attaquer à ces heures, qui font les plus favorables à celui qui attaque. D'ailleurs en n'avançant point, l'ennemi peut gagner les devants par des routes détournées, & couper la retraite & les vivres , pendant qu'on est occupé à se désendre & qu'on est retardé dans fa marche. Celle d'Afranius en est un bel exemple . & la conduite de César dans l'attaque de son arriéregarde est la plus belle leçon qu'on puisse apprendre aux Généraux d'armées. Nous n'aurons garde de l'écarter, elle vient ici trop à propos, outre que l'action est trop belle pour n'être pas rapportée.

Comme Afranius étoir maître de l'une & de l'autre rive de l'Ebre par son pont de Méquinence, & qui est die Céste (a) avoit été entrainé par les eaux du silteuve, qui s'étoit débondé ensuite d'un orage extraordimire, celui-ci se trouvoir fort emba-rallé dans se vivers & dans ses sourrages: car la Segre a voit pas moins grolli, & l'il se trouvoir malheurressencer campé dans la sourche de deux riviérs non quéables, & il falloit faire un trop grand décour pour aller à son autre pont; il se résolut donc de sière un gué sir le sleuve pour passe de controllé de solte. 3, il fit creuter des solséte de sière un gué sir le sleuve pour passe de controllé de solte. 3, il fit creuter des solséte de sière un gué sir le sleuve pour passe de solte de solte

(2) Caf. Comm.

" trente pieds de large chacun, aux lieux plus commodes pour décharger le canal de , la rivière. L'ouvrage étoit presque achevé, lorsqu' Afranjus & Pétrejus craignant , de manquer de vivres & de fourrages, à cause que César étoit plus fort en cava-" lerie, délibérérent de se retirer, & de transporter la guerre au-delà de l'Ebre, où

" Pompée étoit aimé & redouté, & Céfar moins connu parmi les Barbares. . . . .

" Cela fut rapporté à César , sur le point que par un travail assidu , sa cavalerie », pouvoit déja paffer à gué , quoiqu'avec beaucoup de peine, mais non pas encore " l'infanterie , à cause de la profondeur & de la rapidité du fleuve. Afranius sur " cet avis, résolut de se hâter, d'autant plus que le pont qu'il faisoit faire sur l'E-" bre s'en alloit être achevé. Il laisse donc deux cohortes Espagnoles dans Lérida, ,, & paffant la Segre avec toutes fes forces , fe joint à fes deux légions. Tout ce ,, que pouvoit faire Céfar en cette rencontre, étoit de retarder la marche par fa cava-, lerie, parce qu'il falloit prendre un trop grand détour pour faire passer l'infanterie , fur le pont, & que l'ennemi eût gagné l'Ebre dans ce tems-là. Après qu'elle fut , passée, elle commence à découvrir l'arriéregarde d'Afranius, qui avoit délogé des " minuit, & s'étendit pour l'enveloper, ce qu'on apperçut au point du jour, des " montagnes qui tenoient au camp de Céfar. Car on voioit l'arriéregarde preffée, , qui étoit contrainte quelquefois de faire balte , & de fe détacher du gros pour donner, & les nôtres après avoir été repouffées, qui revenoient à la charge lorsqu'el-" le recommençoit à marcher.

Les foldats ennuiez d'une guerre qui traînoit en longueur, conjurent Céfar de leur faire voir l'ennemi ailleurs qu'entre deux riviéres , & de trouver bon , quelque péril qu'il y eût, qu'ils traverfassent le fleuve au gué de la cavalerie. César touché de leur bonne volonté & de leur courage , leur accorde ce qu'ils demandent; les obstacles n'étoient pas petits, cependant ils les surmontérent.

, Comme il fut passé, il rangea son armée en bataille sur trois lignes, & marcha », contre l'ennemi avec tant d'allegresse des foldats , qu'il l'atteignit à la neuvième , heure du jour, quoiqu'il fût parti dès minuit, & qu'il fallût prendre une lieue " & demie de détour pour trouver le gué, outre l'embarras du passage. L'ennemi " étonné s'arrête fur des hauteurs " & s'y range en bataille. Céfar de fon côté fait . halte dans la plaine, pour ne pas mener fes foldats au combat tout fatiguez ; mais ,, comme les autres recommençoient à marcher , il les fuit & fait retarder leur mar-,, che par fa cavalerie. Cela les obligea de se retirer sur les montagnes voisines , & " de camper plutôt qu'ils n'avoient dessein, pour envoier cependant gagner des dé-», troits qui étoient à cinq quarts de lieue de là , afin d'arrêter notre armée , tandis " qu'ils passeroient l'Ebre. C'étoit tout ce qu'ils pouvoient faire en cette rencontre; " mais comme ils étoient fatiguez de la marche & du combat , ils remirent la chofe » au lendemain. Céfar s'étant campé fur la plus proche colline , sa cavalerie prit , fur le minuit quelques foldats qui s'étoient écartez pour avoir de l'eau . & apprit », d'eux que l'armée décampoit fans bruit. Il fit fonner auffitôt la marche , & ar-" rêta l'ennemi, lequel se vit découvert, & craignit d'être ensermé par notre cava-, lerie dans les détroits , ou obligé à combattre de nuit chargé de bagage, Le len-, demain Pétrejus part secrétement avec quelque cavalerie pour aller reconnoître les paffages, & Décidius Saxo en fait de même de notre côté. Ils rapportérent tous " deux qu'après cinq quarts de lieue " on rencontroit des lieux âpres & montueux, " & que celui qui les occuperoit le premier empêcheroit de passer les autres.

" Sur ce rapport Afranius & Pétrejus tiennent confeil , & plufieurs font d'avis , de partir la nuit, pour gagner ces paffages avant que l'ennemi en fût averti : mais , les autres crurent qu'on ne pourroit dérober sa marche à cause de ce qui étoit ar-Tome V. " rivé

i rivé la nuir précédente, ourre que la crealeire de Céfar batroit la campagne. Ils dificient qu'il faillait évitre de combattre à une houre où le foldat éronné avoir plus n' d'égard au danger qu'il fon homeur, principalement dans une guerre civile; que se le jour il craindroit de commettre une licheté à la vide de fes Officiers, de feroir e mocumegé par leur préfence; que fil 70n perdoit quedques troupes; on conferear roit pour le moins le gross de l'armée, de l'on arriveroit fans danger où l'on prétendoit.

Les maximes one diverfes faces, elles fons vraies dans certains cas & fuilfie dans d'autres. Dans celui-ci une marche de mui écoir falutaire. De deux paris Afranius choîfit le pis il part de jour, & Celler, bien informé qu'il pourroit couper les vivres & la retraite l'ân ennemi, s'il le prévenoit dans cu pallges, y marcha par un grand détour avec une incroibbé diligence, malgré les obliciés du pris; il les occupes, s'y fortifie, & réduit fon ennemi dans la honteule nécetifie de fe rendre & de mettre amuse bas. Exemple mémorable & fi plein d'influedate de l'avoir router de certain qu'un conservation de la proportions que je ne croi par qu'uncut de mes Lefetura me blêton de l'avoir rapporté. Il renferme préque envirennent tout ce qui regarde l'atteque d'une arriérequed, cur l'on voir que l'avangarde de Célir fui toujours fourteux

ou à portée de l'être de toute l'armée.

Toute cette conduite de César est admirable & digne de lui , c'est-à-dire du plus grand Capitaine de l'antiquité. Voici un exemple moderne très-célébre en fait d'arriéregarde, mais qui n'est pas sans quelque désaut pour l'avoir poussée trop loin. M. le Prince de Condé, autre grand Capitaine, me le fournit. On devinera affez que c'est de l'action de Senef dont je veux parler. Il suivit la maxime qu'une avantgarde doit être puissamment soutenue, & de toute une armée, lorsqu'on craint qu'elle ne soit trop tôt secourue : car souvent une arriéregarde battue peut mener loin, & à la déroute entière du corps de bataille. Mais ayant que d'entrer dans le détail de cette fanglante journée, il est ce me semble à propos de faire connoître le Prince par l'endroit qui l'illustre le plus , c'est-à-dire par ses qualitez militaires, quoique le dessein d'être court dût m'obliger de supprimer ici ce que tant d'autres ont fait ailleurs avec plus de foin & plus d'éloquence. Il avoit pris Céfar pour modèle, & s'il ne l'a pas surpassé dans ses actions, il l'a du moins égalé par son esprit & par ses talens dans les plus scavantes parties de la guerre ; sans vouloir assurer qu'il en scût autant que cet illustre Romain dans celles où les occasions lui ont manqué de mettre tout en œuvre, & de faire connoître au monde qu'il en sçavoit tout autant que lui : car à l'égard du courage , nul ne l'a poussé plus loin fans passer pour téméraire, ce qui est un vice dans un Guerrier. La sage et prudente témérité étoit si devise, c'est-à-dire une valeur qui nous porte à entreprendre les choses les plus difficiles, & qui paroiffent infurmontables aux esprits sans vues & aux courages communs, quoique les hommes extraordinaires les envilagent comme hardies,

M. le Prince de Condé fint un homme de cette demiére trempe , incapable de céder , quelques oblatelse qu'il plit remontrer dans la pourfuire de fes déflins , d'un éprit extrémement vif, tout plein de feu, de lumiéres & de reflources , d'un coup d'enl admirable, impérieux, quelquefois violent dans le comannadement, de plus encore dans l'action , où l'on prétend qu'il fuviori affez voloptiers les voies meutricres, qui perdent quelquefois toute la fleur & l'élite d'une armée , que tous les tréfort des plus puilfans Princes ne fequuoitent juinsi étypere , ne fe mengeapt pas laimeine, pouffant quelquefois les chofes aux d'enriéres extrémitez , fins appréhender les mauvaifs fuites des réfoliations trop violotates. Cell le reproche qu'on lui a fair, qui me paroti niquite: comme s'il n'étoit pas du devoir d'un Général de pénérere juiqu'à es bomes, & qu'il fui moins honteux de faire batre « déviere » ou de ne pas fuivre un engagement nécessire » que de vaincre à quedque prix que ce foit: car en furmontant un ennemi de la borte, on s'en fuit crindre; à cuqual 'opinitàre té dans les combast tiendroit lieu de fcience dans un Général », c'et toujours affaz ; parce qu'en remporante la vicônier par ce moien on vaine enfuire par la terreur,

Les Connoilfeurs qui ont examiné de plus près les actions de ce grand Capitaire, le jufifieire plaimement fur ce point-îla, à de trouveurs pas qu'il ait rien enterpris contre les regles de la guerre , & fans de grandes mifons. Affuiré de la confiance & de la valeur de fis troupes , à tentre les deffinis les plus extraordinaires , fi l'on excepte celui de Senef en 1674, tout plein de raison su commencement ; il fe laiffs un pour trop emporter après fon premier avantages : la pruedance exigeois alors de faivre un combat trop inconfidérément engagé , dont il ne pouvoir fe tirer fans honte ; car c'eft de tous ceux qu'il a donne le plus hardi de le plus vigoururs qu'on puiff je-mais imaginer. Il fit voir par-là que ce n'est pas toujours le nombre qui remporte la victoire.

Il y a eu plufieurs relations de cet événement qui ne s'accordent pas trop bien enfemble dans certaines circonflances. La meilleure, s'il en faut croire ceux qui en ont été les témoins, & que j'ai plufieurs fois confultez, fe trouve dans l'Auteur anonyme de l'Hiltoire imparfaite des guerres de Hollande. Nous nous en fervirons, &

nous finirons ces Observations par cette journée mémorable.

"Le Prince de Conde Cotoloit les ennemis, dit l'Auteur (a) , qui par la méfinretiligence qui continuoit entre vas finicient tous les jours de nouveaux definies,
, fina en pouvoir metre un à exécution. Or ainst remurqué que dans une marche
qu'ils faisoles , le termin les obligiont à de féparer , il fit ennouer fa cavalerie à
cheva), devant que la tête pût fecourir la queue , il combattie avec tant de bonbeur, qu'il tun fur la place plus de quinze ceun hommes, pilla ou brifs une partie
, des équipages, & fit outre cela prés de trois mille prifonniers. Cependant une fi
grande action ne fur l'ouvrege que d'une heure de demie, nate c'herine (que termiment parti la prote de production de compartie protection de la compartie de l'autre
, de fa victoire, táchoit de couper une partie de l'armée qui étoit féparée de l'autre
, par des bois.

Jusque-là l'Anonyme n'a rien ou presque rien omis des circonstances de cette affaire «, ou du moins celles qu'un bon Abréviateur n'écutre jamis ; mis il n'est pazemt de reproche à l'égard du reste. Il fair courir le Prince d'Orange à toute brude comme un étourdi au bruit de taut de décharge; mis il oublis les ordres que ce Prince donne à M. de Souches «, qui commandoit les troupes Impériales. Il est donc besión de les faire voir sur la s'ene, « & de sippléer à c eq ui manque à la relation de l'Austeur «, qui en ce cas-là ne remplit pas exactement le personange d'un Historien. Les Impériaux rébroussifient cour fur leurs pa », avec une incroisible diligence « & n'entrérant véritablement en jeu qu'après le désordre des autres », que M. le Prince de Condé expédioir avec une s'embléde diligence. Mais speès cette position les afaites changérent aussifié de face, au grand détriment du brave Conéral François », qui s'e trouva bien empléch « car les ennemis occupérent le terrain le plus propre à n'en trer pas sirôt délogez. C'étoient des haise épaisses , des endroits fourrez », des tuillis & D 2

(a) Hift. de la guerre de Hollande depuis l'année 1672, jufqu'en 1677, liv. 3. page 209.

des houblonnières presque impénétrables , où l'ennemi à couvert , & sans être v u, fit pleuvoir fur nos gens une grêle horrible de mousquetades, sans qu'ils pussent s'en garantir, & les Impériaux arrivant successivement, trouvoient tout aussitôt des gens qui les plaçoient en des endroits comme faits exprès pour arrêter la fougue Françoife, & la mettre à la raison. Chaque arme trouvoit le terrain qui lui convenoit. Ce fut alors que le combat recommença plus fort que jamais avec une fureur digne de la nation . & du flegme & de la prudence des autres. On n'a jamais vû un tel maffacre. M. le Pr. de Condé vit alors le défaut du confeil qu'il avoit pris contre le fentiment des plus fages, fans voir d'autre reméde à un si grand mal que l'intrépidité & l'audace furieuse de ses troupes, & la sienne propre, qui augmentoit avec les obstacles. Il fentoit bien qu'il alloit avoir toutes les forces ennemies sur les bras , dont le nombre furpaffoit de beaucoup les fiennes; mais il se trouvoit tellement engagé, qu'il voioit affez qu'il n'y avoit plus moien de quitter partie, & que l'état où il fe trouvoit l'obligeoit à passer sur toutes fortes de difficultez, sans aucun autre parti à prendre que celui d'une grande réfolution, & de mettre en œuvre tous les refforts de fon imagination, de fon courage & de fon expérience, dont il avoit très-grand besoin, & dont il étoit aussi bien pourvû qu'aucun Capitaine du monde. Dans un état si pressant, il lui vient en penfée de fonder le terrain fur le flanc gauche des ennemis. Il détache pour cela un corps de troupes d'élite pour s'ouvrir un passage de ce côté-là, attaquer cette gauche & la féparer du reste de sa ligne avant qu'elle se sut davantage sortifiée. Le Prince d'Orange, qui s'en apperçoit, ordonne à M. de Farjaux, Général Major de l'armée de Hollande, de prendre quelques bataillons & d'y marcher. Il est joint auffitôt par Chavagnac, qui commandoit un régiment de cavalerie Impériale. Ils fe rencontrérent bientôt avec les François , qui tâchoient de les prévenir. Ceux-ci fiirent repoullez & mis en défordre; bien moins par le desavantage de la situation, qui ne leur fut jamais favorable, que par celui du nombre de leurs ennemis, dont ils fe virent incontinent accablez. Il fallut se retirer de ce coupe-gorge, où les ennemis, qui en connurent l'importance, postérent une batterie de quatre piéces de canon, qui incommoda extrémement nos troupes. Pendant que nos affaires prenoient une si mauvaife tournure de ce côté-là, de l'autre M. le Comte de Souches & M. de Lorraine foutenoient la fureur, disons plutôt la rage Françoise vers le centre avec une extréme opiniatreté & d'autant plus d'avantage, que leurs troupes groffissoient toujours; ce qui redoubloit leur courage & leurs espérances. M. le Prince de Condé enragé de voir que le tems s'écouloit fans besucoup avan-

cer , & que les ennemis grofiificient finis celle , fans favoir comment étuder de li grandes forces , ou tencore le terms de s'emparte d'une hueure qui efois au-delt du su village de Senef, où il pofia fa cavaleire , pousfiant d'avant elle trois gros bastillons pour garder un défilé. Le Prince de Condé, qui avoit engage l'étécne du monde la plus vigoureusé & la plus hardie , & dont en un mot il auroit remporté une glotie immorrale, s'il s'en filt connenté, d'ins d'hervalère de Fourliel Liucenante, Général , qu'il faliori aller attaquer ces gens-là. Fourilles lui réprodit qu'il inoit par tout où il lui commandaroit; mais que s'il lui écoit permis de lui en dire fon fent inners, les conserims occupoient un polte fi avantageux, qu'il y perdout beau-d'un ton méprifant , qu'il ne lui demandrie pas fon confidi, man bien for obérins fince ; joiutant qu'il ne s'étoit pas trompé dans le jugement qu'il avoit roujours fitt de lui , favoir qu'il écoit be molus propes à nifonne qu'il avoit roujours fitté de lui , favoir qu'il écoit be molus propes à nifonne qu'il avoit roujours fitté de lui , favoir qu'il écoit be molus propes à nifonne qu'il avoit roujours fitté de lui , favoir qu'il écoit be molus propes à nifonne qu'il avoit roujours fitté de lui , favoir qu'il écoit be le mais fast lui rien replequé devanage, il justif au pai pulte. A fant étant part il de lu mais fast lui rien replequé devanage, il justif au pai pulte.

n fai per son milheur que c'étoir plus la raison que la craince qui l'avois fait parler, de la forte. Car quoiqu'il fir tout ce qu'on pouvois attendre d'un homme égale-, ment prudent ét brave, les centemis conlervérent leur poûte, à ch lui bleisferent une sinfainité de monde. Il y fut bleis l'uniment i dangerusiement, qu'il raveil l'esprit une heure après. Il fenit bien que fia bleisfur ne lui permétrorit pas d'aller so ben loin, de il dir à ceux, à qui il pur parler, qu'il n'étoit pas fâché de mourir, puisque c'étoit pour le fervice du Roi , qu'il avoit toujours extrémement ainés, mais bien de ne pouvoir vivre encœr aflez de tems pour voir comment le Prince da 2 Condé le tirroris de cette fairle.

" Cependant ce que Fourilles n'avoit pû faire fut fait par les Gardes du corps, , qui étant retournez à la charge, s'y portérent si bravement, qu'ils passérent sur le », ventre de cette infanterie. Ils poufférent enfuite la cavalerie jusqu'à un autre en-" droit, où étoit la plus grande partie de leur armée. Or cet endroit leur étoit en-" core plus avantageux que celui que je viens de dire ; mais comme le Prince de », Condé venoit de faire périr plusieurs braves gens , il étoit tellement animé qu'il , n'en voulut pas encore demeurer là. Sa passion sut même si grande, qu'il s'expo-, sa beaucoup au-delà qu'il n'appartient à un Général. Les ennemis firent une gran-" de réfistance ; mais comme le Prince d'Orange vit qu'il alloit encore être délogé " de là , il fit avancer trois bataillons pour soutenir ceux qui y étoient. Devant » qu'il les eût postez, ses gens pressez par le Prince de Condé, se retirérent au Fay, " village tout proche, fortifié d'un bon Château & d'une bonne Eglife, & d'ail-», leurs entouré de haies & de houblonniéres , qui leur donnoient un grand avantage. " Le Prince de Condé, qui ne sçavoit plus ce que c'étoit que de ménager son mon-, de , fans fe foucier autrement de celui qu'il avoit perdu dans les deux occasions " précédentes, fit marcher des gens de ce côté-là ; & aiant trouvé dans son chemin " les trois bataillons dont j'ai parlé, qui n'avoient pû encore joindre les autres, il en » tua une partie, & donna la chasse au reste.

» Jusques ici j'ai affez fait connoître , par ce que j'ai déja dit , qu'il n'eût que " bien fait s'il se sût contenté de son premier succès; mais je me trouve bien empê-" ché maintenant comment dépeindre l'entreprise qu'il fit de chasser le Prince d'O-, range du Fay. l'ai déja dit un mot de sa situation ; à quoi il faut ajouter qu'il " n'y avoit point de passage ni sur la droite, ni sur la gauche; parce que d'un côté " il y avoit un marais, & de l'autre un bois, que le Prince d'Orange avoit garni , d'infanterie. Néanmoins rien ne paroitlant impossible au Prince de Condé, il en-» voisile Duc de Luxembourg du côté de ce bois , pendant qu'avec ses meilleures » troupes il entreprit de forcer le village. Mais il trouva à qui parler de tous cô-» tez. Le Duc de Luxembourg fut obligé de se retirer après avoir perdu du mon-" de confidérablement; & pour lui, s'il ne fit pas la même chofe, c'est qu'il étoit », réfolu de mourir, voiant qu'on lui imputeroit d'avoir fait périr tant de braves gens " sans nécessité. Mais en s'acharnant toujours ainsi de plus en plus " il fut encore » cause d'une nouvelle perte. Tous les Officiers qui auroient eu un reproche à se , faire , s'ils eussent regardé le premier Prince du sang dans le péril , sans le partager , avec lui, furent prodigues pour ainsi dire de leur vie. Cependant tant de bravou-», re mérita que la fortune se déclarât pour eux. Ils chassérent encore les ennemis du " village, & le combat étant trop bien embarqué pour le cesser avant la nuit, le " Prince de Condé pouffa fa pointe jusques à une ravine, où les ennemis avoient , fait retraite. Ce fut là que ce Prince acheva de faire affommer une si grande quan-" tité d'Officiers, que quoiqu'il eût remporté quelques avantages, il perdit tant de , monde , que la France n'eut pas grand sujet de se réjouir. Enfin cette surieuse

njournée, qui svoit commencé depuis fept beures du matin , ne finit qu'i onze pheuret du foir, chaum le trouvant afort in accidé de fatigue, & f. f. j. e'l sel diet, if i dépourré de courage, qu'il n'y en eut guéres qui ne fut ravi de prendre durespot. Cependant aprèt un choc it épouvanable ; l'one dit di que checune s'ét tient travione le mot pour ne plus tiere : tant le feu cells tout à coup de part & d'autre. Tout le monde rella némanions dans son polte ; croisar que ce feroit à recommencer le lendemain. Je ne diris point qu'on le souhaitoit » puisqu'su contraisre le vériét métolige à dire qu'on étoit rellement rébuté de cette journée, qu'il n'y voit rien qu'on craignit davanage. Mais enfin les ennemis nous tierent de peine ne fe reitant perdant la muit. Ils nous firme néamonis acheter ce contens temen par une fraieur que nous custi une décharge qu'ils firent pour nous cachet.

Cette affaire m'a mené un peu loin, il faut l'avouer; j'en avois de très-bonnes raifons. Car outre qu'elle est très-célèbre , elle est aussi trop instructive & trop importante pour la laiffer paffer fans quelques remarques : l'on est encore à scavoir auquel des deux partis on doit attribuer l'honneur & la gloire de cette journée. Ne fuis-je pas auffi en droit de réfoudre ce problème que les autres de l'avoir fait ? Les Alliez & les François, felon le stile ordinaire dans ce qui est douteux, s'en attribuérent chacun le fuccès , & chacun de fon côté fit ses seux de joie & chanta des Te Deum en grand nombre, pour remercier le bon Dieu d'une fi grande victoire. Ils en uférent en bons Chrétiens , il faut vouloir ce qu'il veut , & le bénir dans le mal comme dans le bien . & lors même que les deux partis n'ont pas grand fuiet de fe faire fête : car de dire , comme la plûpart , que cette bataille ne fut ni perdue ni gagnée, comme on le prétend encore aujourd'hui, cela n'est pas sensé. Cet équilibre est presque impossible, du moins faudroit-il pour nous faire voir une chose si rare, que chacun des deux partis eût laissé là le champ de bataille ; ce qui n'est pas vrai-Les Alliez, comme plus prudens & plus fages, profitérent de l'obscurité de la nuit, se retirérent à la sourdine, & laissérent là l'armée de France, qui ne bouges point de fon poste, abattue & consternée d'une si terrible journée, & avec aussi peu d'envie de recommencer que les autres s'ils y fussent restez. A la pointe du jour nos gens ne trouvérent plus la bête au gîte, & ils se trouvoient au leur. N'eurent-ils pas raifon de chanter victoire ? Les Te Deum des François font-ils bien ou mal fondez ? Voilà donc l'équilibre levé , & M. le Prince de Condé vainqueur fans aucune dispute, puisqu'il est resté le maître du champ de bataille des morts, & que les vivans fe sont éclipses. Ajoutez à cela le bagage pris & brûlé, les ennemis chasses des houblonnières & du village du Fay; mais quand tout cela ne feroit pas, il fuffit que le Prince d'Orange ait abandonné le champ de bataille par sa retraite.

## CHAPITRE IV.

Chefs d'accufation contre Aratus. Il fe justific. Decret du Confeil des Alliez contre les Etoliens. Projet ridicule de ce peuple. Les Illyriens traiteut avec lui. Dorimaque se présente devant Cynithe, ville d'Arcadie. Etat sumple de cette ville. Trabisson de quelquerant de ses habitans.

Uelques jours après la défaite, les Achéens s'assemblérent, tous en général & chacun en particulier fort indisposez contre Aratus, qu'ils chargeoient unanimement du mauvais fuccès du combat. Ce qui irrita davantage le peuple, furent les chefs d'accusation que les ennemis de ce Préteur étalérent dans le Conseil contre lui : que la premiére faute qu'il avoit commise en cela , & dont il ne pouvoit se justifier, avoit été de hazarder de pareilles entreprises, où il scavoit qu'il avoit souvent échoué, & de les hazarder dans un tems où il n'avoit encore aucune autorité; qu'une autre faute plus grande que la première, étoit d'avoir congédié les Achéens lorsque les Etoliens faisoient le plus de ravages dans le Péloponése, quoiqu'il sçût que Scopas & Dorimaque ne cherchoient qu'à brouiller & à foulever une guerre: qu'en troisiéme lieu il avoit eu très-grand tort d'en venir aux mains avec les ennemis avec si peu de troupes & fans aucune nécessité, pendant qu'il pouvoit se mettre en sûreté dans les villes voisines, rassembler les Achéens, & alors attaquer les Etoliens, en cas qu'il crût y trouver son compte; qu'ensin c'étoit une faute impardonnable d'avoir pris réfolution de combattre, & cependant d'avoir été affez imprudent pour charger les Etoliens au pied d'une montagne avec des armez à la légére, au lieu de profiter de la plaine & de mettre en œuvre l'infanterie pesamment armée, ce qui lui auroit infailliblement procuré la victoire,

Mais dès qu'Aratus le fur préfenté, qu'il eur fait fouvenir le peuple de qu'il avoir fait auparavant pour la République, que pour de purger des acculations intentées contre lui, il eur fait voir qu'il n'étoir pas la caufe de ce qui étoit artivé, qu'il eut demandé pardon pour ce qui lui auvoir pû échaper dans cette occafion, qu'il eut prie qu'on déhibérât fur les affaires avec douceur & fans paffion; le peuple changea rout d'un coup à fon égard, & prie des diffontions fig énéreurés & fravorables, qu'il entra en colére contre les accufateurs d'Aratus, & ne fuivir dans tout ce qui le fit en fuier que les avis de ce Préteur.

Tout

Tout ceci arriva dans la cent trente-neuviéme olympiade. Ce que

nous allons rapporter appartient à la fuivante.

Le réfultat du Confeil des Achéens fut que l'on députeroit vers les Epirotes , les Béotiens , les Phocéens , les Acarnaniens & Philippe , pour leur apprendre de quelle manière les Etoliens, contre la foi des Traitez, étoient entrez dans l'Achaie à main armée déia deux fois. & pour les presser en vertu des Traitez de venir au secours, que l'on engageroit les Messéniens à faire alliance avec eux; que le Préteur levéroit cing mille hommes de pied & cing cens chevaux ; que l'on secourcroit les Messeniens, si les Etoliens entroient sur leurs terres, qu'enfin l'on conviendroit avec les Lacédémoniens & les Messéniens du nombre de cavalerie & d'infanterie qu'ils feroient obligez de fournir pour la guerre commune. C'est par ces Decrets que les Achéens se mirent au dessus du malheur qui leur étoit arrivé, qu'ils continuérent à protéger les Messèniens, & qu'ils demcurérent fermes dans leur premiére réfolution. Les Députez s'aquitérent de leur commission , Aratus leva des foldats dans l'Achaïe felon le Decret de l'Affemblée , & les Lacédémoniens & les Messéniens convinrent de donner chacun deux mille cinq cens hommes de pied & deux cens cinquante chevaux. Toute l'armée fut de dix mille hommes de pied & de mille chevaux.

Les Etoliens, quand le tems de leur Confeil fut venu, firent desfein de traiter de paix avec les Lacédémoniens, les Messèniens & tous les autres Alliez pour les séparer des Achéens, & de faire la paix avec ceux-ci, s'ils renonçoient à l'alliance des Messéniens, sinon, de leur déclarer la guerre. C'étoit le projet du monde le plus ridicule, qui confistoit à être Alliez des Achéens & des Messéniens , & cependant de leur faire la guerre, supposé qu'ils demeurassent unis ; & à faire la paix en particulier avec les Achéens, en cas qu'ils se tournassent contre les Mcseniens. Ce projet est si étrange, qu'on ne conçoit pas comment il leur a pu venir dans l'esprit. Les Epirotes & Philippe aiant entendu les Députcz, reçûrent les Messénicns dans leur alliance, Ils furent d'abord fort en colère contre ce qu'avoient ofé faire les Etoliens : mais leur furprise dura peu. Ils sçavoient que ces sortes de perfidics étoient affez ordinaires à ce peuple. Leur colére s'évanouit bientôt, & on résolut de faire la paix avec lui. Tant il est vrai que l'on pardonne plus aifément une injustice continuée, qu'une autre qui arriveroit rarement, & à laquelle on ne s'attendroit pas.

C'est ainsi que les Etoliens pilloient la Gréce sans ceste. « portoient la guerre chez plusieurs peuples sans qu'on en sçut la raison. Et quand on leur en vouloit faire un procès, ils ne daignoient pas seulement se défendre. Ils se moquoient de ceux qui leur demandoient raite, fans que ni la liberté qu'ils avoient recouvrée par Antigonus & les Achéens, ni les obligations qu'ils avoient aux Macédoniens & à Phi-

lippe pûssent les en détourner.

Déja la jeunesse d'Achaie étoit sous les armes . & les Lacédémoniens & les Messéniens s'étoient joints pour venir au secours, lorsque Scerdilaïdas & Demetrius de Pharos , partis d'Illyrie avec quatrevingt-dix frégates, passérent au-delà du Lisse, contre les conditions du Traité fait avec les Romains. Ils abordérent d'abord à Pyle , & tachérent de le prendre, mais sans succès. Ensuite Demetrius prenant de la flote cinquante vaisseaux, se jetta sur les Isles Cyclades. Il en gagna quelques-unes à force d'argent, & en ravagea d'autres. Scerdilaidas retournant en Illyrie avec le reste de la flote, prit terre à Naupacte, s'affurant qu'il n'avoit rien à craindre d'Amynas Roi des Athamains, dont il étoit parent. Après avoir fait un Traité avec les Etoliens par le moien d'Agélaus , par lequel Traité les Etoliens s'engageoient à partager avec lui les dépouilles qu'ils remporteroient, il s'engagea de son côté à se joindre à eux pour fondre ensemble sur l'Achaie. Agélaus, Dorimaque & Scopas entrérent dans ce Traité, & tous quatre s'étant fait ouvrir par adresse les portes de Cynéthe, asfemblérent dans l'Étolie la plus grande armée qu'ils purent, & l'aiant groffie des Illyriens, ils fe jettérent fur l'Achaïe.

Arithon, Préceur des Etoliens, fe tenoir fort en repos chez lui, faifant femblant de ner ien façaroir de ce qui fe paffoir 1 & publiant que
loin de faire la guerre aux Achéens, il gardoir exactement la paix faite entre les deux peuples. Deffici nimperinent de croire pouvoir cacher fous des paroles ce qui est démenti par des faits publics. Dorimaque prenant fa route par l'Achair e, fe préfenta tout d'un coup devant Cynéthe dans l'Arcadie. Cette ville étoit depuis longems déchirée par des féditions intelfines qui alloient jusqu'à s'égorgre 8 de
fe bannir les uns les autres. On pilloit les biens , on faifoit de nouveux partages des terres. A la fin ceux des habitans , qui tenoient
pour les Achéens, devinrent tellement les maitres , qu'ils occupérent
la ville, en gardoient les murailles, & s'étoient fait donner un Com-

mandant par les Achéens.

Cynéthe étoit en cet état , lorfque peu de jours avant que les Etolieus arrivallent , ceux qui avoient été obligez de fortir y envoiérent demander qu'on voulût bien les y recevoir , & faire la paix avec eux. Les habitans crurent que cela étoit fincére , & voulant ne faire cette paix qu'avec l'agrément des Achéens , ils dépéchérent vers eux pour favoir ce qu'ils en penferoient. Les Achéens ne firent aucune difficulté , s'imaginant que c'étoit un moien de le bien mettre dans l'Éprit des deux partis , puifque déja ceux qui étoient dans la ville embrafferoient les interêts des Achéens ; & que ceux qui vouloient y entrer, . Tome V. B.

n'étant redevables de tout leur bonheur qu'au confentement que les Achéens avoient donné à leur retour, ne manqueroient pas de leur en témoigner par un parfait attachement leur profonde reconnoiffance. Auflito't les habitans envoiérent la garnifon & le Commandant pour conclure la paix & reconduire les exilez dans la ville, a prés avoir cependant pris d'eux toutes les afflirances fur lesquelles on croit ordinairement devoir le plus competer.

Ces trois cens'exilez , 'car il y en avoit presque autant, n'attendirent pas qu'il se présenta un fijer, ou du moins un présente de s'édeclarer contre la ville se contre leurs libérateurs. A peine y furent-ils entrez , qu'ils complotérent contre eux. Je crois même que dans le tems qu'on se juroit sur les visètimes une fidélité inviolable , ces perfi-des rouloient déjà dans leur esprit l'attentat qu'ils devoient commettre contre les Dieux se contre leurs Concitonies. Car ils ne furent pas s'itét entrez dans le gouvernement , qu'ils firent venir les Etoliens, dans le dessine de perdre se ceux qui les avoient s'auvez , s'el a patrie dans le s'eline de perdre s'e ceux qui les avoient s'auvez , s'el a patrie dans le fein de laquelle ils avoient été élevez. Or voici la trahison qu'ils eurent l'audace de tramer.

## CHAPITRE V.

Les Etoliens s'emparent de Crnéthe, & y mettent le feu. Demetrins de Pharos & Taurion se mettent à leurs trousses, mais troptiars. Foiblesse à Aratus. Caractère des Cynéshèen. Pourquoi ils ressemblent si veu au reste des peubles de l'Arcasie.

ENtre les coilez il y en avoit quelques-una qui avoient eu le commandement dans la guerre , & qu'on appelle pour cela Polémarques. C'est à ces Magistrats qu'il appartient de sermer les portes de la ville, de garder les clefs tant qu'elles sont sermes, à 40 faire la garde pendant le jour. Les Etoliens avec des échelles étoient tou-jours prêts , & épicient Poccasion. Un jour ces Polémarques aiant mallacré ceux qui étoient de garde avec eux , & ouvert les portes, une partie des Etoliens entre par là dans la ville, pendant que l'autre éclalatoit les murailles. Les habitans épouvantez ne sçavoient quelles meiures prendre. Ils ne pouvoient couiri aux portes & s'y attacher, parce qu'il falloit repousser ceux qui montoient par les murailles , & ils ne pouvoient aller aux murailles sans abandonner les portes. Ainsi les Etoliens surent bientôt maitres de la ville. Ils y commirent de retrada

grands defordres; mais ils firent cependant une chose dont on ne peut trop les louer, ce fut de commencer le carnage par tuer ceux qui leur avoient luvré la ville, à de de piller d'abord leurs biena. Tous les autres habitans furent enfuite traitez de la même manière. Enfin s'étant logez dans les maisons des Citoiens, ils fouillérent par tout, pillèrent tout ce qu'il y avoit; à cous ceux des habitans qu'ils souponoient d'avoir quelque meuble précieux ou quelque autre chose considérable cachée, ils leur fairoient souffrir mille tourmens pour la leur faire découvrir.

Cynéthe ains faceagée, ils y mirent une garnison, décampérent & s'en allérent à Luysse. Arrivez au Temple de Diane qui est entre cynéthe & Citirone, ils tachérent d'enlever les bestiaux de la Deesse, ès de piller tout ce qui se rencontroit autour du Temple. Les Louyssiautes eurent la prudence de leur donner quelques meubles & quelques ornemens facrez, & part-là les empléchérent de se soulle pra une impiété, & che faire un plus grand tort dans le païs. De là les Etoliens allérent mettre le camp devant Clitorie.

Pendant ce tems-là Aratus Préteur des Achéens envoioit demander du secours à Philippe, levoit lui-même des troupes, assembloit les forces que les Lacédémoniens & les Messéniens lui fournissoient en vertu des Traitez. D'abord les Étoliens tâchérent de persuader aux Clitoriens de rompre avec les Achéens, & d'entrer dans leur alliance. N'en étant point écoutez, ils les affiégent & tentent d'escalader les murailles Les Clitoriens se défendirent ; & les repoussérent avec tant de valeur qu'ils furent obligez de lever le siège & de faire retraite. En revenant vers Cynéthe ils amenérent avec eux les troupeaux facrez de Diane. Ils auroient bien voulu livrer cette ville aux Eléens. Mais ceux-ci n'aiant pas voulu l'accepter, ils prirent dessein de la garder par eux-mêmes, & en donnérent le commandement à Euripide, Enfuite fur l'avis qu'ils reçurent qu'il venoit des troupes de Macédoine au secours de cette ville, ils y mirent le seu & se retirérent. De là ils vinrent une seconde fois à Rios pour s'embarquer & retourner dans leur pais.

Taurion qui avoit appris l'invafion des Etoliens & ce qu'ils avoient fait à Cynéthe, voiant que Demetrius de Pharos, parti des Ifles Cyclades, étoit débarqué à Cenchrée, pria ce Prince de fecourir les Achéens, de transforere par l'Ilthme fes fregates, & de tomber fur les Etoliens. Demetrius alors avoit fait un riche butin dans les Cyclades, mais il en fuoir honeufement pourfuiri par les Rhodiens. Il écouet d'autant plus volontiers la propolition, que Taurion fe chargeoit de faire les frais du transfort des fregates. Il paff donc l'Iffime, mais il étoit parti deux jours trop tard pour attraper les Etoliens. Il fe contenta de piller quelques candroits de leur cote, & cingla vers Corinthe.

On ne tira pas non plus grand fecours des Lacédémoniens ; quoiqu'ils euffint reçu ordre d'en envoier. Il vint de ce païs-là quelque
cavalerie & quelques hommes de pied , feulement pour qu'on ne dit
pas qu'ils avoient refulé le fecours qu'on leur avoit demandé. Aratus
avec fes Achérens fe conduiti aufit dans certe occasion plus en Politque qu'en Capitaine. Il fe tint tranquille. Le fouvenir de l'échee
qu'il avoit reçu le retint ; il donna à Dormaque & à Scopas tout le
loisift de faire tout ce qu'ils jugeroient à propos, & de retourner chez
eux: Cependant lis prirent leur marche par des endroirs , où il lui
eût été fort aifé de les charger. C'étoit des défilez où un trompette
auroir fusifi pour remporter la victoir.

Mais quelque mauvais traitemens que les Cynéthéens euffent foufferts, on ne les plaignoir pas. C'étoit le peuple du monde qui méritoit le plus d'être maltraité. Ce font cependant des Arcadiens, peuple célèbre dans toute la Gréce par fon anour pour la vertu, par la régularité de fes mœurs, par fon zéle pour l'hospitalité, par fa douceur & fa politeffe, & futrout par fon réglée envers les Deux. Pourquoi donc les Cynéthéens , Arcadiens eux-mêmes, futpaffoient-ils alors tous les autres Grees en reuauté & en impété? C'eft e qu'il fera dons trous les autres Grees en reuauté & en impété? C'eft e qu'il fera

bon d'éclaireir en peu de mots.

Pour moi je suis persuadé que c'est parce que les Cynéthéens sont les premiers & les feuls d'Arcadie qui aient abandonné ce que les Anciens, fages & éclairez fur ce qui convenoit à leur pais, avoient prudemment établi , sçavoir l'exercice de la belle Musique , qui pour n'être qu'utile aux autres hommes, est absolument nécessaire aux Arcadiens. Car je ne reconnois point Ephore , & cet Auteur s'oublie lui-même, lorfqu'il dit au commencement de fon Ouvrage, que la Musique n'a été inventée que pour tromper les hommes & leur faire illusion. Il ne faut pas croire que ces anciens Crétois & Lacédémoniens aient pris fans raifon, pour animer leurs foldats à la guerre, la flutte & des airs au lieu d'une trompette, ni que les premiers Arcadiens, si austéres dans tout le reste, aient eu tort de croire la Musique nécessaire à leur République. Cependant ils en étoient si persuadez, qu'ils voulurent non seulement que les enfans la sucassent pour ainfi dire avec le lait, mais encore que les jeunes gens y fussent exercez jusqu'a l'âge de trente ans. Car tout le monde sçait que ce n'est quali que chez les Arcadiens que l'on voit les enfans chanter des hymncs en l'honneur des Dieux & des Héros de leur patrie, & y être obligez par les loix. Ce n'est aussi que chez eux que l'on apprend les airs de Philoxéne & de Timothée, qu'en plein théatre chaque année aux fêtes de Bacchus on danse au son des fluttes, & que l'on s'exerce à des combats chacun felon fon âge, les enfans à des combats d'enfans, les jeunes gens à des combats d'hommes. Ils crojent pouvoir Ears honte ignorer toutes les autres ſciences; mais ils ne peuvent ni refuier d'apprendre à chanter; parce que les loix les y obligent; ni s'en défendre ſous prétexte de le ˈɾ̞avoir, parce qu'ils croinoient par-là ſe deshonorer. Ces petits combats donnez chaque année au ſon des ſfluttes ſelon les regles de la guerre, & ces danſes faites aux dépens du public; ont encore une autre utilité: c'est que par-là les jeunes gens font connoître à leurs Conctioiens dequoi lis ſont capables.

le ne puis me persuader que nos peres par cette institution n'aient eu en vue que l'amusement & le plaisir des Arcadiens. C'est parce qu'ils avoient étudié leur naturel, & qu'ils voioient que leur vie dure & laborieuse avoit besoin d'être adoucie par quelque exercice agréable. L'austérité des mœurs de ce peuple fut encore une autre raison : défaut qui lui vient de l'air froid & trifte qu'il respire dans la plûpart des endroits de cette province. Car nos inclinations pour l'ordinaire font conformes à l'air qui nous environne. C'est de là qu'on voit dans les nations différentes & éloignées les unes des autres une si grande variété non seulement de coutumes, de visages & de couleurs, mais encore d'inclinations. Ce fut donc pour adoucir & tempérer la dureté & la férocité des Arcadiens , qu'ils introduifirent les chansons & les danses, & qu'ils établirent outre cela des Assemblées & des sacrifices publics tant pour les hommes que pour les femmes , & des chœurs d'enfans de l'un & de l'autre sexe. En un mot ils mirent tout en usage pour cultiver les mœurs & humanifer le caractére intraitable de leurs Concitoiens.

Les Cynéthéens avoient plus befoin que perfonne de ce fecours, l'air qu'ils refipirent & le terrain qu'ils occupent, font les plus difigracieux de toute l'Arcadie. Pour avoir tout-à-fait négligé cet art, ils pafférent bientôt des querelles & des conteflations à une fi grande férrocité, qu'il n'y a point de canton dans la Gréce, o oi il fe foit comis des défordres plus grands & plus continuels. Enfin ils étoient devenus fi odieux au refte de l'Arcadie, qu'après le carrage que nous avons rapporté, lorfqu'ils envoiérent des Deputez à Lacédémone, dans toutes les villes d'Arcadie où ceux-ci pafférent, on leur fit auffitôt dire par un Héraut qu'ils fe retiraffent. On fit plus à Mantinée. Car dès qu'ils furent fortis, les habitans fe purifiérent, & portant des viettimes firent des procellions autour de la ville & du terroit.

Tout ceci soit dit pour justifier les mœurs & les usages des Arcadiers, pour faire voir à ce peuple que ce n'est pàs sans rasson que l'exercice de la Mussique y a ché établi , & pour les porter à ne le jamais négliger. Je souhaite aussi que les Cynéchéens prositent de cette digression, & qu'avec l'aide des Dieux , ils se tournent à tout ce qui peut apprivoiser leur caractère, & surrout à la Mussique. C'est le seul moien qu'ils aient pour se défaire de cet esprit sauvage & séroce qu'ils Le 3 avoient

## HISTOIRE DE POLYBE,

18

avoient dans ce tems-là. En voilà affez sur les Cynéthéens. Je reviens à la suite de l'Histoire.

#### OBSERVATIONS

Sur la Musique.

6. I.

Possion qu'avoient les Grees & les Remains pour la Musique. Effors qu'ils merè-

A digueffion de Polybe fur cette Loi rigaureufe des Aradiens, qui obligorit les de digue de signan homme inqu'à l'êge de trotte ses d'étudies propéruellemes la Mufque, de à jouer des infiruments, me paroèt fort finguliére, n' la croissat n pouvor fan hotte ignorit toutes les autres ficiences, die mos damers ; mis ils na pauvent ai refuire d'apprendre à chanter, parce que les loix les y obligent; ni s'ea définanté nous révierse de le (Evoir), parce qu'ête croiseme par-le d'esthonner.

l'aurois souhaité que l'Historien Grec eût été un peu moins sérieux sur cet article. Il le traite aussi gravement qu'il fait ailleurs les loix les plus sages d'Athénes & de Rome. Cela me feroit croire qu'il possédoit parfaitement la science musicale, & qu'il n'avoir pas moins de goût pour celle-ci que pour les autres. C'est dommage que Dom Thuillier n'ait pas pris parde à cet endroit-là de son texte, il auroit penté mut comme je fais, que Polybe sçavoit la Musique & jouoit de quelque instrument, Se n'eût pas manqué de l'inferer dans la belle Vie qu'il a faite de fon Auteur. Il a grand tort de ne l'avoir pas fait , il mérite réprimende : car on ne sçauroit relever plus dignement & avec tant d'érudition l'excellence de ce bel art , & faire connoître fan grand pouvoir fur les mœurs pour les réprimer & les adoucir , que d'en parler comme il fait : il faut le posséder à fond & dans toute fon étendue. Voilà donc une République réelle & existante, & non chimérique comme celle de Platon, qui introduit auffi l'harmonie dans la fienne, & la feule du monde entier, composée toute de Musiciens grands & petits, & fans doute que les femmes avoient des Maîtres qui leur apprenoient à chanter avec méthode ; & comme la danse est toujours compagne du chanz & des instrumens, car mon Auteur ne l'oublie pes, il devoit y avoir aussi des gens de cette profession comme de l'autre. Il est hors de doute que les Profesfeurs de cette volée, Musiciens & Maîtres de danse, étoient en grande estime dans la République Arcadienne. Il y a tout lieu de croire qu'ils étoient comme aujourd'hui gens à bonne fortune. Voilà de toutes les Républiques de l'univers la plus heureuse & la plus gaie : car où est-ce que la passion de la Musique ne les menoit pas ? A mille autres plaifirs très-agréables. Le moien que l'amour ne se mit de la partie avec tous fes rafinemens, toutes fes peines & toutes fes joies?

Il no se peut que dans une République toute musicale, la Poësie n'y s'ût cultivée; de en aussi grande recommondation que la mussique de la dansse. Polybe ne le dit pas formellement, mais rarement ces trois qualitez font divorce, du moins les deux premières. Ne doutons pas un seul inflant que la loi qui obligeoit d'étudier la Musi-

que ne s'érendit aush fur la Poësie, & même fur la danse, ce que l'Aureur nous faie affez entendre. J'aurois cru que le païs répondoit à l'humeur de fes habitans, tout le contraire. Polybe nous le repréfente comme très-difgracié de la nature, rude, trifte, froid, & l'air grother & pelant. Il femble que les peuples auroient du tenir de la nature du climat & de l'air qu'ils respiroient, & que leurs inclinations y fussent nécessairement conformes. Surmonte-t-on assément les forces du tempéramment ? A peine la Philosophie en viendra-t-elle à bout sur deux ou trois hommes entre cent mille, & cependant par un prodige furprenant, fans aucun befoin de fes regles, fans l'introduire dans le païs, on a recours à ce qui est capable d'amollir les esprits & de corrompre les mœurs. Je l'aurois cru de la Musique, & cependant elle fait sur tout un peuple un effet tout contraire : ce peuple ours & intraitable , notez bien ceci, s'humanife, change d'humeur & d'inclinations. La science des tons, sans qu'il soit besoin d'aucune autre, introduit ce changement chez les Arcadiens: elle les léche & les polit , adoucit & corrige leurs mœurs , leur affine l'esprit , & ses esfets sont sa furprenans, qu'ils s'illustrent autant par leur habileté dans la Musique que par la Poësie: car si l'Abbé Genest ne ment pas, la Poésse bucolique est née dans l'Arcadie.

Qui pourroit s'imaginer que la Musique pût produire une telle merveille & un si grand changement dans tout un peuple, si Polybe, qui en a été le témoin, ne nous l'affuroit ? Avoit-on jamais our parler d'une République toute composée de Poëtes, de Danfeurs, de Joueurs de flutes & de Musiciens ? C'étoit la feule & l'unique de toute la terre, la plus houreufe, la plus tranquille, bien qu'au milieu de plusieurs autres fi discordantes & dans une fi grande défunion entre elles, que l'Histoire est toute remplie de leurs guerres & de leurs querelles domestiques. Quelle en pouvoit être la raifon? Polybe nous l'apprend, & le plus gravement du monde : c'est que les autres négligérent absolument la Musique, qu'elles l'abandonnérent ou ne s'y appliquérent jamais, qu'elles ne crurent pas, comme Platon, qu'elle contient & embrasse toutes les autres disciplines, & qu'elles la regardérent su contraire comme une chose inventée pour tromper les hommes et leur faire illusion : comme si cet att admirable n'étoit pas affez puiffant dans une République pour y conferver l'ordre, l'union, le parfait ac-

cord & l'Inrmonie nécessaire entre le peuple & le Sénat.

Polybe blâme beaucoup Ephore d'avoir marqué tant de mépris pour la Mufique il le reléve avec beaucoup de raison. & lui fait voir par l'exemple des Arcadiens qu'il est tombé dans une erreur très-groffière. Il y ajoute celui des Cynéthéens, qui habitoient l'endroit le plus mauvais de l'Arcadie. On ne scauroit lire cet endroit avec le même sérieux que mon Auteur le rapporte. ,, C'étoient les feuls qui avoient plus » besoin que personne de ce secours , dit-il , l'air qu'ils respirent & le termin qu'ils occupent, font les plus diferacieux de toute l'Arcadie. Pour avoir tout-à-fait né-3, gligé cet art, ils passérent bientôt des querelles & des contestations à une si gran-" de férocité, qu'il n'y a point de canton dans la Gréce, où il fe foit commis des " défordres plus grands & plus continuels. Enfin ils étoient devenus si odieux au , reste de l'Arcadie , dit-il encore , qu'après le carrage que nous avons repporté, » lorfqu'ils envoiérent des Députez à Lacédémone, dans toutes les villes de l'Arca-,, die on ils posséent, on leur fit aussitôt dire par un Héraut qu'ils sorrissent. On " fit plus à Man'inée. Car des qu'ils furent fortis les habitans se purifiérent , & ,, portant des victimes firent des processions autour de la ville & du terroir ; & la feule raison d'une réception si honteuse & de tant de cérémonies religieuses, c'est que les Cynérhéens avoient abandonné la Mufique, & chaffé peut-être les Muficiens du païs. Qui fçait s'ils ne l'abandonnérent pas faute de vignes ? car chacun fçait combien Bacchus influe fur la Musique, qu'Aristote appelle sa fille. Cela se remarque dans

dans toutes les actions de nos Muficieux modernes, qui n'one certainement pas dégénéré des vertus des Arcadiens. Car il paroti par Polybe, qu'ils bluvoient & r'enivroient peur-cètre audit volontiers que les notres , & qu'ils avoient Barchus pour parton. Chapue audie; diti-il, aux fétes de Barchus en daufe au fieu des fluttes. Qui doute qu'ils ne buliert aufi , puisqu'on y chantoit des hymnes & des cantiques à l'home

neur de ce Dieu, & les airs de Philoxéne & de Timothée?

Cet attachement des Arcadiens pour la Mufique, difons plutôt de prefque tous les Grees, palferior aisquord'hui pour une extravagance très-ridicule : car les Lacédé-moniens n'en écolent pas moins entérez. Il ne faut pas être furpris après cela fi cet ar fur porté à un fi haut depté de préfetion, puilquo n'e y attachoit de fi bonne heure, & qu'on l'étudioit fi longetens, & que ceux qui y excelloient le plus éroient autre conifideres en Arcadie, comme dans tout le refte de la Gréce, qu'il écot honje autre on des cours de la consentation de la fina de sou de la consentation de la fina de sou de la fina de sou de la consentation de la fina de sou de la fina de la fina de sou de la fina de sou de la fina de sou de la fina de la fina de sou de la fina de la fina de sou de la fina de sou de la fina de la fina de sou de la fina de sou de la fina de sou de la fina de

Les Crétois & ceux de Lacédémone, comme les Arcadiens, marchoient & combattoient au fon des fluttes & des haurbois , & rejettérent la trompette comme un instrument peu digne de leurs oreilles délicates , & particuliérement les Spartiates , aufquels il falloit des airs & une harmonie plus molle & plus douce que le fon de la trompette; leur courage, pour être trop grand & trop impétueux, aiant plus besoin d'etre retenu que d'être excité. C'est pour cette raison, au sentiment de Plutarque, qu'ils se battoient au son des instrumens les plus doux , qui sont souvent plus d'effet , lorsqu'ils sont en grand nombre , que les autres qui sont un beau bruit de guerre , & où il faut moins d'art : tant la vraie & belle Musique étoit en estime dans la Gréce , & presque autant chez les Romains. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas moins excellens Musiciens qu'habiles dans la Musique instrumentale. Ils n'ont pas certainement dégénéré de ce côté-là, ils cultivent encore aujourd'hui cette science avec beaucoup de foin. Pour la guerre, ils ne se piquent pas d'y exceller. Aussi la paix convient-elle beaucoup mieux à un Etat presque entiérement Ecclésiastique. Leur passion a passé jusques dans le peuple, car depuis le savetier jusqu'au moindre païsan, chacun se mele de jouer de quelque instrument. La guitarre est de tous ce-lui qui est le plus en vogue, & l'amour pour cet instrument a fauté de l'Italie en Espagne & en Portugal, il faut qu'il y ait passé par mer : car sans cela la contagion eut gagné, chemin faifant, la Provence & le Languedoc. J'ai lû quelque part dans un Historien , & je prie mon Lecteur de le croire , que dans une baraille qui sut donnée entre les Espagnols & les Portugais, on trouva après l'action quatorze mille guitarres fur la place. Il faut croire aussi que lorsque les Arcadiens étoient battus d'une manière aussi complette, le butin des fluttes ne devoit pas être petit.

Pour revenir à la Mul'ique, il eft fort apparent que les Anciens en virent le bout. Car, a uj ingennet des plus hables , c'eft de tous les arts le plus prifits. L'es Romains s'en coufferent à l'exemple des Grees ; & ne s'y tendirent par moins céflores, & encore plus dans la dinfe, qui n'éotig guéres moiss ne effitue que l'autre. Leur pilion pour toutes les deux, & particultérement pour celle du mouvement du corps & des pieds, fits pouffes à l'en pour, qu'ils introdufirent non feultrauer de charcurs, des danfeurs & des joueurs d'intrumons dans leur feftuir ; mais , ce qui papoirte les viandes en cadrenc sure des gelles de pontentimes qu'il effoute de Schamouche de Anciens. Ils remuoient peut-être leurs couteux comme nos tymbaliers Lus baguertes, qui le font avec pulleraus contrôlond du corps & des bras qui pa

roiffent à ceux qui n'y font pas accoutumez tout-à-fait extravagantes : car j'ai fouvent remarqué que ceux qui y excellent le mieux font eftimez les plus habiles , biea qu'ils jouent fouvent moins bien que ceux qui en font le moins,

### 6. II.

Origine de la Musique. Usage qu'en faisoient les Anciens, & jusqu'où ils one pousse cet art.

N homme qui voudroit remonter jusqu'à l'origine de la Musique, se trouveroit fort embarassé. Je la crois aussi ancienne que le monde , & qu'elle a pris la naissance avec lui, bien que Joséphe prétende dans ses Antiquitez Judaïques, que Thubal fils de Lamech en est l'inventeur. Le premier homme n'a pas fürement chanté le premier air , & je fuis perfuadé que le chant des oifeaux a donné naissance à la Mulique, & que les roffignols ont été les premiers maîtres dans cet art. Je m'en rapporte à Montagne (4), qui donne Aristote pour garant, qui , tient , dis-, il, que les roffignols instruisent leurs petits à chanter, & y emploient du tems & », du foin; d'où il advient que ceux, que nous nourrissons en cage, qui n'ont point , eu loifir d'aller à l'échole sous leurs parens, perdent beaucoup de leur grace & de », leur chant. Nous pouvons juger par-là , qu'il reçoit de l'amendement par disci-», pline & par étude. C'est de quoi personne ne doute ; mais qu'ils soient capables d'une profonde méditation, cela doit paroître surprenant. Les machines méditentelles? Je le demanderois volontiers à Descartes, dont le Traité de l'ame des bêtes ne fait guéres d'honneur à fon jugement. On remarque cependant que les bêtes de toute espéce sont capables de ces fortes d'opérations , qu'elles ont communes avec les hommes. Il n'y a qu'à lire Plutarque pour en être convaincu. Est-il le seul Auteur qui leur ait attribué du raisonnement? Ce n'est pas un petit embarras que l'ame des betes, & il y en a encore plus de prouver qu'elles n'en ont pas.

L'Hiftioire de la pie que l'Auteur Grec rapporte, eft des plus étranges. Montagne (é) ne l'19 soubilée. » Elle étoris, dué-l, en la boutique d'un babier à Romme, & faifoir merveilles de contrélaire avec la voix tout ce qu'elle oioir : un jour
; il advirs que certaines trompeters s'arréferné la fonur l'ongerne devant cette bouni tique. Depuis cela êt out le lendemain , voilà cette pie penfive, muerte & mélancolique ; dequait out le mondé étoit émerveillé, è penfoir-on que le find est to trompetres l'eta sind étourdie & étonnée ; & qu'avec l'ouit la voix s'étoit quant & quant résinte ; mais on trouva enfin que c'étoit une étude profende & une re-; traite en foi-même, fon ofpoit s'exercitant & préparant fa voix à reprefèteur le fon d'exerction-pueters : de manice que la promier vois fut celle-la. d'exprinen pardé fette trompeters : de manice que la promier vois fut celle-la. d'exprinen parde fette de la comme de la propriettifique & pris à déclain fout ce qu'elle favoir dire auparavant. Ce que Plutarure nous dit je fi voit tous les iours dans les oliques à l'écute de l'harmonie.

Ceux qui difint que la Mufique est venue d'Afie , ne se trompent peut-érre pas , putique séno notes les apparences les ars de les cinces son nez dans ce pariell. Il est est cettain que les Anciens , s'il saut ajouter soi à ce que leurs Auteurs nous en difernt, excellèrent puriculiérement dans la Musique. Il est pourtant frapprenant qu'il ne nous refle aucune trace , ni aucun Ouvrage de ceux qui en ont traité : de sorte Tran. V.

(a) Liv. 2, chap. 12, (b) Ibid.

que nots ignorons abolument leurs principes & leur méthode, & judques ici perfonne ne nous na donné la moinde nouvelle : de forte qu'il nous a fallu , pour ainfi dire , en créer de nouveaux , qui n'étant pas les mêmes , quoique bons, ne fone peut-être pas capables de nous conduire à la perféction de cet arc. Il faut pourtant avouer que les Nodernes y ont fait un mervellaux progrès, & en fort pau de tens: car on ef furpris que cettre fcience, perdue depuis tant de fiécles, n'ait commencé de reparoitre qu'au conséme re norce n'el-felle forte qu'umparfaire de no Auteur , fans que cela empéche qu'il ne paffe pour un géne de la premiere voiée. Bayle ne l'a pas oublié dans fon Dictionnaire.

Cet Auteur s'appelloit " Guy Aretin , Moine de l'Ordre de S. Benoît. Il vi-» voit dans l'onzième siècle. Il s'est rendu célèbre , dit Bayle , pour avoir trouvé une nouvelle méthode d'apprendre la Musique. Il publia sur ce sujet un Livre qu'il intitula Micrologus, & une Lettre qui a été inferée par le Cardinal Baronius and dans les Annales fous l'an 1022. Il étoit agé de trente-quatre ans lorsqu'il publia » le Micrologus sous le Pontificat de Jean XX. & il avoit été appellé déja trois sois à Rome par le Pape Benoît VIII. Ce Pape avoit examiné l'Antiphonnaire d'Aren tin , & admiré diverses choses qu'il avoit apprises de cet Auteur. Voilà ce que nous en dit Possevin dans son Apparat. (4) Pour dire quelque chose de cette in-» vention de Guy Aretin, je dois remarquer que c'est lui qui a trouvé les six notes, so set, re, mi, fa, fol, la. . . . . . . Il y en a qui prétendent que le mot pam-.. me . fi ordinaire dans la Musique , est venu de ce que Guy Arctin s'étant servi es des premiéres lettres de l'Alphabet pour défigner ou pour cotter ses notes , il emplois la lettre g, que les Grecs appellent gamma, & qu'il le fit pour marquer que , la Musique étoit venue de la Gréce. Il falloit que nous sussions en ce tems-là dans une ignorance bien craffe de cet art , puisque cette méthode nous étoit inconaue. Cette ignorance me perfuaderoit que les Anciens le connoissoient mieux que nous; ce que l'Auteur anonyme de la Musique des Anciens nous prouve de la manière du monde la plus convaincante. Car il nous fait voir par une infinité de paffages des Ecrivains les plus célèbres, qu'ils nous surpassoient dans la composition de chant, puisqu'il paroît que toutes nos découvertes dans l'harmonique se trouvent dans les Anciens : de forte que je panche fort à croire tout ce qu'ils nous apprennent des effets furprenans de leur Mufique. Il paroît , & personne ne le révoque en doute .. qu'ils avoient pouffé cet art auffi loin qu'il pouvoit aller , contre le fentiment de l'Auteur \* très-superficiel du Parallèle des Anciens & des Modernes, dont Despréaux s'est fi bien moqué. Je ne finirois pas fitôt, fi je rapportois tous les exemples de l'Anonyme , qui font voir jusqu'où les Anciens porterent l'intelligence des proportions muficales & inftrumentales , & combien ces grands hommes nous ont furnaffé dans l'harmonique non feulement en génie , mais en exécution , puifque d'ens des chofes auffi effentielles de la commodité publique nons ne scaurions même imiter les inventions qu'ils nous out transmifes dons leurs écrits. Et cependant M. Perrault , l'ennemi des Anciens sans les avoir lûs, décide sans façon, sans presque rien entendre dans les matières qu'il traite, que les Anciens ignoroient l'art d'accorder plufieurs parties différentes. Cela est décisif. Qui lui a appris qu'ils ignorassent cet art ? Il faut des preuves : où font ces preuves ? Sénéque lui étoit-il (b) inconnu ? Cet Auteur dit le contraire dans l'Anonyme qui le cite. " Ne voiez-vous pas, dis-il, de combien de voix le chœur est composé ? Il y a des basses, des dessus, des moiennes, des » hommes, des femmes, & des fluttes encore outre cela. Cependant on ne démèle

7

29 211-

20 aucune de ces voix en particulier ; parce qu'elles font confonduse les unes avec les 30 autre; miss on les entend touses. On connoilloit donc du terms de Platon , de 20 aucune plase has l'Ammyune, l'art d'accorder non feulement plutfeure font , mais ennoce plutfeure, chants continus , quoique contraires entre cuts, puigu'il en défenn 20 l'utige aux enfans , dans fa République imaginaire, comme d'un chofé qui leur 31 rendroit la Mufque trop difficile. Faut-il véconne apràs cels , file Sexanson l'aiffé là Perrault & fon Parillelé fans le relever , & fins diagner se baisfer pour lui jetter une pierre : tant ils l'ous trouvé peu digme de leur colère.

On prétend que les Anciens, & particuliérement les Grecs, amoureux des fables forgées dans les ténébres de l'antiquité , nous en ont débité un affez bon nombre fue les effets furprennns de leur Mufique. Je n'ai garde de le nier ; mais les Modernes nous en donnent-ils moins que les Anciens? Tout ce qui nous femble incroiable n'est pas toujours faux. Ce qu'ils nous difent de la violence de leurs machines de guerre est tout-à-fait digne d'étonnement , & cependant ils ne nous ont rien appris que de véritable. Faut-il conclure de là que parce que nous ne comprenons pas une chose, elle est impossible. A quelques faits fabuleux près de leur Musique, qu'il faut » bandonner aux vieilles, qui croient tout, il y avoit quelque chofe de fort approchant du furnaturel. Mais si l'on sçavoit combien peu de chose est capable de remuer les passions des hommes, on séroit moins surpris des irruptions que la Musique pent faire fur eux. Ses effers sont sans doute très-surprenans. Qu'il y ait eu des Médecins, au rapport de Galien, qui aient guéri certaines maladies en jouant de la flutte fur la partie affligée , je le croirai affez fans le comprendre , lorfqu'il y aura des témoins tout autres qu'un charlatan ou un empirique, car c'est la même chose, qui me le confirmera, & Galien n'étoit ni l'un ni l'autre.

Je sus persuadé que la Musique est un are pariàri, & equ'un homme qui le pousferoit autili soin qu'il peut aller donneroit à les aires des vertue extronolimiers, qui feroitent les mêmes effets que les fluttes des Médeciens dont Calien parle. A que leur pouvois évéendroit sit rotuete les madisies du coppe comme sir celles de l'épirt. Qui s'air li les Anciens , da moins quelque-uns des plus celèbres dans l'harmonique, n'avoirne pas vià le bout de cet are, & trouvé de sair capables de guérie cerzianes maladies 3 fe le déclare, je n'en doute point un feul moment. Prutemoi en douteroisje, puisque nouv vioons tous les jours des exemples du pouvoir presque méraculeur de la Musique 8 si le Lecteur elt curieux de s'avoir par quels moiens ceux qui font piquez de la traentule le tient d'affire en fort peu de tems , il le trouvere danc es-

te page.

La tractuale di une forte d'anaignée très-dangerule, « & dont le venin eft mortel. 
George Bagiliv publis une Differation fur cei infectie en 1696, dont l'Auteur du 
Dictionaire univerfel a fait un grand Article. " La force du venin de la tractual 
pit til grand, « due 4, que nonodifinat les remédes qui genéffinat le maldae, la maladie ne latife pas de recommencer tous les ans , furtout environ le tents auquel on 
3 déc piqué. Ce qu'il y a de fort fingulier, c'éd que ces remédes font tous inunitles, il ton n'y joint la Multique, qui met en mouvement tous les membres asfoupes de malades, de forte qu'il le élevent de Articla deux on trois heure. Foienges de la commence del la commence de la comme

44

,, plus gais , qui les mettent en de tels mouvemens qu'on les prendroit pour de foux.

L'Auteur anonyme de qui j'emprunte bien des faits muficaux, & dont l'Ouvrage et tout plein d'érudition, cire de Théophrafte, qu'Athenée & Aulugelle donnee pour garant (a), qui assure que de son temu les Tribbains avoient commune de guérir la

sciatique & l'épilepsie par le son d'une flutte.

Quoiqu'on en difé, je fuis perfuidé que la Mufique peut beutcoup fur les mux de l'ame, & qu'ille eft rité-capable d'exciter ou de calmer les paffons s'et qui montre le grand pouvoir du fon ménagé avec art. Ecoutons Montagne ll-deffus, "Les "Médecins tiennent, siú-il d', qu'il y a certaines complexions qui s'agitent per a aucuns fons de influments jufqu'à la fureur. J'en ai vû qui ne pouvoient ouir ronger un os fous la table fans perdie princer, c. An eft gluefer d'homme qui ne fe trouble à ce bruit aigre d' poignant que font les limes en rachant le fer : comme à ouir marcher près de nous , ou ouir parlet quelqu'un qui ait le puffige du goffer ou du nez empéché, plufeurs s'en émeuvent jufqu'à la colère de à la haine. Ce flutteur protocole de Gracchive, qui amollifoit de roidfioit de contountoit la voix de fon Maître lorfqu'il haranquoit à Rome ; à quoi fervoit-il, fi le mouvement de qualité qu'il fon n'avoit foce à émouvoit de 'Irétere le jugement des Auditeurs'. Vraiment il y a bien dequoi faire fi grande fête de la fermeté de cette belle piéce, qui le billié manier de Auditeurs' au brank de accident d'un fi lègre vent.

Ceux qui difent que la Mufique est le vrai incendiaite de l'amour, & qu'elle peut même appaifer les douleurs, je dis plus guérir certaines maladies, révent-ils? Non certainement: ceux qui font piquez de la tarentule ne mourroient-ils pas fans le fecours de l'harmonie & de la danfe? Car l'on ne guérit pas autrement , l'harmonie aiant une très-grande affinité avec l'ame. Il n'est pas incroiable qu'elle puisse produire des effets surprenans sur certaines maladies qui viennent de grands chagrins, de grandes difgraces ou de métancolie. Combien d'exemples l'antiquité ne nous fournit-elle pas de certaines guérifons procurées par l'harmonie & les charmes d'une belle voix? Vous verrez que la Musique, si elle arrive jamais à sa perfection, fera peut-être un jour partie de la Médecine, la ruine des Apoticaires & la fortune des Musiciens, comme le Mercure celle des Chirurgiens. Si quelque Médecin qui aura bien & ptofondement étudié cet art avec des talens propres à la composition, s'attache à la recherche & à la découverte d'une Médecine toute musicale, par le moien de certains airs, de certains tons, & d'instrumens propres pour la guérifon de certains maux fur lesquels il jouera ou chantera l'air qui conviendra à chacun; ce qui rétabliroit infailliblement la réputation du Pére Kirker, accusé d'ajouter foi à bien des fornettes, particuliérement touchant l'opinion où il est du grand pouvoir de la Mufique, & de la vertu occulte de certaines chanfons & de certains tons connus des Anciens. Encore une fois, je m'imagine que ce Médecin Muficien feroit des merveilles & des cures furprenantes. Il ne faut pas espérer qu'aucun de la profession mette jamais la Musique en œuvre & l'ordonne sur ses mabdes, la Faculté feroit absolument défertée; du moins ces Meslieurs-là devroient-ils l'appliquer sur la goutte, puifqu'il n'y a point de remede contre ce mal. Mais ils n'ont garde de le faire. Car si l'on venoit à s'appercevoir que l'harmonie sut capable de guérir cette maladie, ils craindroient qu'on ne vînt à reconnoître que fon pouvoir s'étend fur toutes les autres.

Mais voici bien d'autres merveilles des effets de l'harmonie , affûrément c'est un re-

reméde univerfel. Les Anciens ne sçavoient pas qu'elle servit à certaines gens d'un diuretique très-puissant, c'est-à-dire-qu'elle eût la vertu de les saire pisser bon gré malgré abondamment, autant de fois qu'on leur fait entendre le fon de quelque instrument. C'est M. Bonat (4), Médecin célèbre, qui nous apprend cela dans son Recueil des observations faites dans le Nord concernant la Médecine. Je n'ai pas lû fon Livre, je m'en rapporte seulement à l'Extrait que M. Bayle nous en a donné dans ses nouvelles de la République des Lettres. Qui n'admireroit, dit-il, ce qu'on lit dans la page 6:0, qu'il y a des gens qui ne scanroient onir le son de quelques instrumens de Musique (ans lacher toute leur urine. La-dessus il nous sait un contequ'il tire de Scaliger, à l'égard d'un Seigneur Gascon, qui aiant raillé en bonne compagnie quelqu'un de la troupe, en fut puni un moment après. Pendant qu'en étoit à table, dit-il, celui qui se vouloit venger donna ordre à un avengle de se poster derriere le Gentilhomme, & de jouer de l'instrument : tout aussité il se prit à pisser de telle force & si abondamment, qu'il inonda tout le dessous de la table, & les pieds & les jambes des conviex s'en sentirent. Là-dessus l'Auteur sait cette réflexion, que la machine de l'homme est un fond inépuisable de grotesques, aussi bien que de ces choses que nous appellons régulières, & tout cela prêche l'artifice infini de sa construction.

On n'admire pas moins les effets de la Musique à l'égard de la guerre. L'Anonyme n'a pas oublié les faits musicaux qui le prouvent. ', Chacun sçait, dit-il (b), , que quand les Lacédémoniens alloient au combat un joueur de flutte entonnoit des , chants doux pour tempérer leur courage, & de peur qu'une ardeur téméraire ne , les emportat trop loin. Cependant peu s'en fallut un jour dans une bataille qu'ils », ne succombassent sous les Messéniens. Le célébre Tyrtée, qui dans cette journée , faifoit les fonctions de joueur de flutte, ou de Flutteur major de l'armée, s'appercut qu'ils plioient : il quitta aussirôt le mode Lydien, & pussant au Phrygien, » ranima heureusement leur courage, que le ton précédent avoit trop amoli, & ramena par ce moien la victoire dans leur parti. Voilà une journée dont le fuccès est uniquement dû à la Musique. Mais voici plus. De jeunes débauchez Athéniens fe trouvant dans la maifon d'une fille de bonne composition, un Musicien qui se divertiffoit aussi dans une autre de même étoffe prend son instrument musical, & joue un air militaire: tout auffitôt mes gens entrent en fureur, jettent les meubles par les fenêtres, & yeulent mettre le feu dans la maison. Le Musicien, qui voit que ce n'est plus chanson, change tout à coup de ton, par le conseil de Pythagore, qui étoit peut-être dans la meme maifon, à la honte de la Philosophie : & choisissant les airs qui lui parurent les plus pacifiques & les plus propres à calmer la bile, il produifit un fi grand changement dans ces gens-là, qu'on fut tout étonné dans la rue de yoir des tigres changez en moutons. Ne dit-on pas la même chofe d'Empedocles, disciple de Pythagore?

Il falice que les aire Dergetres fuffere furireufement remplis de parties i corées pour allumer fi fort la bile. & la mettre en tel mouvement. Timorhée, Muficien célébre, en fit tout auants: car en ainte tenomé un de fa façon dans un feffin où écrit Alexandre, l'effec en fur fi promt que tous les conviez quittent la table comme des furieux, & courrent aux armes. Il les remit bientôt en place & dans leur éta nature par un air Lydien, qui les rendit les plus patibles du monde. C'est un conte, di-rort quelques-uns, qu'on peut hazarder dans une affemblée de vicilles, ou dans un

<sup>(</sup>a) Medecina septemer. collathia. Gen. sumps. Choues. 1686. (b) Thuryd, cite dans Aul. Gel. liv. 1, c. 11.

Poëme Epique. Pas tant que l'on diroit bien, s'il est vrai ce que certain Auteur (a) rapporte dans un éloge de Claudin le jeune, un des plus habiles Mussciens qui est paru depuis les Anciens, & qui vivoit en 1581. fous le regne d'Henri III. Ce Mucien avoit apparemment découvert le mode Phrygien, du moins il produifit les memes effets dans un concert qu'on avoit préparé pour être chanté aux noces du Duc de Ioieuse, ,, lequel comme on l'essaioit, die l'Auteur (b), sit mettre la main aux » armes à un Gentalhomme qui étoit là présent, & qui commença à jurer tout haut, 39 qu'il lui étoit impossible de s'empecher de s'en aller battre contre quelqu'un; & an qu'alors on commença à chanter un autre air du mode sous Phrygien, c'étair le .. Ledien, qui le rendit tranquille comme auparavant : ce qui m'a été confirmé en-" core depuis par quelques-uns qui y affifterent. Ce Claudin, tout moderne qu'il eft. valoit bien Timothee. Voici un fait bien autrement surprenant d'un autre Muficien qui valoit bien Claudin, qui produit deux airs avec des vertus femblables & même plus fortes. Je tire ce fait du Bénédictin Dom Calmet dans fon Commentaire de l'Ecriture fainte, & celui-ci l'emprunte d'Albert Crantzius, qui rapporte 29 qu'Henri IV. Roi de Dannemarck azant voulu faire l'expérience d'un Musi-39 cien , qui se vantoit de faire dormir & chagriner, de mettre en fureur ceux » qu'il vouloit, éprouva fi bien fon pouvoir qu'il tua de fa main quelques-uns n de ses Courtifans, dans le transport où le chant du Musicien l'avoit mis.

Il est hors de doute que la Mulique est venue d'Afie, & que les Grees qui s'attribuent tout n'en furent jamais les inventeurs. Le mode Phrygien & Lydien en est une bonne preuve. Il ne faut donc pas être surpris si les anciens Hébreux s'y plaisoient si fort, puisque l'Ecriture elle-même nous la représente comme un art divin par fes effets furnaturels. Les plus grands Prophétes n'ont fouvent prophétifé que par elle. Cela se remarque en plusieurs endroits de l'Ecriture. Les anciens Auteurs fe feroient-ils donnez le mot pour nous tromper ? Il feroit trop ridicule de le penfer, d'ailleurs ce que les Livres faints en difent n'est pas dispu-

Elifée étant prié par le Roi Josaphat de lui découvrir quel feroit le succès d'une entreprise contre les Moabites, ce Prophéte demande qu'on lui améne un Muficien pour exciter dans lui le même esprit de prophétie, & l'Esprit de Dieu décend & opére fur lui. Ce qui est furnaturel, dira-t-on, ne prouve rien en faveur de la Mulique: i'v consens; mais ce n'est que pour faire voir qu'il y a des arts qui font honneur à l'esprit humain , & ausquels Dieu se plait & v attache des raions de sa toute-puissance, qui produisent des effets tout miraculeur. Comprenons-nous les autres qui ne le sont pas? Sont-ils bien naturels? Car on ne peut révoquer en doute qu'il y a des malsdies dont on se délivre par le son & l'harmonie des voix & des instrumens de musique. Les Peintres & les mauvais Prédicateurs en remplissent tout le ciel. Les vertus de la harpe de David fur la maladie de Saül, dont les Médecins ne trouvérent que celle de l'harmonie, ne font pas furnaturelles. " Les Docteurs Juis , suivis de plusieurs Auteurs Chrétiens, (dit Dom Calmet dans fon Commentaire de l'Ecriture fainte,) ,, veulent que cer-» te maladie ait été causée par la mélancolie & une bile noire enflammée; en forte », qu'il étoit plutôt hypocondriaque & frappé de manie, que véritablement possé-», dé : les fréquens accès de cette maladie , les fymptômes qui l'accompagnoient , n & les remédes qu'on apportoit pour le foulager, sont d'affez bonnes preuves de

(a) Artus & Ambry Comment. fur La Vie & Apollonius. (b) Bay. Dill. Crit. Gendimal.

, ce sentiment.... Saint Chrysostome, (dit-il plus bas, en parlant de l'incommodité de Saul, ) ,, l'appelle une manie. Il femble attribuer à l'art de David, qui » jouoit des instrumens en sa présence, le soulagement qu'il en recevoit,

le l'avoue franchement, on ne peut lire fans étonnement les merveilleux effets de la Musique non seulement dans les Anciens, mais encore dans ce que nos Auteurs rapportent de certains Musiciens modernes. Si nous n'avions que les exemples des premiers, peut-être feroient-ils contestables; mais les derniers nous en sournissent encore un bost nombre : chose surprenante que ces effets-là! Aussi voit-on que de toutes les sciences l'harmonique est la seule que Dieu ait élevée, annoblie, & souvent surnaturalisée, c'est-à-dire produit par elle des effets miraculeux. Elle n'étoit pas moins fantifiée chez les Hebreux qu'elle l'est aujourd'hui chez les Chrétiens. Il y avoit toujours dans l'armée des Prêtres & des Lévites, dont une des principales occupations étoit de jouer des instrumers dans le Temple du Seigneur.

L'Auteur anonyme, qui a traité de la Musique des Anciens dans un petit Ouvrage tout plein d'érudition, nous donne la figure de tous leurs instrumens de musique, I'en trouve un affez bon nombre; mais je n'en vois aucun qui approche des nôtres à l'égard de l'harmonie. Avouons-le franchement, ils sentent affez le barbare, & je ne puis comprendre leurs effets miraculeux. Ceux des Modernes, en plus grand nombre encore, font bien autrement capables de remuer les passions, de charmer les maux, & de les expulser sans retour, au grand préjudice des Apoticaires ou des cuisiniers de la Médecine. Je m'étonne que l'Auteur ait oublié le fouet, qui avoit rang parmi les instrumens de musique des Anciens. S'il avoit lu M. Vossius, toute l'érudition musicale se sût trouvée dans son Livre, ou peu s'en saut. C'est un péché cela. Car lorsqu'on s'embarque à traiter certaine matière, il faut la couler à sond autant qu'il se peut, & remuer toutes les Bibliothéques. Volfius (2) dit donc que les fouets entrérent dans le catalogue des instrumens musicaux des Anciens , & qu'ils avoient trouvé le fecret d'en tirer des tons & des fons harmonieux, & qu'ils se faisoient entendre particuliérement dans les fêtes de Bacchus & de Cybéle, & que ceux qui les faifoient claquer les remuoient avec une adresse surprenante. Il n'en demeure pas là, il fait faire un bond à fon érudition, & de l'antique il décend au moderne, & dit qu'encore aujourd'hui les Tartares qui habitent dans la Chine se servent de longs fouets en guile de trompettes, & qu'ils en forment d'un feul coup trois fons differens & très-bruians, de forte que deux on trois coups peuvent remplir toute la gamme. Voilà des faits. En voici encora un autre.

Le même Auteur affûre qu'il y avoit un cocher à Maestricht, si excellent joueur de fouet, qu'avec le fien il claquoit toutes fortes d'airs, & qu'un autre qui étoit depuis peu arrivé en Angleterre, pour lui faire voir qu'il n'étoit pas le feul & unique dans son espèce en Europe, faisoit merveille du sien à claquer toutes sortes d'airs. Voilà donc le fouet au nombre des instrumens musicaux. S'il y avoit beaucoup de ces gens-là, je ne doute point qu'ils n'euffent une place dans l'Opera, fupposé qu'on agrandit l'orchestre de la moitie, & meme au-dela.

(a) C. V. Catul. in eum Ifac. Voffit, Obferv. Leud. 1684.

#### HAPIT R VI.

Sédition à Lacédémone. Trois Ephores soulévent la jeunesse contre les Macédoniens. Sage réponse de Philippe sur ce soulevement. Les Alliez déclarent la guerre aux Etoliens.

Vand les Etoliens eurent fait dans le Péloponése tout le ravage que nous avons vu, ils revinrent chez cux fans opposition Pendant ee tems-là Philippe étoit à Corinthe avec une armée pour secourir les Achéens. Comme il étoit arrivé trop tard, il dépêcha vers tous les Alliez pour les presser de lui faire venir à Corinthe ceux avec qui ils fouhaitoient qu'on délibérat fur les intérêts communs. Il fe mit lui-même en marche, & s'avança vers Tégée, fur l'avis qu'il avoit eu qu'il y avoit une fédition à Lacédémone, & que les Citoiens s'égorgeoient les uns les autres. Ce peuple accoutumé à être gouverné par des Rois, & à obéir à des Chefs, n'eut pas été plutôt mis en liberté par Antigonus, qu'il se mit en tête que tous étoient égaux & avoient les mêmes droits.

D'abord deux des Ephores tinrent secrete la disposition où ils étoient. Trois autres s'entendoient avec les Etoliens, perfuadez que Philippe étoit trop jeune pour gouverner le Péloponése. Mais les Étoliens étant fortis de cette Province, & Philippe étant arrivé de Macédoine plutôt qu'ils ne pensoient, les trois derniers commencérent à se défier d'un des deux autres nommé Adimante, qui n'approuvoit pas le dessein qu'ils projettoient, & qu'ils lui avoient communiqué. Ils eraignirent qu'il ne les trahît auprès de Philippe, & ne lui découvrît leur cabale, Pour prévenir ce malheur, ils affemblérent quelques jeunes gens, & firent publier que ceux qui étoient en âge de porter les armes se trouvassent au Temple de Minerve, pour prendre les armes contre les Macédoniens qui approchoient. Un ordre si peu attendu mit en émeute toute la jeunesse. Adimante chagrin de ce tumulte, se hata d'arriver le premier, & quand la jeunesse fut assemblée: Lorsque nous apprimes, dit-il, que les Étoliens nos ennemis déclarez mettoient le pied fur nos frontières, c'étoit alors que l'on devoit publier de ces fortes de Decrets & faire des levées. Mais aujourd'hui que ce sont les Macédoniens, nos amis & nos défenseurs, qui viennent à notre secours, leur Roi à leur tête, est-il prudent de nous soulever contre eux? A peine avoit-il achevé que quelques jeunes gens lui passérent leurs épées au travers du corps. Ils égorgérent encore Sthénelas, Alcaméne, Thyefte, Bionidas, & un grand nombre d'autres Citoiens. Polyphonte & quelques autres prévoiant les fuites de cette affaire, se retirérent sage-

ment vers Philippe.

Aussitôt après ce massacre, les Ephores qui en avoient été les principaux auteurs, envoiérent à Philippe pour se plaindre de ceux qui avoient été tuez, & pour le prier de ne pas venir à Lacédémone que le soulévement n'y fût appailé, & que tout n'y fût tranquille; qu'il devoit être persuadé qu'ils feroient pour les Macédoniens tout ce que la justice & l'amitié demanderoient d'eux. Ces Députez rencontrérent Philippe proche du mont Parthenion, & suivirent exactement leurs instructions. Philippe après les avoir entendus, leur dit de retourner en diligence chez eux, & de dire aux Ephores qu'il alloit continuer fa route & camper à Tégée, & qu'ils envoiassent incessamment des gens de poids & d'autorité pour délibérer ensemble sur ce qu'il y avoit à faire. Ceux-ei retournérent chez eux, selon l'ordre que le Roi leur avoit donné, & firent connoître ses intentions. Aussitôt les principaux de Lacédémone envoiérent dix Citoiens à Philippe, lesquels étant arrivez à Tégée, & admis dans le Conteil du Roi, Ogias à leur tête, ils commencérent par faire le procès à Adimante, promirent à Philippe de garder exactement le Traité d'alliance fait avec lui, & l'affurérent qu'il n'avoit point d'amis qui embrassassent ses intérêts avec plus de chaleur & d'affection que les Lacédémoniens. Après ce discours & quelque autre semblable ils prirent congé.

Le Confeil du Roi fe troiva fort partage. Quelques-uns informez de la fedicion qui évétoi excitée à Lacédémone, & feachant qu' Adimante n'avoit été tué que parce qu'il tenoit pour les Macédoniens, & que d'ailleurs les Lacédémoniens avoient eu deffein d'appeller les Brolens, confeilloient à Philippe de faire un exemple de ce peuple, & de le traiter comme Alexandre avoit traité les Thébains auditôt qu'il fut monté fur le trône de Macédoine. D'autres plus anciens dirent que la faute ne méritoit pas une punition si rispoureuse, qu'il falloit chière reux qui téoient la caufe de la fedicion, les dépouller de leurs

charges, & en revêtir ceux qui étoient attachez au Roi.

Philippe répondit à tout cela d'une maniére fort prudente & fort judicieule, fi rependant l'on doit croire que la réponde vint de lui. Car il n'est guéres vraisemblable qu'un jeune homme de dix-sept ans ait été capable de porter fon jugement sur des affaires de cette importance. Mais un Hilforien doit toujours atribuer les décisions à ceux qui sont à la rête des affaires, sur à ses Lecteurs de juger que les conseils, sur lesquels les décisions font fondées, viennent de ceux qui sont auprès du Roi, & surtout de ceux qu'il admet à ses délibérations. Il est trèsprobable que ce que le Roi prononça pour lors, e'étoit Aratus qui le lui avoit suggéré.

Tome V.

Le Roi répondit donc que dans les hoftilitez que se faisionn les Alliez les uns aux autres en particulier, tout ce qu'il avoit à faire c'étoit d'y mettre ordre de bouche ou par lettres, & de faire senir qu'il en étoit averti: qu'il n'y avoit que les fauxes qui pouvoient blesse l'aliance en général, qu'il sité obligé de corriger sur les avis du Conscil public: que les Lacédémoniens n'aiant rien fait de notoire contre cette alliance en général, & promettant au contraire de s'aquiter sédément de leurs devoirs envers les Macédoniens, il ne convenoit pas d'en agir avec eux à la rigueur: que son pére ne les avoit pas maltraitez, quoiqu'il les cit vaineus comme ennemis; qu'il ne pouvoit done lui, sans blesse la rigueur: que son pére ne les avoit pas maltraitez, quoiqu'il les cit vaineus comme ennemis; qu'il ne pouvoit done lui, sans blesse la rigueur: gue son per en els avoit pas maltraitez, quoiqu'il les cit vaineus comme ennemis; qu'il ne pouvoit done lui, sans blesse la justice, les perdre sans ressource pour un si cett sièux.

Auflitot qu'on eut conclu qu'il ne falloit plus penfer à ce qui étoit arrivé, le Roi envoia Pétrée, un de fes favoris, avec Omias à Lacédémone, pour exhorter le peuple à lui être fidele & aux Macédoniens, & pour donner & recevoir les fermens accoutumez. Après cela il femir en marche & revint à Corinthe. Tous les Alliez furent charmes.

de la manière dont il en avoit usé avec les Lacédémoniens.

A Corinthe il tint Confail fur les affaires préfentes avec eux qui lui étoient veus des villes alliées, à de dibéréa avec eux fui les métures qu'il falloit prendre à l'égard des Etoliens. Les Béoriens les accufoient d'avoir pendant la paix pillé le Temple de Minerre Honia: les Phocéens de s'être mis en campagne pour emporter de force Ambryfon & Daulion: les Epirotes d'avoir faire de lourdes pratiques contre la ville de Thyrée, & d'avoir olé l'infulter de nuit: les Achéens d'avoir envair Caron dans le pais des Mégalopolitanis, d'avoir envagé les terres des Patréens & des Pharéens, d'avoir mis Cynéthe au pillage, d'avoir pillé le Temple de Diane proche de Louyffe, d'avoir affigé Cliorie, d'avoir tenté fur mer de s'emparer de Pyles, & fur terre de Mégalopolis d'Illyrie, qui ne failoit que commencer à fe repeupler. A prés avoir entendu touse es accufations, le Confeil conclut unanimement qu'il falloit déclarer la guerre aux Etoliens.

Dans le Decret qu'on en fit, & à la tête duquel on avoit déduit toutes les accufations précédentes, le Confeil déclarier qu'en faveur des Alliez on se joindroit pour reprendre sur les Etoliens quelque ville ou quelque pais qu'ils eussent et de Demetrius pére de l'hilippe: que ceux qui par sorce avoient été contraints d'entrer dans le Gouvernement des Etoliens, s'ercient tous réablis dans leur Gouvernement atturel, & qu'ils s'éroient remis en politélion de leur pais & de leurs villes, s'ans garnison, fans impôt, parfaitement libres & fans autres loix que celles de leurs péres: ensin que l'on remettroit de leurs pières: ensin que l'on remettroit de leurs pières: ensin que l'on remettroit de leurs péres: ensin que l'on remettroit que l'on remettroit de leurs péres: ensin que l'on remettroit de leurs péres: ensin que l'on remettroit de leurs péres ens de l'ens péres ens de l'ens péres ens de l'ens péres de l'ens péres ens de l'ens péres ens de l'ens péres ens que l'ens per l'ens de l'ens péres ens per l'ens per l'ens

en vigueur (a) les loix des Amphictyons, & qu'on leur rendroit le Temple dont les Etoliens avoient voulu se rendre les maîtres. Ce Décret fut ratifié la première année de la cent quarantième olympiade, & ce fut le commencement de la guerre appellée Sociale ou des Alliez, commencement qui ne pouvoit être ni plus juste ni plus propre à réparer les défordres passez.

putez des peuples & des villes de la Gréce. Cette Assemblee avoit assez de rapport à celle des E-tats Géneraux de Hollande, & plus encore su Pariement d'Angleterre: c'étoit l'Assemblee commune de toute la Grèce. Leur pouvoir n'etoit pas petit, & leurs décisions pas peu respectées: car il leur etoit permis d'ordonner & de resoudre tout ce qui leur paroiffoit convenir au bien genéral & au repos de la Gréce, & même de declarer la guerre, comme ils firent contre les Phoceene, qui avoient commis des implétez contre les l'emples de Delphes. Mais comme ils ne voulurent pas se soumettre à certaines réparations que l'Assemblée exigeoit d'eux, ils se virent obligez de leur déclarer la guerre, qui ne leur fut pas heureuie: fi Philippe pere d'Alexandre ne s'en fût mélé, elle eut beaucoup perdu de fa puisfan-ce: mais le recours a ce Prince leur fit tout autant de mal que les Phocens. Car pour récom-penie de les avoir réprimez, ils furent obliges de Paggreger à leur Carps ce qui tiroit à de l'écheu-fes consequences, & l'on eut lieu de s'en repentir de consequences, & l'on eut lieu de s'en repentir peu de tems après. L'origine de cette Affemblee est bien avant dans les siècles reculez. On prétend qu'Amphictyon troilieme Roi d'Athénes en fut

(a) Que l'en remestrois en vigueur les leix des auteur, & ce Roi regnoit environ 1510. ans Amphidyens.) Les Amphictyons etoient les Dé- avant J. Cu. Voila une antiquite raisonnable, Apparemment que cette Affemblee avoit quelque detaut, pussque cent quarante ans après Acrise Ros d'Argos augmenta confiderablement le nombre des Deputez, ainsi que leur pouvoir & leurs privileges. Ils a'anembloient deux sois l'année, en Automne aux Thermopyles dans le Temple de Ceres, bâti dans une plaine auprès du fleuve Alope, au Printems a Delphes dans le fameux Temple d'Apollon. Ou compte onze ou douze peuples qui avoient droit de teance dans cette Compagnie souveraine, & chacun envoioit deux Deputez. " De ces deux Deputez, dit Tour-" reil daos ses Remarques, l'un s'appelloit bie-" romacmon, comme qui diroit Greffer facré, " Garde des faints Regultres, & il etoit de tout " ce qui concernoit les intérêts de la religion: " l'autre se nommoit Pylogore, comme qui di-" roit Orateur depure à Piles. Sur ce pied-là l'Assemblée auroit ete composee d'une foule d'Orareurs, à moins qu'il ne veuille dire que chacun parloit pour son pais: mais il falloit qu'il y côt un Orateur particulier pour le gen rai de l'Assem-bée comme en Angleterre. J'aurois souhaité que M. de Tourreil cut explique cela.

#### CHAPITR Ε VII.

Philippe vient au Conseil des Achéens. Scopas est fait Préteur chez les Etoliens. Philippe retourne en Macédoine. Il attire Scerdilaidas dans le parti des Alliez.

E Conseil envoia aussitôt des Députez aux Alliez, afin que tous , donnassent leur suffrage au Decret, & prissent les armes contre les Etoliens. Philippe écrivit aussi aux Etoliens, pour les avertir que s'ils avoient dequoi se justifier, ils n'avoient qu'à se présenter à l'Assemblée publique: mais qu'ils se trompoient grossiérement, si après avoir, fans un Decret public, fait le dégat chez tous leurs voifins, ils s'imaginoient que ceux qui avoient été maltraitez laisseroient ces brigandages G 2

impunis, ou qu'en le vengeant ils pafferoient pour avoir les premiers commencé la guerre. Cette Letter reque, les Chés des Etoliens, qui le flattoient que Philippe ne viendroit pas, prirent jour pour venir trouver le Roi à Rhios. Puis fur l'avis qu'il étoit arrivé, ils lui firent fçavoir par une Lettre qu'avant l'Affemblée du peuple, ils n'avoient pas droit de rien décider par eux-mêmes fur les affaires d'êt-tat. Pour les Achéens, ils confirmérent le Decret dans une Affemblée à Egion, & ordonnérent par un Héraut de courir fius aux Etoliens. Le Roi vint à ce Confeil, il y fit une long difcours, qui fut parfaitement bien recut, & on lui renouvella toutes les proteflations d'amité de de fidélife.

qui avoient autrefois été faites à ses ancêtres.

Vers le même tems, les Etoliens affemblez pour le choix des Magistrats, donnérent la Préture à ce Scopas, qui avoit été la cause de tous les maux que nous avons rapportez. Je ne sçai que dire d'un pareil procédé. Ne point faire la guerre en vertu d'un Decret public, mais aller en corps d'armée ravager les terres de ses voisins, ne point punir les auteurs de ce trouble, mais au contraire leur donner les premiéres charges, rien ne me paroît plus méchant & plus odieux. Car comment pourroit-on qualifier autrement cette conduite? Un exemple rendra le tort des Etoliens plus sensible. Quand Phébidas, par trahifon, fut entré dans la citadelle de Thébes, les Lacédémoniens se contentérent de punir l'auteur de la perfidie, & laissérent la garnison dans la place. Etoit-ce affez pour réparer l'infulte, que de châtier celui qui l'avoit faite? Il étoit cependant en leur pouvoir de chasser la garnison, & il étoit de l'intérêt des Thébains qu'elle fût chassée. De même du tems de la paix faite par Antaleidas, ils publiérent qu'ils laiffoient les villes en liberté, & qu'ils leur permettoient de se conduire par leurs loix, sans cependant en retirer les Gouverneurs qui y étoient de leur part. Après avoir ruiné les Mantinéens leurs amis & leurs alliez, à les entendre, ils ne leur avoient fait aucun tort en les tirant d'une ville pour les disperser dans plusieurs, N'est-ce pas une solie & une folie jointe à une méchanceté noire que de vouloir que tout le monde foit aveugle, parce que l'on fait semblant de fermer les veux. Cette conduite à peu près semblable dans les deux Républiques, attira de grands malheurs fur l'une & fur l'autre, & eeux qui voudront bien gouverner, foit leurs affaires particuliéres ou les affaires générales, se donneront bien de garde de les imiter.

Philippe après avoir réglé les affaires des Achéens, reprit avec fon armée la route de Macédoine pour faire au plutôt les préparatifs de la guerre. Ce Prince par le Decret dont nous avons parlé, le fit beaucoup d'honneur non feulement parmi les Alliez, mais dans toute la Gréce, & Pon conçut de grandes efferances de lá doceur & de la

grandeur d'ame.

Toutes ces choses se passoient dans le tems qu'Annibal maître de tout le pais d'au-delà de l'Ebre, se disposoit à faire le siège de Sagonte. On voit ici que si dès le commencement j'avois joint les affaires des Grecs avec les premiers mouvemens d'Annibal, j'aurois été obligé dans le premier Livre, pour suivre l'ordre des tems, de les entremèler avec les troubles d'Espagne; & que comme les guerres d'Italie, d'Espagne & d'Afie ont eu chacune un commencement qui leur étoit propre. & se sont terminées de la même manière, il étoit plus à propos que je parlaffe en particulier de chacune, jusqu'à ce que j'arrivaffe au tems, ou jointes & mèlées l'une avec l'autre, elles commencérent à tendre au même but. Par cette méthode on montrera plus clairement les commencemens de chaque guerre. On découvrira aussi plus aisément leur jonction, dont nous avons déja rapporté la manière & le fujet, Enfuite nous n'aurons plus qu'à faire une Histoire commune de toutes. Or cette jonction fe fit fur la fin de la guerre que nous racontons, dans la troisième année de la cent quarantième olympiade. Ainsi après cette guerre, finvant l'ordre des tems, nous parlerons de toutes les autres en commun. Mais pour ce qui a précédé, il faut le traiter en particulier, comme je viens de dire. Seulement je prie qu'on se rappelle ce qui est arrivé dans le même tems, & dont j'ai parlé dans le premier Livre; afin que l'on suive plus facilement le fil de sa narration, & qu'on foit plus frapé des choses qu'elle contient.

Pour revenir à Philippe, pendant son quartier d'hiver dans la Macédoine il s'appliqua surrout à lever des troupes, & à mettre son Roiaume en fureté contre les Barbares qui le menaçoient. Il eut aussi une conférence tête à tête avec Scerdilaïdas, pour le porter à se joindre aux autres Alliez & à lui. Celui-ci se laissa d'abord gagner par les promesses que le Roi lui fit de l'aider à mettre ordre aux affaires. d'Illyrie, & par le mal qu'il lui dit des Etoliens, dont on n'en pouvoit affez dire. Les injustices, qui se font d'Etat à Etat, ne différent de celles que les particuliers se font les uns aux autres, qu'en ce que les premières font en plus grand nombre & d'une plus grande conféquence. A l'égard des fociétez particulières que lient entre eux les brigans & les volcurs, elles ne se détruisent pour l'ordinaire, que parce que ceux qui les composent ne s'en tiennent pas aux conventions qu'ils ont faites. C'est ce qui arriva pour lors aux Etoliens. Ils étoient convenus avec Seerdilaidas qu'il auroit une partie du butin, s'il se jettoit avec eux fur l'Achaïe. Il se laissa persuader, & sit ce qu'on demandoit de lui. Les Etoliens pillent Cynéthe, ils font un riche butind'hommes & de troupeaux, & ne penient feulement pas à lui dans le partage de ces dépouilles. Dans l'indignation où il étoit, Philippe n'eut besoin que de lui rappeller en peu de mots dans la mémoire l'infidélité des Etoliens. Il exigea néanmoins qu'on lui donnât

# HISTOIRE DE POLYBE,

vingt talens chaque année, & trente fregates pour attaquer les Etoliens par mer.

#### CHAPITRE VIII.

Les Acarnaniens entrent dans l'alliance, éloge de ce peuple. Mauvaise foi des Eptrotes. Faute que font les Messeniens en ne se joignant pas aux autres Alliez. Avis important aux Peloponneliens.

D'Endant que Philippe travailloit de fon côté, les Députez envoiez aux Alliez furent d'abord dans l'Acarnanie . & préfertémen le Decret. Il y fut univerfellement approuvé & ratifié. Les Acarnaniens coururent auflitôr aux armes , quoiqu'il n'y eût pas de peuple qui pût plus légitimement s'en dispenser, aftecter des délais & craindre de se brouiller avec ses voisins. Outre que l'Acarnanie est limitrophe à l'Etolie, rien n'est plus aisc à conquérir que cette province, & peu de tems avant cette guerre leur haine pour les Etoliens leur avoit attiré de très-grands maux. Mais les gens bien nez s'exposent à tout, sacrifient tout pour le devoir. Or quelque foibles que foient par euxmêmes les Acarnaniens; il n'y a pas de peuple, parmi les Grecs, qui ait le devoir plus à cœur. On peut hardiment compter fur cux dans les plus fâcheuses conjonêtures; on ne voit nulle part dans la Gréce plus d'amour pour la liberté, & plus de fermeté pour s'y maintenir.

Les Epirotes écoutérent les Députez & ratifiérent le Decret : mais lâches & de mauvaise foi , ils convinrent en même tems qu'ils attendroient à faire la guerre aux Etoliens que le Roi la leur fit , & aux Députez des Étoliens ils dirent qu'ils vouloient vivre en paix avec eux. On dépêcha aussi vers le Roi Ptolémée , & on le pria de n'aider ni d'argent ni d'autres munitions les Étoliens contre Philippe & les Alliez.

Pour les Messéniens, quoique ce fût pour eux que l'on avoit entrepris cette guerre, ils firent réponse aux Députez qu'ils n'entreroient point dans cette guerre que la ville de Phigalée, qui étoit sur leurs frontiéres, n'eût été enlevée aux Etoliens, dont elle dépendoit. Ce furent Oenis & Nicippus, Ephores des Messeniens, & quelques autres qui tenoient pour l'Oligarchie, qui firent prendre ce parti au peuple malgré toute la répugnance qu'il y avoit. Il s'en falloit beaucoup.

coup, au moins felon moi, que ce fût le meilleur qu'il y eût à prendre. Il eft vrai que la guerre est un grand mal, mais elle n'est pas fi à craindre qu'on doive platôt tour foutfirr que de l'avoir. Si rien n'est préférable à la pair, pourquoi done faisons-nous tant valoir le droit d'égalité, la liberré de dire ce que nous pensons, & le nom de liberté? Louons-nous les Thébains de s'être foutfrais aux guerres qu'il falloir foutenir contre les Médes pour le falut de toute la Gréce, & d'avoir craint les Perfes jusqu'à se soumentre à leur domination? Pindare, d'accord avec les Thébains, confielle, pour maintenir la tranquillité publique, de chercher la brillante lumière du repos. Voilà de grands mots, mais qui n'expriment, comme on cut lieu de le reconnoitre peu de tems après, qu'une maxime honteuse, & qui fut trèsfuncte à la patrie de ce Poète. Rien n'est plus estimable que la paix, quand elle ne blesse en rien nos droits ni notre honneur, si elle nous deshonore & nous réduit en servine des pous réduit en fervitude, rien n'est plus infamant &

plus préjudiciable.

Mais la faction de ceux qui parmi les Messeniens étoient pour l'Oligarchie, ne faifant attention qu'à ses intérets particuliers, recherchoit toujours la paix avec trop d'empressement. Il est vrai que par là ils se sont souvent épargné de mauvaises affaires, & ont évité beaucoup de dangers: mais enfin ce penchant pour la paix fut porté si loin, qu'il mit leur patrie à deux doigts de sa perte. La raison en est, à ce qu'il me semble, que les Messéniens ont pour voilins les deux peuples les plus puissans du Péloponnése, j'ose dire même de toute la Gréce, sçavoir les Arcadiens & les Lacédémoniens; & qu'ils n'ont pas gardé à leur égard la conduite qu'il convenoit de garder. Depuis leur établiffement dans la Messénie, les Lacédémoniens avoient contre eux une haine irréconciliable, fans que l'honneur leur infpirât rien pour se venger noblement de cette haine. Les Arcadiens au contraire les aimoient & les protégeoient, & cette amitié qu'il falloit cultiver, ils la négligeoient. Tant que ces deux voifins se faisoient la guerre l'un à l'autre, ou l'alloient faire ailleurs, les Messéniens tranquilles jouissoient d'une paix profonde & des commoditez que le pais leur fournissoit, Mais des que les Lacédémoniens de retour chez eux n'avoient plus rien à faire, ils ne songeoient qu'à leur nuire & qu'à les inquiéter : & comme les Messéniens n'étoient pas en état de s'opposer à une puissance si formidable, & qu'ils ne s'étoient pas auparavant ménagé des amis capables de tout entreprendre pour les secourir, ils étoient contraints ou de leur rendre les fervices les plus bas, ou, s'ils ne pouvoient se réfoudre à la fervitude, d'abandonner leur patrie & de fuir au loin avec leurs femmes & leurs enfans. C'est ce qui leur est arrivé bien des fois, & encore depuis affez peu de tems,

Fassent les Dieux que les Péloponnésiens s'affermissent tellement dans

dans l'état où ils font maintenant, que jamais ils n'aient befoin de l'avis que je vais leur donner: mais s'ul arrive qu'ils foient menaeze de quelque révolution, je ne vois pour les Mesfaniens & pour les Mégalopolitains qu'une feule voie pour le maintenir longrems dans leur pais, c'ett de fuivre la pentée d'Epaminondas, de se joindre ensémble de manière que rien ne soit capable de rompre ou d'altèrre tant soit peu leur union. Ils n'ont qu'à remonter aux tems qui les ont précédez, pour se convainere des avantages de cette société. Entre autres chosés que les Messenis frient pour marquer aux Megalopolitains leur reconnoissance, au tems d'Aristomène ils mirent une Colonne proche l'Autel de Jupiter Lycien, sur laquelle étoit écrit en quarre vers: Ensin un Roi mjusse a éte puni; Messens alcauvet aissenient, un parjure ne peut se dérouvet aissens au minus le la même decouvet aissens, au marque ne peut se dérober aux yeux de Dieu. Nous vous saluons Roi Tupiter, souvez l'Arcadis.

Il me paroit que les Mellèniens dans cette infeription ne prient les Dienx de fauver l'Arcadie, que parce qu'elle étoit pour eux comme une feconde patrie après la petre de la leur propre. En effet pendant la guerre d'Ariftonéne, après qu'ils curent été chaflez de leur parie, les Arcadiens ne fe contentérent pas de les recevoir chez eux & de les ranger au nombre des Citoiens, ils donnérent encore leurs filles en marage à ceux des jeunes Melfeniens qui étocint en âge de fe marier. Outre cela ils firent une exacte recherche de la trahifon, dont Ariftoerate leur Roi s'étoir rendu coupable dans le combat appelle la journée

du fossé, le tuérent & éteignirent toute sa race,

Mais fans recourir aux vieux tems, ce qui s'est passé depuis l'union de Mégalopolis avec Messene prouve assez ce que je viens d'avanece Après la bataille de Mantinée, où la mort d'Epaminondas rendit la victoire doureuse, bien que les Lacédémoniens ne voulussent pas que les Messeniens fussent compris dans le Traité, parce qu'ils espéroient se rendre bientôt maîtres de Messene, les Mégalopolitains & tous ceux qui étoient unis avec les Areadiens, presserent si fort les Alliez d'admettre les Messeniens, de recevoir leurs sermens & de les faire entrer dans le Traité de paix, qu'enfin ils l'emportérent, & que les Lacédémoniens furent les feuls de toute la Gréce qui en fussent exclus. Après cela doutera-t-on dans la postérité que le conseil que nous donnons aux Messeniens & aux Mégalopolitains soit bien fondé? Aussi ne le leur ai-je donné, qu'afin que n'oubliant jamais les maux que leur patrie a foufferts de la part des Lacédémoniens, ils vivent toujours les uns avec les autres dans une parfaite intelligence, se gardent une fidélité inviolable a & que la terreur de cet ennemi ni le desir de la paix ne les porte jamais à se séparer les uns des autres. Revenons à notre fujet.

### CHAPITRE IX.

Députation des Spartiates vers les Etoliens. Sparte demeure sidele à Philippe. Sedition qui s'élève dans cette ville, & pourquoi. On y crée de nouveaux Rois, qui font la guerre aux Achéens.

Es Lacédémoniens reçurent les Députez des Alliez affez felon leur coutume; aveuglez par leur folie & leur mauvaise volonté, ils les renvoiérent sans leur rien répondre : tant ce que l'on dit est vrai, qu'une audace effrénée renverse l'esprit & ne forme que des projets chimériques. Cependant on élit à Sparte de nouveaux Ephores. Ceux qui avoient brouillé d'abord, & qui avoient été la cause des meurtres, dépêchérent vers les Etoliens pour en faire venir un Député. Ceux-ci écoutérent avec plaisir les propositions des Lacédémoniens, & leur envoiérent Machatas avec quelques autres. Ce Député se présenta aux Ephores, qui demandérent que l'on fit parler Machatas dans une Assemblée du peuple, que l'on eréat des Rois selon l'ancien usage, & que l'on ne souffrit point que, contre les loix, l'Empire des Héraclides fut anéanti. Les Ephores ne goûtoient point du tout ces demandes. Mais ne pouvant rélister à l'empressement que l'on témoignoit, & craignant que les jeunes gens ne causassent quelque tumulte, ils dirent sur l'article des Rois qu'on en délibéreroit, & accordérent une Assemblée à Machatas.

Le peuple s'assemble, Machatas fait une longue harangue, où, pour engager les Lacédémoniens à se joindre avec les Etoliens, il cut l'impudence de charger les Macédoniens de cent crimes imaginaires, & de donner aux Étoliens des louanges qu'ils n'avoient jamais méritées. Quand il se fut retiré, le Conseil se trouva très-embarassé. Quelquesuns opinoient en faveur des Etoliens, & souhaitoient qu'on fit alliance avec eux; quelques autres étoient d'un avis contraire. Mais quelques, Anciens aiant repréfenté au peuple les bienfaits qu'il avoit reçus d'Antigonus & des Macédoniens, & les peines au contraire que leur avoient faites Charixéne & Timée, lorsque les Etoliens fondant en grand nombre & à main armée sur leurs terres les avoient ravagées, en avoient mis dans les fers les habitans, & s'étoient voulu emparer de Sparte par fraude & par violence en se servant pour cela du ministere des exilez; le peuple changea auffitôt de fentiment, & se laissa enfin persuader de demeurer sidéle à Philippe & aux Macédoniens: Tome V. CC .5 ce qui fit que Machatas reprit le chemin de son païs sans avoir rien

fait

Cette réfolution déplut infiniment à ceux qui d'abord avoient été la caufe de tous les troubles. Pour la rendre inutile, ils gagnérent quelques jeunes gens, & s'aviférent de l'expédient du monde le plus imple. C'évoir alors le tems où il fe devor faire je ne faiq quel farifice à Minerve, & pour cels il falloit que la jeuneffe en âge de porter les armes accompagnat la viclime au Temple de cette Declfe, & que les Ephores fiffent eux-mêmes la cérémonie dans ce Temple. Quand l'heure du farrifice fut venue, quelques jeunes foldats fe jettérent tout d'un coup fur les Ephores & les maffacrérent. Ainfi ce Temple qui jufques-la avoit été un azyle pour ceux qui s'y réfugioient, quand même ils euffent été condamnez à la mort, fut alors tellement mépri-fê & profané, que l'on y vit couler le fang de tous les Ephores autour de l'Auel & de la Tabel facrée. On égorgea de même Gyridas & quelques autres anciens, on mit en fuite tous ceux qui étoient oppolez aux Etoliens, on choîtif parmie ux des Ephores, & on conclut

l'alliance avec ce peuple.

Ce qui porta les Lacédémoniens à de si grands excés, sut la haine qu'ils avoient pour les Achéens, leur ingratitude à l'égard des Macédoniens, leur inconsidération à l'égard de tout le monde. Leur amitié pour Cléoméne n'y eut pas moins de part. Car ils espéroient toujours que ce Prince s'échaperoit & reviendroit chez eux. Ce qui fait voir que quand on a sçû se bien mettre dans l'esprit des hommes, on a beau être absent, l'inclination qu'ils ont conçue pour vous ne s'éteint jamais, & n'attend au contraire que le moment de s'enflammer. Il y avoit déja trois ans depuis la fuite de Cléoméne, que les Lacédemoniens, rentrez dans le Gouvernement de leurs péres, n'avoient pas pensé à se faire des Rois; mais dès qu'ils eurent avis que ce Prince étoit mort, le peuple & le Conseil des Ephores souhaitérent avec ardeur qu'on en fit. Ceux des Ephores qui s'entendoient avec les foldats auteurs de l'alliance faite avec les Étoliens, en nommérent un dans toutes les formes requifes. C'étoit Agélipolis, encore enfant à la vérité, mais fils d'Agésipolis qui avoit eu pour pére Cléombrote, lequel avoit commencé à regner lorsque Léonidas fut chasse de son Roiaume, & qui lui avoit succédé parce qu'il touchoit de fort près par sa naissance à cette famille. On donna pour Tuteur à Agésipolis Cléoméne fils de Cléombrote, & frére d'Agésipolis son père. De l'autre Maison Roiale, quoiqu'il restat deux enfans qu'Archidamus fils d'Eudamidas avoit eus de la fille de Hippomédon, que cet Hippomédon fils d'Eudamidas fût plein de vie, & qu'il y en cût encore plusieurs autres, quoique dans un degré plus éloigné, cependant on ne pensa point à eux & on mit sur le trône Lycurgue, parmi les anrêcètres doquel il n'y avoit jamais eu de Rois, & la qualité de fiscectfeur d'Hercule & de Roi de Sparte ne lui coûts qu'autant de talena qu'il y avoit d'Ephores. Tant les grandes dignitez s'achétent par tour à peu de frais. Aufli ce ne futent pas les enfans des enfans, mais ceux mêmes qui avoient fait cette folie, qui en portérent la peine.

Machatas aiant appris ce qui s'étoit paffe à Lacédémoine, y revint une feconde fois pour pouller les Ephores & les Rois à déclarer la guerre aux Achéens. Il leur fit entendre qu'il n'y avoit que cela feul, qui pit pacifier les troubles qu'excitoient ceux des Lacédémoniens qui ne vouloient point d'alliance avec les Etoliens, & ceux des Etoliens qui failoient tous leurs efforts pour découner cette alliance. Après avoir réuffi dans s'a négociation par la fortis de ceux avec qui il traitoit, il retourna dans son pais Aufflich Lyeurgue à la teté d'un corps de troupes, auquel il avoir joint quelques foldats de la ville, s'e jetra fur l'Argie, qu'il et ranquellisant sur l'êtar préfent de leur Gouvernement, ne s'attendoit à rien moins qu'à une incursion de la part des Lacédémoniens. Il pris d'emblée Polychne, Prasse, Leuce & Cy-

phante, & s'emparant de Glympe & de Zarace enleva encore ces deux villes à la République des Argiens.

Après cette expédition les Lacédémoniens firent publier qu'on ett à courir fus aux Achénsa Nachatas fouleva encore contre eux plusfieurs autres peuples par les mêmes discours qu'il avoit tenus aux Lacédémoniens Tout refulfilant a fouhait pour les Etoliens, ils entreprirent hardiment la guerre. Il n'en fut pas de même des Achénsa. Philippe qui étoit toute leur elpérance étoit encore occupé aux préparatifs, les Epirotes se faisoient attendre, & les Melfieniens ne fe donnoient aucun mouvement: & pendant ce tems-la les Etoliens profitant de la folic des Eléens & des Lacédémoniens, leur fulctioient la guerre

de tous les côtez.

Le tems de la Préture d'Aratus finifloit alors, & fon fils Aratus fur mis en fin place par les Achéens. Scopas, Préture des Etoliens, avoit au moins fait la moité de fon tems. Car les Étoliens avoient élu leurs Magifitars auflités après l'évajunoxe d'Automne, & les Achéens vers le lever des Pleiades. L'Été commençant, & le jeune Aratus aiant pris le commandement, een fut que guerres de toutes parts. Annibal marchoit contre Sagonte, & le ditposfoit à en faire le fiége, les Romains fous la conduite de L. Emilius furent envoiez en Illyne contre Demetrius de Pharos, comme nous avons dit dans le premier Livre, Antiochus Lyou pendie it al conquête de la Ceelefyire, que Théodotus s'étoit charge de lui livrer, Ptolémée faifoit des préparatifs contre Antiochus. Lyourgue marchant fur les traces de Cléomée, affide geoit l'Athenée des Mégalopolitains, les Achéens amafloien de la

2 0

cavalerie & de l'infanterie étrangére pour la guerre dont ils étoient nunacez de tous côtez; y Philippe partoit de Macédoine à la tète de dix mille Macédoniens pesamment armez & de cinq mille rondeliers; & dans ce même tems, où l'on se disposoit par tout à prendre les armes, les Rhodiens déclarérent aussi la guerre aux Bysantins. Voions pour quel sujet.

## CHAPITRE X.

# Description de Byfance.

P Yfance, par rapport à la mer, est de toutes les villes du mon-de, celle où l'on peut vivre le plus en sûreté, & dans la plus grande abondance de toutes choses: mais eu égard à la terre . c'est aussi de toutes les villes celle où ces deux avantages se trouvent le moins. Par rapport à la mer, située à l'entrée du Pont, elle le commande tellement, qu'aucun Marchand ne peut aborder, ni en fortir malgré les Byfantins, qui par conféquent sont les maîtres de tout ce que ce riche & fertile païs produit & reçoit pour les nécessitez & les commoditez de la vie: car pour les nécessitez de la vie, il produit les cuirs & un grand nombre de bons esclaves, & pour les commoditez le miel, la cire, les viandes falées de toute efpéce; & il recoit de ce que nous avons de trop l'huile & toutes fortes de vins; pour le bled tantôt il nous en fournit, tantôt nous en fournissons, selon le besoin. Il falloit donc néceffairement ou que les Grees fussent privez de toutes ces choses, ou que le commerce leur en devint inutile, si les Byfantins leur vouloient du mal, ou s'ils fe ligient d'intérêt avec les Galates ou plutôt avec les Thraces, ou encore s'ils quittoient le païs. Car le détroit est si serré, & les Barbares des environs en si grand nombre, qu'affurément nous ne pourrions jamais le franchir, pour entrer dans le Pont. Je veux donc que les Byfantins foient les premiers à profiter des avantages que leur procure l'heureuse situation de leur ville, qu'ils puissent faire sortir tout ce qu'ils ont de trop, & faire entrer tout ce qui leur manque, fans peine ni péril. Comme cependant on doit convenir que c'est à eux qu'on est redevable de bien des choses, il est juste qu'on les regarde comme des bienfaicteurs communs, & que non sculement les Grecs aient de la reconnoissance, mais encore qu'ils leur prêtent du fecours contre les infultes dcs Barbarcs.

Mais arrêtons-nous un peu à la description de cette ville, & faifons fons voir d'où lui vient l'abondance de toutes les chofes dont elle jouit. Car il y a peu de gens qui en foient inflruits, parce qu'elle eft fituée un peu au-delà des pais qu'on a coutmne d'aller voir : nous voudrions bien que tout le monde connût & vit même de fes propres yeux ce qu'il y a dans chaque pais de rare & de fingulier, mais puirque cela ne fe peut pass, nous fouhaiterions du mons qu'on en eût une idée qui approchat e le plus prés qu'il féroit possible de la vériet, Ce qu'on appelle le Pont (a) elt d'environ vingt-deux mille flades de circonférence. Il a deux bouches diamétralement oppofées, l'une

(a) Ce qu'on appelle le Pont oft d'environ vingtdeux mille ftades de circonférence. ] Cette digreffion de Polybe est beile, curieuse & divertifiante. Ceus qui le blâmeront de s'y être un peu trop étendu, ne feront pas raifonnables. Sa descrip-tion de Byfance est très-digue d'avoir place dans une Hiftoire, & ses reflesions sur le Pont & les Palus - Méorides font-eiles moins en leur place? Quel est le Lecteur qui ne s'ennuie pas a la lecture d'un Hiltorien qui resserre son imagination fans tortir jamais de son sujet? C'est la tenir à la chaîne, ce qui deplait extremement & dégoûte de la lecture ; elle veut être promence de tems en tems & de lieu en lieu, pourvù que la pro-menade foit agreable & qu'on la ramène peu après tur la route d'où elle s'écoit écartée. Qui ourroit le p'aindre d'une épitode bien pratiquee? Qui est ce qui n'airre pas la divertité, & qui puisse se plaindre d'être servi de disserens mets, & surtout lorsqu'ils sont rares & peu commins? Mon Auteur nous en sournit de cette espéce dans sa description de Bysance, & dans ce qu'il pente des Palus-Méctides & du Pont Euxin : peut être aucun Auteur avant lui n'avoit eu de semblables penfées. Je fuis affez de fon fentiment à l'egard penters. Je tils ankt de font intrinent a repeter de cette mer, qu'elle fera un jour entiérement comblée par les izhies que les rivières y entra-nent. Arifdet prétend qu'elle étoit autrefois trés-profonde, & que de fon tems elle ne l'étoit plus taxt. Po'ybe dit la même choie, & besu-coup d'autres très-dignet de voir le jour. Si cette mer n'est pas encore rempl'e, il ne faut conclure de li sinon que ses conjectures sont fausses. C'est une mer d'une plus valte étendue qu'il ne dit, & il faut encore un etpace de plus de deux mille ans avant que sa prophetie soit accomplie; mais ans avant que la prophètie lott accompuie; mais il n'y a pas à douter un inflant qu'elle ne la foit un jour, & que les Palus-Meotides ne fe remplif-fent pas, Herodote (a) fe trompe beaucoup lorf-qu'il dit que "le Pont-Eusin reçoit un Palus " qu'on appelle Mcotide, qui n'est gueres moins " grand que cette mer , & qu'on peut appel er , fon pere. Il s'en faut bien , ce n'est qu'un petst lac en comparaifon, puisqu'il n'a que cinq mile stades de circonference, & qu'il donne au

Pont-Euxin onze mile cent finder de longueur & trois millé deux cent dans fa plus grande largeur, il s'en faut sujourd'hui de deux mille flader dans fa longueur. Sil preed fa plus grande largeur depus le fleure Sangarius yudga l'emboucchure du Borillhone, si fi e trompe environ de neuf cent flades, peut être suffi ne fe trompeil point, car depuis un fi long elpace les chofes peuvent être changées.

La tradition n'est pas toujours une chimé-re, quelque décrépire qu'esle foit. Diodore qui perce bien loin dans les fiecles reculez, & va presque à la source, assure que les habitans de l'Itle de Samothrace n'avoient pas oublié les prodigieux changemens qu'avoit fait dans l'Archipel le debordement du Pont - Euxin , 80 cette tradition me parolt plus probable que mille autres qui n'ont pas mille ans d'antiquité. Ces habitans croioient fermement qu'avant cette fu-rieule irruption de les eaux le Pont n'étoit auparavant qu'un lac, & qu'il devint peu à peu une mer contidérable par le concours d'un nombre infini de fleuves qui s'y dégorgent; que cette crue effroiable d'eaux fit un tel defordre dans l'Archipel, qu'elle en sit périr presque tous les habitans, submergea les terres les plus basses, réduisit ceux des tiles les plus plus elevées à se sauver sur le fommet de leurs montagnes, & que les plus grandes Itles furent coupees par les divers courants de cet épouvantable déluge, & partagées en plu-fieurs petites, qui ne purent être peuplées que par la tuite des tems. Il ne faut pas être furpris après cela fi tout ce pais, devenu tout d'un coup une mer piquee d'une infinité de petites Isles inhabitecs & defertes , a fourni divers fujets aux Poétes de debiter leurs réveries & d'égaier leur imaginarion à chanter les premiers qui furent affez hardis pour les aller reconnoître : doit-on encore être furpris ti Pline , l'Abreviateur de tant de Livres perdus, moitié fétions moitié histoire, nous entretient fi fouvent de certains changemens incrotables à ceux qui ne reflechissent pas on qui ne veulent rien croire de ce qui s'est passe dan l'univers depuis tant de fiécles? Ce qui s'est passé de nos jours, sans remonter même plus haut que de deux siécles, n'est pas moins in-croiable. On a vû des titles & des montagnes

(a) Herod, Itv. 4.

du côté de la Propontide, l'autre du côté des Palus-Méctides, lefquels ont huit mille flades de rour. Comme plulieurs grands fleuves viennent se décharger dans ces deux lits, & qu'il en vient encore un pingrand nombre & de plus grands de l'Europe, quand les Palus-Méoti-

dan cette mer, comme dans bien d'autres, fortir tout d'un coup du mitteu des eux comme fieilles avoient été pouffées par une machine; d'untre nairre peu a peu, mais visiblement, & quelque-unes disparoltre. Cela ne fent-il pas la table à ceux qui n'en ont pas éte les témoins, & cependant c'eft un fait contre lequel on ne s'inférit point en faux.

Je croinés affec que cette mer que nous appelen l'Archipe IA à Proposidas, crou no continent public que des liles, commes codes en la continent public que des liles, commes codes continent public commes le refle. Proposition que complicate que comme le refle, mis extreme, mont bas, fut un trè-long tens faus pour pouputing l'archive de l'archive de l'archive l'

Bien que je ne fois Phylicieo de fait oi de profeilion, & que je ne fiache de cette féience curiesé & amulante que ce qui m'elt oceeffaire pour entendre les Auteurs, & en raifonner quelquefois lorique Poccasion s'en préfente je vair hazarder met hypothesies, comme celles des autres, fur la formation des tivêres, des bonaines,

des lacs & des mers. Lorsque les parties terrestres ent couvert l'étoile ou le globe du feu central, qui est l'ame & la vie de la terre que nous habitons, les parties du liquide, qui se trouvoient sur sa surface, ou mélées avec elles, s'en font peu à peu separées. Une goute s'est jointe à une autre, ces deux ci à pluficurs autres qui fe font rencontrées dans leur chemin par-ci par-la, & multipliant toujours dans leurs routes par la jonction d'un plus grand nombre, elles ont forme des ruifleaux; les autres parties du liquide enfermées dans les entraities de la terre. & dans ses plus profonds abimes, ont rempli des gouffies & de vaîtes cavernes vers ion centre, les uns pius près & les autres plus éloignées de sa circonférence, & avec le secours des feux souterrains qui en procuroient l'évaporation par les endroits les plus poreux de la terre; ces vapeurs s'echapant & trouvant plufieurs issues, ont rencontre encore d'autres caveroes qu'elles ont remplies: ainsi d'étage en étage les eaux se font elevées encore plus haut, & trouvant des patfages & des iffues, les unes plus loin & les au-tres plus près, ont formé une infioité de fources plus ou moins eloignees, & felon que la terre est plus ou moins porcuse en des endroits qu'en

d'autres, il y a plus ou moins de fontaines en certains pais qu'en certains autres. En voilà, je pense, l'origine, qui n'est pas sans quelques disfi-

cultez. On pourroit peut être m'objecter que ces gouffres , quelque immenfes qu'ils puissent être, devroient s'être épuisez depuis fi longiems. M. Mariorte leur repondroit dans son Traite du mouvement des eaux, que les fontaines font entretenues par les pluies , & qu'elles tournissent dans chaque pais pour l'entretien continuel des four-ces. M. Perrault a etc du même fentiment dans un Ouvrage de sa façon sur la même matière, Cette opinion ne me parolt pas foutenable. Car comment parer à l'objection qu'on leur a faite, & qu'aucun o'a pu resoudre? pussque l'on sesse par experience qu'après les pluies les plus fortes & les plus abondantes, fi l'on creuse la terre, on la trouvera imbibee à une très petite profondeur. Il vaut mieux s'en tenir à l'opinion de Descartes, comme la plus raisonnable. Ce Philosophe prétend que la plupart des fontaines tirent leur origine de la mer, & les autres des riviéres, dont une partie s'ecoule dans des gouffres qui communiquent à d'autres qu'elles remplissent, & que les eaux s'évaporent enfuite à l'aide du feu central, ou des autres seux souterrains. Il est cerrain d'ailleurs que le plus grand nombre des fontaines tire fon origine de la mer ; car M. Perrault lui-même croit qu'il y a des ports où l'eau de la mer s'éleve juiqu'à trente picds de hauteur, & que ces eaux entretienoent & remplissent perperuellement ces refervoirs; outre qu'on découvre tous les jours des rivieres fouterraines dans les mines & des gouffres d'eau.

Pour revenir à la formation des ruisseaux , & de ceux-ci en rivières par le nombre de ceux oui s'y iont jettez, ces rivieres tombant dans d'an-tres out forme les grands fleures, tous out fuivi la pente que la terre leur offroit affez par fa figure iphérique. Ces eaux ont rencontre dans leur cours des montagnes & des endroits inégaux; ce qui les a detournces pour chercher une pente, & a produit leurs finuotitez ; & loriqu'elles ont rencontre en leur chemin des fonds & des abimes, elles les ont remplis, formé des etsags . de petites mers, des marais immenfes, où elles se perdent. pour en fortir après dans un cours réglé, comme elles y font entroes. D'autres se precipitant dans des gouffres sous terre, où elles ont trouvé un cours libre comme une galerie fouterraine, ont reparu à plutieurs lieues de leur entrée, & quelquefois à plutieurs journées. Un grand nombre de ces rivicres ont rencontré dans leur cours, après la formation de la terre, de projondes des en sont remplis, ils s'écoulent dans le Pont par une des bouches. & celui-ci fe jette par l'autre dans la Propontide: la bouche des Palus-Méotides s'appelle le Bosphore Cimmérien, large de trente stades fur soixante de longueur. Cette mer est par tout fort basse. La bouche du Pont est appellée Bosphore de Trace, & a six vingt stades de longueur. Sa largeur n'est pas égale par tout. La bouche par où l'on fort de la Propontide, commence à l'espace qu'il y a entre Chalcédoine & Byfance, & qui est de quatorze stades. Celle par où l'on fort du Pont s'appelle Hiéron. C'est là qu'on dit que Jason revenant de la Colchide facrifia pour la premiére fois aux douze Dieux. Cet endroit, quoique fitué dans l'Afie, n'est distant de l'Europe que de douze stades, au bout desquelles vis-à-vis on trouve le Temple de Serapis, dans la Thrace.

Les eaux des Palus-Méotides & du Pont fortent fans cesse de leurs lits, & cela vient de deux causes. La première, & qui n'est ignorée de personne, c'est parce que plusieurs fleuves tombant dans un lie borné tout à l'entour, l'eau groffit & s'éléve toujours; & si elle n'a point d'iffue pour fortir, il faut nécessairement qu'à force de s'élever & de s'augmenter elle se répande par dessus les bords dans un espace plus large que fon lit: ou s'il y a des forties, qu'elle s'écoule. L'autre cause est la quantité de fable que les fleuves apportent avec eux dans les grandes pluies, & qui pressant l'eau l'élève & l'oblige de fortir par les iffues: & comme les fleuves entrent fans ceffe & apportent des fables, il faut auffi que l'écoulement des eaux foit perpétuel. Telles sont les vraies raisons pourquoi les eaux du Pont ne restent pas dans leur lit, raisons non fondées sur le rapport des Marchands, mais tirées de la nature même des choses, & qui par conséquent ne laissent rien à desirer.

Pendant que nous fommes fur cet endroit, examinons bien tout ce que la nature y a fait. La plupart des Historiens n'y ont pas fait attention; mais je crois qu'il fera d'autant plus à propos de rapporter des raisons de tout, & de n'omettre rien qui puisse arrêter ceux qui font curieux de ces fortes de recherches, que cela convient parfaitement à notre siècle. Car puisqu'il n'y a plus de coin du monde, où nos voiageurs ne pénétrent par mer ou par terre, on ne doit plus, fur ce que l'on ne scait pas, s'en rapporter aux Poëtes & aux conteurs de fables, comme ont fait nos prédécesseurs, qui sur la plûpart des choses contestées ne nous citent que ces témoins in-

inondez; mais quel tems n'a-t-il pas fallu? Et ce res & de la mec.

& vaftes vallées qu'elles out remplies, it out for- font en mers que nous voions plus ou moins mé de grands incis : les eaux ont monit peu à grandes fécon la grandeur le la proincheur des positifs qu'en gelles sineut trouvé leurs fortie, a limite noi diels font pronthèes. Cet de nyeu de pour fairre leur comes judgait àtautres pair plus monet ce que j'à peut de la formation de sours la plus parties de plus mont plus monet ce que j'à peut de la fontaine, des trivières par plus que de fontaines, des trivières par le plus que plus out plusde, de de longue des fontaines, des trivières plus plus que la contra plus de la contra del contra de la contra de

## HISTOIRE DE POLYBE.

64

fidéles: il faut tirer de l'Histoire même de quoi persuader nos Lec-

Je dis donc que les Palus-Méotides & le Pont se remplissent de sable depuis longtems, & qu'ils en feront entiérement comblez, à moins qu'il n'y arrive quelque changement dans ce qui s'y fait, &c que les fleuves ne discontinuent d'y charier des sables. Car la suecession des tems étant infinie, & ces lits tout-à-fait bornez; il est évident que quand même il n'y tomberoit que peu de fables, ils scrojent dans la fuite entiérement remplis. C'est une loi de la nature, que tout ce qui étant borné croît ou se corrompt continuellement pendant un tems infini, bien qu'il ne croifle que peu ou qu'il ne se corrompe que légérement, arrive nécessairement à sa perfection, ou périt entiérement. Or ce n'est pas un peu de fable, c'est une quantité prodigieuse de fable que les fleuves apportent dans ces deux lits : ce qui fait eroire qu'ils feront bientôt comblez. Cela fait même déja des progrès fenfibles, & les Palus-Méotides commencent à fe remplir. Ils n'ont plus que sept ou cinq aulnes de profondeur dans la plúpart des endroits, en forte qu'on ne peut plus naviger dessus avec de grands vaisseaux fans guide. D'ailleurs quoique felon tous les Anciens cette mer fût autrefois jointe au Pont, ce n'est plus maintenant qu'une eau douce; celle de la mer a été absorbée par les fables, & a cédé la place à celle des fleuves. Il arrivera la même chose à l'égard du Pont. Cela commence même dès à présent. Si peu de gens s'en apperçoivent, c'est à cause de la grandeur du lit : mais pour peu qu'on y fasse attention, il est aisé de s'en appereevoir. Car l'Istre qui venant d'Europe fe décharge par pluficurs embouchures dans le Pont, y a déja formé, du limon qu'il entraîne avec lui, un banc éloigné de la terre d'environ mille stades, & contre lequel les vaisseaux échouent fouvent pendant la nuit lorsqu'on y pense le moins.

La raison pour laqueile le fable ne s'amaste point auprès de la terre, mais est pousse loi ne avant, c'est fans doute que les steuves
poussent en avant le fable & tour ce qu'ils roulent dans leurs eaux, à
proportion que la violence & l'impétuolité de leur cours a plus de force que la mer & la repousse. Mais quand cette impétuolité est raleatie par la hauteur & la quantité des caux de la mer, alors il est naturel que ce que les fleuves entrainent avec eux tombe en bas & s'arrête. Voilà pourquoi les monceaux de fable que forment les grands &
les rapides fleuves, ou sont el ciojenze de la terre, ou commencent proche de la terre à une grande profondeur, & qu'au contraire ceux des
fleuves qui font plus petris & qui coulent lentement s'amassilent proche
des embouchures. Une preuve de ce que je dis, c'est que dans les
grandes pluies, les fleuves les plus médiocres tombant avec force dans

la mer, pouffent ce qu'ils apportent plus ou moins loin à proportion de leur impétuofité ou de leur foiblesse,

Ce que nous avons dit de la grandeur de la digue formée par les fleuves dans le Pont, & de la quantité de pierres, de bois & de terre que ces fleuves y voiturent, tout cela ne doit surprendre personne. On voit souvent même de petits torrens se faire en peu de tems un passage au travers des montagnes, emporter avec eux toutes sortes de matières, & remplir certains endroits à un point qu'ils les changent tout-à-fait, & qu'en y passant quelques jours après on ne les reconnoît plus. On doit donc beaucoup moins être furpris que de grands fleuves, qui coulent perpétuellement, élévent des digues dans le Pont, & puissent un jour le combler entiérement. Cela n'est pas seulement vraisemblable, il faut de toute nécessité que cela arrive. En voici la preuve. Autant que l'eau-des Palus-Méotides est plus douce que celle du Pont, autant celle du Pont est plus douce que celle de notre mer. Ainsi pour rendre le Pont marécageux & doux comme les Palus Méotides, il ne reste plus, sinon qu'il y ait entre le tems qu'il a fal u pour remplir ceux-ci & le tems nécessaire pour remplir celui-là. la même proportion qu'il y a entre les grandeurs différentes de ces de ix lits. Cela se fera même d'autant plutôt, que les fleuves qui se déchargent dans le Pont sont plus grands & en plus grande quantité.

J'ai cru devoir mettre ici ces réflexions, pour convainere cèux quine peuvent le perfuader que cette mer le remplit & le combleta un jour de telle forte, que ce ne fera plus qu'un lac & un marais. Elles ferviront auffi à nois prévenir contre les prétendus prodiges que nous débitent ceux qui courent les mers, à empêcher que nous n'écoutions avec avidité comme des enfans fans expérience tout ce qui fe dit, & à nous donner quelques idées, fur lesquelles nous foions en citat de juger de la vérité ou de la faulfeté de ce que l'on nous rapporte. R-prenons maintenant notre deférition de Byfance.

# CHAPITRE XI.

L'Historien continue de décrire la situation & les avantages de Bysance. Guerres que les Bysantins ont à soutenir.

Nous avons dit que le détroit qui joint le Pont avec la Propontide est long de cent vingt stades, depuis Hiéron du côté du Pont jusqu'à l'endroit où est Bysance au côté oppose. Dans cet espa-Tome V. ce, fur un promontoire appartenant à l'Europe, & éloigné de l'Afie d'environ cinq stades, est un Temple de Mercure, c'est l'endroit le plus ferré du détroit, & où l'on dit que Darius dans fon expédition contre les Scythes fit jetter un pont. Depuis le Pont jufqu'au Temple de Mercure, comme la distance entre les bords est assez égale, le cours de l'eau est aussi assez uniforme; mais arrivant à ce Temple & y étant resserrée par le promontoire, elle s'y brise & se jette ensuite du côté de l'Asie, d'où elle retourne du côté de l'Europe aux promontoires qui sont vers les Esties. De là changeant encore son cours. elle coule vers l'Asie au promontoire appellé Damalis, où l'on rapporte qu'Io s'arrêta pour la premiére fois après avoir passé le détroit. Enfin de Damalis l'eau prend fon cours vers Bylance, où le partageant, la plus petite partie va former le golfe appellé la Corne, & la plus grande vient de l'autre côté, où est Calcédoine. Mais cette partie n'a plus à beaucoup près la même force. Car après avoir été jettée & rejettée tant de fois, & trouvant là dequoi s'étendre, elle s'affoiblit enfin, & n'étant plus repoussée par ses bords qu'à angle obtus, el-

le quitte Calcédoine & fuit le détroit

C'est ce qui donne à Bysance un fort grand avantage sur Calcédoine pour la fituation, quoiqu'à juger de ces deux villes par les yeux elles paroiffent également bien tituées. On ne peut aborder qu'avec peine à Calcédoine , & le cours de l'eau vous emporte à Byfance. quelque chose que vous fassiez pour vous en défendre. Pour preuve de cela c'est que quand on veut passer de Calcédoine à Bysance, on ne peut traverser le détroit en droite ligne : mais on remonte jusqu'à Damalis & à Chrysopolis, cette ville dont les Athéniens s'emparérent autrefois par le confeil d'Alcibiade, & où ils levérent les premiers un impôt fur ceux qui passoient dans le Pont, de là on n'a qu'à s'abandonner au cours de l'eau, & l'on est porté nécessairement à Bysance. La même chose arrive soit qu'on navige au-dessus ou au-dessous de cette ville. Qu'un vaisseau pousse par un vent du Midi v vienne de l'Hélespont, la route est facile en côtoiant l'Europe : qu'un vent du Nord au contraire en pousse un autre du Pont dans l'Hélespont, en rangeant encore la côte de l'Europe, il cinglera droit & fans danger de Byfance dans le détroit de la Propontide, où est Abyde & Seite. C'est tout le contraire par rapport à Calcédoine, parcé que la côte est inégale, & que d'ailleurs l'isse de Cysique avance beaucoup dans la mer. Pour y venir de l'Hélespont, on est obligé de ranger la côte de l'Europe; & quand on est proche de Byfance, de se détourner pour prendre la route de Calcédoine: ce qui n'est pas facile. Nous en avons dit la raison. De même en forrant de son port, il est absolument impossible de cingler droit vers la Thrace. Car outre le cours de l'eau qu'il faudroit forcer , on auroit encore à furmonter , ou le vent

went du Midi qui pouffe vers le Pont, ou le vent du Nord qui en fait fortir, & foit qu'on vienne de Bylance à Calcédoine, ou qu'on aïlle de Calcédoine en Thrace, on ne peut pas évirer l'un ou l'autre de ces vents. Mass après avoir expliqué les avantages que les Bylantins tirent du côté de la mer, voions les défayantages aufouels ils font

exposez du côté de la terre.

D'une mer à l'autre ils font environnez de la Thrace , & font perpérculiennet ne guerre avec les peuples de ce pais. Ou après de grands préparatifs de geore , ils obligent une fois les Thraces de mettre bas les armes , le nombre d'hommes & de Souverrains est fa grand , qu'une victoire ne peur les dompter tous. Qu'ils en aiene vaincu un, trois plus puilfans vionnent les attaquer judques dans leur pais. En vain ils font des Traitez, & confientent de leur paier des tributs. Ils ne peuvent rien accorder à un , que cela même ne leur diorite une guerre avec pluliques autres. En un mot c'est une guere dont ils ne peuvent de déliver, & qui leur coûte néanmoins beancomp à fouenir. Car quoi de plus dangereux qu'un mauvais rodifn , & gr

a t-il guerre plus eruelle que celle que font les Barbares?

Outre ces guerres & les calamitez dont elles ont coutume d'être fuivies, ils fouffrent encore du côté de la terre une peine à peu près semblable à celle que fouffre Tantale chez les Poëtes. Quand ils ont bien cultivé leurs terres. & qu'ils font prêts de recueillir les beaux fruits qu'elles portent, ces Barbares font une irruption, en gâtent une partie & emportent l'autre. & ne laissent aux Bylantins que le regret d'avoir travaillé & dépenfé beaucoup à mettre leurs terres en état de produire de belles morifons, qu'ils ont la douleur de voir enlever. Cette guerre continuelle avec les Thraces n'a pas empêché "qu'ils n'aient toujours gardé aux Grees une exacte fidélité. Mais le comble de leur malheur fut la décente que firent les Gaulois dans leur pais sous la conduite de Comomorius Ces Gaulois étoient du nombre de ceux qui fous Brenmus étoient fortis de leur pais, & qui s'étant échapez du péril dont ils étoiont menacez à Delphes, s'enfuirent vers l'Hélespont, où ils s'arrèterent. Les voitinages de Byfance leur parurent fi charmans, qu'ils ne spenférent point à paffer en Afie. Ils se rendirent ensuite maîtres de la Thrace; & niant établi le frége de leur Empire à Tyle, ils réduifirent les Byfantins aux dernières extrémitez. Dans la première irruption que fit Comontorius, le premier de leurs Rois, les Byfantins lui donnérent tantôt trois, tantôt cing, tantôt dix mille piéces d'or, pour empecher qu'il ne s'it le dégat sur leurs terres. Enfin la somme alla julqu'à quatre-vingt talens par an, qu'ils paiérent julqu'à la fin de cettte Monarchie, laquelle arriva fous Cavarus. Les Gaulois tombérent à leur tour sous la puissance des Thraces, qui ne front quartier à aucun, & qui en éteignirent entiérement la race.

Pendant que les Byfantins étoient accablez des tributs qu'on levoir fur eux, ils dépêchérent d'abord chez les Grecs, pour les prier d'avoir compassion de leur malheur & de venir à leur secours. La plupart ne daignérent feulement pas les écouter; ce qui les obligea d'exiger un impôt (a) de ceux qui passoient dans le Pont, ou qui en sortoient. Cet impôt étant fort onéreux, tout le monde en rejetta la fau--te fur les Rhodiens, qui passoient alors pour les plus puissans sur la mer, & de là vint la guerre dont nous avons à parler. Car les Rhodiens ouvrirent enfin les yeux sur le tort que leur faisoit & à leurs voiasins le paiement qu'exigeoient les Bysantins. D'abord après s'être fait des Alliez, ils envoiérent des Ambaffadeurs à Byfance pour demander la révocation de l'impôt. Les Byfantins n'eurent aucun égard à leur demande. Ecatondore & Olympiodore qui étoient alors à la tête des affaires, foutinrent aux Ambassadeurs de Rhodes, que c'étoit avec juste raison qu'on levoit eet impôt. Les Ambassadeurs se retirérent sans avoir pu rien obtenir. On réfolut auffitôt à Rhodes de déclarer la guerre aux Byfantins. On commença par dépêcher à Prusias, pour

(a) Cr qui les siliças à resige na lungia de cenar paginer due le Peut.) Il fiel certain que entre paginer que de la plantatur roubleut impuér à le cout que de la plantatur roubleut impuér à le cout que de prontique ou le Poeta-Eunin, choix en quelque tuçon julie, bien qu'il kemble que le puilque que tuçon julie, bien qu'il kemble que le puilque qu'il resiridie pue le R. commune à tous aveze qu'il resiridie pue qu'il ne résident par qu'il ne résident en puilque devet d'estable un impué, dont les Rhodents le plaignirent. Si qui fin ja cualié de la genere contre les destable un impué, dont les Rhodents le plaignirent. Si qui fin ja cualié de la genere contre les manifestation de la pour contre de la plantation de la plantation

nodines e cour qui naregen.

e dispois ten in me Erphree, pon fabrenir sur frais de Frence marie qu'il fable ennir sur frais de la commande de la co

(2) Droit de la paix & de la guer. l. 2. c. 3.

mer. Tous les Jurisconsultes conviennent que la mer est & doit être commune à tous les hommes: & ou'elle l'est tout comme l'air. Grotius s'eft fort etendu fur cette matiere. " Les Jurisse confultes diftinguent manifellement les choses " qu'ils appellent publiques, parmi lesquelles sont " les rivières, d'avec les chotes communes. " Nous lifons, dit-il encore dans les Instituts, , qu'il y a certaines choses qui sont communes " à tous par droit de nature; d'autres qui font ", publiques par droit de nature; l'air, l'eau cou-se rante; & par conféquent le rivage de la mer, se font choies communes; les publiques font ", toutes les rivières & les ports: ( & dans " Théophile en ces termes:) les choses qui sont " communes de droit naturel à tous les hommes " font celles-ci, l'air, l'eau qui court toujours, " & la mer. ". Il ajoute auffit le après : " &c n & h mer. ". Il ajoute aunt n apres: por n pour toutes les rivières & les ports, ils font pu-blies, c'eft-à-dire au peaple Romain. Cela et jufte; mais quant à la mer, elle doit être com-mune à tout le monde, & plus encore les détroits. de mer par où l'on entre dans une autre mer; à moins que l'entrée n'en soit dangereuse, & que celui qui possode les terres qui sont des deux côtez n'ait pris fur son compte d'en assurer & d'en favoriser le passage, "Le même Grotius dit que " dans les pais connus à l'Empire Romain , de-" pois les premiers tems jusqu'à Justinien , c'é-" toit une maxime du droit des gens , que la mer " ne fit possedee en propre par aucun peuple, " non pas même pour ce qui regardoit le droit ,, de pêche: & il ne faut pas suivre le sentiment " de ceux qui croient que quand le droit Ro-m main appelle la mer une choie commune à tous, , il entende qu'elle fût commune aux Citoiens.

l'engager à entrer dans cette guerre. On savoit que ce Roi avoit des raisons pour n'être pas ami des Bysanins. Ceux-ci firent la même cho-fe de leur côté. Ils envoierent demander du secours à Attale & à A-chée. Lo premier ne demandoit pas mieux, mais reservé par Achée dans les Etats de se péres, il ne pouvoit les secourir que foilblemetr. Achée, promit aussi de les foutenir. Comme il étoit maitre de tout le pais en-deçà du mont Tauruss, & qu'il avoit pris depuis peu le titre de Roi, de si grandes forces ensférent autant le courage aux Bysanins, qu'elles donnérent de crainte aux Rhodiens & à Pruias. D'aisleurs A-chée étoit parent de cet Antiochus, qui avoit succédé au Roiaume de Syrie: & voici pourquoi il s'étoit aquis sette grande domination dont nous venons de parler,

# CHAPITRE XII.

Achèe se fait déclarer Roi. Prusar, mécontent des Bysantins, se joint aux Rhodiens pour leur faire la guerre. Mauvaise sortune des Bysantins. Fin de la guerre. État des affaires dans l'Isle de Crète. Les Synopéens se désendens contre Mithridate.

C Eleucus pére d'Antiochus étant mort, laissa le Roiaume à l'aîné de fes enfans, qui s'appelloir comme lui Séleucus. Environ deux ans avant la guerre dont nous parlions tout-à-l'heure, ce jeune Prince apprit qu'Attale s'étoit foumis tout le pais d'en-deçà du mont Taurus. Comme ce païs étoit de sa domination, il se mit en marche avec une grande armée pour le reconqueur, & Achée son parent ne manqua pas de l'accompagner. Séleucus aiant été tué dans cette guerre par Apatorius Gaulois & par Nicanor, Achée vengea auffirôt la mort de son parent par celle de ses deux assassins, prit le commandement des troupes, & se comporta avec tant de sagesse & de grandeur d'ame, que quoique les conjonctures & l'inclination des troupes concourussent à lui mettre le diadéme sur la tête, il le refusa pour le conserver à Antiochus, le plus jeune des enfans de Séleucus. Après avoir reconquis tout le pais usurpé par Attale, renfermé dans la ville de Pergame, &c réduit sous sa puissance tout le reste, tant d'heureux succès lui enslérent le cœur, sa probité naturelle succomba sous le poids d'une si grande fortune. 'Il prit le diadéme, se sit appeller Roi, & se se rendit redoutable aux Rois & aux autres Puissances du païs qu'il venoit de subjuguer. C'étoit principalement sur ce Roi que les Bysantins comptoient

toient lorsqu'ils entreprirent la guerre contre les Rhodiens & Prusias. Disons aussi un mot des raisons qu'avoit Prusias pour ne vouloir pas de bien aux Byfantins. Il leur reprochoit premiérement qu'après lui avoir décerné des statues, non sculement its avoient oublié de les dresfer, mais s'en étoient encore moquez. Il leur faifoit encore un crime de s'être emploiez avec chalcur pour réconcilier Achée avec Attale, réconciliation qui ne pouvoit lui être que très-defavantageufe. Un troifiéme fuiet de reffentiment, c'est qu'à la célébration des jeux confacrez à Minerve, les Byfantins avoient envois de leurs Citoiens pour faire avec Artale des facrifices, & qu'ils ne lui avoient envoié personne lorsqu'il avoit célébré la fête des Sotéries. Pendant que la colére convoit dans fon cœur, les Rhodiens vinrent lui donner l'occasion de la faire éclater, & il la faisit avec joie. Il convint avec les Ambassadeurs que les Rhodiens attaqueroient les Byfantins par mer, & que lui leur feroit par terre tout le mal qu'il pourroit. C'est ainsi que commenca la

guerre des Rhodiens contre les Byfantins.

Ceux-ci comptant toujours qu'Achée viendroit à leur secours, commeneérent la guorre avec vigueur. Ils firent venir Tibités de Macédoine, bien rélolus de donner autant d'affaires à Prufias qu'il leur en donteroit. Ce Prince irrité marche contre eux & s'empare d'Hiéron, place fituée à l'entrée du Pont, & que les Byfantins avoient depuis peu acherée fort cher, tant à cause de l'heureuse situation de la place, que pour mettre à couvert de toute infulte les Marchands qui navigeoient fur le Pont, leurs esclaves & leur commerce de mer. Il gagna ausli fur eux cette partie de la Mysie, que les Byfantins possedoient depuis longtems dans l'Afie. Les Rhodiens de leur côté équipérent fix vaisscaux, ausquels ils en joignirent quatre que leurs Alliez leur avoient fournis; & aiant donné le commandement de cette escadre à Xenophante, ils se mirent sur l'Hélespont. Neuf de ces vaisseaux restérent à l'ancre auprès de Seste pour incommoder œux qui navigeoient dans le Porit, & Xenophante avec le dixième fut harceller Byfance, pour voir fi la crainte de la guerre n'y porteroit point au repentir: v trouvant de la reliftance, il retourna aux autres vaiffeaux, & toute l'escadre reprit la route de Rhodes.

Alors les Byfantins envoierent presser Achée de les secourir, & firent faire de nouvelles inflances à Tibités, auquel ils croioient que le Roiaume de Byfance appartenoit autant qu'à Prufias, dont il étoit onele. Cette résolution des Bysantins engagea les Rhodiens à faire tous leurs efforts pour avancer les affaires. Comme les Byfantins ne foutenoient cette guerre avec tant de fermeté & de confrance, que parce qu'ils comptoient sur le secours d'Achée, & que d'ailteurs ce Prince souhaitoit fort de tirer des mains de Ptolemée Andromaque son pére, qui étoit détenu à Alexandrie, les Rhodiens envoiérent demander Andromaque à Ptolémée. Ils avoient déja auparavant fait cette démarche; mais ils la firent alors sérieusement, jugeant bien qu'après avoir rendu ce service à Achée, ils en obtiendroient facilement tout ce qu'ils voudroient. Les Ambassadeurs ne trouvérent pas d'abord Ptolémée disposé à relicher Andromaque, de la dérention duquel il espéroit faire un jour bon usage, Il lui restait encore quelques différens à vuider avec Antiochus, & Achée, qui s'étant dopuis peu fait appeller Roi, pouvoit décider en maître de certaines choics importantes. Car cet Andromaque outre qu'il étoit pére d'Achée, étoit encore frére de Laodicée femme de Seleucus. Néanmoins son penchant pour les Rhodiens, & le desir qu'il avoit de les favoriser en tout, l'emporta fur toute autre confidération. Il leur permit de prendre Andromaque, & de le remettre entre les mains d'Achée son fils. Ils le remirent auflitôt, ils décernérent outre cela quelques honneurs à Achée, & par-là ruinérent entiérement toutes les cipérances des Byfantins. Ce ne fut pas le feul malheur qui leur arriva. Tibités mourus dans le voiage de Macédoine à Bylance. Cette mort rompit encore toutes leurs mesures, & leur sie perdre toute espérance. Ces revers de fortune inspirérent une nouvelle ardeur à Prusias. Pendant qu'il pressoit les Byfantins du côté de l'Afie, les Thraces qu'il ayoit pris à fa folde les ferroient tellement du côté de l'Europe, qu'ils n'ofoient fortir de leurs portes: de forte que n'aiant plus rien à efpéror, ils ne cherchoient plus qu'un honnête prétexte de sortir de cette guerre.

Sur ces entrefities Cavariis Roi des Gaulois vint à Byfance, & 6u-haitant que cetre gierre fiit terminée, il emploia fa médiation avec tant de zéle, qu'enin Reulis & les Byfantius confentiment à un accommodement. An premier avis que les Rhodiens en requ'ent, pour conduire leur projee à la fin, ils départerut Andices vess les Byfantius conduire leur projee à la fin, ils départerut Andices vess les Byfantius, & le firent accompagner par Polemocles avec trois galéres, comme pour préfetre aux Byfantins la guerre ou la paix. A lour arrivée la paix le conclut, Cothon fils de Calligiton étant alors Grand-Pfètre à Byfance. Le Traité avec les Rhodiens portrois fimplement, que les Byfantius véxigeraient aucun tribut de ceux qui nevigeraient dans le Pout à que moismant cela les Rhodiens viprențent avec eun

en paix.

Le Traité avec Prulias étoit. Que dorenavant il y auroit paix de amitie entre Prulias de les Infairint pour tempores; Que Prulias viverceroit accupe forte d'holfilite contre les Infairies, yn les Infairint four tançan toutes les ferres; les prendies; est pameires, qu'il avoit prie fur oux : entre cela les vaisseurs les profomiters, qu'il avoit prie fur oux : entre cela les vaisseurs qu'il leur avoit ganter au commencement de la guerre, sout ce qu'il de avoit ganter au commencement de la guerre, sout ce qu'il devoit d'armes dans les forts qu'il ovoit emporters, d'e le beis, le

marbre & la tuile qu'il avoit enlevez du lieu faré, lorsque craignant Parrivée de Tibités il avoit pris des forteresses sout ce qui lui paroiffoit bon à quelque choic. Qu'ensin Prussa sereit, obtigé de faire rendre aux Laboureurs de Mylie, pais de leur domination, sout ce que quelques Bithyniens leur avoient pris. Ains commença, ainst

finit la guerre entre Prulias & les Byfantins.

Vers le même tems les Cnodiens firent demander par des Ambaffadeurs aux Rhodiens les vaiifleaux qu'avoit Polémoelés, & d'y joindre trois vaiifleaux qui ne fuffent pas de guerre. Les Rhodiens les leur accordérent. Quand ces vaiifleatix furent arrivez à l'îlle de Créte; les Eleuthernéens entrérent en foupçon; parce que Polémoelés avoit fait mourir Timarque, un de leurs (Utoiens, pour faire plaifir aux Cnoffiens. Ils demandérent d'abord qu'on leur fit raifon de cet attenta; y

puis ils déclarérent la guerre aux Rhodiens.

Peu de tems auparavant les Lyttiens étoient tombez dans un malheur extraordinaire, car toute l'Iste de Créte y étoit envelopée. Les Cnossiens s'étant joints aux Gortyniens, s'étoient rendus maîtres de toute cette Isle, à l'exception de la ville des Lyttiens, Cette résistance d'une seule ville les itrita. Ils résolurent d'y mettre le siège & de la renverser de fond en comble, pour faire un exemple & inspirer de la terreur aux autres Crétois. Ceux-ei d'abord prirent tous les armes pour défendre les Lyttiens. Mais il s'éleva entre eux, comme c'est l'ordinaire parmi ce peuple, quelque jaloufie pour je ne fçai quelles bagatelles, & cette jalousie dégénéra bientôt en une sédition. D'un autre côté les Polyrrhéniens, les Cérétes, les Lampéens, les Oriens & les Areadiens abandonnérent de concert les Cnossiens, & convinrent entre eux de prendre la défense des Lyttiens. La division se mit aussi parmi les Gortyniens, les plus anciens se déclarant pour les Cnossiens, les plus jeunes pour les Lyttiens. Les Cnossiens épouvantez de ce soulévement de leurs Alliez, firent venir à leur fecours un corps de mille Etoliens, après quoi les plus anciens de Gortyne s'emparérent de la citadelle, y firent entrer péle-mêle les Cnoffiens & les Étoliens, chafférent une partie de leurs jeunes gens, tuérent l'autre, & livrérent la ville aux Cnossiens.

Les Lyttiens quelque tems après étant fortis en grand nombre de leur pais poir quelque expédition, les Confliens en ceurer avis, és auflitét s'emparéent de Lytte, où il n'y avoit perfonne pour la défendre: ils firent transporter les femmes de les enfans à Cnoffe, brukérent de renverférent toute la ville, de retournéent chez eux: Les Lyttiens à leur retour furent fi conflernez en voiant les ruines de leur parrie, qu'aucun d'eux n'eut la force d'y entrer. Ils tournérent tout autour pouffant des cris famentables fur leur malbeur de fur celui de leur ville, puis révoludfant chemin lis s'allérent jetter entre les bras des Lam-

péens,

péens, qui les reçurent avec toute forte de bonté. De Citoiens devenus en un jour étrangers, ils firent avec leurs Alliez la guerre aux Cnoffiens. Ce fut ainfi que Lytte, Colonie & alliée des Lacédémoniens, la plus ancienne ville de Créte, & de qui fans contredit étoient toujours fortis les plus grands hommes de cette flle, perif fans reflorent.

ce & de la manière du monde la plus étonnante.

Les Polyrrhéniens, les Lampéens & leurs Alliez étoient alors en guerre avec les Cnossiens, dont les Etoliens prenoient la défense. Pour contrebalancer ce secours, ils dépêchérent des Ambassadeurs vers les Achéens & vers Philippe, qui n'étoient point amis des Étoliens, pour les prier de faire alliance avec eux, & de leur prêter des fecours. L'alliance fut auflitôt conclue, & on leur envoia quatre cens Illyriens fous le commandement de Plator, deux cens Achéens & cent Phocéens. Ce scours avança beaucoup les affaires des Polyrrhéniens & de leurs Alliez. En fort peu de tems les Eleuthernéens, les Cudoniates & les Apteréens renfermez dans l'enceinte de leurs murailles, furent forcez de quitter l'alliance des Cnossiens, & de prendre les armes en faveur de ceux qui les attaquoient. Après quoi les Polyrrhéniens & leurs Alliez envoiérent à Philippe & aux Achéens einq cens Crétois. Les Etoliens peu de tems auparavant en avoient reçu mille des Cnossiens, en forte que ce furent les Crétois qui foutinrent cette guerre pour les uns & pour les autres. Les transfuges de Gortyne s'emparérent aussi alors non sculement du port de Phestie, mais aussi de celui de leur propre ville, & de là faisoient la guerre aux habitans. Tel étoit l'état des affaires dans l'Isle de Créte.

Ce fut emore vers ce tems-ci que Mithidate déclara la guerre aux Sinopéens, guerre qui fut comme le commenement de l'occafion de tous les malheurs qui font enfin tombez fur ce peuple. Ils envoiérent des Ambaffadeurs à Rhodes pour demander du fecours. Les Rhodiens choifirent pour cela trois Citoiens, à qui ils donnérent cent quarante mille dragmes. Sur cette fomme on fournit aux Sinopéens tout ce qui leur étoit néceffaire, mille tonneaux de vin, trois cens livres de che-veux en corde, cent livres de nerfs préparez, mille armures, trois mille piéces d'or au coin de la République, quatre catapultes, & des hommes pour les faire jouer. Les Ambaffadeurs après avoir obtenu ce fecours, retournérent à Sinope, ou dans la crainte que Mithridate n'affigeât la ville par terre & par mer, on fe dispositi à foutenir la guerre de l'un & de l'autre côté.

Sinope est struée à la droite du Pont en allant vers le Phase. Elle est bâte sûr une Presqu'ille qui s'avance dans la mer, & couvre entiérement l'Isthme qui joint cette Presqu'ille à l'Asie, & qui n'est que d'environ deux stades. Le restle de la Presqu'ille qui s'avance dans la mer est un terrain plat, & d'où il est aisé d'approcher de la ville; mais Tome V.

les bords tout autour du côté de la mer font efcarpez, i în y a que três-peu d'endroits où l'on puilfe aborder. Les Sinopéens craignant que Mithridate n'attaquêt la ville du côté de l'Afie, & qu'il ne fit une décente par mer au côté opposé. & ne s'emparit des palines & des poftes qui dominent fur la ville, fortifiérent de pieux & de fossez cou les endroits de la Prefaguilfie au lon pouvoit aborder, firent porter des armes dans les endroits qu'il étoit facile d'infulter, & y posser des troupes. Comme cette Prefaguilfie n'est pas d'une grande étendue, avec peu de monde il est aité de la défendie.

### CHAPITRE XIII.

Les Etoliens tentent de surprendre Egire, ils manquent leur entreprise. Euripidas leur Préteur, pour se venger, ravage différentes contrées de la Gréce. Faute de Philippe, Irruption de Scopas sur la Macédoine.

■ Etournons à la guerre Sociale. Philippe partit de Macédoine & le jetta dans la Theffalie & dans l'Epire, pour paffer de là dans l'Étolie. Vers le même tems Alexandre & Dorimaque voulant furprendre Egire, affemblérent environ douze cens Etoliens à Oenanthie, ville d'Etolie située vis-à-vis d'Egire, & aiant disposé des pontons n'attendoient plus qu'un tems propre pour exécuter leur deffein. Un Etolien qui avoit vécu longtems à Egire, s'apperçut que les gardes de la porte d'Egion ne pensoient qu'à boire & à se divertir. Il étoit venu fouvent trouver Dorimaque, qu'il connoissoit homme à pareilles entreprifes, pour lui persuader d'entrer furtivement dans Egire. Cetteville bâtie fur le golfe de Corinthe entre Egion & Sicyone, à environ fept stades de la mer dans le Péloponése, est située sur des hauteurs escarpées & inaccessibles, d'où la vûe s'étend sur le Parnasse & sur d'autres lieux circonvoisins. Dès que Dorimaque vit le tems favorable, il se met en mer, & loge pendant la nuit ses gens proche le fleuve qui coule aux pieds de la ville; puis s'avance avec Alexandre, Archidamus & les Etoliens par le chemin qui conduit d'Egion à Egire. En même tems le traître Étolien s'étant détaché avec vingt des plus hardis, & aiant gagné par des chemins détournez, qu'il sçavoit parfaitement, le haut des rochers, il entra dans la ville par un aquéduc. Les gardes de la porte dormoient tranquillement. On les égorgea dans leurs lits, on brifa à coups de haches les barres des portes. Les Etoliens entrent, se jettent inconsidérément dans la ville, & crient d'abord bord victoire. Ce fut ce qui fauva les habitans & ce qui perdit les Etoliens, qui s'imaginoient que pour être maitres d'une ville, c'étoit affez que d'être au-dedans des portes. Dans cette penfée ils s'arrêtérent quelque tems fur la place, puis se répandirent dans la ville, & ne respirant que le pillage, se ruérent dans les maisons pour les sac-

Le jour commençoit alors à paroître. Ceux des habitans qui ne s'attendoient à rien moins qu'à cette surprise, & dans les maisons desquels les ennemis étoient entrez, s'enfuirent épouvantez hors de la ville, ne doutant plus que les Étoliens n'en fussent absolument les maî-Mais les autres chez qui l'on n'étoit pas encore entré, entendirent le bruit, criérent au secours, & montérent tous à la citadelle. Le nombre s'augmentant toujours de plus en plus, leur courage & leur hardiesse s'accrut à proportion; au lieu que le gros des Etoliens, dont une partie s'étoit dispersée, étoit en desordre. Dorimaque sentit le péril où ses gens étoient exposez. Il les sit marcher vers la citadelle, dans la penice que cette troupe d'Egiriens, effraice de l'audace avec laquelle on les attaqueroit, feroit bientôt renversée. Alors les Egiriens s'animent les uns les autres, & se battent avec valeur. Comme la citadelle n'avoit point de murailles, l'action se passa de près & d'homme à homme. On peut juger de la chaleur du combat par les dispositions des combattans, les uns aiant à défendre leur patrie & leurs enfans, les autres ne pouvant fauver leur vie que par la victoire. Enfin les Etoliens tournérent le dos, & les Égiriens qui les virent ébranlez faififfant l'occasion se mirent à leurs trousses avec tant d'ardeur, que les Etoliens en fuiant s'écrasoient & se fouloient aux pieds les uns les autres, fous les portes de la ville. Alexandre fut tué dans eette action, & Dorimaque étouffé au paffage. Le reste des Étoliens fut partie écrafé fous les portes, d'autrès en fuiant se précipitérent du haut des rochers, le peu qui put regagner les vaisseaux mit honteusement à la voile fans armes & fans espérance de se venger. Ce fut ainsi que les Egiriens, qui par leur négligence avoient pensé perdre leur patrie, la recouvrérent par leur courage & leur intrépidité.

En ce même tems Euripidas, que les Etoliens avoient envoié pour commander les Eléens, ravagea les terres des Dyméens, des Pharéens & des Tritéens, & en remporta dans l'Elide un butin confidérable. Mycus Dyméen, qui étoit alors Lieutenant du Préteur des Achéens, & qui avoit assemblé de grandes forces pour venger tous ces peuples dépouillez, le poursuivit comme il se retiroit. Mais il tomba par trop de vivacité dans une embuscade, où quarante de ses gens furent tuez & deux cens faits prisonniers. Ce succès enfla le cœur à Euripidas. Il se mit en marche quelques jours après, & emporta un fort des Dyméens, nommé Tichos, situé proche le cap Araxe, & bâti, selon la fable. fable, par Hercule, qui en vouloit faire une place de guerre contre les Eléens. Après cer échec, les peuples de Dyme, de Phare & de Tritée ne fe croaint pas en fûreté, depuis que leur fort avoit été pris, donnérent avis au Préteur des Achéens de ce qui s'étoit passé, & lui demandérent du fecours, puis ils envoiérent des Ambasfladeurs pour le même sujer. Mais Aratus ne pouvoir alors lever de soldats étrangers, parce que les Achéens avoient manqué de leur paier quelque reste que tetoit du depuis la guerre de Cléoméne: & d'ailleurs ce Préteur, pour le dire en un mort, n'avoir in esprit pour former des entreprises, ni courage pour les exécuter; ce qui fut causé que Lycurgue pni l'Achenée, citadelle de Mégalopolis, & qu'Euripidas s'empara encore dans la fuire de Gorgon & de Telphussile.

Comme il n'y avoit donc rien à espérer d'Aratus, les Dyméens, les Pharéens & les Tritéens résolutent de ne plus rien donner aux Achéens, mais de lever par cux-mêmes des soldats étrangers. Ils en levérent trois cens d'infanterie & cinquante chevaux, pour mettre leur pais à couvert d'insulte. Cette résolution étoit aflez avantagues à leurs intérêts particuliers, mais très-préjudiciable au bien commun de la nation. Par-là ils mettoient les armes à la main à tous ceux qui ne chercheroient qu'un prétexte pour se jetter dessus, par la négligence & les délais perpétuels qu'il apportoit, Jordqu'il s'agissité de ceourir ceux

qui avoient recours à lui.

Au refle, il ny a perfonne qui en pareille occasion n'eût fair & ne fasse comme ces peuples. On tiene à les Alliez & a les amis tant qu'on espére d'eux du secours; mais lorsque dans le péril on s'en voir abandonné, on fair ce qu'on peut pour se triere soi-même d'embarras. Ainsi je ne blâme pas ces peuples d'avoir fair en particulier des levées de soldats étrangers, mais la avoien grand tort de refusire à la Resubsique ce qu'ils avoient coutume de lui paier. Ou l'ils veillassent à leur intérêt particulier, ecla étoir juste, mais cela ne devoir pas empécher qu'ils ne contribusassent plus obligez, qu'en vertu des loix ils n'auroient pas manqué de regagner ce qu'ils auvoient donné, & qu'ils n'auroient pas manqué de regagner ce qu'ils auvoient en la principale part dans l'érection & l'établissement de la République Arheeme.

Pendant que les chofes étoient en cet état dans le Péloponéfe, Philippe ainnt traverfé la Theffalie étoir veun en Epire, où après avoir joint grand nombre d'Epirotes aux Macédoniens, trois cens frondeurs qui lui étoient arrivez d'Achaixe, & trois cens Crétois que lui avoient fournis les Polyrrhéniens, il vint par l'Epire dans le pais des Ambraciates. Si d'abord il s'étoit jetté avec toutes fes forces fur l'Étolie, il auroit tout d'du coup termand la guerrey, mais s'étant amté, fur le durient le guerrey, mais s'étant amté, fur le direction de l'achait d

confeil des Epirotes, à affiéger Ambracie, il donna aux Etoliens le tems non feulement de l'attendre de pied ferme, mais encore de prendre leurs fûretez pour l'avenir. En cela les Epirotes confulroient bien moins le bien des Alliez que leur untéret particulier. Ils ne priferat Philippe de commencer par là fon expédition, que parce que fouhairant avec ardeur de gagner Ambracie fur les Etoliens, il n'y avoit pour cela d'autre moien que de fe rendre maitre d'Ambracie, & tenir de la la ville en échec. Ce château eft bien bâti, fermé de murailles & fortifié d'ouvrages avancez. Il est dans des marais, & on ne peut en approcher que par un chemin étroit fait de terre rapportée. Il commandent

de avantageusement & le pais & la ville des Ambraciates.

Philippe done s'étoit campé devant Ambracie, & se disposoir à en faire le siège, lorsque Seopas aiant avec un corps d'Etoliens traversé la Thesfalie, se jetta sur la Macédoine, sit le dégât dans les plaines de Pierie, & fit marcher vers Die tout le butin qu'il avoit fait. Comme les habitans avoient abandonné cette ville, il en renverfa les murailles, les maisons & l'Académie. Il mit le feu aux galeries qui étoient autour du Temple, il réduisit en cendre tous les présens qui y étoient, ou pour l'ornement ou pour la commodité de ceux qui venoient aux fères publiques, & abattit les Tableaux des Rois. Quoique dès le commencement de la guerre il cût attaqué les Dieux aussi bien que les hommes, quand il fut de retour en Etolie, loin d'être puni de ses impiétez, on l'y regarda comme un homme qui avoit bien mérité de la République, on l'y reçut avec de grands honneurs, on n'en parla qu'avec admiration. Il remplit lui-même les Etoliens de nouvelles espérances, & grossit leurs exploits par son éloquence; de sorte qu'ils se persuadérent que dorénavant personne n'oscroit plus se préfenter devant les Etoliens, & qu'eux au contraire ravageroient impunément non seulement le Péloponése, comme ils avoient coutume de faire, mais encore la Thesfalie & la Macédoine.

#### OBSERVATIONS

Sur la surprise d'Egire.

Les Etoliens, que Polybe nous repréfente comme les voleurs & les brigans de touce les défégéres lorique la fortune ne leur doit pas fivonable; ce qui leur arrivist af
fez fouvent. Ils fuiloints moins la guerre pour s'agrandir & pour la gloire, que pour
le pillage des villes & de la campagne v vrais maradures s'il en fût jumis, qui n'ont
pour but que le brigandage. Aufli ne fi fuiloint-ils peu une honte d'éviter & de
fuit route occafion de combattre en batalle rangée, pain isofiqu'ils ne pouvoient s'on
dédire, ils ne la refuicient pas. Leurs parpétuelles défaites fuiloiren aflez connoire

X x

qu'ils n'étoient pas fi propres à cette forte de guerre que les autres Grecs. Antigonus les battit en bataille rangée, Philippe les défit plufieurs fois, & les Romains leur firent éprouver les difgraces les plus accablantes, fans qu'ils paruffent en être abattus, & qu'ils se telàchassent de leur hardiesse à entreprendre. Car ils étoient excellens & très-redoutables dans toute autre forte de guerre, où ils paroissoient de tout autres hommes, admirables pour harceller une armée, dans une attaque d'arriéregarde, &c plus dangereux encore dans l'infulte ou la furprise des villes, où ils échouoient quelquefois. Celle d'Egire fut malheureuse: car lorsqu'un Général surmonte les plus grands obstacles, qu'il en vient à bout sans peine & sans nul danger, & que le plus aifé lui est une occasion de ruine & de honte, on se console mal aisément. En effet l'entreprise paroissoit infaillible, si l'exécution eût été aussi juste que les mesures. Car l'apreté du butin fit plus de mal aux Etoliens que la valeur des habitans. Chose surprenante que cette entreprife, & qui fait bien voir qu'il y a des Généraux heureux & des Généraux malheureux. Que peut-on reproclier à ceux qui en furent chargez? Ils marchent pour surprendre une ville, ils choisissent pour ce dessein douze cens foldats braves & déterminez. Voilà par où il faut commencer. Ils mesurent si bien leur tems, qu'ils y arrivent à l'heure marquée avec un fecret admirable, L'Etolien, auteur de l'entreprise, se trouve un homme de conseil & d'exécution, & s'adresse à un autre capable de la faire réussir, & de suivre un bon avis. Chose rare en tout tems & en tous lieux, que de s'abandonner à la conduite de celui qui est au fait de l'affaire. L'Etolien prend vingt hommes des plus hardis de la troupe, les conduit par des chemins détournez qu'il avoit bien reconnus jusqu'à un aqueduc, par où il entre dans la ville, affuré de trouver la garde de la porte endormie. Il l'égorge, &c ouvre la porte à l'ennemi, qui y entre en foule. Le voilà dedans, & cependant il ne tient rien lorsqu'il croit l'affaire faite: car ce n'est pas tout que de remporter un avantage, il faut commencer de se l'assurer. Les Etoliens chantent & crient victoire avec grand bruit; ,, ce qui fauva les habitans & ce qui perdit les Etoliens, dir mon Auteur de fort bon sens, a qui s'imaginoient que pour être maîtres d'une ville. » c'étoit assez que d'être au-dedans des portes. Dans cette pensée ils s'arrêtérent » quelque tems fur la place, puis se répandirent dans la ville, & ne respirant que le , pillage, se ruérent dans les maisons pour les saccager. Voilà l'unique & seule cause de l'infortune des Etoliens. Il ne paroit nullement par le narré de Polybe, qu'ils eussent pillé les maisons par ordre des deux Généraux. Cette entreprise n'étoit pas neuve, l'Histoire leur en offroit de toutes pareilles. Celle de Platée par les Thébains ne pouvoit leur être inconnue, & celle d'Epidamne s'étoit passée tout récemment: de forte que les fautes, comme la bonne conduite, leur pouvoient fervir de leçons pour éviter les unes & se régler sur l'autre. Car l'on s'instruit également dans le bon comme dans le mauvais. Ils n'avoient gatde de négliger les précautions néceffaires dans ces fortes d'affaires, on n'est pas maître d'une ville pour être dedans, lorsqu'elle est gardée par une garnison brave & aguerrie, & surtout quand on lui donne le tems de se reconnoître & qu'on jette l'allarme par tout, & qu'ensuite on se répand de tous côtez.

Dorimsque & Alexandre pouvoient fe fouvenir de la furprife d'Epidame par les Illyriens, qui entréere dans la ville aufli étourdiment que les Etoliens dans Egire, & ne furent pas mieux traitez. Ces fortes d'entreprifes manquées ou heureules ne font pas rares dans l'Hilboire ancienne & moderne, & il y en a beacoup moins qui réuffifillent que d'autres qui échouents, et qui les paroitra pas furprement, et nel tels demandere de prévoiance, de tigelfe, de précautions & un ordre adminable en tout, & Lant elles four fujettes à des incidens & autres ens fortuits, qu'il ell plus ficile à tant elles four fondess & autres ens fortuits, qu'il ell plus ficile à

Tempo Callo II

prévoir que d'y remédier lorsqu'ils sont une sois arrivez : car rarement surprend-ori une place en plein jour. Il est pourtant certain que de toutes les parties de la guerre les furprifes d'armées ou de places de guerre font les plus airées lorfou un habile homme s'en mêle : car il le faut être infiniment pour réuffir. Lorsqu'il se trouve des génies capables des ces fortes de choses, on trouve affez de gens qui peuvent les informer de tout ce qui se passe dans une place de guerre, & les endroits qui peuvent aider à une surprise; outre qu'on doit observer si le service s'y fait exactement. L'Etolienqui avoit fervi , comme il le paroît affez par sa conduite & por son courage , autane que par son projet, s'étant apperçu du contraire, & des endroits le moins bien gardez, qui font ordinairement les plus forts, trouva un homme affez docile pour l'écouter, & capable de l'exécution de ces fortes de desseins, qui sont presque tous d'un détail extraordinaire, lorsqu'il s'agit d'une place importante & de grande garde, sur laquelle l'on ne peut guéres tenter sans y marcher avec un corps considérable de troupes, & furtout lorfqu'on s'en trouve à deux ou trois marches. Il faut dans ces cas un art admirable pour en dérober la connoissance à l'ennemi; ce qui ne se peut guéres qu'en faifant dans un jour le chemin de deux, & en mettant un fantassin en croupe pour faire plus de diligence, & qu'il foit en état d'attaquer tout en arrivant.

La marche du Prince Eugéne, lorsqu'il fut pour surprendre Crémon: en 17024 étoit aufli bien ordonnée & aufli bien compaffée pour arriver à l'heure preferite qu'on puisse imaginer, & plus hardie qu'on ne pense: car elle fut faite du milieu de leurs quartiers au centre des nôtres, sans que qui que ce sût la moindre connoissance, bien que M. de Créqui fe fût mis en campagne à la tête d'un grand corps de troupes. Il falloit plus qu'un Dorimaque pour réuffir dans cette entreprise, du moins pour arriver & furprendre la ville. Cet homme se trouva en la personne du Prince Eugéne, qui pourtant ne fur pas plus heureux que le Grec : car il fut chaffé de la ville tout comme lui après y être entré, & avec des circonflances affez femb'ables. Mais ce malheur n'ôte rien & ne fait aucun tort à ce qu'il y a à prifer dans la conduite de ce célébre Chef de guerre dans cette mémorable entreprise : car elle est d'une grande instruction pour les gens du métier, qui peuvent tenter un jour de femblables deffeins, ou les imaginer & les propofer à leurs Généraux, & ceux-ci les exécuter, s'ils veulent se distinguer par quelque action glorieuse. Rien ne les illustre tant que celles où il est besoin de beaucoup de hardiesse, de courage & de conduite dans l'exécution, & furtout lorfqu'elles font peu communes, ce qui les rend plus affûrées. & l'on rifque peu pour gagner beaucoup. Si en arrivant l'on trouve les choses tout autrement disposées, & l'ennemi sur ses gardes & prêt à nous recevoir, l'on manque un bon coup à la vérité, soit manque de mesures ou de secret, ou soit par quelque cas imprévû; mais c'est toujours sans perte, & l'on se retire sans risque & fans honte, fans que cela diminue le moins du monde de l'excellence d'une maxime d'une nouvelle création, qu'il ne faut jamais méprifer ni rejetter une entreprise formée par des gens éclairez, lorsqu'il s'agit des surprises de villes, d'armées & de pluficurs quartiers à la fois : car bien qu'elles ne réuffiffent pas toujours, il est cependant plus glorieux de les avoir tentées, qu'il n'est honteux de les avoir rejettées, lorsque le fuccès peut nous conduire à de grandes chofes.

M. le Prince Eugéne & M. le Duc de Vendôme n'en one jamais rebaté aucune: fi lon n'exécutori que ce qui eff aifé, on n'entrependori jamais rien ex ce qui eff aifé le rencontre bien moins que le difficile, & celui-ci réufit préque toujours, parce qu'on ne put s'impièren qu'on fois affec hardi pour l'entrepradre; au lieu que l'on eft toujours fur fez gardes contre l'aurre, aifé à prévoir; outre que le difficile ou l'inflummontable en apparence n'entre pes dans les deprire communs pour

le vaincre . & c'est ce qui produit ordinairement les surprises , qui ne manquent ramais de réuffir lorfou on prend des mefures de loin & les précautions néceffaires. Quoique tout ce que fit M. le Prince Eugéne, dans celle de Crémone fût digne d'un grand Capitaine, il ne laissa pas que de faire des fautes fort approchantes de celles des deux Généraux Etoliens, qui y perdirent la vie pour n'avoir pas prévû ce qui pouvoit arriver. En fait de furprise il faut toujours supposer qu'on aura affaire à de braves gens, & que, quoique négligens dans la garde de leur ville ils répareront leur honte par leur courage & leur intrépidité : car de croire que l'affaire est terminée lorsqu'on a tant fait que de surprendre une ville, on se trompe quelquesois, & de telles sautes ne peuvent être excusées ni justifiées. Le mépris de l'ennemi, dont on croit être le maître, peut être mis au rang des plus grands périls qu'on puisse courir à la guerre : il faut le laisser aux foldats, & les Chefs doivent se précautionner tout comme s'ils avoient peur.

Si ceux des Etoliens euffent fuivi une si sage maxime, la ville leur seroit demeurée, & les Egiriens n'eussent jamais pensé à la résolution qu'ils prirent par la la négligence des Étoliens, qui la leur firent naître. Leur crainte fut grande d'abord : mais ils en revinrent bien vîte lorsqu'ils s'appercûrent qu'ils avoient une retraite dans la citadelle, & que le chemin ne leur étoit pas interdit. Ils s'y jettérent en foule, & ils reprenoient cœur & l'espérance de fauver leur ville & leur liberté à mesure qu'ils voioient augmenter leur nombre. Ils eurent bien la hardiesse de fortir de la citadelle. & de se mettre en bataille dans l'espace qui la séparoit de la ville, comme ils auroient pû faire dans un combat de rafe campagne, trouvant indigne de leur courage de s'enfermer entre de méchantes murailles, où ils se fussent vus investis un moment après; au lieu qu'ils pouvoient fauver leur patrie par leur valeur. Il n'y a point à délibérer

entre la honte de vivre en infames. & la gloire de mourir en gens de cœur.

Les Généraux Etoliens fournirent aux Egiriens tout le tems nécessaire pour penfer à ce qu'ils avoient à faire, & pour s'y réfoudre. Ils ne s'appercûrent de leur fante que lorsque le mal étoit sans reméde, & que le plus grand nombre de leurs foldats s'étoient écartez dans la ville pour la piller : tant l'avidité du butin, qui ne pouvoit leur manquer, est ennemie des précautions. Ils s'affoiblirent tellement, que lorsqu'il fallut marcher à ceux de la citadelle, ils se trouvérent fort éloignez de leur compte, Alors ils s'apperçurent que leur victoire pourroit bien changer de nature. Car lorfqu'ils s'avancérent pour les charger, ils trouvérent à qui parler, & une fi forte réfi-Rance, qu'après des efforts impuissans ils se virent rompus eux-mêmes, enfoncez de toutes parts, & fuivis de si près, si chaudement, & le désordre si grand à la porte par où ils étoient entrez, qu'ils y périrent presque tous avec leurs Chefs. " Ce fut », ainfi, dit mon Auteur, que les Egiriens qui par leur négligence avoient penfé per-», dre leur patrie, la recouvrérent par leur courage & leur intrépidité.

On peut misonnablement appliquer cela aux François à la surprise de Crémone par les troupes Impériales, qui en furent chaffées de la manière du monde la plus honteuse, après y avoir laissé presque tout ce qu'ils avoient de soldats d'élite. Cet événement est si remarquable & si digne de la curiosité de mes Lecteurs, outre le bruit qu'il a fait dans le monde, que j'ai cru que je leur ferois un très-grand plaifir, si ie le transportois dans ces Observations dans toute son étendue. Car outre qu'il fait autant au fujet que je traite qu'aucun autre, & qu'il peut être mis en regard à celui d'Egire dans presque toutes ses circonstances, j'ai encore l'avantage d'en être micux informé qu'aucun de ceux qui en ont écrit, ne m'étant pas feulement contenté de consulter les Officiers de nos troupes qui en ont été les témoins, & les soldats mêmes, puisqu'ils ont combattu en plusieurs endroits avec beaucoup de valeur; mais

êncore plufieurs Officiers des ennemis dignes de foi qui s'y écoient trouvez. Il eft étrange que fur un fait auffi éclatant que celui-là, & dont il étoit aife de donner une Relation juste & exace, on ait omis ou altéré besucoup de circonstances essentielles,

ou qu'on en ait inventé d'autres qui n'y furent jamais.

Čelle qui paroit dans certains Historiens elt toute farcie de faits romanefques: rantèc on fait proitre fair la feine des Acteurs qui ne parurent jamais pendant tout le cours de cette affaire; tancié on tait les actions d'une infinité d'Officiers, qui frient tout ce qu'on pouvoit attendre du courage le plus déterminé de de la conduite du monde la plus fige. Milheur à ceux qui autont de des Ectivation pour garnes, Car lon remarques evec une succomme dans l'autor de rela Ectivation pour garnes, Car lon remarque evec un excomme dans l'autor qui la précéda, si ne d'idiet par un feul mot des plus helles actions de conduite ou de courage de ceux qui ont eu le plus de part au dicech de plus grandes entreprisé.

Si ce Auteurs euffert condulté ceux qui avoient ééé les témoins de l'affaire de Crémone, & qu'ils ne le fuffent fiez qu'à bonnes enfeignes à certaines lettres, ils fe fuffint dipenfez du moins de nous debiter tunt de fables. On n'êue pas di oublier la Marquis de Financon, aujourd hui Lieutenant-Cafrieri, qui fit tout ce qu'on pouvoir attendre d'un Officier d'une expérience conformée à d'une valuer épouve; & cependant il en fut suifi peu parlé, que s'il etit ééé à cent lieues de l'endroit ou certe grande action fe pafis ç ce qui eft à peine concevable, & il l'eft encore mois qu'on ais cubilé pluficars Officiers qui ne contribuérent pas peu à chaffer les ennemis de la ville, & dont tout le monde parlot comme de gens dignes de plus grands el ville, & dont tout le monde parlot comme de gens dignes de plus grands.

éloges.

## RELATION

De la surprise de Crémone par les troupes Impériales.

. I.

Mouvemens des Impérieux. Quel fut l'auteur de la surprise de Crémone. Merche du Prince Eugéne en-deçà du Po, & du Prince Tremas de l'audémont au delà de ce seuve. Les ensemis entrent dans la ville por un égon.

L'i commencement de la guerre d'Italie de 1701, est trop récent & crop connu dans le monde pour être ignoré de perfonne. Il ne réposalt poince à l'honorque que nous nous écions fait dans les guerres précédentes. Le milien nous fait suifi favorable que contraire à nos sensemis, de la fin milheureufe. Comme nous écions peu accourtumez aux difigraces de la fortune, nous les fupporràmes avec peine. Nous nous immaginions devoir étre roujours heureux, toujours tromphans. Ce-pendant rien n'est plus fujer que la guerre à de fréquentes vicilificads». Pour ret toucher i ci que quelqueu-enne des chofes qui apportent des changemens, les Génériux ne font pas toujours emploiez aux mémes entreprise. Tel qui commadeix dans un pris, où il réculificité, est envoie pour commander dans un autre, par les propries de la comme de la

## HISTOIRE DE POLYBE,

8 2.

Prince fuit-il toujours les vûes d'un Général ? N'écoure-t-il que lui , n'entend-il d'autres confeils que les fiens? Ariftide est irréprochable, on ne trouve point à mordre dans fa conduite, il porte par excellence le nom de Juste; ce sont ces grandes qualitez-là mêmes qui font ombrage à la jalousie, & qui le font éloigner de sa patrie. Tout plie sous Alcibiade dans la Sicile. Mais il est aimé des matelors & des foldats. Si on lui laisse achever la campagne, il subjuguera toute l'Isle, & se fera une réputation immortelle. Des yeux jaloux ne peuvent soutenir un si grand éclat, on fouléve le peuple fous des prétextes frivoles & calomnieux, il est rappellé. Combien le sage Fabius n'eut-il point à souffrir de la part du Sénot & du peuple Romain! De quelle patience n'eut-il pas besoin pour ne pas se rebuter des traverses qu'on lui suscita! Tel sut toujours le sort du mérite & des grands postes. L'envie & la jalousie conspirent sans cesse pour obseurcir l'un & envahir les autres. Le paffage de l'Adigé au village de Carpi en 1701. & le peu de réfistance que les Impériaux y trouvérent, & notre retraite, ont quelque chose d'étonnant: le mal meme étoit-il fans remêde, si l'on eût pris une résolution vigoureuse de réunir toutes nos forces, ou du moins une partie, pour attaquer ce qui étoit déja passé & le culbuter dans la riviére? C'étoit le fentiment du Maréchal de Catinat. Mais il trouva de si grandes oppositions de la part de quelques-uns, qu'il fallut conclure qu'on marcheroit pour couvrir nos places. L'ennemi ravi d'en être quitte à fi bon marché, out le tems de faire paffer le refte de son armée, & pénétra dans le païs sans aucun obstacle, occupa de bons postes, sans qu'il sut possible de l'en déloger. Jamais Général ne fut mieux fervi en espions que l'étoit celui de l'armée Impériale, il n'ignoroit rien de nos réfolutions les plus fecrétes. On ne vit plus après cela que difgraces. Plusieurs de nos détachemens surent attaquez & taillez en piéces; & de quelque côté qu'il plut au Général de les envoier, ils trouvoient toujours des gens qui les attendojent & des embuscades toutes préparées. L'on ne vit plus la même volonté & la meme ardeur dans les troupes. Pour comble de maux, la défunion se mit parmi les Chefs enfuite du paffage de l'Adigé. Toutes ces nouvelles furent mandées à la Cour, avec diverses circonstances qui l'étonnérent étrangement. Mais quel parti prendre? La réfolution que prit le feu Roi fut fort prudente. Il connoissoit l'habileté, l'expérience & le zéle du Maréchal Duc de Villeroi, il l'envoia en Italie pour raffürer notre armée, que tant de malheurs avoient étonnée.

Aprix l'evinement de Carpis, qui ne nous fut pas favorable, le Marchal de Villeroi fe rendit à Milin la Lo. Janvier 1702. Missì in l'y fur pas longterms fans recvoir des avis de divers endroits que les ennemis faifoient de grands mouvemens fi oppolez les uns aux autres, qu'on ne favoire qu'en penfer, ni quel pouvoit étre leur véritable deffein. Tous nos quartiers étoient aux écoutes pour ne le mouvoir qu'à propos. Cerpendan le Prince Eugéne faifoit couri le bruit de pluifeurs enterprises pour faire diltraction de nos forces, s'imaginant qu'en donnant jaloufie fur nos quartiers le les poltes les plus exporte, nous degaraminon plutot Certmen, qui féorit au tractie de la comment de l'entre le Marchal in tur grate de donner dans un tel pière, a la listi la le hofte dans l'ent où dits cioiens, en attendant de dénouer de la pière.

Le Conte de Revel. L'eutenant-Genéral, qui commundoit dans Crémone, écrivit au Marchid de Villoui, quil recevoit de saive de différent endoits que le Prince Thomas de Vandémone ainst replié ses quartiers venoit de peller le Pô avec un corps de huit à dis mille hommes de cavaleire ou depons. Re quelque infinenteir cuil vi étoit entre dans le Parméfin, qu'il s'écit enfuire replié du côte des bonds de ce fleuve, de qu'il femblet tiere vers Crémone; que ne comprenant pieu dans ce nouveye, de qu'il femblet tiere vers Crémone; que ne comprenant pieu dans ce nouvement, outre que l'attaque de notre pont ne les menoit à rien de confidérable, c'étoit

à lui à voir ce qu'il jugeoit à propos de faire.

Le Maréchal, fur citre nodwelle, hit répond qu'il feroit bientôt à lui, & qu'en attendant il fin prêt un détachement de trois cess chevaux & de deux cens grenadiers, pour les faire paffer de l'autre côté du Pô, où nous avions un ouvrage d'affez grande garde qui couvroit notre pont, & qui écoit le fujet de la marche du Prince Thorms. Le Maréchal de Villeroi le foupoponoit bien; mais il ne s'imagina jamais que l'ennemie cit un tout autre deffini que celtu de rompre ce pont, à cauté der avantages qu'il pouvoit nous donner. Le Maréchal fait vititer lui-nême cet ouvrage, & fit en même trens augmenter la garde d'un Capitaine & de cinquante hom-vage, « à tre même trens augmenter la garde d'un Capitaine & de cinquante hom-

Le Maréchal Duc de Villeroi s'étant rendu à Crémone le même jour dernier de Janvier, il trouva le détachement prêt à marcher. Mais comme if ne voioit encore rien dans les desseins des ennemis , & qu'ils n'étoient pas moins en mouvement endeçà qu'en-delà du Pô, il ne sçavoit plus quel conseil prendre; outre que les avis qu'il recevoit de différentes personnes s'accordoient si peu ensemble , qu'il crut qu'il y auroit de l'imprudence d'agir fur les plus ou les moins probables : car l'on ne se fixe pas à la guerre sur des probabilitez , lorsque l'ennemi est en état de choisir sur divers desseins celui qui lui paroît le plus ou le moins pratiquable. Souvent le plus disficilese trouve le plus aise, parce qu'on est moins sur ses gardes, ou que l'on se croit le plus fort. Dans cette incertitude il ne vit pas d'autre parti à prendre que celui d'attendre l'événement, & de ne se dégarnir nulle part. Il porta encore plus loin fon attention & sa prévoiance. Il ordonna le soir à l'ordre qu'on envoiat un parti de cavalerie fur le chemin d'Uftiano. Cet ordre ne fut point exécuté, foit que celui que cette exécution regardoit l'eût oublié, foit qu'il crût que cela n'étoit pas de conféquence. Le Maréchal écrivit en même tems à M. de Créqui, qui commandoit un corps de troupes à Cafal major & les quartiers les plus proches de l'ennemi , de détacher plusieurs partis pour avoir des nouvelles, & de le tenir averti de tout ce qui se passeroit de son côté, asin qu'il pût se déterminer si l'ennemi se déclaroit une

Sur le minuit un Eccléfichique, qui wenoit de la part de l'Evêque de Saint-Doniec, qui eti dans le Pamefan, apprit au Marchal que le Prince Thoms étoir en pleine marche à la tête d'un puilfant corps de troupes, & qu'il woit fait faire un grand nombre de faificines, dont on sovic chargé quéqueix chariors : qu'il s'évoit enfuite mis en mouvement, & qu'il fémbloit citer du coté de notre pont, s'ur lequel il lui parofifici qu'il voit quelque défini.

Ĉet svis ſurpoit extrémement le Maréchal, car dans le même tems il apprenois que Penaemia ne remuoit par moins en-deçà fins rien encore connoitre de la sdelfeina. Commont s'imaginer qu'il în e dit quelqu'un ſur Crémone ? Ce n'étoit pas une place qu'on pit emporter d'infuire , ai dont on opit faire le liégen pelhe în hive , a umieiue de nos places & de nos quartiers. Tous cela lui paroilloît impolible, & l'étoit en effet. Îl n'y avoit danc à crindre qu'un ien infuigence dans lu ville. Mis la marche du corps du Prince Thomas du côté de notre pont étoit platôt capable de ſaire longoment Penterprifiq que de la faciliter cu de fonder etter marche ſin la prié du pour, s'étoit une chimerer puliqu'en le coupaux, ce qui tooit une affaire du mont, et l'est des une la faire du mont, et l'est l'es

L 2

Tout sure que le Maréchal cit fit paffer les rinq cres hommes commandez de l'autre côré du Po pour fouterir louvarge, au cas d'une infulte , ou pour avoir des nouvelles de l'ennemi. Il n'en fit pourtant rien, & fit rès-prudemment, Bien qu'il ignorait une infeligence, son expérience autant que fon bon fens lui firrent connoitre qu'on ne doir jumis dégarnir une place qu'on ne foit aupravant affair des vériables définis de l'ennemis, & que l'ouvage du port étant de peu d'importance, en l'àban-donnant & en ôrant quelques baseaux on n'avoit rien à craindre pour la ville de ce céré il.

Si caux qui commandoiret dans la ville euffent été un peu plus fur leurs garder, & qu'ils euffent pod des feminelles aux endrois les plus foibles, x éch l'en pouvoir voir dans le folfe, & furnout à ceux où il y a des aqueducs ou des égoûte. Tentreprife du Prince Eugéne été avorté infaliblement, & peut-étre ne fitte-il jamais venu à la penée du traitre de propofer à l'ennemi une entreprife fur la ville. Il eté épargré aux troupes Impressée la honte et entre chaffes. Difons quelque chofe du de-

fein & de l'auteur de cette entreprise célébre, cela importe extrémement.

Le Prince Eugéne fut introduit dans Crémone par un certain Gozoli, Prevôt de Sainte Marie-la-Neuve, qui fervoit une Chapelle joignant le rempart, Sa maifon étoit attenante à la Chapelle. Il avoit une cave, & à côté un égoût, par où les eaux & les immondices de la ville se déchargeoient dans le fossé , & qui n'en étoit éloigné que d'environ deux toifes. Cet égoût, qui n'étoit point fermé à sa fortie, & la négligence avec laquelle on faifoit le fervice dans la place , l'ignorance de ceux qui avoient placé les fentinelles, le peu de précautions qu'on prenoit aux portes, & furtout les rondes, qui ne se faisoient pas exactement, & leur peu d'attention à l'égard des dehors de la place ; tout cela joint ensemble fit naître la pensée à cet indigne Prêtre d'introduire l'ennemi dans la ville , affuré qu'une telle trahison seroit amplement reconnue, & qu'il fauteroit tout au moins d'une Chapelle à une Abbaïe ou autre Bénéfice confidérable : car l'ambition est de tous les états. On prétend qu'il avoit un frère dragon dans un régiment de l'armée Imperiale. Quoiqu'il en foit, il se résolut de communiquer son dessein au Prince Eugene , qui l'exhorta à mettre toutes chofes en œuvre pour le faire résissir , & cet Abbé étant parti avec son frére ils concertérent ensemble les moiens de se tirer d'une difficulté qui les inquiétoit beaucoup. L'égoût étoit la principale machine de l'entreprife , & cet égoût se trouvoit encombré. Ce Prêtre s'en étoit expliqué au Général de l'armée Impériale, qui lui dit qu'il ne s'en mit pas en peine , que tout dépendoit de rendre cet endroit pratiquable pour qu'un homme pût entrer librement : car où un feul homme peut paffer , plusieurs y paffent à la file & l'un après l'autre. Que fait notre Prètre ? Il s'adreffe au Magistrat. & lui demande la permission de décombrer cet égoût du côté de sa cave , sous le prétexte que les boues & les eaux n'aiant pas la liberté de s'écouler librement , il s'en trouvoit très-incommodé dans sa cave ; qui n'en étoit éloignée que de quelques pieds. On y va avec précaution dans une place de guerre, lorsqu'il s'agit de ces sortes d'écuremens : on n'en prit aucune. On permit donc à ce Prêtre , fans que le Gouverneur, qui étoit Espagnol, auquel il s'adressa aussi, y trouvât le moins du monde à redire; ne s'imaginant pas qu'un homme, qui étoit d'ailleurs confidéré dans la ville & honoré d'une dignité dans la Cathédrale , fût capable d'une méchante action; on lui permit donc, dis-je, de faire ce qu'il jugeroit à propos, pour fe delivrer de cette incommodité. Il y fait travailler sur le champ avec tout le soin possible, & en donne austitôt avis au Prince Eugéne.

Ce Prince, ravi que la plus grande difficulté cût été levée, fongea au moien de délivrer le Piétre d'une autre, où il étoit dangereux d'emploier des gens de la ville.

# PLANDE CREMONE. Muson de Pelle. gout par ou current tes Ennemes 12. Mayon du Gouverneur. 13 Esplanade en la garrigen s'a te de tous les Saints . te 5th Marouerite 14 Chateau . n du Maal de Villerov. il Retranem qui courroit le Pon Porte du Mouxo. 17 Redoute ou civit la Garde 18 Rues par ou les Ennemis p rande place de Dome . ser " r' se rend" aux Pla et a la Porte du Po os de parde ou fut mis so le Dome ou la G<sup>de</sup> Églife le Marechal:

J'ai dit plus haut que l'égoût n'étoit éloigné que d'environ deux toifes de la cave, de qu'il y falloit ouvrir une communication. L'on prétend que le Prince Eugéne y envoia trois ou quatre mineurs en habits de paffans, qui s'étant rendus dans la maifon du Prêtre, ouvrirent une galerie fouternaine de la cave à l'égoût.

On fit (swoir cette nouvelle à l'ennemis, qui envoie quédques foldats travellis tout comme les autres, ét chargez de volsille comme s'ils alloent au marché, qui se rendient, ainsi que les premiers, dans la mailon de Gozoli. On en ignore le nombre: les uns l'augmentents infiniment ; mais la plispart prétendent qu'il n'y en eu jamais que huit ou dis, a susquels no protoit des vivers fectirement : encoré nôtérois-ie augment.

res affürer que cela foit vrai.

Les choses en cet état , l'ennemi ne perdit pas un moment de tems : car dans toutes fortes de desfeins qui roulent sur les surprises, le tems est la chose du monde la plus précieuse : & lorsqu'on le perd à délibérer, il s'échape & découvre tout. Le moindre foupçon en améne un autre plus grand, celui-ci un troisiéme, & ainsi fuccessivement. Voilà le sujet de tous les mouvemens du Prince Eugéne en-deçà comme en-delà du Pô, & dont il eût pû fe dispenser, sans que ce sleuve eût nui le moins du monde à son entreprise. Il l'eût au contraire assurée : car pourquoi . je vous prie, envoier un si grand corps de troupes au-delà du Pô? N'étoit-ce pas avertir l'ennemi de se tenir sur ses gardes , ou le jetter dans de grands soupcons? Car de venir par notre pont, c'étoit la chose du monde la plus incertaine ; puisqu'en abandonnant le poste, & coupant ou brûlant cinq ou six pontons, comme je l'ai dit, ceux qui venoient de ce côté-là étoient réduits à l'absurde. Si au lieu de quatre mille hommes tant cavalerie qu'infanterie , le Prince Eugéne eût marché avec huit mille, il est indubitable qu'il en suroit eu au-delà de ce qu'il lui en falloit pour se rendre maître de la place, sans faire marcher un si grand corps de troupes au-delà du Pô.

Le Prince Eugéne se mit en marche la nuit du dernier Janvier au premier Février, après rant de manéges inutiles, à mon avis, & prit le chemin d'Uftiano à Crémone à la tête d'un corps de trois mille grenadiers , mille chevaux d'élite & quelques hussards , qui faisoient la tête de tout. Le Baron de Merci commandoit la cavalerie ; le Prince de Commerci , le Comte de Staremberg & plusieurs Officiers de distinction étoient avec le Prince Eugéne. La marche étoit un peu longue, on l'accourcit par une incroiable diligence pour ne pas faire un contretems; mais on observa un si bon ordre & tant de secret , que personne n'en eut la moindre nouvelle, quoiqu'on fût par tout aux écoutes dans nos quartiers. On ne peut trop se précautionner ni se tenir sur ses gardes, on n'envoie iamais trop de partis dans un tems de foupçon, & où l'on apprend que l'ennemi est en mouvement en différens endroits, & furtout lorsqu'on ne voit rien encore dans ses desfains. Dans ces fortes de conjonctures , rien n'est plus nécessaire que d'avoir un grand nombre de gens aux nouvelles. Les mesures que le Pr. Eugéne avoit prises furent si secrétes & si justes quant à la marche, qu'on arriva presque à l'heure prescrite, c'est-à-dire environ les quatre à cinq heures du matin, sans qu'on s'y attendit.

Le Prince Thomas marchoit, comme je l'ai dit, de l'autre côté du Pô avec le cops qui côto à fes ordres. Des quôn fut arrivé auprès de la ville, le Général de l'Empereur détachs quatre ceis homanes choisis commandez par Magdonel, Lieutrane Colonol Hradoois. Comme ce détachement alloit entere dans le foffé pour gagner l'égoit ; on avertié le Prince Eugéne qu'on entendoit batre l'affamblée dans la ville. Il en part un peu flurgiris: car comment accorder le fin

L3

lence qui régnoit autour des rempares avec ce bruit de guerre ? Il iugea que c'étoit quelque revûe, & l'affaire étoit trop avant embarquée pour qu'il crût devoir l'abandonner. Je ne fçai , dit-il , fi la mêche eft déconverte , n'importe il ne coûte rien de tenter , & puisque le vin est tiré il faut le boire jusqu'à la lie. Le conseil étoit prudent. Dans les entreprises de cette nature , à moins qu'on ne soit assuré que l'ennemi est averti , on ne risque rien de sonder. Le Prince Eugéne avoit d'autant plus de raifon d'en user ainsi, que la trahison étoit l'ouvrage d'un seul homme & d'un Eccléfiastique, qu'on doit moins soupçonner qu'un autre. J'admire cette résolution du Pr. Eugéne , car tout autre que lui eût pris le parti de se retirer . & n'eût point douté que l'entreprise ne sut double. Il laissa donc battre la caisse dans la ville, & n'alla pas moins son train. En effet le bruit qu'on entendoit venoit du Chevalier d'Entragues , Colonel du régiment des Vaisseaux. Comme c'étoit un Officier fort exact & de grande espérance, il avoit demandé la permission de faire prendre les armes à un bataillon de son régiment, dont il vouloit faire la revûe. Comme Crémone est une grande ville, & que les soldats comme leurs Officiers étoient logez en différens endroits, il étoit néceffaire qu'on battit l'assemblée de grand matin de dans presque tous les quartiers de la ville. C'est ce qui trompa d'abord les ennemis , & qui fut pourtant la cause du salut de la place.

Magdonel avec fon dérachement se rendit sins bruit sur le bord du soffs, qui étoir éce : il y décend ; & comme il y avoit un petit ruisseu de outre pieds de largeur qui couloir au milieu, appellé la Gamena, on jetta dessus quelques madriers dont on s'étoit pourvui : on le palís sins être découvert, & l'on entra de là dans l'égoit : de l'écoût dans la cure, & de certec avet dans la massion du Prêtre. Tout ces fut con-

duit avec tout le fecret & la prudence possible.

Le déschement éant préque entiérement puffé, Magdonel prit d'abord deux cers hommes, dont une moité court en thèx à la port de Tous-le-Saines, & l'autre en même tens à celle de Sainet Marguerite : le refte fut divifé en plufieurs pelotons, pour aller dans les midiens où évoien logge les Officiens Cénémus, d'às que les portes froitent enfoncées. Ces deux portes évoient peu éloignées l'une de l'autre: les ennemies y artivéent par le terre-plein , & les grades furrent furprise & égorgées fians qu'il fix tité un feul coup de fuffil. En même tens des ferruiers de scharponiters auton avoir amenez, firent future en un inflant les feurres de les recrouls des hortex,

& baifférent les ponts.

Le Prince Eugéne, averti que Magdonel est entré dans la ville , & qu'une pertie de fes troupes marchoit aux potres , s'avance en même tems avec son corps de roupes, trouve les ponts bássica & les portes enfoncées. Il entre dans la ville par ces deux portes : la cavatier par celle de la sinte Marguerit e, précéde par la plus grande partie de son insinterier par celle de la crete insinte Marguerit e, précéde par la plus grande partie de la s'exécuta vave et ant de bonheur & de diligence, que la trête des troupes éroit dég sur la grande place de la ville, & avoit déja rempli la petite , sins qu'on cut rencontré personne dans les russ & fissa la moindre alame, tant on avoir pris de méture pour empêcher que la méche ne sut évrorée. L'ementii arriva à la place sibatine, où il y avoir quittre piéces de canon & une grade de enquante hommes, qui situret pris ou georgez sans sinte la moindre résistance. Les ennomis aint occupé les deux places, les portes par où ils évoirent entrerz, & les russ qui y communiquionent , cou-poient la ville en deux : de maniére qu'une partie de la garnis de de diligence, et de l'auter. Touse cette disposition situ s'inte vere tant d'order de de diligence, et de l'auter.

que l'ennemi se trouve tout établi avant que le jour parsit, &, ce qui semble incroisble, avant que la garnison en eut la moindre nouvelle.

Il écui pourtant difficile qu'on ne sut découvert en quelque endonit; ce qui n'aurits que l'orque le rête de l'infantieré défibit par la grande rue, o hi filhoit effinter une efféce de cazene, dans laquelle il y avoir une vingaine de folders du régiment d'Auvergne. Ces foldes s'étant éveillez vers le jours , s'appergiferent que c'étomet les ennomis. Ils commencéemt à faire grand seu par les fenêtres , ce qui costmença à donner l'alurem. Il évoir terms.

#### 6. 11.

Le Maréchal de Villeroi est fait prisonnier , & une partie des Officiers Généraux; Cuirassiers attaquez & bastus par le régiment des Vaissequez.

El Maréchal de Villeroi, éveillé par le bruit de pluficurs décharges ; se leve en Lhite, ontomes à fon Sécretaire de prendre grade à les papiers ; de de les brière, s'il le jugorit à propos ; que pour lui d'albiet momer à cheval ; de comme le trens presfoit , on lui jetze un marteu de cavalier fuir les s'paules. Il galope tout aufficé à la place, il rencontre en son chemin quedques soldats, qui au bruit des coups de fis-fil éciente foris avec leurs ames : il en forme une troupe & tire du céré de la place. Mais quelle dut être si surprisé d'y voir l'ennemi . de la troupe de Magdonel qui lui vint au devant ! Un Sergent lui ports d'hoord un coup de habetade , qui ne fit qu'efficure, de rout sufficé il eli jetté à bas de son cheval, de sins qu'il fuir connen on l'amen au corpo-de-garde on Magdonel s'éction polé ; et Officier ne le connois-stat, pas mieux que ceux qui l'avoient amené, ne luissa pas que de lui rendre son che-

Sur ces' entrefaites le Marquis de Croman , qui étoit monté à cheval au bruit des coups de fifth, aint manifié qualques foldets , fe ports fuir la plies , cotime le rendez-vous en cas d'alarme ; il la trouva entiérement occupée. Il voulut attetueur l'ennemi avec la peitte troupe ; mais la partie n'étante pas égale , fe gesta futuret chargez, mis en luite, & lui blelfé à mort. Il fut pris dans cet érat, & transporte à l'inflant dans une califie hors de la ville. Le Gouverneur ne fut pas plas heureux , il fut belfé de trois coups mortels dans la même ruë. M. le Contre de Mongon etit éprouvé pett-étre un fort tous femblable, fi fion cheval en fe firit aberta fous hai en fortant de fon lègis , dont il faillit en étre écouffé, aims pedus, à ce qu'on de , d'e connotifiance par outre chirer. A peine fuel de saint pedus, à ce qu'on de , d'e connotifiance par outre chirer. A peine fuel de la saint pedus, à ce qu'on de , d'e connotifiance par outre chirer. A peine fuel de le partierne à via. M. d'Egrigny, qui faifoit la fonction d'Intendeur, fur sulfiarreté; le Pirace Eugées ainte reuvoié pluficura détachemens pour arrêtre le prince Eugées ainte reuvoié pluficura détachemens pour arrêtre le prince leure de le partierne de la partierne de le partierne de la le partie

Tous les Officiers Coferiaux siant été pris ou tucz, comme je viens de le dire, à la réferve du Comme de Revel, Lieutenaux-Gérén, de du Marquis de Profin, Marréchal de Camp, ceux-ci étoient destinez pour être chargez feuls du foin de tout ce qui devoit s'exécuter dans cette journée. Comme s'is s'étoient donnez le mort, ils réfoluente de le mendre en droiteur eu châteu, pour être à portée de donnier de lise ordres néessfaires, d'envoier des fecours où lis jugeroisiers qu'oi en auroit befoin, & de concerter enfamble les paries qu'ils auroient à prendre. Le faccés fit aflez voir

dans la fuite qu'ils ne pouvoient en prendre un meilleur. Rien n'étoit d'une plus grande conséquence que de conserver ce poste, d'où l'on pouvoit continuellement harceller les ennemis, & dont, tant qu'ils ne seroient point les maîtres, ils avoient toujours tout à craindre.

Il ne s'étoit encore rien paffé qui pit hilfer aucun doute au Général de l'armée de l'Empereur du fuecès de fon merepriel. Il étoit dans la ville ; il s'étoit customé dans toutes les places, ai fle voioit maître encore de deux portes, où il s'étoit puiffinment fortifié , de la communication à ces portes étoit toute établie. Il ne s'imaginoit pas qu'il fût possible de l'en chaffer, de que ce qui lui refloit à faire, pour être maitre sholu de à ville , ne fir le chofé du monde la plus aifec. Il fie romps, de l'on verar que ces houraux commencemens furent fuivis d'une foule de digraces, qu'il obligerent enfin d'abandonner fon entreprit , de de fe retire honteule.

Ce ne fu qu'au grand jour que l'alarme cournt dans tous les quartiers de la ville, de que l'on commenç à à s'apprectori qu'il n'y avoit encore rien de délégéré, que le péril n'évit pas extréme, de qu'on se tirerot a siément d'affire. Les foldats en armes s'amaunoient de toutes parts, touset les trus s'en trouvoient rempile; s. de divisins par pelotons de trante, quarante de cinquante hommes, s'e répandirent dans d'autres ures qui alloient abouirt aux deux plece de la gramién avec l'autre; inville en deux, de rompoit la communication d'une partie de la gramién avec l'autre; insi tout ect an est pas capable de les décourager. Il y parts difer par leur réfolietion : cur s'étant partagez, comme je viens de le dire, en pluffeurs pelotons, n'aisant tous ensemble qu'une même voloncé de un grand des fire de combattre; jis cherchoient

l'ennemi & le chargeoient par tout où il paroissoit.

Cependant on ignoroit encore dans la ville l'avanture du Maréchal de Villeroi ; les ennemis étant maîtres du quartier où ce Général logeoit , il étoit difficile qu'on pût en avoir des nouvelles. Le Marquis de Saint-Geniez-Navailles , Officier de valeur & de mérite, & l'un de ses Aides de camp, des Mémoires duquel je tire une grande partie du détail de cette action mémorable ; Saint-Geniez , dis-je , s'étant bien douté que l'ennemi étoit dans la ville, monte promtement à cheval pour se rendre auprès du Maréchal; mais s'étant apperçû que toutes les avenues pour l'aller joindre étoient fermées, il gagna du côté de la place Sabatine par des rues détournées ; lorsqu'il apperçut un Officier, qui de sa fenêtre lui dit qu'il ne lui conseilloit pas de se trop presser , que l'ennemi étoit maître de la ville , qu'il feroit sans doute beaucoup mieux de chercher un azyle , & que le moins qu'il lui pouvoit arriver étoit de se faire prendre. Saint-Geniez trop brave pour écouter un avis de cette nature, & qu'il ne croioit pas vrai, puisqu'on tiroit encore en plusieurs endroits de la ville, laissa là l'Officier. A peine eut-il tourné la rue, qu'il rencontra le bataillon du régiment des Vaisseaux, & le Chevalier d'Entragues à la tête. Ce bataillon ne faisoit guéres plus de deux cens hommes ; mais en marchant à la place Sabatine, il groffit un peu plus par la jonction de quelques Officiers & foldats de différens corps. Ce petit secours détermina d'Etrangues à marcher à l'ennemi. A peine y parut-il par la grande rue, qu'un gros escadron avec deux étendarts se présenta en face de sa troupe, aiant à dos la Maison de ville, à droite les portiques de la place, & à sa gauche le corps-de-garde, & tout cela garni d'infanterie.

L'Officier qui commandoit cet escadon ne branla point de son poste, il étoit trop bien épaulé: il falua même de l'épéc d'Entragues, qui avoit ordonné qu'en ne tirat qu'à bout portant. D'Entragues en approcha de si près, qu'il complimenta cet escadron: Méssieurs let Tudesques, dit-il, soite lets bien voeus; vous avez un peu dérasgé ustre toilette: vous allons pourrant vous faire les homeours anne at qu'il nous fera possible. Ce compliment fut tout aulitré tuivi d'une déchange, qui mit les ennemis dans une déclorder, qu'ils oubliérent qu'ils n'avoient affaire qu'à de l'instancie. Il eulient di s'abandonner déflus , la charger l'épée à la main de lui palfer fur le ventre. Ils n'en firent pourrant rien ; ce qu'on aux moins de peine à crorie que ce qui arriva de cette décharge , puisqu'on a sçû depuis qu'il ne fut tué que quatre cavaliers.

Cet escadron aiant làché pied , quoiqu'il n'y eût pas grand sujet , on voulut profiter de cet avantage, & pouffer jusques dans la place; mais il en fortit une telle tempête de coups de fusil, que nos gens ne pouvant y répondre, rentrérent aussitôt dans la rue. Rien n'empêchoit les ennemis, après une si furieuse décharge, de profiter de cet avantage, outre que le Chevalier d'Entragues venoit d'être blelle à mort. Ils étoient si supérieurs à nos troupes, qu'on a lieu d'être surpris de leur peu de hardiesse ou de l'ignorance de leurs Officiers. Le Maréchal de Villeroi , qui étoit dans le corps-de-garde, & qui s'apperçut de la lâcheté de cet escadron, ne douta nullement que nos gens ne revinssent encore à la charge, & qu'ils ne se rendissent maîtres de la place, & par conféquent du corps-de-garde où il étoit prisonnier, sans que qui que ce fut le connut encore. Mais il ne scavoit pas que ceux qui avoient attaqué ne faifoient pas deux cens cinquante hommes, & qu'il y en avoit près de mille dans la place. Il attendit encore quelque tems; mais comme il s'apperçut qu'il n'avoit plus rien à espérer de sa délivrance du côté de nos troupes , il ne vit point d'autre ressource que de tenter Magdonel. Il le tira à quartier, & fans lui apprendre qui il étoit, il lui fait des offres affez confidérables pour que Magdonel jugeât que fon prisonnier étoit un homme de conféquence. Il refusa généreusement ses offres, & le Maréchal eut la douleur de ne pouvoir prendre part aux exploits glorieux que nos troupes devoient faire dans cette journée , pour chasser le Prince Eugéne d'une ville dont il se croioit déia maître.

Comme Magdond vir que son prisonaire n'étoit pas en sûreté dans un conpedegrade, & que la pennision pouvoir encore tentre l'astique de la place de s'eldivere, n' fo no venoit à squoir qu'il y s'ita artée , i îl st donner avis su Prince Eugéne que le Maréchal de Villeno étoit du nombre de sep risonaires. Sur ces nouvelles le Prince Eugéne envois M. le Comte de Staremberg , suquel M. de Villeroi s'edécouvrit. On le conduitr dans une petire maissin tout aupstré de la porte de Sainte Marquerires ce qui me feroit s'oupcomer que le Général de l'Empereur commençoit à s'e désire du facche de son enterprise. Car pourquoi l'envoire hors de la ville à Ces précatories que le Prince Thomas, qui s'oit de l'autre côt du Pà , pôt jamis s'ercaler most que le Prince Thomas, qui s'oit de l'autre côt du Pà , pôt jamis s'ercaler mattre de notre post. Car quand même îl s'e fortie mapria de Pouvrage qui le couvroit, il n'en étoit pas plus avancé; pusiqu'il stiffsoit , pour rendre inutiles les s'opces de l'ememi, de coupre le poot, comme cela arriva peu de temas aprèe.

L'attaque de la place Salatine, & la llebrée de cet es donn, qui ne sit aucune résistence, aussière au Peince Eugenée d'autant plus de chagin, que uce est étadon, évoir dans cet avanage qui donne la supériorité à la cavalerie contre l'infanterie. La senne mème, quoisque s'upérieure au bantillon de Vailleaux, n'avoir pos donnée plus grandes prouves de son courage. N'cui-elle pas mieux siti de poursiuver ce batillon, & de de l'artaquer dans la rue à l'autore set maneuves lui strant connoire qu'il n'évoir pas encore maière de la ville pour être dedans, de qu'il ausoir encore bien des embarras à surmoners. Revenous au bastillon des Vailfaux, qui terne de aouverux defeins, a spès avoir échoué à la place Salatine plutôe par foilbelsse que par désine de L'Attant Je. courage; ce que les soldats & leurs Officiers sentoient bien. Oa n'a garde de se rebuter, lorsqu'on compte d'être secouru, & que toute une garnison prend les armes.

Le Chevalier d'Entragues étoit malheureusement hors de combat , comme je l'ai dit plus haut. Les Officiers furent quelques momens incertains de ce qu'ils seroient. Il falloit pourtant se résoudre, le tems pressoit : remarcher à la place Sabatine , c'eût été une témérité. c'eût été engager un combat fort inégal contre un corps confidérable d'infanterie & de cavalerie ; contre lequel il n'auroit pas été possible de résister. Que faire? On entend une voix , qui fut suivie de plusieurs autres , qu'il falloit se retirer par la petite place des Jacobins , gagner de là le rempart du côté du château , & attendre dans l'esplanade la jonction du reste de la garnison , pour remarcher ensuite à la place Sabatine & tâcher d'en déloger les ennemis, qu'il étoit dangereux d'attendre plus longrems, de peur qu'ils ne s'apperçuisent enfin qu'ils n'avoient affaire qu'à une poignée de gens. L'avis fut goûté , mais on ne put l'exécuter. Peut-être futce un bonheur qu'il se trouvât des obstacles. Car les Généraux qui arrivérent au château peu de tems après, se croiant bien fondez à croire que les ennemis étoient plus forts qu'ils ne l'étojent effectivement , n'auroient apparemment pas permis que de braves gens allaffent s'exposer à une mort certaine, sans espérance de repousser l'ennemi. Il falloit, pour aller au château, gagner une petite rue qui étoit enfilée de tout le feu de la Chapelle & de la maifon du Pretre Gozoli. On ne s'attendoit pas d'y trouver trois cens hommes qui s'y étoient logez. On y marche ; mais à peine parut-on dans cette rue, qu'on se vit exposé à tout le seu de cette Eglise & de la maison. Nos gens en parurent un peu ébranlez; mais ils ne le furent qu'autant de tems qu'il en faut à des hommes de courage pour revenir de leur trouble, & pour prendre une réfolution vigoureuse. Ils s'encouragent les uns les autres, & crient à leurs Officiers qu'aiant l'ennemi si près d'eux, ils eussent à les mener sans délibérer, & qu'en allant droit à eux ils trouveroient affez l'expédient de les faire taire. Les Officiers qui voient cette volonté dont on avoit si grand besoin , sont d'avis de brusquer ces gens-là, fans les marchander. La troupe étoit bien petite, il n'y avoit guéres plus de deux cens hommes. Il falloit faire une disposition, embrasser la maison & l'Eglife. On s'y détermina, lorsqu'on vit arriver Montendre Colonel de Médoc, &c d'Arennes Major Général, qui amenoient un fecours d'environ trois cens hommes de différens corps. Ce secours inespéré releva le courage & les espérances des soldats. Après cette jonction, on marche à la Chapelle avec toute l'audace possible. On esfuia d'abord un grand feu ; mais dès qu'on eut gagné le pied du mur , qui n'avoit aucun flanc, l'ennemi se trouva entiérement hors de visée, & nos gens entiérement à . couvert. La difficulté étoit de forcer l'Eglife & la maifon, les murailles en étoient bonnes & fortes; & quand les portes en eussent été ouvertes, c'eût été une imprudence de prétendre d'en chaffer l'ennemi. Il eût fallu y paffer un à un , ou deux à deux; on n'avoit ni canon m outils pour fapper le mur, & l'affaire ne fouffroit nul retardement. Que faire? Dans cette incertitude quelqu'un s'avifa de dire, qu'il n'y avoit nul autre expédient à prendre que de mettre le feu aux portes , & tout en meme tems à la maifon. L'ennemi, qui entend parler de feu, & qui craint d'être brûlé ou fumé, demande s'il n'y auroit pas bon quartier. On leur promet, pourvût qu'ils fe hâtent de fortir. Ils fe rendent donc au nombre de trois cens hommes ; mais le foldat étoit si animé, qu'on eut bien de la peine à le retenir. On en tua quelquesuns. & le reste fut conduit au château.

Voilà la premiére action qui releva le courage & les espérances de nos foldats : car après cette action, où nous ne perdimes que six ou sept hommes & quelques blessez, parmi léquals le trouvoir Montendre, qui le fut légéement, on ne déslighet plus de chaffer les nemess de la plexe. Cette nouvelle s'étant répandue dans la ville, groffic furiensiment nos troupes: 1 pilipart des foldats qui écoient dans l'autre partie de la ville, qui ne pouvoient communique avec ceux qui écoient dans l'autre, prouvan une iffice pour s'échaper du côté de la Chapelle dont nous venions de nous rendre les mairres, fortieres de ches leurs hotes de vinerus le joinde ra ugros, bien qu'if ffic encore infiniment inférieur à l'entomi : car il y eut un affez grand nombre d'Officier de la comment que que partie de la comment de de diffinguer par la fuite ceux qui ne potuvoient se justifier ni se seranzir du blisme qu'ils mércineur. Revenous à notre sigie.

Les ennemis avoient tiré entre l'Eglifie & la maifon du Prêtre un retranchement, Il n'y avoir pas un nilhant à profre. On craignort que les ennemis, connoilfant l'importence de ce polte, n'y marchaffent pour le fectourir. Qui sarroit jamais cru qu'îls ne s'en avisifient past 30 nne perdit past un moment pour cette atteque, tous nos foldats étoient réfolts & prêtra à tout faire. On marche à ce retranchement , dont la prife nous donnoit de très-grands avantages, & collègne il se ennemi à l'affoible retranchimiement aux autres endroits de la ville pour le fortifier aux deux portes de vigeurs de de fétolitien, que nous l'emportaines fins profique autour effifinate ; que qui fut un coup bien field au Prince Eugéne. L'on en va voir d'autres qui lui fu-rent encore infoliment puls fenfible que

## 6. 111.

Attaque de la perte du Pà. On 15 pris trop terd. Fattet dans cette attaque, Let Imperiaux four reputifice. Russe du Prince Engéne de nut effet. Discours du Prince de Commerci aux Magilfrats assembles dans létites de Villa. Les François coupens le post du Pè, c' brailent une partie des pontons après avoir abandonné l'entrage qui en convroit la tel partie.

E succès de Crémone dépendoit absolument de la prise de la porte du Pô , c'écdeux places de ville car par cette prise il éroit le maître do not es établir dans les
deux places de la ville car par cette prise il éroit le maître do notre pont, & froncisoit is jonction du corps de troupes du Prince Thomas. Je ne puis comprendre
comment le Pince Eugéne par penfer il tard à cette avanture. C'étoit prendre le
roman par la queue, s'il m'elt permis de parler ainsi, que de s'amusfer aux autres endroits. Cette futue et inexcubille. Le Prince Eugéne éroit monté sur la tour de
l'Hósel de Ville, inquiet du corps du Prince Thomas , qui ne paroissior point , à
cassi de la difficulté de la marché, & plas enorce par la malice ou l'ignonance des
guides. Ce Prince perdit beuscoup de tenns à attendre les signaux dont il écit convenu ; mais cal en émpéchoit par qu'il ne delt marcher à cette porte, s'en rendre le
maître, & prendre le pont par le revers. Tout cela ne lui vint pas à l'ésprit. Il s'y
détermina enfin , mais trop tard c'ar le grade Handaois , qui écoit à cette porte, averrie que l'ennemi écoit dans la ville, s'écuit déja précautionnée, & l'attendit en réfolution de lui varde bien cher ce poste.

J'incline fort à croire ce que j'ai appris de quelques Officiers Allemans de ma connoissance très-dignes de foi , qui se trouvérent à cette action-là. Cette maxime seroit soit vraie à l'égard du Prince Eugéne , comme de beutoup d'autres , que la bonne fortune n'ell pas toujours d'accord avec la vertu. Ce Officier n'ont alliufe que le dérachement defliné pour l'attague de la porte du Pô partit dès le moment qu'on fist arrivé dans la place, & que le guilde qui le condicilor àsaite été uté d'un coup de fissifi tiré par une fenéter , le détachement s'égars à cuté des détours des rues , & que les foldats prient l'une pour l'autres ; et qui les foldats prient l'unes par l'attent et ce qui les foldats prient l'unes par l'attent per l'entre de l'une proper l'attent et cett pour feite d'als ses fortes d'entreprifés. Quoiqu'il ne foir, le Baron de Merci march a cette pour feite de la tête de hui teus se avec de l'infanterie en bon nombre, avec ordre à la cavalerie de fe pofter entre cette potre de les cazernes, où la plus grande partie de la nôtre étoit logée. Ces cazernes évoirent environnées de jardinages & de haies qui les férmoines, de cha régoit judqu'à la porte de Mouze, Pour plus grande précutation en fie broder es haies d'un bon nombre d'infanterie, pour contenir nos cavaliers de les tenir en réfocêt. Cette précation étoit un peu trop outrée. Ce n'étoit pas l'aqu'à falloit poffer cette infanterie, mais dans l'entrée des rues voifines de la porte par où les l'Indaois, qui étoient logez tout auprès, pouvoient venir. Autre foute qui n'ell pes des moindres.

L'autre côté de la potre du Pô est uni, & les maions affez éloignées du tempart. C'est une plaine en péloufe, où l'on peut remure des ciedanos judques fur le terreplein, qui étoit peu élevé & en pente douce. On n'y peut aborder fans se romper & se dédiment, l'ennemn n'opoped pourtant rien de ce côté-la, n'dans les rues qui verioient dans cette plaine. Voil quelle froir la situation du terrain du côté de la porte du Pô. Nos cavaliers, qui se viente nota cou ploquez, fisiénest grand feu des senétres de leurs cazernes. C'étoit tout ce qu'ils pouvoient faire; mais comme le feu des mostiquesons n'est pas fort à craindre, les ennemis ne s'en mineren pas beau-

coup en peine.

Le Baron de Merci s'écant políté, ainfi que je viens de le dire, entre la porte du Pô de les cazernes, fit marche le détachement des genudiers définie pour l'artique de cette porte, où il y avoit une garde de trente-cinq hommes commundez par un Capitinie, qui s'éctoi couvert d'une habebarde, & fit un feu terrible contre nos gens, qui ne demeurérent pas en refle. Cettu qui attraquoit cette porte cit du coler la barriére, & paller les armes la travers; mais s'étant aporçur que les nôtres les avoient prévenus, & que la palifiade le trouvoit toute hérifiée de bianomentes su bout du fifil, les foldats n'oférent s'en approcher, de peur de s'enferrer dans ces bianometres; ce qui leur fit perdre beaucoup de monde. Nos foldats a fouvert de la pullifiadé de de la barriére, les choififioient de les triovent funs cette porte une coffination à laquelle il ne s'écroit pas attenda, tens de goger les fort de nos bainometres. de d'engager fes foldats à palfer leurs armes dans la barriére; font de nos bainometres de d'engager fes foldats à palfer leurs armes dans la barriére; mais ce fui insultment.

Pendant qu'on étoit engagé à cette porte, l'ennemi s'empare d'une batterie de feptpièces de vingt-quarre qui étoit fur le rempart, de definicé pour la défende de l'ouvrage de notre pont; de comme ils ne trouvérent perfonne pour la défendre, ils n'eu-

rent aucune peine à s'en faisir.

Cependani l'alarme écoit par toure la ville, dépi les deux régimens Irhadois Dillon & du Bourts, qui écoiem logez tout auprès, avertis que la porte di Pô écoit attaquée, y courarent en hâte, & leur nombre groffit tellement en ſi peu de tems, qu'ils ſe virent en état de marche à l'ennemi. Les choles écoitent en ces termes, lorsque les Irhandois vicaneux tour à coup le préſenter à ſon flanc par les remparts, & par les ruses qual aboutifiéme à la porte. L'ennemi împris d'une chof ſs împrévide.

fit avancer sa cavalerie pour soutenir son infanterie; mais à peine s'en fut-elle approchée, que nos gens sondent sur celle-ci avec une telle fureur, & un feu si vis & si violent, qu'ils l'ensoncent, & rejettent cette infanterie sur la cavalerie, qui se vit elle-même attaquée & menée jusqu'au gros, où l'on tâcha de se rallier. Toute cette

affaire fut expédiée presque en un instant.

Le Baron de Merci, enragé d'avoir fi mal réuffi, tâche de guérir fes foldas de leur épouvante, & de les ramens au combat; mais dle écoit trop grande pour efjérer de rattaquer fur nouveaux frais. D'ailleurs le feu des nôtres sugmentant coujours par les nouveaux fecuns qui leur arrivoirnt à chaque moment, les encenits de virent obligez de s'en éloigner, & de fe loger & fe couvrir des maisons vointes de cette porte. Par ce mouvement une partie des caremes de notre exabire furmer démâgétés, & la barcteie le roruvant abandonnée, nos gens toumérent le canon fur les ennemis & contre les maisons oil dis évolente legar, ce qui lue fétorie puer-ette pas arrivés, fi le Baron de maison oil de s'écolente legar, ce qui lue fétorie puer-ette pas arrivés, fi le Baron bourit par la fuire qu'à un grand feu de part & d'autre, fins que les empins per-fiffent à rime de visoureux.

Il étoit d'une extréme conséquence à nos gens de se maintenir dans leur terrain, ils songent à s'y fortifier pur des tonneaux & des charettes dont ils s'e couvrirent : car ils s'attendoient, ou ils devoient raisonnablement s'attendre à une attaque plus vigoureus que la première. Ils s'y prirent de telle torte, qu'en peu de tems ils se virent

en état de ne rien craindre.

Le Baron de Merci, hors de combat & chaffé de fon polle, en fait donner avis au Prince de Commerci, & lui apprend en méme trem scomment la chofé s'écit pafée, accule tout net l'infanterie d'avoir manqué de tourage en cette occasion; mus la cavalerie en marqua-t-elle plust Et le Baron lui-méme étoi-il ent de tous défaust dans les métures qu'il prit à l'artaque de cette porte? Net cient-il qu'à tirailler contre dés gens à couver d'une batteré l'îl falloit les houdre de les joindes, & ce n'eft que par cette façon de combattre qu'on peut efferer de réulfir. Ce qu'ill y a de plus remarquable dans ce qui se passi a cette porte, et c'et que les deux battallons rilandois faisoien à peine quatre cens hommes. Après l'action ils s'apperqirent qu'ils manquoient d'Officiers, dont les uns étoient abliens de leux régimens, de les autres loeze en différens endroits de la ville, ignorant encore ce qui se passion à la porte du Po.

Le Prince Eugéne fut extrémement surpris du mauvais succès de cette attaque, & du peu de résolution de ses troupes. Il en connut bientôt les mauvaises suites, s'il n'y remédioit sans retardement. Il sentoit bien que s'il ne se rendoit maître de cette porte, son entreprise échoueroit misérablement, & avec honte; outre que sa retraite n'étoit pas la chose du monde la plus assurée. Il crut l'affaire de si grande conséquence, qu'il ordonna au Prince de Commerci de s'y transporter incessamment, pour voir à l'œil le parti qu'il y auroit à prendre. Le Prince Thomas paroifsoit alors de l'autre côté du Pô. Le grand feu qu'il entendoit dans la place, sans qu'il parût personne de l'autre côté du pont, lui firent beaucoup douter de l'événement de cette entreprise. De l'autre côté le Prince Eugéne n'étoit pas peu embarassé, ses troupes avoient déja été chaffées de la Chapelle & de la maifon du Prêtre, quoique la bonté du poste & leur nombre les rendissent très-capables d'une plus sorte résistance, leur làcheté ne lui paroiffoit pas concevable. Lorfqu'il fut arrivé à la porte du Pô, il y trouva nos gens fi bien établis, qu'il vit affez qu'il v uferoit inutilement ses troupes par une nouvelle tentative. Dans un état si violent de doutes & d'incertitudes, il envilage une rule qu'il crut devoir lui réuffir, puisqu'il ne pouvoit rien par la force.

Il s'imagina qu'en tentant la fidélité des l'Indoón fous de grandes prométies, il pourroir acquier par cette voice eq qu'il pe puvoic emportes par la force. Il l'oue evoice
Magdond. Cet Officier s'avance hors des rangs, & crie s'il ne lui fers pas permis
de faire quelques propofitions. On lui répond qu'il les part faire liberment. Il s'approche, & leur déclare de la part du Prince Eugéne, que s'ils vouloient changer de
parti & le ranger de celui de l'Emporeur, on leur promettoit qu'ils froitent entreen
us fur un plus haut piet que celui de France, & qu'on y joindroit encore une gratificacion égale au fervice qu'ils rendroient à Sa Maylét Imprésia; e ui'sprès tout leur
oblitation ne retarderoit que de fort peu de tems leur définie, qui éroit d'autant plus
ceraine, que le Général de l'Emporeur éroit le maitre de la ville, & que ne s'igilitar
plus que de leur poîte, il les conjunoir par l'affection qu'il avoit pour rous ceux de
in auton, que grantir du malhaur qui pendoit fur leurs trêss; qu'ils alloiner tere
arequez, qu'ils ne pouvoient éviret leur ruine, & d'être tous taillet en piéces &
fans auton quartier. s'îls n'acceptosient les conditions avanageates qu'il leur pro-

Cette harangue de l'Officier aux Irlandois, fit juger que les affaires des ennemis ne tournoisent pas mieux aux autres endoits de la ville qu'à la porre du 90. On 6 moqua du harangueur, & on lui répondit en fort peu de most : qu'ils n'oubliseoisent rien pour fe rendre dignes de l'étilien du Général de l'Empereur, & que ce ne feroit pas par une perfidie, mais en défendant leur polte judqu'au demier foupir; que l'ennemi n'avoit qu'û commencer, & qu'il verroit à quelles geni la unoir affire; & comme l'emploj d'un Député, jui dit-on, ne doit pas être celui d'un fuborneur, qu'il ne devoit nos trouver étrange qu'on s'affuirà de la perfonne. En effet il fur ammé pri-

fonnier au château.

Magdonel arrêf, le feu recommença avec plus de violence, sins qu'il parût que l'ennemi fonçait à une nouvelle atraque, & fans qu'il penfit miente à regipare l'eternia qu'il venoit de perdre : toutes fes menaces aboutirent à de grandes efeurmouches; & comme par l'abandon du pofte qu'il avoit d'abord occupé, il nous liffoit la batterie de fetp piéces de vinget-quatre, qui étoient plantées fur le tempart, on fit un grand feu fur fus troupes du Prince Thomas, qui proifiloint de l'autre cédé du Pô.

Les chofes écoient en cet état, lorfque Sainte Colombe, Capitaine du régiment de Beujolois, qui commandoir Vouvege qui couvroit la tête de notre pont, se trouvant trop foible pour le défendre, se détermina d'abandonner son possite, quoiqui un autre Capitaine du même régiment ne sit pas de même avis. Mais de peur que l'ennemin e passité à riviére & ne vint au secours de ceux qui céoient dég dans la ville, en abandonnant Touvrage, il coupe le pont & met le fuu à un nombre de buteux; ce qui fin te faut de la place, & Newards par cette a Gion toutes les mediures du Prin-

ce Eugéne, & rendit inutile le corps qui étoit au delà du Pô.

Ce' habile Officier, qui étoit un Ĝentilhomme d'Avignon, n'abandoma pas pour cela le pont, de crainet que let ennemis ne takuffent de le réabile. Il envois e mês me tents un Sergent aux Généraux pour (gwoir d'aux ce qu'il avoir à faire dans cette occión, s'il reliteoit la malgré fa foibleffe, ou s'il fe returents, au rifique de hiffre le paffage libre aux ennemis. Le Sergent aiant rencontré M. le Marquis de Praffin fur le glacis du châteus, lui dit que l'Officier qui commandacit l'ouvrege du pont Pavoit envoié pour l'informer qu'il avoit àbandonné ce potte, vû l'impossibilité de le foutenir ; mais qu'en fe retirant , il avoit couple le pont de brûlé une partie des blateux, s'é qu'il ne doutoit point qu'il n'approuvât ce qu'il venoit de faire, quoi-que fans ordre.

Il est des occasions où un Officier dans un poste ne peut pas attendre des ordres de

fes Céréaux, & où il est obligé de prendre fon parti fur le champ. Il en est d'autres où il est loud de l'avoir afte. Philoperem doit le commencement de la réputation à un coup de cette nature. Quoique simple cavalier, il ofs seul avec les Achems artaquer fans orde l'infantrie d'Euchdas, la fir pler 1, en mie en suite de ni fu un grand carrage. Quand il propost ce dessen aux Officiers du Rois, qui commandoient la cavaliere, il sitt entraté de sou de visionnaire, comme Sainte Colombe par son camarade; mais Antisponsa lui-même lui readit justice, & déclara que cette action étoir d'un grand Captaine. Mailus Torquetas fir tranche la comme de l'action de de l'action

Dès que le Prince Eugéne fe fut appreçà que nous avions coupé le pour à la venue du corps du Prince Thomas, il le vit hons de mêture, se criginie extrémement les sûtes sichentes de cette disparce. Il songea à se débarasse du Maréchal de Villèrois, qui étoir encore dans la ville. Il sut le voir avec le Prince de Commerci, de après les licux communs débitez sur le fort de les infortunes de la guerre, le Prince Eugéne de au Maréchal: sons avec. Asonjeurs, praesurf la ville paur courir et, de vous devoc avoir remarqué que assus no sommes its mairres, vous avec. avoir quelques sirailleurs sur cer remarqué que assus no sommes les mairres, vous avec. avoir quelques sirailleurs sur cer remarqué que sous un sommes site mairres, vous avec. avoir que de la porte de Saime Margueurie s' seta constitue, si si médigrande le côté du pont de la porte de Saime Margueurie s' seta constitue, si si médigrande.

enfin de les faire tous passer au fil de l'épée.

Le Maréchal s'apperçut ai/ément du chagrin du Prince Eugéne, & que se sificire prencient un terts-mauvaile tomurur. & que ce qu'il embaite méprier lui étoit très-redoutable. J'ai le malbeur, lui répondit le Maréchal, « d'être vurre prijourire, je i' ai plus rien à ardimer: il faut, Minifeur, que cons qui fout for le rempar [sachent apparemant es qu'il fjum, c' es qu'il lem à faire. On fit expendate fortu le Maréchal hors de la ville, avec ordre de le conduitre dans une caffine joignant celle où étoit le Marquis de Cerenan. Il ett fort foulbuitre be voir, il ne put l'objenir; on lui

demanda même fon épée avec affez d'impoliteffe.

L'inquiétude du Prince Eugéne n'étoit pas médiocre, nul espoir du côté du Prince Thomas. Nous étions maîtres de la Chapelle & de la maifon de Gozoli , & du bastion qui la voioit à découvert, ses troupes repoussées à la porte du Pô, & toutes d'une volonté fort chancellante, & ce qu'il trouvoit de plus trifte, absolument rebutées de tant de combats. Les affaires n'étoient pas en meilleur état aux autres endroits, malgré fa bravoure & fon habileté: car la fortune n'est pas toujours d'accord avec l'une & l'autre, & furtout avec des troupes consternées, abattues & fort diminuées de tant de mauvais succès; tout cela, dis-je, n'étoit capable que de prolonger sa retraite de quelques heures. Nulle espérance d'être secouru. Il craignoit d'ailleurs que le corps de M. de Créqui, qui étoit en campagne, ne vint au secours de la place, & qu'il ne lui tombât fur les bras. Environné de tant d'épines & de chicanes fans nombre, qu'il rencontroit à chaque pas qu'il faisoit, & ne sçachant plus à quel Saint se vouer, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, il ne voit plus d'autre ressource que celle de recourir aux Magistrats, pour les obliger de mettre les Bourgeois de son côté. La penfée étoit bonne, & la journée étoit terminée, s'ils euflent pris les armes contre la garnison, qui n'étoit déja que trop occupée.

Pluficurs prétendent que le Prince Eugéné envois le Prince de Commerci à l'Hôtel de Ville, où les Magistrats étoient assembles. D'autres mieux informez assurer qu'il qu'il s'y transporta lui-même. Je m'en tiens à cette derniére opinion. Il leur tint à peu près ce discours, que j'ai appris de l'un deux, & que je vais rapporter: Vous ne pouvez disconvenir, Meslieurs, leur dit-il, puisque les troupes de l'Empereur sont dans votre ville & leur Général à leur tête, que nous n'en foions les maîtres. Vous pouvez avoir remarqué jusqu'à ce moment quelle a été son attention à empêcher le pillage de votre ville, & peut-être un plus grand mal. L'obstination & l'opiniâtreté de la garnison à chicaner certains postes de peu d'importance, mais dont il faut nous rendre les maîtres pour terminer au plutôt cette affaire, nous obligeront peut-être à recourir à des voies dangereules, parce qu'on n'en voit point d'autres. Le succès en est infaillible; mais je doute que votre perte ne le soit pas après la victoire. & je ne répons pas des foldats lorfqu'ils n'auront plus d'ennemis en tête : animez comme ils font, ils vengeront fur vous-mêmes la perte de leurs camarades & les maux qu'ils ont effuiez: vous ferez traitez en ennemis declarez, comme il le femble affez par votre indolence. Le pillage est rarement exemt de l'incendie, un enragé peut faire le coup, & il s'en trouve dans mes troupes & dans toutes les entreprises semblables à celles-ci. Jusques ici, on vous le répéte encore, on a cherché à conserver votre ville au prix du sang de nos soldats. Nous n'en serons bientôt plus les maîtres, quand nous le voudrions; prenez vos mefures là-deffus, la chofe est férieuse. Vous n'avez pas à choifir entre les maux qui vous menacent, & qu'on cherche à empécher, & votre falut. Délibérez-vous sur ce dernier? Vous seriez insensez, & les ennemis de votre patrie & de vous-mêmes. Faut-il vous apprendre ce qu'il vous est expédient de faire pour vous fauver? Vous en avez le pouvoir : faites prendre les armes aux habitans en faveur de l'Empereur: vous fuivrez le parti le plus juste, vous sauverez votre patrie & éviterez la ruine entiére de vos Citoiens. Hâtez-vous de vous déclarer, fi vous êtes fages, il n'y a aucun tems à perdre. Je n'ai pas autre chose à vous dire, pour vous garantir des plus grandes calamitez, & vous rendre dignes des graces de l'Empereur, aufquelles vous devez vous attendre en vous tournant de son côté.

Ces fages Magiltats jugérent par ce compliment mélé de menaces & de promedifes magnifiques, que le Cénéral de l'Empereur n'évoir pas fort affuire de fon fair, & qu'il le voioit dans un défidirets-embardinar, & d'où il ne fortiroit pas fans honte : car bien qu'il flut dans la ville, lis voioient affez qu'il l'y tenoit qu'il un flut fler, & qu'il flevi hors d'état d'exécuter les monaces. Ils lui répondirent, que n'étant point entrez dans cette entreprite, qui auroit du être priméditée; il ne devote pointe s'attendre que les Bourgeois le révoltafient contre la gamifion, qu'elle occupoit préque toutes les ruses & les quatrets de la ville ne perpétuels mouvemens, sar corps & par poltons, & qu'il n'y avoit personne d'affez hardi pour l'exciter à la révolte; outre que toute la cavaleire étoit en banille dans l'éplanade du châteus; qu'ils ne voionier pas que ce qu'il propositis flut possibles, ni qu'ils pusifient jamus le favorifer fans s'expofer à être brûtes pur des gras qui combattorient en déféspères, & qu'il growten bien oû fe rêtierre, & qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'il s'attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps

Cette machine du Général de l'Empreuru n'ainnt pas mieux réuffi que la barinque de Magdond, le Prince Eugéne ordonna aux Magidiras de lai projugarer doux milles rations de pain, & de lui fournir de la poudre & des lales. Il le fatisfierat quant au premier article : quoiqu'ils facilité tein qu'il avoit à paine quater mille hommes, ils ne l'en crurent pas pour ceia plus fort. Quant à l'autre, j'ai bien du foupean contre cels; puifque c'étot avouer qu'il manquoit de mannitions, & que la poudre comme le refle étot au pouvoir de la garaifon. Comme j'ai appris ce fait de plusfieux perfones, je n'ai jus eru devoir le laire, n'i l'affirer comme vrai.

Les memis voicient bien qu'il n'y avoit rien à fépére du côté de la porte du Pô, encore moins de celui du post; no grus s'y évoient fi bien évablis, que ç'eût été expolér leurs troupes à une défaite manifelle que de tenter l'avanture. Il y cut même un combas fur le trampar & fur le bas du terre-plein, e aure la porte du Pô & celle de Mouze, contre un corps de cuirafliers qui le trouva de ce coicéla, & que les Irlandois atraquérent. M. Mahoni s'en attribus toute la gloire à la Cour, & l'orna de pluficur iconofilances, que l'on a répanduse stant le public, mais qui font inconnues aux Officiers que j'ai confuîtez, & aux témoignages desquels j'ai cru devoir ajouter plus de foi, qu'à des relations dont on devoit l'édéfer.

Les ennemis ne furent pas plus heureux à la porte de Tous-les-Saints, ils furent encore plus mal-traitez dans les ruess. La valeur de cette gratifion fiur fi grande, & l'on y remarqua une fi grande volonté dans les troupes, que dans les endroits où fe palfoi le plus fort du combat, il le pafia plusieurs sétions avec tout Toufre & l'audace posfible, quoique ces petits corps fulfent formez de foldats de plutieurs régimens. L'amour de la patrie, le zéle pour le fervice du Roi, une émulation réciproque, la le vide du péril leur infaira un courage au-deflis de tout ce que l'on devoit

espérer.

5.

Astaque de la Chapelle cj. de la maison du Prêtre par les tronpes de la garnison. L'achesé de ceux qui la défendem, Corps de cuirasser déjait par le régiment des l'assense. Insulte du bassion retranché. Retraite des Impérieux.

N Os affaires commençoient à prendre un meilleur train, & les Impériaux avoient beaucoup rabattu de leur premiére fierté. Nous n'avions plus rien à craindre à la porte du Pô, les ennemis mêmes s'en étoient retirez, tout étoit alors bien changé. Après avoir combattu pour la victoire, il fallut combattre pour leur falut. On leur tailloit de la besogne à la porte de Tous-les-Saints, & l'affaire commençoit à devenir férieuse : il s'y fit un grand seu de part & d'autre. Le bataillon des Vaisseaux s'étoit barricadé à l'entrée de la rue, & tout auprès de la porte, en attendant qu'on pût l'attaquer. L'importance du poste demandoit que nous y emploiassions de plus grandes forces. Les Officiers & les foldats qui pouvoient s'échaper de chez leurs hôtes, filoient à tout moment du côté du château, où étoient M. le Comte de Revel & M. le Marquis de Prassin, qui à mesure qu'il leur arrivoit du monde, l'envoioient où l'on en avoit le plus de besoin : de sorte qu'ils en firent filer un assez bon nombre, autant qu'il y en avoit affez pour attaquer les ennemis à la porte de Tous-les-Saints par différens endroits. Le combat fut rude & fort obstiné. Nos gens chassérent l'ennemi de tous les postes; & comme la retraite n'étoit pas aisée, ceux qui ne pûrent gagner la porte, dont nous étions à deux pas, se précipitérent dans le fossé; les autres, qui purent se sauver dans le retranchement qui restoit encore entre cette porte & celle de Sainte Marguerite, le gagnérent diligemment. Nous perdimes fort peu de monde dans cette action, qui fut conduite avec tout l'art possible, bien que nos troupes n'euff:nt que des Colonels & des Lieutenans Colonels à leur tête. Sans aucune dispute de rang, tous concouroient au bien, & les bons conseils étoient préférez aux moindres, fans envie & fans jalousie. D'Arennes, Major Général, reçut là une ble Ture au milieu de l'estomac.

. Je hiffe à penfer fi le Prince Eugéne fut fenfible à la perte de tant de postes emportez les uns après les autres, & tous de très-grande importance; car l'on peut dire Tome V. que cette journée, depuis qu'il fut entré dans la ville jufqu'à fa retraite, fut pour lui un accablement de diigraces qui nailloient les unes des autres, tant les fautes à la guerre font fujettes à propagation. Il ne lui reftoit plus que la porte Sainte Marguerite, c'étoit le seul endroit qui pouvoit assurer sa retraite. Ce grand Capitaine ne se laissa pourtant point abattre. Il avoit encore un corps d'infanterie & de cavalerie du côté de la porte du Pô. Comme il vit qu'il n'y avoit plus rien à faire ni à espérer de ce côté-là. & qu'on lui tailloit de la belogne au-delà de ce qu'il en pouvoit faire, il retira tout ce qu'il avoit de troupes à cette porte, où elles avoient échoué si honteusement, & les fait inceffamment marcher du côté de celle de Sainte Marguerite. C'étoit fa dernière ressource, & le seul parti qu'il eût à prendre pour la retraite : de sorte que les deux places furent abandonnées par cette retraite. Le refte de la cavalerie, qui étoit logee entre la porte du Po & celle de Mouze, ne voiant plus d'ennernis. monte promtement à cheval, & va se rendre dans l'esplanade du château, où elle trouva Meffieurs de Revel & de Prassin , qui la posterent sur toutes les avenues par où l'ennemi pouvoit venir. On envoia feulement quelques cavaliers pour porter de la poudre & des bales aux endroits où l'on en avoit le plus de befoin , avec ordre de s'informer de ce qui s'y passoit pour leur en rendre compte.

Nos troupes le trouvair plus su large, & les ennems toujours plus reflerez & redcluirs à le conferve les fuels pottes qui pouvoient couvrir la fuel porce qui leur refloit pour affuir leur retraite, nos gens fongerent à le render maitres de la mation da Maréchal Duc de Villenoi pout les reflerer divasange. Ils n'y trouvérent qui un Sergent & quelques folders, qui se rendient. De là co cutra dans la grande nue, qui'on trouva fermée d'un copa de cuiraffiers. Ils parurent le labre haur, on leur cria qu'il y avoit bon quartier. L'Officier qui écost à la tête s'imaginant que c'écoit à lui à qui on le demandoit, s'avuez, pour le failir du du depreus, on atrendant qu'il plus aux norses de mettre les mettres de la companie de la compani

qui disparut à l'instant.

Certe troupe de cuvalerie & le grou qui le foutenoit aisur été mis en fuire, on s'avanc, julqu'à une tour & une Elgille qui éctiu apprè. On s'apperçur bientôt que les encents s'y toisent logae en grand nombre, le fixu qu'ils frient fur nos gens ne partu pes foutenble; on tacha de le couverir des maisons voitines, « le 'lon fonges éistrufement à les en chaffer. Sur ces entrefaires les dragons de Finnarcon, leur Coloned à la tiete, parurent fui la fecin, à la vériet un per tard a appermenta qu'ils s'éctions Chosel encore plus, comme il y part por fa conduite, par fon courage, de par fa firmeré. Ce d'appons arrivéctent avviron vers le trois ou quatre bueue; partie à pied & l'autre à cheval. On se réfout tout de bon à finir une affaire qui duroit depois trop longetens.

Nos dragons arrivoient tous frais, on commença à les mettre en œuvre. On en détent inciquante pour former la rue du côté des places, pendant que le gros fe mit en batille uaprès de la maifine du blaréchal de Villerois. La prudence étoni cin nécefaire. A vanc que de commence de vainces, dit un Ancien, al faut fonger avant toute chofes à s'empécher d'eur eviance. On n'avoit reçui n'ordres in nouvelles de deux Généraux, à în récionat que trop occupez au châteus d'où nous venciont les fectours nécefaires pour nous conferere dans la ville & en chaffer les enemis; c'étoit le poste le plus important, & par conféquent celui où les Chefs doivent êtres outre que tout nous réutillatin par la face conduire des Officiers & la valeur de nos foldats, it de

ne jugément pas à peropos de le transporter fur les lieux, où leur préfence étoir moins utile qu'à l'endorto où lis étoient. Les troupes les croisient pris ou trez; mis ceux qui étoient à leur trête n'ignocoient pas leur existence. Dans l'affaire qu'ils alloient engages, ils jugérent à propos de leur fure s'gvoir que les ennemis fe trouvant à leur deruier tertanchement, & acculez à la porte de sàmte Marguentite, ils avoient pris la réfolucion de les attaques; de toutes parts ; de pour que fi la frottune ne leur étoit; per s'y être engagez, fans ordre & éta se le scours de lus présince : bien que ce qu'il a loient faire étoit d'une nécessité abolue. On leur envois donc dire qu'on alloit in-fulter tous les postes qui coursées les préses de les postes de leur étie qu'on les postes qu'il leur plût de leur faire s'quoir leurs inatentions , ou qu'ils vinsser qu'il leur teix e qu'ols avoient tellement disposé les choices, qu'ils épéroient que tout se termine qu'il leu prése de leur faire qu'on la honte des ennemis , qui fongecient plutôt à leur retraite qu'il les chiciner.

Le Come de Revel ainet haiffe le Marquis de Prafiin au châteus, s'approcha du côté de la porte de Sainet Margurite, de fla avertire qu'il étoit dans je ne licqi quelle nue voiline. On jugea la popose de détacher le Marquis de Saint-Genize, Officire reprémente, fige de capable de le metre au fait de saffaires, n'ainai pamis quitré le régiment des Vailleaux. Ils s'abouchérent enfemble, & Saint-Genize lui dit que les emensis avoient a peine deux mille hommes en étaz de combattres lui dit que les emensis avoient a peine deux mille hommes en étaz de combattres que leur cuvaleire n'étoit d'autem utige dans une ville, qu'il réointe réduirs à une feule porte, qu'ils avoient échour de mitrabhement à clei de la 10° que nome proposet des coupes, & le corps, et le corps, chi e corps, de le corps, de le corps, de le corps, de la corps, de le corps, de la corps, de

core tenter cette avanture : j'y confens.

Saint-Geniez étant arrivé, le Marquis de Fimarcon & tous les Officiers unanimement se préparent à attaquer. Il fait mettre pied à terre à ses dragons, résolu d'infulter les postes les plus voifins de la porte de Sainte Marguerite, & d'en déloger les ennemis par une attaque vigoureufe. Ils s'étoient retranchez à la gorge d'un baffion, qui flanquoit cette porte: ils occupoient d'ailleurs une vieille mazure . &c l'Eglife dont j'ai parlé. Tout cela étoit de grande conséquence, & d'un assez grand détail : car il n'y avoit pas pou d'obstacles à surmonter. On en vint à bout. M. de Fimarcon marche droit à l'Eglife & à la mazure, pour n'en pas faire à deux fois. Ses dragons faifoient la tête de tout, foutenus des grenadiers de Roial Comtois & des foldats de divers régiment, qui composoient toutes nos forces : car il s'en falloit bien que tous les Officiers & les foldats de la garnison s'y trouvassent. Le combat fut rude & vigoureux de part & d'autre. On s'apperçut même que nos dragons mollissoient un peu. M. de Fimarcon , qui s'en apperçut , & qui combattoit à leur tête, les ranima moins par les raifons que par fon exemple. L'on attaque l'Eglife avec tout le courage & l'ordre possible. Comme on crioit de toutes parts qu'il falloit enfoncer la porte ou y mettre le feu , un Prêtre vint tout auflicôt l'ouvrir, conjurant les Othiciers de respecter un lieu saint, & d'empêcher le défordre. On y entra en foule; mais l'on ne fouffrit pas moins le feu des ennemis qui étoient en possession de la petite tour octogone, qui étoit à côté du Chœur, & qui ne voieit pas moins dans l'Eglife qu'au dehors, & d'où ils tiroient des fenêtres &r des créneaux sans être vus. Pour les faire taire, on fut obligé de poster des fuselier choifs qui s'attachoient aux créneux, qui les rédufirent biente au filence par la fupériorité de lur nombre. Il n'y avoit pas plus d'une vingetine de foldets dans crete tour, qui ne laificient par que de nous incommoder, de l'on étoit étonné qu'ils s'opiniairaffent si fort dans ce polle, v'ût qu' lis n'avoient aucune retraite, on fut encore plus furpir de ne feçvoir ce qu'ils étoient devenus loriqu'ils cefferent de tirre. Ce ne sut qu'à la fin qu'on recomant par où lis s'étoient retirez. L'on s'apperçut après kur retraite qu'ils s'étoint échapez par le toit de l'Effisit, qui écit préque en comble plat, de où les foldets avoient partiqué un blindage de frigots pour n'être pas vius de ceux de debors, de ce blindage décendait lu toit jusqu'us rempart qui y tou-

choit prefque. Ils décendirent par-là pour se joindre à leur gros.

Il ne restoit plus aux ennemis que le bastion qu'ils avoient retranché à la gorge, qui étoit le feul poste qui leur assuroit la seule porte qui leur restoit pour se retirer. C'est à quoi ils pensoient déja; mais nous ignorions leur dessein, quoiqu'il sût aisé de comprendre qu'ils ne pouvoient faire autrement. Car dès que les Magistrats leur eurent fait entendre que le peuple n'étoit nullement disposé à se déclarer en leur faveur , leur retraite fut réfolue; & comme il n'y avoit que la nuit qui pût la favorifer , ils chicanoient les postes qu'ils occupoient pour l'attendre & pour se l'assûrer. Nos gens voiant qu'ils n'avoient plus que le bastion à prendre, se disposent à l'insulter tout comme ils avoient fait l'Eglise & la vieille mazure. M. de Fimarcon passa dans la erande rue avec ses dragons, pour se mettre en front de la coupure saite à la gorge du bastion. Les grenadiers & le reste des troupes débouchent par la porte, & coulent le long du rempart fur le flanc gauche du retranchement & du bastion. Le fignal étant donné, tout s'ébranle en même tems : on tombe de toutes parts sur ce poste avec une telle fureur, que l'ennemi n'y put réfister. Il est emporté & suivi avec tant de rage, car il en parut dans cette occasion, qu'on tua tout ce qui osa faire tête; ce qui épouvanta tellement les autres, aufquels toute retraite étoit interdite, qu'ils fe précipitérent du haut en bas du bastion dans le fossé, qui étoit à sec, au nombre de cent cinquante, dont la plupart se tuérent ou s'estropiérent.

Cette affaire expédice presque en un moment, on s'appercut d'une autre coupure à laquelle on ne s'étoit pas attendu, entre le bastion & la porte de Sainte Marguerite; c'étoit peu de chose, elle n'étoit faite que pour servir d'amusette & pour retirer les derniers qui devoient abandonner le poste, & l'ennemi se retiroit alors. Malgré la faim dont nos gens étoient mattez, pour n'avoir point repû de toute la journée. malgré les fatigues dont ils étoient accablez, l'on résolut d'attaquer vigoureusement cette méchante coupure. Dans le tems qu'on étoit à délibérer des mesures qu'il falloit prendre, quelqu'un vint dire qu'on entendoit un grand bruit fur le pont de la porte de Sainte Marguerite, l'on crut même entrevoir de la cavalerie qui fortoit avec une hâte furprenante: car l'infanterie avoit déja défilé. Pour en être mieux éclairei , on fait décendre un grenadier dans le fossé par un des flancs du bastion par le moien d'une corde, qui s'étant gliffé le long de la courtine, rapporta que l'ennemi se retiroit de la manière que l'on fait lorsqu'on a grand peur, & assura qu'il avoit vû défiler les derniéres troupes. L'on ne crut pas devoir s'en tenir à un feul témoin : la Claverie, Aide-Major de Médoc, s'offrit de décendre dans le fossé, & de voir lui-même ce qui se paffoit. Il revint peu de tems après, & affûra qu'il avoit vû défiler les demiéres troupes. Cette nouvelle surprit extrémement. L'on en donna avis aussitôt à M. le Comte de Revel.

La nuit étoit fort obfeure, on ne sçavoit s'il y avoit du monde dans le retranchement. On détache un Sergent pour le reconnoître, le Sergent n'y trrouve personnes on s'avance jusqu'à la poète, qu'on trouva abandonnée, & qu'on ferma tout aussisté.

101

Le Comte de Revel, convainct que les ennemis s'étoient retirez, abandonns le châteun, & fe rendit à la porte de Sainte Marguérite avec le Marquis de Proflin. Ils dirent aux Officiers & aux foldus , que le fervices qu'ils avoient rendus dans une journée fi mémorable, qui les combioit d'honneurs, étoient d'une fi grande confidération , qu'ils pouvoient s'attendre qu'ils trouveroient en eux de puilfans folliciteurs à la Cour , où ils allosent étrire, pour leur obtenir les graces & les honneurs donc ils s'évoient rendus fi dienes par leur valuer & par leur conduire.

Voil la fin qu'eux cette grande action, qui est une des plus célébres de des plus fineulibres dont on air out parler. Se qu'on regarderix comme une merveille de au-délits de tout ce qu'on peut imaginer de grand & de courgeux, s'il l'Hift-toire aucienne ne nous fournition une infinité d'exemples paulifies de femblables événemes. Car celui d'Egire n'est pas le faul qu'on puille citer, l'on diroit que celui de Crémone en est la copie, à quelques circonstances près. Celui-ci comme l'autre nous appened que s'il ne faut s'assurer de ien, il ne faut par non plus en

Quelques-uns de mes Lecteurs me blâmeront peut-être d'avoir été un peu trop prolixe dans le détail de cette fameuse entreprise; mais je doute fort qu'ils soient approuvez des gens éclairez. Ils se plaindroient qu'en faisant voir un des plus rares événemens qui foit arrivé de nos jours, je leur expose une infinité de choses qui ne font connues que de ceux qui en ont été les témoins : encore faut-il les prendre parmi les plus expérimentez & les plus capables d'examiner & de juger d'une action toute de détail dans fon commencement comme dans ses fuites, autant que dans fa fin. & d'être encore attentifs fur la conduite de ceux qui y ont eu la plus grande part. Les Officiers de cette espèce ne sont pas en si grand nombre dans les armées qu'on se l'imagine, encore n'écrivent-ils point ce qu'ils ont vû, ou très-rarement; & fi l'on ne se hate de les consulter en très-peu d'espace, on perd la pifte de la vérité. Les Hiltoriens qui ont écrit des événemens de la guerre de 1701, nous les ont donnez avec mille diversitez; & quant à celui de Crémone, foit qu'ils l'aient abfolument ignoré, ou pour quelque autre raifon, il est certain que ce qu'ils nous en ont appris est absolument nû & dégarni de toutes fortes de circonstances, & jusqu'aujourd'hui la vérité est demeurée obscurcie.

Mefficiers de Revel & de Prillin Jouérant extrémement les Irlandois, & avec raison car il faut avouer que leur oblitantion à la défenté fauvérent Crémore, mais après certe action, qui leur fit unt d'honneur, & un petit combat qui fe donna fur le terrain entre la porte du D' de celle de Mouze, les Irlandois ne fi-rent rien duvantea, & n'eurer aucune part aux combats qui fe donnéerte aux autres endroits; & qui continuérent judques bien avant dans la muit. On n'avoit pas moins de fijest d'exalter la valuer & la conduite des troupes Françoifes car elles combattirent toute la journée, délogérent & chafferent les ennems de tous leurs polles, de las mitent enfin delors, après une infinité de combats & de chi-

canes, dont il fembloit qu'il fût impossible de voir jamais la fin-

Un fort grand nombre d'Officiers fe diffinguérent dans cette fameule journée, par leur velueu & par leur conduite. Si jen en craigois proluité, j'en donnetroit e stableque; muis il faut finir. Nous nous bomerons feulement à quelques-uns de ceux qui fe firent le plus ramaquer. Le Chevalier d'Entrepues, Colonel du régiment des Vaiffeaux, M. de Prefle de celui de Cambrelis, s'y fignalerent d'une manière peu commune: ils y périenten, de se firent extrémenten regreter. Milélin, L'eutemant Colonel de Roial Comtois, Beulieut de celui de Médoc, Rousepiquet Major du

Learning Canade

même régiment, Cailus, la Chetardie & un grand nombre d'Officiers Irlandois, firent des prodiges de valeur & de conduire,

6. V.

La conduite des Impériaux dans la surprise de Crémone n'est pas exemte de blâme & de fautes. Examen de celles des François,

Ans les desseins dont il s'agit ici, il est difficile, pour ne point dire impossible, qu'il ne se commette beaucoup de fautes de part & d'autre. Ceux qui en font le moins ne manquent jamais de réuflir dans ce qu'ils fe font réfolus de faire : une seule pourtant suffit quelquesois pour tout perdre, & surtout dans les surprises des villes. Car ce n'est pas affez que d'y être introduit par intelligence ou par la négligence de la garnison, il saut y entrer avec des forces capables de s'y maintenir, surtout lorfou on a affaire à une garnison vigoureuse qui sçait où se retirer. Alors on tente de se désendre dans la ville même; & lorsque la retraite est affurée, on combat avec plus d'espérance du succès, comme cela arriva à ceux d'Egire & à ceux de Crémone. Si l'on connoissoit la facilité de surprendre une place, ces sortes d'entreprises ne seroient pas si rares qu'elles le sont aujourd'hui; ce qui est la marque la plus évidente, non pas de notre peu de hardiesse à donner quelque chose à la fortune, mais de notre ignorance dans cette partie de la guerre, qui n'est pas des moindres de la science des armes. C'est une de celles qui demandent des qualitez extraordinaires ; &c bien qu'il air paru dans l'action de Crémont que le Prince Eugéne n'en étoit pas dépourvû par tout ce qu'il fit pour venir à fon but, qui étoit la furprise de la place, & qu'il y fût entré véritablement, il prit ce me semble mal ses mesures à l'égard du corps du Prince Thomas, qui faifoit la plus grande partie de ses forces. Il devoie prévoir qu'en fondant le capital de fon entreprise sur la prise de notre pont du Pô, où nous n'avions qu'une garde de cent hommes pour défendre l'ouvrage qui en couvroit la tête, & qu'à peine mille hommes euffent pû foutenir, tant il étoit confidérable, le fuccès de ce côté-là éroit la chofe du monde la plus incertaine. Croioit-il que l'Officier qui commandoir à ce poste, sût assez stupide & assez sou pour le défendre avec fi peu de monde, pour ne l'abandonner pas à l'approche du Prince Thomas, & pour ne pas couper le pont en se retirant? Cela venoit naturelkment à l'esprit, & il ne manqua pas auffi de le faire. Je m'imagine que fi ce grand homme cut un peu plus réfléchi sur cela, il n'eût jamais pensé à détacher un si grand corps de troupes de l'antre côté du fleuve; ce qui donna un tel foupcon, que le Mařéchal de Villeroi ne fongea point à dégarnir fa place; ce qui fut un trait de très-grande prudence, & d'un Général expérimenté. Ce corps qui passa au-delà du Po, sur lequel il comptoit si fort, sans beaucoup de sujet, si je ne me trompe, le jetta dans de grands inconvéniens, & fut la cause entière de son informane : car ses quartiers, qu'il lui importoit de conferver, & dont il bloquoit Mantoue, se trouvant extraordinairement affoiblis par ce détachement, il craignit qu'ils ne fussent enlevez par le corps de M. de Créqui, s'il les affoibliffoit encore davantage, & s'il marchoit à fon entreprise avec plus de quatre mille hommes. & pour avoir un peu trop compté fur le corps du Prince Thomas il s'atrira une foule de difgraces accrochées les unes aux autres, que l'on conçoit aifément par cette première faute. Sa marche auroit-elle été plus pefante & plus difficile, fi au lieu de quatre mille hommes qu'il mena à certe expédition il y ent marché avec huit mille? C'étoit, ce me femble, marquer un peu trop de

mć-

mépris de la valeur de nos troupes, & une trop bonne opinion des fiennes. Il n'avoit que faire de cavalerie, il eût dû amener tous ses dragons & un grenadier en croupe pour faire plus de diligence, & une partie des chevaux de fa cavalerie, fur lesquels it eut fait monter deux grenadiers. Avec un corps aussi considérable il se délivroit de l'inquiétude du pont, & se trouvoit si supérieur à la garnison, qu'il étoit difficile . qu'elle pût jamais lui réfister : car bien qu'elle sût composée de quatorze bataillons & de douze escadrons, cependant tout cela ensemble ne faisoit pas cinq mille hommes, dont une moitié ne combattit pas. Il falloit d'ailleurs supposer qu'elle étoit trèsbrave, quand même on feroit affuré du contraire, & croire que leurs Officiers par leur courage & par leur conduite suppléroient à ce qui manquoit du côté du nombre & de la valeur. Lorsqu'il nous est libre de marcher à une entreprise avec peu ou beaucoup de troupes, il est de l'ordre de la guerre & toujours plus prudent d'etre fue pérjeur à ses ennemis : car la guerre étant sujette à mille cas fortuits, que toute la sagesse humaine ne scauroit prévoir, on trouve souvent plus de troupes qu'on n'auroit penfé. & des obstacles ausquels l'on ne se seroit jamais attendu. & surtout lorsqu'on n'est pas affüré de la volonté d'une bourgeoisse que l'on croit devoir se tourner de notre côté. Il v a mille choses qu'on peut prévoir, & d'autres qu'on ne prévoit point. La supériorité peut remédier à tout cela, & lorsqu'on est inférieur on ne trouve plus de reméde.

Ön navoir pas prévû que le guide qui conduifoit le détachement defliné pour attaquer la porte du Pô pouvoir fere tuté, c qui retarda cette attaque, & donna le tenns à celui qui y commandoit de femer la barrière, de l'e défendre, & de donner l'Balma è deux régiments l'Indoit ogui étôtente logge tout auprès, qui accoururent au fecturs & marchément à cette porte. Si on ett prévû que cela pouvoir arriver, les ennemis fe fulfate mieux précationnee, il lis feroiente rendus maitres des rues.

l'ai dit ailleurs que la manière dont cette porte fut attaquée, n'étoit pas dans les regles de la guerre. Il falloit l'attaquer à différentes reprises, & joindre la barrière : C'est à quoi l'on ne pensa pas, on se rebuta à la premiere attaque ; que si l'onne pouvoit forcer la barrière, il étoit aife d'y mettre le feu, ou de fe fervir du canon qui étoit fur la porte, dont on se trouva le maître en arrivant, pour renverser cette barriére. Cent hommes suffisient pour garder la Chapelle, au lieu qu'on y en jetta trois cens, sans compter la garde des deux portes de Sainte Marguerite & de Tous-les-Saints, par où l'on étoit entré. Il falloit abandonner celle-ci & la Chapelle même, & conserver l'autre : tant il est véritable que l'excès des précautions, comme le mépris de l'ennemi, est dangereux à la guerre, si l'on n'y met quelques bornes. Il semble d'abord que cet excès oft peu compatible avec l'autre, & cependant l'on remarqua dans cette action qu'ils pouvoient être alliez ensemble. Six cens hommes suffisoient au-delà de ce qu'il en falloit pour se conserver une retraite & la communication; mais pour en avoir occupé un fort grand nombre fans beaucoup de raifon, & furtout à la garde des prifonniers ; & s'être affoibli par-là, on se trouva hors d'état de rien entreprendre de vigoureux. On manqua encore à une chose qui n'est pas de petite importance dans la surprise des gran les villes, le pillage est furtout à craindre: il n'y a point d'autre reméde pour contenir le foldat, que de doubler & tripler même les Officiers. On y eut affez d'attention ; mais cela n'empêcha pas qu'il n'y eut un affez grand nombre de foldats qui se dérobérent à la vigilance de leurs Officiers. Il y eut plusieurs maisons pillées, & les caves furent encore moins épargnées. On prit plus de cent cinquante hommes deux jours après dans plusieurs caves de la ville, qui la croiant prise, s'y étoient si bien établis, qu'on eut bien de la peine à les en retirer dans l'état où ils se trouvoient. Ceux qui étoient à leur devoir s'appercurent ailément de leur foiblesse dans les différens portes où ils combattoien avant qu'ils fe fuffent tous réunis à la porte de Sainte Marqueires; ce qui rallenti le s'épérantes & l'attout ets folders, s'e unt débitie. Le courge. Car si tout eût donné ensemble à la porte du Pô, elle eût écé infailiblement prife, & les Islandois cullent été accable du nombre des ennemis. A joute à lout ce que je vieus de duir le pue de résolution de ces cuinfliéres tant vantez, & le pue d'audace & de hardelle de ces germadiers ; l'élite de toute une armée, & le mépies de leurs Généraux pour nos troupes: car ils en first paroiret au-chel de ce qu'il en s'élite, ; tant les succès précédents les avoient enorgueilles, sins s'évoir que la cause de nos difgress précédents ne voionit sud supe de framée de nos tourques.

Je fuis furpris commont M. le Prince Eugéne attendir la nuit pour faire fa retraite: car bien qu'il cui predup lau de huit cens hommes fant les blefice & les prificaniers, fa retraire étoit rêx-sulée, la garnifon lui cât fait un pont d'or fans l'inquiètee le moins du monde. Car enfin M. de Créqui lui pouvot combre fur le cops, si l étoit en campagne à quarre lieues de Crémone, & à la tête de vingr-deux batallons de d'autent d'écladons. Il y avoit expendant douse bauers que cette affirire duroit,

Sur la nouvelle que le Prince Eugéne tiroit du côté de Crémone par une marche de nuit, & qu'il devoit se joindre au corps du Prince Thomas, qui venoit par notre pont du Pô, M. le Marquis de Créqui se met en mouvement, & marche de ce côté-là, réfolu, finon de le prévenir, du moins de se jetter dans la place en cas qu'il le trouvât dedans. S'il eût fait ce coup-là, le Prince Eugéne étoit perdu fins reffource, & pris comme dans une nasse. Il marche dans cette résolution, il en étoit même fort près lorsqu'il s'avifa de détacher un Capitaine de cavalerie pour apprendre des nouvelles des ennemis, & s'informer de leur marche. Cet Officier, qui n'avoit nulle envie d'aller de ce côté-là, vint lui dire un moment après, qu'il venoit d'apprendre d'un païfan que le Prince Eugéne avoit furpris Crémone & le château. Cette nouvelle & quelques autres avis à peu près femblables, obligérent cet Officier Général de lever tous nos quartiers de l'Oglio, & de se retirer à Sabionette, On auroit pû ce femble envoier plusieurs courriers par disférens chemins pour avertir M. de Créqui de ce qui se passoit, & d'accourir au secours de la place, puisque nous tenions le château, ou par les autres portes dont nous étions les maîtres : ou faire décendre un petit boteau par le Pô, d'où M. de Créqui n'étoit qu'à trois ou quatre mille. Mes Mémoires ne difent pas les raifons qui empêchérent de prendre ces précautions.

l'ai déja fait entendre que la garnison Espagnole saisoit le service à Crémone avec si pou d'exactitude & de discipline, qu'il n'est pas difficile de comprendre qu'il air pû venir dans l'esprit d'un homme un dessein de surprise sur la ville, & d'en former un projet réglé, & qu'il l'ait embrassé de tout son cœur, se voiant si bien instruit de la manière dont on faisoit le service dans la place. Il n'étoit pas même besoin d'égoût pour y entrer, on auroit réussi sans cela, le sossé se trouvant sec par tout. Un nombre d'échelles auroit sush, & auroit rendu cette entreprise très-aisée, indépendamment de cet égoût, qui fit si peu d'honneur au saint caractére de M. le Prevot de l'Eglife de Sainte Marie-la-Neuve, qui par son esprit si un champ de bataille de sa patrie : car c'est une espéce de prodige comment elle ne sut pas ruinée & pillée; ce qui fut arrivé, si le corps du Prince Thomas cût pû passer sur notre pont. Si Sainte Colombe ne l'eût pas coupé, toute la valeur des Irlandois n'eut servi de rien, & leur gloire tomboit par terre. C'est uniquement à ce pont qu'étoit attaché notre falut ou notre honre. On fit pourtant une faute : car en mème tems qu'on le coupoit du côté du Prince Thomas, on ne penfa pas qu'il falloit en faire autant du côté de la ville. En prenant cette précaution, quand même les ennemis se seroient rendus maîtres du poste des Irlandois, ils ne

tenoient rien, le pont fe trouvant coupé des deux côtez. Voils, ce me femble, une leçon de précurion qui n'elt pa' à n'efigier. Jen fix in es autre qui vant bien le première à l'égard des villes importantes, de la farprife desquelles dépend le faltat de tout un pais c'el de retirer des deux côtez du pour un certain nombre de pontont ou de bateaux, de peur qu'on ne foit furpris à l'ouvrage qui en couvre la tête. Aultifant-il avoir une grarde de dix ou dozen hommes au milieu du pour. Ce qui pour-tongress de l'autre plus de l'autre qu'on ne l'êté fais, i c'et avoir été possible.

#### 6. VI.

### Mesures à prendre dans la surprise des places.

Etoit autrefois un probléme dans la politique militaire, si les citadelles ou les réduits étoient néceffaires. Machiavel, & tant d'autres Auteurs après lui, se font distillez l'esprit dans le pour & le contre; mais celui qui a le mieux réussi lidesfus est M. Maigrer, un des plus habiles Ingénieurs qu'il y ait en Europe, & le plus capable de conduire les plus belles & les plus difficiles entreprifes qui ont rapport à sa profession, c'est-à-dire à l'attaque & à la défense des places. Son Traité (a) de la sureté & conservation des Etats par le moien des Forteresses, est un des meilleurs Livres qui ait été fait depuis longtems. Il fait voir dans cet Ouvrage ce que l'exemple & l'expérience démontrent à l'égard des citadelles dans les petites. Je fuis perfuadé qu'il en faut dans les unes comme dans les autres. Ceux d'Egire se trouvérent sort bien d'avoir un réduit, & la gamison de Crémone ne s'en trouva pas non plus mal. Dès que l'ennemi fut dans la ville, M. le Comte de Revel & M. le Marquis de Prassin se jettérent dans le château, & firent d'abord lever les ponts, & l'on a pû voir que le château fut la caufe du falut de la ville & de la gloire de la garnifon. Les citadelles ou les réduits font qu'une garnison est en état de désendre son corps de place jusqu'à la dernière extrémité, & de se retrancher même jusques dans les rues, asfürée d'une retraite dans la citadelle ou dans le réduit, & d'avoir bonne composition si l'on n'est pas en humeur de la bien défendre.

Je ne fại à quoi penoir le Gouveneur de Fribourg dans la défené de cette place en 1713, 11 éctie ne trate-belle rieu en trei-belle réfiliance au corps de fiplace, qui n'écoir pas fi ouvert qu'il ne pût très-bien le chicamer & nous y faire moriondre: fa retraite écois affàrecé dans le chicatu. Je fuis perfude qu'il nous ett taillé de la besonge pour plus de vinge jours, s'il côt bien comu fes avantages. Je ne vois pas qu'il fui fort preffé de fe ritrier dans le chicatu à la fourdire & durant la muit, & de mander enfuite au Maréchal de Villars qu'il hiffoir la ville à fa diferétion, avec un grand nombre de bellétz & de madoes, & fet pou huit cens foldats refter pour parde le bréches. N'auroic-il pas mieux fait, puifiqu'il avoit encore tant de monde de refte, de foutent plus longrems la ville ou de capituler, & de fe retire enfuite dans le château <sup>†</sup> Je ne fait ce qui feroit arrivé, s'îl cit opiniaire plus longrems la défené de la ville: nous nous ferions vis peus-étre dans la nécetifié de réduite notre fiége en

<sup>(1)</sup> Imprimé à Paris chez. Billist 1725, Tome V.

blocus, à cause de la faison : car le château ne se rendit que le seiziéme du mois de Novembre.

Dans une furprise comme celle de Crémone, le meilleur parti qu'on ait d'abord à prendre, est de se retirer dans la citadelle ou dans le château, non par le rempart, mais par les rues qui y aboutissent: on a là le tems de se reconnoître & d'avertir les foldats de la garnifon, par certains fignaux concertez d'avance, au cas que pareille avanture arrivât. & furtout dans les grandes villes. Après cela on prend les mesures que l'on juge à propos; & si l'ennemi se trouve trop fort pour le chasser de la ville, l'on attend le fecours qu'on peut introduire dans la ville, comme cela arriva en 1372. à la furprise de Bresse par une conspiration formée par le Comte Jean-Marie Martinengue, qui en avoit formé le plan, pour livrer cette place aux Vénitiens par le moien de certains égoûts, dont les conjurez ouvrirent les grilles, par où les ennemis furent introduits dans la ville, commandez par le Provéditeur André Gritti. Celuici fut plus heureux que les Impériaux à Crémone, qui pour y être entrez trop foibles en furent chassez; au lieu que le Général Vénitien entra très-fort dans Bresse. Les François commandez par un Lude, qui en étoit Gouverneur, se retirérent dans le château, non pas fans combat: car les Bourgeois s'étoient déclarez, & avoient pris les armes contre la gamison. Du Lude en aiant donné avis au Duc de Nemours, fans perdre aucun tems il marche au fecours du château; il rencontra l'armée Vénitienne fur fon chemin, qu'il battit : de là il marcha droit au château, enfuite dans la ville, d'où il chassa les Vénitiens; & les habitans, moins sages que ceux de Crémone, éprouvérent toutes les horreurs de la guerre; une partie aiant été taillez en piéces, & leur ville faccagée & mife au pillage.

On manque les grandes entreprifes tantôt faute de prévojance, de bon fens & de conduite, tantôt faute de fortune : car elles font très-fujettes aux accidens imprévus, Dans celle d'Egire par les Etoliens, non plus qu'à celle de Crémone par les Impériaux, la fortune ne s'en mela point : ceux-ci comme les autres échouérent miférablement pour avoir fait plusieurs fautes, pendant que ceux qui furent surpris n'en firent aucune dans les divers combars qu'ils donnérent, lorsque les ennemis furent entrez dans la place. Leur malheur vint de la négligence de ceux qui étoient chargez du détail de la place. J'ai remarqué que dans la plûpart des furprises de villes, il s'en trouve moins qui aient été faites par escalade, que par des égoûts ou des aqueducs qui entrent dans les villes. L'Hiftoire ancienne & moderne nous fournit une infinité d'exemples paralléles à celui d'Egire, i'en ai remarqué plus de cent dans les An-

La marche du Prince Eugéne est digne d'un grand Capitaine tel qu'il est effectivement. Je remarque en ce grand homme des manœuvres qui me surprennent. Je l'avoue franchement, le l'admire autant du côté de la guerre que de celui de l'honnête homme. Cette marche & celle des Etoliens méritent d'être remarquées.

Ces fortes d'entreprises sont, comme je l'ai déja dit, d'un détail surprenant. Il faut les méditer longtems, & avec beaucoup de maturité, prévoir de loin & ne point prendre des melures trop courtes. En fait de surprises, il n'en faut rebuter aucune. Le mal n'est pas grand si l'on est découvert, puisque la retraite ne sçauroit nous être interdite. On gagne fouvent plus qu'on ne perd en tentant fur les places, de trois entreprifes manquées on regagne ce qu'on a perdu par une quatriéme qui réuflit.

Il y a plufieurs chofes à observer dans la surprise des places par intelligence, Montécuculi nous en fournit quelques-unes ; mais il s'en faut bien qu'il ait épuifé cette matière dans un Ouvrage aussi abrégé que le sien, qui ne renserme autre chose que des maximes. Ce n'est pas non plus le lieu de traiter ici cette matière dans toute l'étendue qu'elle mérite, notre Auteur nous en fournirs l'occasion ailleurs, puisqu'il en parle lui-même. Montécuculi pense comme lui. Il saus avair entre set mains, ditil \*, des sureres, qui répondem de la sidélité de vos correspondances, pour ne pas tomber dans les pières qu'on prépare aux autres.

On exécute les stratagémes avec les petards, par l'escalade, par les défants des murailles, par la négligence des gardes. On envoie les soldats on par tronpes on un à un

pour se raffembler ensuite secrétement, ou bien on les mene tous ensemble.

" y'ai parlé en plufieurs endroits des Volumes précédens des marches qui regardent les furpriés d'armées. On fuiurs la mêne méthode à l'égurd de celles des places, qui m'elt pas la plus mauvaife, puifqu'elle a eu son effet en deux entrepries importantes, fans que ceux qui s'en sont servis heureusement aient jugé à propos de m'en saire honneur.

L'ordre de l'estocuien, dit encore Montecuculi, dels l'ere, dérait en dénii; il faut choife un tensi feubre avec un grand veux, pour s'être en vin in entendu. Quand les foldaus foit entree, une partie combat, l'amre foncione, d'e la troifeime garde la compagne accheurs: ou fe rend maître des places d'e des routs, on défarme les habiteaus, ou parage les maîtes pour le buint.

Avec les petards & les autres instrumens de moindre force, comme les haches, les scies, les mareaux sourds, des leviers, de longues tenailles, &c. on rompe les grilles,

les paliffades, les barrières & les marailles foibles.

par la négligence des gardes ou mobardis ma portes, ou forpreud le corpe-de-garde par le maien de fidolite curree, festivamen au au, ou cochee dans des chorretes, dans des batteaux, dans des touneaux, ou harrduits comme des transfigets, ou déguise, en pai-fines, en finames, on Marchandis, en fidates, en Prives, en Régieux, ou madades, en fidates, fortis de la genifica, ou en prijemniers relabere, ou met le fine aux fauxcheurzis, de tandique ceux de la ville curver une relicitudes, ou forpreud la porte, ou entre plétendise, en fidates, de prijemnier, en entre plétendise que ceux de la ville curver une part le fine de leurs gant. On fiftifiée la térierance de les contres partes ferrit les que qu'il que ceux de le leurs gant. On fortie se de fine de leurs que de voir et la cardes de le fille, cadad qu'il mis di le leurs me avoir de aux vice serve su donne la laterne d'un cité, tradis qu'in mis de leurs ne par la fiference d'un vice tes en de le leurs que cette parte de la guerre n'etot pas celle qu'il possible de le pure me révolt pas celle qu'il possible de le guerre n'etot pas celle qu'il possible de le guerre de tot pas celle qu'il possible de le guerre n'etot pas celle qu

Un Gouverneur ou un Général tel qu'il puillé être, qui le trouve commandre dant une grande ville, doit avoir moint d'égré à la commodité des Bourgeois, qu'il tout ce qui peut l'affoirre dans la piace. Il est même plus warangeux à ceux-ci que les Officiers à les foldats foient loget enfembles à qu'ils occupen différens quartiers de la ville autour des remports, & un ou daux dans le centre, que s'ils écoient logex & paragez dans les maitons de chaque particulier. Le meilleur de le plus product est d'occuper les Couvents les plus procies des reinparts, & s'en fervir comme de crazems. S'il y a une citadelle, châteu ou réduit; notures les mannitions de guerre & de bouche, s'il est positible, y doivent être enfermées. S'il n'y a rien qui pouillé fervir d'azile & de retraite à la grainfon au ces d'accident, on doit chercher un endmit commode dans la ville qui puisst enir lieu de réduit ou de citadelle, le fortifier & l'islôer. Ces précations fonc importantes. Tous les corps-de-guedes divient étre fortifiez & fermez d'une forte barrière contre la ville, telle que celle du Poit-

Mem, de Montéc, liv. 1. ch. 5.

toit à Crémone & fermée la nuit. Les rondes doivent être exaête & nombreufet. Les Officiers Majors charges du détail de la place doivent la connoitre parfisitement, & agir en conféquence. L'ignorance ou la pareffe ne front pas excuéble. Ri n ne les empéches, s'ist ne la connoilléant, et de confulter les Ingénieurs pour en figuoir le fort & Foible, & place leurs fentinelles aux endroits les plus délicats, les doubler la nuit fi le cas l'extige, & les faire relever d'une heure à l'autre; ce qui fair que les pades fe rouvent dans un mouvement perfeuxé. Cette méthode me fembre excellente dans les rends certaines de fe foupçon, & frontout l'hiere, qui ell la lisfont à plus fibrouble à ces firest d'autrepife. Les permulles ne doivent par moist ce fre les rouses du rempart, & etc parenulles regardent particulerment le covaleire.

Les places qui out des foffez fecs font trè-sifées à être infultées ou futpriés par intiligience. Elles demandent une plus grande attention de plus de vigilance que ceux qui font fous Peus. Si le ferrice le fint avec exaêtitude, & que ceux qui font chargez du détail de la place sient la précutation d'avertir à l'ordre de fe tenir fur se gardes, & de doubler les rondes de les parrouilles dans un tens où l'on ne peut rime comprende des mouvermens des tententis si, d'oi-je, celui qui commande dans rime comprende des mouvermens des tententis (a foi-je, celui qui commande dans d'hommes pour faire de noudes dans le chemin couvert, & d'envoire quelques partis à la eurer, a lei feb nors de doute que la méche ne manqueur pas d'être découverte.

S'îl y a des égoûts dans la ville qui communiquent dans le follé, & que ces égoûts ne foient point grillez, on doit les faire vifiter & y nettre des fentinelles, & il doit perpétuellement y en avoir, du moins la nuit. On doit ufer des mêmes précau-

tions aux aqueducs.

Si malgré toutes les précautions que je propose en fort peu de mots, l'ennemi entre dans la ville par furprife, les foldats feront avertis par les fignaux concertez d'avance. Les piquets s'allembleront aux endroits destinez, & marcheront sur le champ fur la place ou du côté de la citadelle, pendant que la garnison prendra les armes. La cavalerie montera en même tems à cheval, sans attendre les ordres du Général ou du Gouverneur de la place. Elle marchera dans les rues : l'infanterie en fera autant . &c tous attaqueront forts ou foibles, & donneront l'alarme de toutes parts. Si les Bourgeois ont pris les armes, il n'y a pas à délibérer, on doit mettre le feu aux maisons d'où l'on tire; & s'ils ne se sont pas déclarez, les menacer de faire un bûcher de leur ville, s'ils branlent le moins du monde. Si perfonne ne remue, & que l'ennemi maître des places coupe la ville en deux, comme fit le Prince Eugéne, il n'y a pas de meilleur moien que de percer la ligne & rompre cette communication, & s'y barricader. Si l'ennemi est maître de toutes les places & en grand nombre dans la ville. on s'affemble fous le feu de la citadelle, on gagne les rues qui y aboutiffent, l'on s'y barricade & l'on tâche de s'avancer du côté de la place d'armes où l'ennemi s'est posté. On fait avancer du canon qu'on méne à bras, & l'on tâche de s'en rendre le maître & des rues qui y aboutiffent. C'est par-là que l'on doit commencer, en attendant que toute la garnison ait pû joindre & qu'on puisse être en état d'artaquer l'ennemi. Il y a un bel exemple dans Thucydide d'une entreprise semblable à celles d'Egire & de Crémone. Il est digne d'avoir place ici ; & combien s'en trouve-t-il d'autres paralléles dans l'Histoire? Il y en a en foule,

,, Trois cens Thebains, dir eet Hijlarien (a) cellibre, entrérent de nuit en armes ,, dans Placé environ le premier fommeil, fous le commandement de deux Direction de la commandement de deux de la commandement de deux Direc-

", teurs de la Béotje. Ils y furent introduits par Nauclide & ceux de la faction . , qui traitérent avec Eurymaque, le plus puissant de tous les Citoiens de Thébes, » & lui ouvrirent les portes, fous l'espérance de s'agrandir par la ruine de leurs ennemis, fois un nouveau Gouvernement. Car les Thébains, qui prévojoient la rup-», ture, étoient bien aifes de s'affûrer d'une ville toujours ennemie, & la chofe leur », fut d'autant plus facile qu'on n'y faisoit point de garde, parce que la guerre n'é-», toit point encore déclarée. Ils se faisirent d'abord de la place publique , où ils », posérent les armes, sans entrer dans les maisons, ni faire aucun désordre comme » le vouloient ceux qui les avoient introduits. Ils se contentérent de faire crier par » un Héraut : " que ceux qui voudroient emrer dans la ligue des Béotiens , selon la coutume du pais, se vinssent joindre à eux. " Ils croioient adoucir les esprits par cette publication, & ne se trompoient pas: car le peuple pensant qu'ils fussent en grand nombre. & les maîtres de la ville, accepta les offres, & s'y réfolut d'autant plus , aifément, qu'on ne faifoit tort à perfonne. Mais comme il eut reconnu qu'ils , étoient faciles à défaire, il commença à percer fecrétement les maifons, pour s'afre fembler fans être appercûs; puis barricadant les rues, il donna ordre au reste & se » mit en défenfe, pour ne pas quitter l'alliance des Athéniens. Il passa ainsi le reste » de la nuit fans faire éclater fon dessein; mais avant qu'il fût jour, pour se servir de », l'avantage de l'obscurité contre des étrangers , il fortit en foule sur les Thébains , , fans leur donner le foisir de se reconnoître. L'ennemi surpris se rallie, & se dispo-», se de tous côtez à soutenir le choc; mais après deux ou trois attaques, voiant re-», venir les Platéens avec de plus grands cris , secondez par ceux des femmes & des », esclaves, qui jettoient des pierres & des tuilles du haut des maisons, il commenca à , s'effraier & à s'enfuir de la ville. Plusieurs y furent tuez, ne pouvant trouver d'is-, fue, à cause des barricades; outre qu'ils ne sçavoient pas bien les détours, & que " ceux de la ville , favorifez des ténébres d'une nuit fans Lune & d'un grand orage , » leur coupoient chemin. D'autres se rompirent le cou, en se jettant en bas des mu-29 railles. Quelques-uns échapérent par une porte, dont ils briférent la ferrure à coups ,, de hache; mais on y accourut auflitôt. Un Bourgeois barra celle par où ils étoient " entrez, en paffant un javelot, qui fervit comme de verrouil. La plûpart des au-», tres furent tuez decà & delà, à la réferve d'un gros, qui appercevant un grand », bâtiment fur la muraille, cutra dans la porte, croiant que ce fût celle de la ville. Les habitans les voiant pris, délibérérent de quelle façon ils les feroient mourir ; », mais ils se rendirent à discrétion, avec tous ceux qui restoient en vie. Tandis que » cela se passoit, les Thébains qui devoient être arrivez au secours de leurs gens dès » la nuit , marchoient lentement à cause de la pluie , quoiqu'ils se pressassent le plus

» embufcade & effaire de ravoir leurs prifonniers. Loriqui on et dans le deffein de furprendre une grande ville, où il y a une garnifon nombreufe, il faut y muscher en force plutot que pur corps feprere; à moins qu'on ex crigine d'être découver, bies que ces forest de marche le faffent de nuit. Ces entreprifes font très-difficiles, & fujettes à une infinité d'accidens qu'on ne fçuiroit guéres prévoir. Loriqu'ils arrivers, il non y vient par deux endroits. & que le gros, pour n'être pos découvers, ait une rivière à paffer, il faut métuere fi bien fou tems, qu'il puiff arriver au moment qu'on entre dans la place, & qu'on foit en même tens cetzin que ce corps pourra poffer la riviérée. & fe faiffe du pons s'il eff un pons s'il eff un pons s'il eff un pon s'il eff un pon s'il eff un pon s'il eff un pon s'il eff.

39 qu'ils pouvoient, fur la nouvelle du défordre. Mais outre que la ville de Thé-30 bes étoit éloignée de là de plus de deux grandes lieuts, la riviére d'Afope étoit, 31, enflée de l'orage & difficile à paffer. Ils arrivérent donc trop tard, les uns étant 32, déja pris & les autres maffacrez; ce qui les obliges de faire halte, pour dreffer une gardé; & même s'il n'y avoit autre chofe à faire qu'à la traverfie à gué, & fi f'on veue tiere affice du pullege, il ne faut jamis choiff un tems d'onge. Les trois cans Théoisin entrérent trop-tôt dans la ville, & le fecours arriva trop tard à causé de la pluie, qui grofit extraordinairement la trivée. Le Prince Thomas sanqua fon coup pour n'avoir pas fair teconnoire & fonder les chemins; il arriva trop tard, & trouva que le pont écoir coupé. Il arriva el la que les Impériaux entréent trop-de dans la ville; se qui n'autre peud-éver tur s'à aucune confiquemes, s'ils of uffient les trois cens Thémins, qui entréent trop folble dans la ville. Le turs & les autres s'attendoient à un fecours, qui n'arriva pas. Les Ecoliens qui furprient Egies, fe fuffent peut-étre mainemas dans la ville, fi l'avdirée de pullège ne les a-

voit féparez du gros-

Les Généraux de l'Empereur tombérent à peu près dans les mêmes fautes, comme je l'ai dit, pour s'être affoiblis par différens détachemens, & pour avoir occupé divers postes dont ils auroient pû se passer. Il y eut même un assez bon nombre de foldats qui s'échapérent de leur gros pour piller, autre fuiet de lecon, car l'on remarqua beaucoup de chevaux chargez de butin qui fortoient de la ville. Ceux que l'on envoioit pour enlever les Officiers chez leurs hôtes, ne revinrent plus, où après les avoir ramenez ils s'écartérent cà & B. Un nombre d'autres s'imaginant que la ville étoit prife, puisque les ennemis étoient dedans, entrérent dans les caves, où ils établirent leur tabernacle & s'y enivrérent, fans s'embarasser de ce qui se passoit en dehors: car deux jours après on en trouva un assez grand nombre dans plusieurs caves, qui bûvoient encore. Le Prince Eugéne fut malheureux , & les Thébains , & plus encore les Etoliens , méritoient de l'être par leur avarice. Ces fortes d'événemens font tout-à-fait extraordinaires . & ie n'en vois point à la guerre qui me donnent une plus grande idée de la valeur & de la conduite : disons plus, de l'intrépidité d'une garnison que ceux-la, & cependant ils font fort peu rares dans l'Histoire. Répétons le encore une fois, la fortune n'est pas toujours d'accord avec la vertu. Car enfin le Général de l'Empereur n'avoit presque rien oublié de tout ce qui pouvoit l'assurer du succès de son entreprise. Quel est, ie vous prie, le Général de nos jours qui ait fait de plus grands coups de Maître, plus d'actions de cœur, d'esprit, de conduite & de vigilance que cet habile Guerrier? Il forme le dessein de surprendre une ville, le voilà dedans avec l'élite d'une armée, & cependant une poignée de gens fauva une place importante contre tous les efforts d'un des plus grands Capitaines de fon fiécle. Voilà dequoi mortifier l'homme du monde le plus au-dessus des disgraces de la fortune. Je n'ai garde d'infulter à fon malheur, je le pourrois à fes troupes, qui ne firent pas tout ce qu'il auroit dû en attendre. Mais il n'est pas le seul qui ait échoué en pareilles rencontres, il ne s'en trouve pas pour un dans l'Histoire. En voici encore un autre, que je ne sçaurois écarter: son avanture est presque semblable. Je la tire de la Vie de Gaspart de Coligni.

3). Le Dauphin aint infulés Boulogne deux heures avant le jour, die l'Anteur, il le pris avec pou de réfinance de la part des Anglois. Les foldats croines y qu'ils n'avoient plus rien à faire qu'à piller, se coiant mairres de tour, se débandérent. La nuir, qui étoit fort obsteva, sugments encore la constition et au cur, ceux qui devoient piller ne se fouciérent pas de s'écarer de leurs darpeux, se se flattant qu'on ne pouroir reconorier leur défossifiance. Le Anglois ainte plus de tens qu'il ne leur en falloit, accourant de la ville haute, se trouvant des estes signifiques de tens qu'il ne leur en falloit, accourant de la ville haute, se trouvant des estes signifiques de tens qu'il ne leur en falloit, accourant de la ville haute, se trouvant des

#### 6. VII.

#### Exemples remarquables de surprises de villes.

N sçait que dans toutes fortes d'entreprises tout dépend du secret & de la diligence. Céfar excelloit dans ces deux points, & chacun y peut exceller comme ce grand homme: car l'un & l'autre dépendent de nous; mais il faut encore y ajouter l'ordre & la distribution de chaque arme, & que chacune se trouve dans sa place en arrivant, & dans l'ordre sur lequel l'on veut attaquer ou entrer par intelligence : car cela regarde ausant les furprises des villes que celles des armées. Il faut un grand art dans celles-ci, je l'avoue, & cet art n'est guéres connu : car il est bien plus aifé de mouvoir une armée & d'en ordonner la marche pour agir & donner en arrivant, qu'un corps de troupes auprès d'une place, & il ne laisse pas d'y avoir autant d'art dans l'un que dans l'autre : car la guerre a des principes si certains & si évidens. qu'ils ne sçauroient être contestez de personne, que par des gens d'un esprit prévenu, & qui rapportent tout à l'expérience pour justifier leur peu d'application; mais les gens habiles & appliquez n'ont garde d'en convenir. J'avoue que la cavalerie n'est pas absolument inutile dans les surprises des places; mais dans la marche il faut que l'infanterie fasse la tête de tout, & surtout la nuit, qui est le tems le plus propre, & le feul qu'on doive choisir pour l'exécution, & les nuits d'hiver sont encore plus savorables, & furtout lorsqu'il s'agit de surprendre une place considérable, & il faut un grand tems pour disposer toutes choses avant que le jour nous surprenne, outre la longueur du chemin : car quand il n'y auroit que l'espace d'une demie marche, on peut demeurer court, & l'on remarque que la plûpart échouent par pur retardement après être arrivez ; ce qui fait qu'ils font découverts & obligez de retourner d'où ils sont venus. On conclut de la que l'entreprise étoit mal fondée, & l'on se trompe presque toujours, comme Tite-Live nous l'assure. Le retardement, dit-il, peut faire passer pour téméraire une entreprise très-sage, en la faisant avorter. Quant à ce qui regarde le fecret dans la marche, pour empêcher l'ennemi d'en avoir la moindre nouvelle, on fuivra la méthode que j'ai propolée dans les Volumes précédens. A l'égard des furprises d'armées, je n'en connois point de meilleure; mais quant à celles fur les villes, la méthode en est un peu différente, bien que le principe soit par tout le même.

Les entrepifes fins autune intelligence were ceux du declass foat ordinairement les plus fittes. Celle fur la villé d'Ulma, cipitale de la Sudae, le 8. Systembre de l'annés 1700, en est une bonne preuve. L'évemple en est rensarquable. Peut-être me ferrà-t-il permis de le rapporter, binn que l'Auteur (a) fois accellé d'avoir foirciément puis é dans les gazettes; ce qui n'est pas un défaue atili grand que l'on s'imaginent moi fait de l'annés d'auteur un Officir et toupes de l'Emporter qui étôt dans la ville, n'à assistant une l'annés d'annés l'alle, n'à assistant de l'annés d'annés l'alle d'annés l'alle, n'à assistant de l'annés d'alle d'annés l'alle, n'à assistant d'annés d'anné

M. de Baviére aiant été informé que la ville d'Ulan véroit pas la chofe du monde la plus difficile à furprendre, n'eut garde de négliger un coup de cette importance. Avant que de s'embarquer dans cette eutreprife, il jugea à propos d'envoire; , un. 30 Officier déguifé dans la ville, qui l'aiant reconnue du côté de la porte aux Oire; , pag. 39 pag. 39 pag. 39 pag. 30 pag.

# HISTOIRE DE POLYBE.

» par où les païfans entroient tous les matins avec leurs denrées, fit déguifer quarante " Officiers choisis en païsans & en femmes avec des paniers pleins de fruits, d'œufs », & d'autres denrées, leur aiant donné pour armes des piftolets & des bajonnettes. & » à chacun deux grenades. Ceux-ci entrérent fans être reconnus auprès de la porte à » l'heure marquée par l'auteur de l'entreprise. Il y en avoit un qui devoit sortir », après avoir mis son chapeau d'une certaine manière pour servir de signal.

" Tout étant prêt, fix cens dragons furent mis en embuscade dans un petit bois, & deux régimens des mêmes troupes furent mis un peu plus loin avec deux .. cens grenadiers & un pareil nombre de fuscliers. Le Sieur Péckman. Lieutenant , des gardes de M. de Bavière, fit avancer les païsans supposez. Quand ils surent ,, arrivez au poste qu'il leur avoit marqué, il laissa tomber de sa main une hache, » qui étoit le signal de l'expédition. Alors on se jetta sur la garde de la porte, 3 qui fut desarmée, & les femmes travesties, c'est-a-dire les Officiers travestis en », femmes , se faisirent des sentinelles pour prévenir l'alarme. Les soldats , qui », étoient au nombre de vingt-cinq, furent enfermez dans le corps-de-garde , & il " n'y en eut qu'un de tué pour tenir les autres en crainte. En même tems les » Officiers qui étoient dans la ville se rendirent près de la porte, & se saissirent , d'une tour , dans laquelle il y avoit une garde. Au fignal donné les dragons » parurent l'épée à la main , & s'emparérent du rempart de l'arsenal & de cinq , baltions. La garnison y accourut; mais elle fut dissipée dans un moment. Les , compagnies de Bourgeois, au nombre de dix-huit de deux-cens hommes chacu-29 ne, parurent ensuite avec leurs drapeaux, & les femmes y accoururent ensuite en », furie , armées de tout ce qui leur étoit tombé fous les mains ; mais tout cela » n'empêcha pas que les Bavarrois ne conservassent les postes occupez, aiant été », foutenus par de nouvelles troupes. Le Sieur Péékman, principal exécuteur de

"I'entreprife, fut bleffé de plusieurs coups, dont il mourut.
M. Péékman fit le trait d'un habile Chef de guerre & de grande prudence de gagner le rempart, de se faisir de la tour & de quelques bastions en même tems que de l'arfenal. Si les Impériaux avoient pris ce parti à Crémone, plutôt que de gagner les places, ils se fussent rendus les maîtres de toutes les portes, & de celle de Crémone en même tems. Je dirai pourtant que si la gamison d'Ulm eût mar-qué autant de vigueur & de courage que celle de Crémone, je ne sçai ce qu'il en feroit arrivé, la Bourgeoisse agissant de concert avec elle. Cela me surprend d'autant plus dans les Bourgeois, comme dans les autres, que cette ville est libre, & l'amour de la liberté eût dû les obliger à quelque action vigoureuse : cependant l'on ne vit rien de tout cela. La surprise fait, dit-on, tomber les armes des mains des plus intrépides : c'est Tite-Live qui m'apprend cette maxime , & Tite-Live a raison; mais je ne vois rien de plus merveilleux & de plus héroïque qu'une garnison qui, après avoir foutenu un long fiége, & avoir fait tout ce qui dépend du courage & de l'intelligence, foutient un affaut, & lorsqu'elle est forcée & l'ennemi dedans, se défend de rue en rue, & par un vigoureux effort elle chasse le victorieux de la ville, & le jette encore hors des bréches. Il y a des exemples infinis dans l'Histoire ancienne & moderne de ces fortes de merveilles. Grand fujet de mépris pour ceux qui fe rendent au corps de leur place fans foutenir un affaut, & qui artendent pour se rendre que leur corps de place soit ouvert, avant même que le comblement soit en état de donner passage aux troupes des assiégeans. Lorsqu'on a affaire à une garnison opiniâtre & commandée par des Officiers réfolus à tout, on doit aller bride en main dans un assaut : & si l'on force la bréche & qu'on entre dans la ville, on doit

. Fongér plutôt à s'établir le long du rempart que d'entrer dans la ville. Je ne puis m'empêcher de citer quelques exemples de ces fortes de faits.

Les Romains aiant affiégé Gamala, une des plus fortes places de la Judée, par l'avantage de sa fituation, étant bâtie sur une colline qui s'élevoit du milieu d'une haute montagne, poufférent leurs travaux avec une telle diligence, que leurs machines furent en peu de tems en état de ruiner la place & de faire une large bréche. Charez & Joséphe la défendoient. " Les Romains aiant fait bréche avec leur belier, donnérent , par trois endroits en même tems, & le bruit de leurs trompettes & de leurs armes , fut encore augmenté par les cris des habitans. Les affiégez firent une très-grande réfiftance, jusqu'à ce que se trouvant accablez par le grand nombre de leurs ennemis, ils furent contraints de céder & de se retirer dans les lieux de la ville les plus », élevez; mais les Romains les y poursuivant, ils fondirent sur eux, les renversérent », & les tuoient dans ces rues étroites & si roides, qu'ils ne pouvoient y demeurer de pied ferme pour se défendre. Ils se jettérent en soule pour se sauver dans les mai-» fons qui étoient au dessous: & comme elles étoient peu solidement bâties, un fi es grand poids les faifoit tomber; elles en faifoient en tombant tomber encore d'autres. 29 & celles-là d'autres; & les Romains prenoient plutôt ce parti que de demeurer à , découvert. Plusieurs furent accablez de la forte, d'autres suffoquez par la poussié-, re, d'autres eftropiez, & il en périt ainsi un grand nombre. Les affiégez, qui » voioient avec plaifir tomber leurs maifons, les pressoient de plus en plus pour les " contraindre de s'y jetter, & tuoient d'en haut à coups de traits ceux qui se laifas foient tomber dans ces chemins fi gliffans. Les ruines de ces bâtimens leur fourniffoient des pierres, les morts des armes; & ils se servoient des épées de ceux qui respiroient encore pour achever de les tuer. Plusieurs Romains se tuoient en se miertant en bas, pour se sauver des maisons qu'ils voioient prêtes à tomber. Ceux , qui pouvoient s'enfuir ne sçavoient où aller, à cause qu'ils ignoroient les chemins; », & la poussière étoit si épaisse, que ne s'entrereconnoissant pas, ils se renversérent , les uns fur les autres. Que si quelques-uns étoient si heureux que de pouvoir s'é-, chaper, ils fortoient auffitôt de la ville.

Vespasien desespéré de voir que les affaires eussent tourné de la sorte, après s'être rendu maître de la ville, se trouva bien empêché pour remédier à un si grand mal. Dans un besoin si pressant, il crut devoir rallier ce qu'il avoit de gens dans un endroit élevé, où il fit ferme, se serrant avec le peu qu'il avoit de soldats, qui formérent une tortue en se couvrant de leurs boucliers contre les traits que les affiégez leur lançoient d'en haut. Une action si hardie retint l'ardeur impétueuse des Juiss, & la valeur de Vespasien ralentit insensiblement leurs efforts, soit par admiration ou par lassitude. Lorsque ce Capitaine vit qu'on l'attaquoit plus mollement, il se retira pen à pen, & me tourna point le dos qu'après qu'il fut hors de la ville . . . . Vespasien eut besoin d'une harangue pour ranimer les troupes étonnées: car les Juifs aiant regagné la bréche. s'y étoient remparez de telle forte, qu'il fallut élever de nouvelles plates-formes & de nouvelles batteries pour recommencer fur nouveaux frais. Cette patience des Romains étonna tellement les affiégez, que la plûpart des habitans s'enfuirent par des vallées, dont l'apreté avoit empêché les Romains de poster du monde en ces endroits, qu'ils s'imaginoient impratiquables. Le reste tint bon; mais une tour aiant été renversée, les Romains entrérent une feconde fois dans la ville fans trouver la moindre réfiflance, par la surprise des assiégez, qui se retirérent dans le château, qui ne pouvant plus réfister contre les efforts des Romains, ceux qui s'y étoient retirez ne voiant aucune espérance contre un enhemi qui ne respiroit que la vengeance, se précipitérent du haut en bas des rochers avec leurs femmes & leurs enfans. : Tome V.

Les Romains eussent pû s'épargner la honce de se voir chassez de la ville après l'à voir prife, en y entrant en bon ordre, scachant à quels ennemis ils avoient affaire. & en metrant le feu dans la ville. Tite, qui se trouva à la dernière attaque, ne pouvoir ignorer la faute de Vespasien, & la leçon étoit trop palpable pour l'oublier: cependant il tomba dans la même bévûe au fiége de Jérufalem peu de tems après. Car aiant fait une seconde bréche au mur, il le fit insulter, & s'en étant rendu le maître, il crue l'être de la nouvelle ville, où il entra fans grande réfistance. Mais à peine eur-il gagné l'entrée des rues, que les factioux qui n'avoient pas été d'avis de se rendre, 3, s'oppoférent à eux dans ces rues étroites, die le même Josephe, & d'autres étane ortis hors de leurs murailles par les portes d'en haut , les attaquérent. Les corpsn de-garde des Romains en furent si surpris & si troublez, qu'ils décendirent des murs en bas, abandonnérent les tours, & se retirérent dans leur camp. Il s'éleve 3) alors de grands cris de toutes parts du côté des Romains, à cause que ceux que , étoient demeurez dans la ville se trouvoient environnez par les ennemis, & ceux , qui s'étoient fauvez dans le camp appréhendérent pour eux le péril où ils les voioient..... Il en feroit à peine échapé un feul, si Tite ne les eût fecourus. Il nit au bout des rues des gens de traits pour repouffer les ennemis. & alla en peronne aux lieux où ils étoient en plus grand nombre. Tite faifant continuellement " tirer de la forte, arrêta les Juiss jusqu'à ce qu'il eût retiré tous ses gens; & ce fut », ainfi que les Romains après avoir gagné le fecond mur & la nouvelle ville, furent , contraints de l'abandonner.

Si Tire le sur shife de benetie sins aller plus avant, qu'il s'y fut d'abord fortisé; & qu'il eit sit percet les maisons de soux côtez de l'une l'a l'autre, se factieux s'e fussillen bien gardez de l'attraquer, de peur d'être pris en flanc par ceux qui auroient éct les maitres de ce maisons; si Tite, comme il y parois par ce que dit l'Historient Juif dans le narré de ce siège, avois si sort envie de se conserver cette ville si celèbre; mais dans des cas femblables, & chast une place si pussillamment sourceme & toure spleine de gens de guerre, c'est une vraie imprudence de ménager des gens qui ne méritérent jamsis qu'on y allt de boane guerre, pussiqu'ils la fisioient si mauvais; si etci mieux fait de metre le feu par tout. Cette sortie qu'ils firant pour prendre les Romains par leux demirées, leur d'ent toute vois de retrazite & s'inte d'aversino de la ser-

forces, mérite d'être remarquée.

Ces fortes de stratagémes sont toujours heureux, parce qu'ils sont rares, & les groffes forties pendant un affaut, lorfqu'une garnifon est forte & nombreuse, ne peuvent manquer de réuffir & d'étonner l'ennemi. Ces exemples ne se trouvent que dans les Anciens, & c'est chez eux, qui sont nos Maitres, qu'il saut puiser des lecons dans la défense des places : en vain les chercherions-nous chez les Modernes : ce qui sait voir combien il importe aux gens de guerre d'étudier la milice des Anciens dans toutes ses parties, sans laquelle il est difficile de pervenir jamais à la gloire que la guerre se propose. & d'arriver à ce haut point de capacité qui distingue si fort les hommes les uns des autres. Mais on me répondra que tous ces précieux Ouvrages des Auteurs dogmatiques de l'antiquité font perdus, & que pour les chercher & les recouvrer, du moins en partie, les rejoindre & les réunir enfemble, il faut une lecture, une application & une patience au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, & v mettre tout fon tems; outre les moiens dont tous ceux qui s'appliquent manquent ordinairement, étant le plus fouvent dénuez de fecours, de fortune, & des commoditez nécessaires. La science de la guerre ne méne pas toujours aux honneurs & aux récompenses, dont elle étoit couronnée autrefois chez les Grecs & chez les Romains.

On peut voir par les seemplet que je visus du citzes, que les hanness habiles de de grand counge ne desfepérent pinnis, se ne le doivent par dans les revers les plus accablairs de la mauvaite fortune de dans les plus grandes extrémiters, lorsqu'ils ne voient d'autre faltat à cipérer de d'autre moiont de le réctier d'un mauvais pas que de la néceffité, qui eff la plus forte de la plus redoutable de toutes les armes. L'Hilloire de pleine de ces fortes de faits, qu'il ne se rencontrent pas moins en soule chez les Ansiens que chez les Modernes.

La furprisé de Veronne, que Procope rapporte dans son Històrie de la guerre contre les Goths four l'Empire de Justinien, od les Romains siturent chasse de la vielle après l'avoir prifé, est fort remarquable; muis comme je suis réduit dans ce Pargrafe à d'acretiapes bornes, je ne se squavoir l'insferre ici, de peur d'être trop long. Je n'ai pa moins de regret de ne pouvoir rapporter la prifé de Wexford par Cromwel en 1649, qui sitt emporter d'alfaut. V'ertischement le Geforferi des Parlementaires ne suit pes chasse de la vielle; mais la garnisón se desfendit de rue en rue jusques dans le marché avec tunt de courage de d'oblitantion, qu'elle se sit toute afformers, plustôt que de

coder & de rien faire de bas & d'indigne de gens de cœur.

L'assau de Gironen e'est guéres moiss mémorable que ceux dont j'ai fait mention. M. le Maréchal de Belléfond avoit battu les Elgaponds de la manière du monde la plus complette un passege du Ter en 1684. Il n'eux garde de ne pas prostier de cette victoire, à laisée la let les enemis, qu'il s'équoit bien ne pouvoir plus parotire après ce combat, à assiste alles de centre, qu'il s'équoit bien ne pouvoir plus parotire après ce combat, à assiste de Louis XIV. mais les traspate à ans paulé jusqu'au mittes de la pace s'assiste qu'il qu'en de la consi XIV. mais les traspate à ans paulé jusqu'au mittes de la pace s'est qu'en de la consi XIV. mais les traspate à ans paulé jusqu'au mittes de la pace s'est qu'en de la consider de la consideration de la consideration

Je me borne aux exemples que je viers de rapporter, l'Hilloire en elt toute remplie. Mon Auteur m'en fournit trois ou quatre, Thucydide guéres moins, Joféphe, Procepe & une infinité d'autres Hilloriens ancians & modernes n'en manquent pas non plus. Si je les rapportois tous, je ne finirois pas de longetens, & Ton ne diroit pas que je me fuis épuilé dans mon Livre, & que felon toutes les apparences ie

ferai à fec en fort peu de tems.

## CHAPITRE XIV.

Conquêtes de Philippe dans l'Étolie. Il passe l'Achelous, se rend maître d'Itorie, de Péanion, d'Élée. Il resourne en Macédoine pour en chasser les ennemis.

Es nouvelles firent sentir à Philippe que ce seroit lui qui porteroit la peine de l'ignorance & de l'ambition des Epirotes. Il continua espendant le siège d'Ambracie. Il sti éleve des chaussées, & presse la babitans avec tant de vigueur, que la peur les saisse, qu'au bout de quarante jours ils capriussent. La garnison, qui étoit de cinq cens Eroliens, sur mise hors du château même, Philippe le don-

donna aux Epirotes, & contenta ainsi leur passion. Il se mit aussirbe en marche par Charadre, dans le dessein de traverser le golfe Ambracien, qui est fort proche du Temple des Acarnaniens appellé Action. Ce golfe vient de la mer de Sicile entre l'Epire & l'Acarnanie. Son entrée est très-étroite, à peine à-t-elle cinq stades de largeur. Plus avant dans les terres il est large de cent stades, & long de trois cens en comptant depuis la mer. Il fépare l'Epire de l'Acarnanie, aiant celui-là au Septentrion & celle-ci au Midi. Philippe fit passer le golfe à son armée, traversa l'Acarnanie, y grossit son armée de deux mille hommes de pied Acarnaniens & de deux cens chevaux, & alla fe retrancher devant Phoetée, ville d'Etolie. En deux jours il avança tellement les ouvrages, que les habitans effraiez se rendirent à composition. Ce qu'il y avoit d'Etoliens dans la garnison sortit bagues sauves. La nuit fuivante, cinq cens Etoliens vinrent au secours de la ville, ne scachant pas qu'elle eût été prise. Philippe, qui avoit pressenti leur arrivée, le logea dans certains postes avantageux, tailla en piéces la plus grande partie de ces troupes: le reste fut fait prisonnier, très-peur lui échapérent. Puis aiant fait distribuer à son armée du bled pour trente jours, (car les magafins de la ville en étoient pleins, ) il s'avança vers Strate, & campa à dix stades de la ville le long de l'Acheloiis. De là il ravagea impunément le païs, fans que personne osat lui résister.

Dans ce tems-là les affaires tournoient mal pour les Achéens. Sur le bruit que Philippe étoit proche, ils lui envoient des Ambaffadeurs pour le prier de vouloir bien les fecourir. Ils eurent audience de lui à Strate, & entre autres chofes que portoient les infructions, ils lui firent voir les avantages que fon armée tireroir de cette guerre, que pour cela il n'avoit qu'à doubler le cap de Rhios & à fe jetter fur l'Elide. Philippe, après les avoir entendus, dit qu'il verroit e qu'il avoit à faire, & cependant donna ordre qu'on les retint, fous prétexte qu'il avoit que que chofe à leur communiquer, puis il leva le camp & marcha vers Métropolis & Conope. Alors les Etoliens fe réugiérent dans la citadèlle de Métropolis, & quittérent la ville, Philippe y fit mettro le feu, & avança fans s'arrêter vers Conope

La cavalerie Etolienne se préfenta pour lui disputer le passage de fleuve à vingir shades de la ville, elle espéroti ou qu'elle arrêteroit le Roi, ou que du moins le passage coûteroit cher à son armée. Philippe, qui sentit leur dessein, commanda aux solidata armez de boucliers couverts de cuir de se jetter dans le sleuye, & de le traverser par batallions & en faissant a torrue. Cela fut exécuts. Quand la première troupe fur passe, la cavalerie Etolisme chargea, mais comme cette troupe ne s'ébranloit pas, & que la séconde & la troisseme passage pour l'appuier ; les Etoliens ne jugérent pas à propos d'engager le

com-

combat, ils reprirent le chemin de la ville, & n'oférent plus dans la fuite faire les fanfarons qu'entre des murailles. Le Roi passa donc l'Achelous, fit le dégât dans la campagne, & s'approcha d'Itorie. C'est un château également fortissé par la nature & par l'art, & situé fur la route où le Roi devoit passer. La garnison épouvantée n'attendit pas pour déloger que Philippe fût arrivé. Le château fut rafé, & les fourrageurs eurent ordre de faire la même chose de tous les autres forts du païs. Les défilez passez, il marcha lentement, donnant aux troupes le tems de piller la campagne; & quand elles se furent suffisamment fournies de tout ce qui leur étoit nécessaire, il vint aux Oeniades, de là à Péanion, qu'il réfolut d'abord de prendre. Il le prit en effet après quelques affauts vigoureux. Cette ville n'étoit pas d'un grand circuit, cela n'alloit pas jusqu'à sept stades, mais à juger de cette ville par ses maisons, ses murailles & ses tours, elle n'étoit pas indifférente. Les murailles furent renverfées par terre, & les bâtimens démolis: des matériaux le Roi en fit des bateaux pour passer son armée aux Oeniades. Les Étoliens avoient d'abord fortifié la citadelle de cette ville de murailles, ils l'avoient fournie de toutes fortes de munitions, cependant ils n'eurent pas la réfolution de foutenir le siège, à l'approche de Philippe ils se retirérent. Maître de cette ville, il passa à un château du païs des Calvdoniens nommé Elée, fortifié de murailles & plein de munitions de guerre, données par Attalus aux Etoliens. Les Macédoniens prirent encore ce château d'emblée, & ajant ravagé toutes les terres des Calvdoniens, ils revinrent aux Ocniades. Philippe aiant confidéré la fituation de cette ville, & l'avantage qu'il en tireroit furtout pour passer dans le Péloponése, il lui prit envie de la fermer de murailles. En effet cette ville est située sur le bord de la mer à l'extrémité de l'Acarnanie, où cette province se joint à l'Etolie vers la tête du golfe de Corinthe. Sur la côte opposée dans le Péloponése sont les Dyméens, & l'Araxe n'en est éloigné que de cent stades. Le Roi fit donc fortifier la citadelle, se servant pour ces bâtimens des matériaux qu'il avoit fait venir de Péanion.

Il étoit tout occupé de ces projets, lorfqu'un courrier vint de Macédoine lui apprendre que les Dardaniens foupçonnant qu'il avoit des vides fur le Péloponéfe, levoient des troupes & taifoient de grands préparatifs de guerre dans le defelin d'entrer dans la Macédoine. Sur cet avis il ne balança point à courir au fecours de fon Roiaume. Il renvoia les Ambaffadeurs des Achéens, les affúrant qu'auffiré qu'il auroir mis ordre aux affaires de la Macédoine, avant toutes chofés il feroir fon poffible pour fecourir leur République. Il partit en diligence, & perit pour recourner la même route qu'il avoit prife pour venir. Comme il fe difpofoir à paffer le golfe d'Ambaracie, pour aller d'Acamanie en Epire, il rencontra Demetrius de Pharos, qui chasse d'illyrie par les Pa

# 118 HISTOIRE DE POLYBE,

Romains fe fauvoit fur une fimple chaloupe. Nous avons déja rapposée l'hiftoire de cette défaite. Philippe le reçut avec boné, & lui die de prendre la route de Corindhe, & de venir en Macédoine par la Thefalie. Au premier avis qu'il étoit arrivé à Pélal dans la Macédoine, les Dardaniens curent peur & congédiérent leur armée, quoiqu'elle fût presque dans ce Roiaume. Cette retraite des Dardaniens fie que Philippe donna congé à tous les Macédoniens, & les envois faire leur moisson, après quoi il s'en su dans la Thessalie, & passa le reste de l'Eté à Latriste.

# OBSERVATIONS

Sur le passage du sieuve Achelous par l'armée de Philippe.

Philippe marche au flueve Abeloüs. Belle diffosition de son instruterie pour le passage de ce sleuve, elle le traverse en présence de la cavalerie Étolicine & la met cesfuite.

IL y a trois belles & (gavantes parties dans la fcience des armes, qui fins avoir été lignorées de pulificus grands hommes anciens & modernes, comme il protis per leurs aîtions, que l'Hithoire nous a confervées, n'ont jamuis été traitées par perfonne d'une manière un peu fupporrable. Le E Ervins milituires font l'ocurts & li shére, gez far ess maicires, que je ne vois pas qu'il y ait besucoup à apprendre. Ces trois parties font la déchefué, les trettines d'amées de les puffiges des rivéres. Montécauli, qui puffe pour un de nos Maitres, & qui vaut bien Végéce, y'il n'eft par même un-defius, en a écrit quelque choé; & bien qu'il ait pouffé ples bien qu'aucru autre, il a omis bien des chofes, que le deffein d'être court l'a obligé de fupprimer : car à poine chaque partie renferme trois ou quetre pegs in-ts. Il ne faut pa éter fupris après ech., fi l'on ne trouve pas tout ce que l'on fouhite dans un Ouvrage fi abrégé, qui n'eft, à proprement partier, que l'ideé d'un Cours entire de la guerre. Il n'eft ni moins beau ni moins feavanc pour cela. Toutes est rois parties front trai-tées dans mon Livres : chacune viendra à fon tour, fohon que mon Auteur m'en four-nira l'occafion; puisque fon Hiftoire embraife tous les fiits qui ont rapport à chaque partie. Je m'en trierai le miscux qu'il me fera polible. Ce Oblérerations renfermer partie. Je m'en trierai le miscux qu'il me fera polible. Ce Oblérerations renfermer per lipinge Roi de Macédoine en fees le fujer.

Ce Prince fait une affes belle figure dans l'Hiffoire, il paroitre fouvent fur la feéne avec un écht furprenant par fes grandes Acions & par la fageffe, qui ne fur pas de longue durée. Il commença par où les grands du monde comme les petits finisfent affez ordinairement, c'ell-à-dire qu'il fe it admirer par fes vertus, par fon courage de par fa conduire à la guerre des l'age de discépe aux. Il devint vicioux peu à par, de faite par être tyran. Loriqu'un Prince monte par degrez à un fi beau tirre, il faut qu'il's attende de décrendre infainment plus has par fes vices, qu'il ne s'elf écré par fes

ver-

wertus au commencement, & à éprouver de mortels chagrins. Nous l'allons voir icq dans fa fleur & dans fa gloire.

Ge Prince, dont l'efprit devançoir l'âge, après noti pris de brâle la ville de Métropolis, ne cru pes devoir perdie fon tens au fêge de la citadelle. Il rudoir de plas grands driffeins. Il vouloir aller à Conope. Il avoir le fleuve Achelois à raverfeer. L'enemai s'échie campé de l'autre côté pour en défensir le polige. Seben que je puis conjecturer, le fleuve n'écoir nullement praticable visà-avis Conope. Il le contentonat plus près de la fource à vinge fladés de la ville, pour trouver un gué, où li pût le traveifer avec plus d'avantage. Les Etoliens le côtociont de l'autre côté avec teut leur cavaleire. Philippe s'arrês en cet endroir-lè comme le plus commode, bien que le gué fur fi peu confidérable qu'à peine une cohorte y pouvoir défier de front. L'enemai y'étam aperçué de fon défins s'approcha de bords du fleuve, & s'y met

en bataille, résolu de le combattre au passage.

Dans ces fortes d'entreprises l'avantage se rencontre toujours du côté de celui qui se défend, n'y aiant rien de plus difficile à la guerre que de traverfer une rivière fur un petit front, & en défilant devant une armée ou un grand corps de troupes qui nous attend fur un très-grand front à la fortie. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que malgré cet avantage, aussi grand que l'on puisse désirer, on ne voit pas, ou du moins fort rarement, que celui qui attaque, pourvii que ce foit avec vigueur & en grand ordre, échoue jamais dans fon entreprife; & quelque difficile qu'elle paroiffe & qu'elle le foit en effet, on en vient aisement à bout. La preuve de ce que je dis se trouve par tout dans l'Histoire, dans le passage des grandes rivières comme dans celui des petites, soit qu'on les traverse sur un pont par le moien de bateaux ou de radeaux, ou à gué, enfin par une seule tête. Il saut que j'avoue que ma surprise n'est pas petite, de voir que malgré tout cela on passe le plus souvent sans presque aucune résistance. Ce feroit une question à examiner, & fort aisse à résoudre, si les mêmes raisons que j'ai données du peu de réfiftance des armées retranchées dans mes Observations sur la bataille de Sélafie, Paragrafe III. du troisiéme Tome, n'étolent les mêmes que celles que je pourrois alléguer ici. Il y a une infinité d'Officiers qui vivent encore, qui se sont trouvez à de pareilles affaires dans la dernière guerre comme dans la précédente. & quelques-uns de ceux qui ont remporté la gloire de ces fortes d'actions ont penfé tout comme je fais. On peut mettre à la tête de tous M. le Prince Eugéne, un des plus grands Capitaines de son siécle, & celui peut-être de tous qui ait le plus excellé dans cette scavante & hardie partie de la guerre. Charles XII. Roi de Suéde l'a pouffée aussi loin qu'elle puisse aller : cela va jusqu'au merveilleux , c'est-à-dire au grand & au beau de conduite & d'exécution. Qu'on prenne bien garde ici que j'entens parler seulement du passage des rivières guéables & de vive force en présence d'une armée.

Enlighe s'éant donc réfolu de paffe l'Acheboits, à l'endroit dont je viens de puler, s'y difficié seve une grande réfolution & un ordre admirable. La cavalerie eft de peu de fevice, jorqu'elle ne peu paffer une rivière guéable far un front de plufieux cicadrom. Sans cet avanage elle le feorit battre à coup fûr en désuil, & les uns après les aures. Le Roi s'en apperque affez. Son infloretie pedimente armée fut for unique reffource, comme elle l'eft dans pretique toutes les actions de la guerre à tout ceux qui en connoillent la force & la manieré dont il faut la faire combattre dans ces fortes d'occasions. Il parcit affez que le Roi ne l'ignoroit pas, Voici comme mon Auturs s'explique. "La cavalette Estolienne le préfetent pour lui disputer le paffezs du fleuve à vingt flades de la ville, die-di, cile eigéroit ou qu'elle arrêctroit le » Roi, ou que du moiss le paffege couttroit cher à lon armée. Patipipe, qui for-

# HISTOIRE DE POLYBE.

; tit leur dessein, commands aux soldats samez de boucliers couverts de cuir de se 
; jetter dans le fleuve, de le traverse par bataillons de en fassint la tortue. Cels faut 
secécute. Quand la permiere troupe su passies, la cavalorie Etoslemen charges, mais 
comme cette troupe ne s'ébranhoit par, de que la seconde de la troisseme passiones 
pour l'appaire, les Etosleins ne signérant par la propos d'engager le comber, ils reprirent le chemin de la ville, de n'osserue plus dans la fuire faire les fansirons qu'entre des murailles.

Il eft visible que les pefamment armez pusséent la rivéré par petites portione, les unes à la queue des autres fercés de sur une grade profondeur, « c'hal-deire un colonnes, « que ces portions doubloinnt les unes à côté des autres à mediorn deute, me voinnt, aint le Heuve à don. Il droit impossible à la crusheir Estionne d'attençaré de rompre cette masse d'infanterie toute hérissée des piques: car nous trouvous aftez dexemples dans les Anciens, que l'infanterie, les range de les filse frerées & conden-sées, a réfisité contre le cavaleire la plus vigoureus, & qu'elle l'a méme atraquée & betture; mais je ne vois pas que cette arme toute the due ait panis battur un corps d'in-

fanterie rangé comme je viens de le dire.

120

Je prie Messieurs de l'infanterie, & ceux mêmes qui sont nez pour monter aux plus grands honneurs de la guerre, de faire bien attention à ce que je dis, & de voir par cette action de Philippe quelle est la force de cette arme lorsqu'elle attaque sur une grande profondeur. Voilà ce que nous apprend Polybe du passage de l'Achelous, qui n'est considérable que par l'ordre & la disposition du Roi de Macédoine, qui me paroît digne de remarque, & d'être imitée des Généraux qui peuvent se trouver en pareil cas; ce qui ne me paroît pas fort rare. Mais il l'est beaucoup de trouver des Généraux qui osent tenter, lorsqu'ils considérent plutôt les obstacles qui se présentent que les moiens qu'ils pourroient trouver dans l'intelligence & dans le courage pour les furmonter, outre les raifons que j'ai alléguées plus haut. Il y a pourtant des occafions où la cavalerie est d'un grand usage, lorsqu'elle trouve des guez assez larges pour passer sur plusieurs escadrons de front , comme je l'ai dit ; mais je doute qu'elle puisse jamais réussir ni l'espérer même, si l'infanterie ne la soutient & n'est enchassée avec elle: & fi elle paffe & bat l'ennemi qui l'attend au débouché, fans aucun fecours de l'infanterie, comme fans doute il y a des exemples en affez grand nombre, cela ne prouve pas que cette méthode que j'ose condamner soit bonne, mais seulement que celui qui attaque est austi médiocre Général que celui qui se désend, que si aujourd'hui, qur l'on connoît moins la force de l'infanterie qu'on ne la connut jamais. l'on vouloit paffer un gué de la nature de celui de l'Achelous, ou un défilé de deux ou de trois bataillors de front, & minces comme ils sont aujourd'hui, qui est la chose du monde la plus contraire aux regles de la guerre & du bon sens, disons la plus misérable, il est très-probable qu'ils seroient battus & dissipez par un ou deux escadrons bien résolus qui s'abandonneroient dessus. Mais si au lieu de désiler sur un si grand front & fi peu de hauteur, on entroit dans la plaine fur fix colonnes, felon mon principe, de deux ou trois fections, quelle cet la cavalerie qui osst jamais l'aborder, fraisée de ses pertuisannes, & quand même il n'y en auroit point? A quoi bon des pertuifannes dans vos colonnes, dit M. le Marquis de Chanron, un des plus fçavans & des plus expérimentez Officiers de cavalerie que j'aie connu? Croiez-vous que la cavalerie la plus déterminée ofe jamais affronter un corps d'infanterie rangé de la forte? Elle y reboucheroit comme contre un mur. J'y en mets pourtant une sep-tiéme, comme je l'ai dit dans la Préface de mon troisieme Tome.

Il paroît par la narration de mon Auteur, que les Etoliens tombérent dans une faute affez lourde, lorfou'ils s'apperçurent qu'ils n'auroient affaire qu'à de l'infanterie; quoique ce flit de la cevalerie qu'ils attendoient, il se trouva qu'ils avoint à le défandre contre la premiére; mis pour lui soir donné le terms de s'énorre, comme; je l'ai dit, en-dell de la trivière, se qu'ils lui laisséen asse de ternia pour cettemaneuvre, il se pairent jamus la rompet. Se furme batteus: s'aute impardamoble, «co al'no tombe préque toujours. Car bien que l'expériènce air plus de pouvoir que la nison pour convainer l'esprit de l'homome, comme on le prétend, on ne sille pas que de voir avec un rrès grand sigiet d'étonomenen, que cette expérience des fautes d'autrui ne nous empeche pas de rombre dans d'autres toutes símbibles.

## OBSERVATIONS

Sur le passage des rivières de vive force, & qui se trouvent guéables en quelques endroits.

6. I

Importance de cette entreprise. Précautions que l'on doit prendre.

N peut dire du passage des grandes riviéres ce que j'ai avancé ailleurs de l'atta-Que & de la défense des armées retranchées, que celui qui se défend à l'endroit où l'affaillant s'est visiblement déclaré sans user de ruse & de stratagéme ne connoît presque jamais ses véritables avantages & la grandeur comme la nature desobstacles qu'il à à lui opposer, que ses craintes sont toujours chimériques, & que celui qui veut attaquer n'est pas toujours bien fondé dans les fiennes, s'imaginant que son ennemi connoît aussi parfaitement ses avantages pour se bien désendre & en profiter que lui les difficultez & les épines de fon entreprise. Tout cela se rencontre des deux côtez dans le passage des grandes riviéres de vive sorce, ce qui fait que la plupart n'osent attaquer par la bonne opinion qu'ils ont de leurs ennemis, & les autres réfistent peu, bien moins par le défaut de courage de leurs foldats, que par leur ignorance à connoître leurs avantages & à les faire valoir par l'ordre & la disposition de leurs troupes; ce qui est moins pardonnable à un Général d'armée dans la défense d'un grand fleuve qu'il faut traverser sur un pont, sur des bateaux ou à la nage, que lorsqu'il est obligé de disputer une rivière un peu considérable, où il y a des guez en quelques endroits. C'est ce que j'ai à traiter dans ces Observations,

Le puffige d'une riviére à gué ou aurrement n'est pas une affaire de petite impotcance: car lorqu'on est une fois repoullé, la reargine n'est pas la cloife du monde la plus aifée. Un Général d'armée, qui v'est rédolu de tenter une telle curreprisé, a une infinité de métiures de de précaution à prendre. La guerre n'a point de partie plus profonde de plus définiet que celle-là, car je supposite ici qu'on aura en téce de trouper de un Chef habile, determiné de capable de profiter de fes avantages, qui font por de un Chef de la respectation de prefigue autres, n'in apeut engager que par une rétuir la régie point ini de ratée de flaragéene, mis d'une attoigne de vive force.

comme un Juge défintéressé compare les raisons des parties dans une affaire civile, & examiner en rigueur tout ce que l'ennemi peut saire, penser à ce que nous ferions si nous étoins en se place; ce qui nous met en état d'aller au-devant des accidens qui

peuvent furvenir, & des obstacles qu'on peut nous opposer.

La pemiére chofe à laquelle on doit avoir le plus d'attention avant que de le réfouhee, ell d'envoire des gens capables d'éxamient la nature & le cours de la riviére; on s'informe encore des gens du païs, on en fait lever le plan avec exactitude, on marque les endoris où il y a des guez, keur profondaur, keur largeur, Pélognement de l'un à l'autre, quel en elle fond, s'il elf ferme ou marécageux, s'il n'y a pas quelque maris en-deçà ou en-delà, il cos maris font pastiquables, « El à force d'y paffer du monde le patige en devient plus difficiles : car il arrive fouvent à ceux qu'on envoir reconnoire, de ne faire les chofes qu'al demi. Ils renders fouvere bon compte du gué, & croient qu'il n'y a que celà à faire. Ils se retirent, au lieu quils doivent examiner avec une extréme attention le termiq qui el en-delà, où il se rencontro Gouvert des marais en face du gué, quelquefois plus difficiles à traverser que la riviére même.

Il y a encore bien des chofes qu'il n'appartient qu'aux gens du métire de bien resurquer, & qui ne font pas de petite importance : c'elt d'éxaminer les bords de la rivière, où l'on a rencontré des gutz, en-deçà comme en-delh: car loriqu'ils font topo efcaprez, il faut du tems quelquefois pour les mettre en rampe, & ce travail ne fait pas toujours fans péril, autant pour les travailleurs que pour les autres qui le fait pas toujours fans péril, autant pour les travailleurs que pour les autres qui le

fouriennent.

Ce n'est pas encore là tout ce qui mérite d'être observé, c'est la nature du terrain qui est en-delà : il faut voir s'il est plus favorable à la cavalerie qu'à l'infanterie. Car bien que celle-ci, felon mon fens, doive toujours passer la première, parce qu'elle est plus capable d'un grand effort & de se maintenir ferme & inébranlable par l'extréme profondeur de fes files & de fes armes de longueur; il est pourtant nécessaire de voir les endroits où la cavalerie puisse être de quelque usage, & que toutes les deux puisfent le foutenir réciproquement, fans jamais le féparer l'une de l'autre, s'il est possible. Je ne me lasserai pas de combattre les préjugez de l'éducation militaire, afin de voir les chofes par elles-mêmes, & je n'ai pas toujours combattu inutilement, fans me foucier d'où nous viennent ces ufages généralement reçus & applaudis de toute la multitude: car, à remonter jusqu'à Henri IV. & même jusqu'à Gustave-Adolphe, on ne feattroit disconvenir, pour peu de bon sens que l'on ait, que la facon de se ranger & de combattre à l'infanterie étoit infiniment au-dessus de celle d'aujourd'hui, dont le défaut est à peine concevable. Après cela on fouffrira l'aveu que je fais de bonne foi, que j'ai été longtems dans l'erreur à l'égard de ces usages comme consacrez, & furtout de celui de faire combattre une arme indépendamment du fecours & de l'appui de l'autre, c'est-à-dire de ne point les entrelasser ensemble. Je trouve cela très-peu fenfe, & contraire aux regles de la guerre, comme à la pratique inviolable des Anciens, plus habiles & plus éclairez que nous, & particuliérement les Grees, qui en ont connu l'execulence longtems avant les Romains, & c'est par la lecture des Livres des premiers, autant que par ma propre expérience, que j'ai connu le faux de notre méthode ordinaire. Je continuerai donc de ne jamais féparer une arme de l'autre.

Pour revenir à mon fujer, je dis qu'il ne faut pas feulement examiner le terrain d'en-delà de la riviére, mais encore celui que l'ennemi peut occuper pour venir à mous, s'il y a quelques hauteurs qui le favorifont, ou s'il y en a qui nous puisfent être avantageutes, en-de;à pour nous y pofter.

Il faut outre ce que je viens de dire, observer le cours de la rivière, si elle n'est pas d'une nature à groffir tout d'un coup, foit par les pluies ou les neiges, foit qu'il y ait des écluses plus haut qu'on puisse lacher au moment qu'on voudra paffer: si l'ennemi n'a pas rompu les guez par le moien de puits ou des trous pratiquez dans la rivière, des chauffes-trapes, des madriers enfoncez dans le gué, & couverts de pointes, des arbres entiers avec toutes leurs branches, de longs piquets plantez près-à-près dans l'eau, si l'ennemi s'est retranché près ou loin des bords. s'il y a élevé des redoutes qui puissent se désendre par elles-mêmes; le Général devant connoître autant qu'il lui est possible l'esprit & le caractère des Généraux de fes ennemis, doit fur toutes choses s'informer des postes où chacun commande, pour passer du côté de celui qui sera le plus mal-habile & le moins vigilant, comme fit M. le Prince Eugéne : car il traversa deux fois l'Adigé en 1701. & en 1706, comme je l'at dit ailleurs, du côté où il crut trouver le moins de réfistance. Il en usa de même au passage de l'Escaut en 1708; car pouvant tenter facilement le passage de cette riviére du côté de Pottes, qui étoit fans doute l'endroit le plus aifé, où le Marquis de Goébriand étoit avec un corps de troupes affez médiocre, il aima mieux hazarder le plus difficile, ou pour mieux dire le côté de Berken, qui paroiffoit le plus impratiquable.

J'ai dir plus hau que celui qui n'elt atraqué que par une tête au paffage d'une triviére, ne s'gournic jamais se gramit du blâme qu'il mérite, s'il é la tille emporter, parce qu'il a mille moiens & mille avantages que l'autre n'a pas: que s'il na l'autre combatente & disploeme leur trouges télon la méthode d'aujourd'hui, quine voit que celui qui se désende et encore plus en s'ext de se titre d'embarras avec fort peu de trouges, pusiqu'il s'aut désile devant lui & se formet en-dels par esclarions ou par bastillons; qui doublent les uns à côté des autres; ce qui n'elt pas une maneuvre d'un moment, & stircura à l'infanterie, aqui ne combat que s'un quarto nou cinq de profondeur: au leu que l'on vera par ma méthode, que je n'autrondonne plantid du cert de me manurait, s'olib & trop composée; l'on verra, diese, par ma méthode, que l'on travesse la riviére formé dans le même oudre sur lequel l'on doit attauger en-edde, où l'on se trouve en arrivant en éaut de consister con sit

le champ.

La première chosé qu'un Général doit faire, est de prendre d'abord la réfolution, de de ne pas imiter certains Généraux que nous avons vis fouvent, qui se déterminent affez facilement à l'exécution d'une entreprise, de qui chaogent tout sufficit à la vic des objets; cè qui leur fait plus de deshonneur, que si après avoir attaqué lis échousient dans leurs définis.

La feconde est de ne jamais approcher de l'ennemi qu'on ne soit bien préparé & bien muni des choses nécessaires à une relle entreprise, & qu'on ne soit en dérattaquer en arrivant, pour ne lui pas donner le tems de se reconnoître & de se

régler sur ce qu'il voit.

La troisséme git dans l'exécution. Il faut donc, avant que de marcher, avoir fon projet bien dignét dans la tiete, & que la marche foit conforme à l'ordre int lequél l'on veut combattre: chosé que je ne pensé pas svoir vú jamais prasiquer dans ces fortes d'entreprise, pas même dans les affaires générles. Car fur la nature re du terrain que l'on doit occuper, & qui peut être mélé, couvert en cretains endroits & de plaines en d'autres; on devroit changer tout l'ordre de la marche, afin que chaque arme occupe le terrain qui lui convient en arrivant fur le champ de bataille. C'elt expendant ce qu'on ne voir que fort ratement, & perfeque jamais; ce qui fait qu'on cft un fort long-tema à le mettre en battille & à remuet chaque armé pour prendre fes avantages. On donne pas-là le tems à l'ennemi de prendre les fiens, à che se mettre en éast de charger avant qu'il ait passe un trop grand nombre de troupes. Lorsque l'on combat des deux côtez sur un ordre s'emblable, il faut que celui quis dédend, avec un peu de hardesse de versibilité de de réclusion, s'emporte fur son ennemis pusiqu'il lui est libre de le charger lorsqu'il le jugera à propos: car il ne situ pas qu'il attende qu'il en ait passe s'un trop grand nombre.

Nous allors traiter d'abord, fans épaider pourtant la matière, de l'ordre & de la dill'hibution des troupes pour le paffige d'une riviére de vive force à la faveur d'un bon qué, célà-dire d'un feul endroit bien pratiquable, où l'on n'emploie que la force ouverte fans rufe & fass artifice de divertions, ou dans craindre qu'ils puillent érre d'un grand effet: car le paffige de l'Archéolis nous réduit préquè à cette matière. Nous traiterons enfaite de ce qu'il eft expedient de faire, lorfqu'on veut paffer une rivière qui peut étre pestiquable en plutieurs endroits près ou loin le long de fon cours; ce qui change extrémentent la tibéle, & rend l'entreprié plus faile; miss de le ne demande pas moins de courage, d'habilet & d'efprit rufé.

#### 6. II.

Précautions qu'on doit prendre pour le passage à une rivière quéable. Méthode de purger un qué. Ordre & distribution de chaque arme au passage à une rivière. One l'infanterie doit passer la première sur plusseurs colonnes, & combattre dans ce under.

N Général d'armée, qui se conduit dans le dispositif d'une si grande entreprife, comme je vions de le proposer en fort peu de mots, doit être perfuade, ou doit du moins fuppofer, pour ne point tomber dans des mefures tropcourtes, qu'il aura affaire à un Antagoniste hardi, vigilant, habile & d'une grande réfolution à tenter toutes les voies & tous les artifices possibles pour se bien défendre, & l'on doit d'autant plus mettre en œuvre tout ce que l'art a de plus profond, de plus fort & de plus redoutable, qu'on n'attaque que par une tête, & que les fausses attaques ne scauroient être mises en grande considération : car en ces cus-là l'attention de l'ennemi se trouvant moins divisée, on craint peu dans les autres endroits, soit par le voisinage de quelque place forte au-dessus ou au-dessous, soit par quelques forts ou des inondations, ou des marais impraticables, & il est en état d'agir avec toutes ses forces au seul passage où l'on peut tenter raisonnablement ; ce qui oblige l'affaillant à ne rien négliger de tout ce qui peut favorifer fon entreprile, & à faire enforte qu'on puisse dire de nous ce qu'on disoit de M. de Turenne, qu'il n'alloit jamais au-devant de l'euveni pour l'attaquer, qu'il n'allat en même tems an-devant de ses desfeins, devinant ce qu'il pouvoit entreprendre contre lui, par la connoissance qu'il avoit de ce qu'il devoit faire; ce qui ne s'acquiert guéres par l'expérience, mais par l'étude. Il doit choisir un tems, & mesurer si bien sa marche, qu'il puisse arriver trois ou quatre heures avant le jour, & pour attaquer trois heures après, car la nuit est le tems le plus commode & le plus favorable a de peur que l'ennemi ne se regle sur notre disposition, qu'il importe de bien cacher, On a tout le tems de se former & d'établir ses batteries aux lieux les plus avantageux, observant que leurs emplacemens soient différens. Pour que les coups prennent les ennemis de toutes parts, & que les tirs foient obliques & en écharge, ce qui met un plus grand desordre dans les rangs, l'on pratiquera en diligence des épaulepaulemens le long des bords de la riviére, pour y loger un bon nombre de fuseliers: car c'est particuliérement dans ces fortes d'actions, où les feux de toute espéce four nécessières; e qui d'oigne l'ennemi, & nous donne le tems de faire passer une

corps confidérable de troupes.

Pendur qu'on se précultionnera de ce côré-là, on fras fonder le gué & puffer quelques cavaliers; pour voir îl se contenis ne l'ont pas romps ou enhantife; parce que ces fortes douvrages font une affaire d'un moment, n'y siant rien de plus ficile que de rendre un gué abfolument impraticible; les arbres entiers, les tables clouets de les piquest font les plus dangeroux; mais ces derniers font les plus difficiles, rirement s'en fert-on. Je m'en fiuis fervi en Italie fur le Mincio au commencement de la campagne de 1703, où les ennemis ne firent pourtant que le préfenter. Les guez piquez font les plus difficiles à purger, de les puits ne le font pas moins. Loriqu'on caint de tels obfiches; il el troujours misur d'arriver au paffige à l'ernôté de la nuit.

En 1567. M. le Prince de Condé voulant paffer la Sène, les Robalites qui étoine de l'aume coie pour en défendre le puffage; settréent de manéries clouze, des cercles & des chauffes-trapes dans le gué. Les Protellans ne s'en embarafférent pas, lit placteren, dit d'Aubigné, quaure euns arquebleurs à des flustes fiet bend et l'exa pour la garde de ceux qui avec des rateusse pargénen le gué. Schomberg le jetts dans la rivière, & fit une charge fin une fur les commis, qu'il en mis quantate fur le place, q'e paperra deux d'appeaux au Prince de Condé. Ce Prince n'ainnt point d'Ordre de Chevaleire à lui donne, lui mis tutour du cou une chaine d'or de deux

cens écus en présence de toute l'armée.

Cette méthode de débarasser un gué me paroît singulière; mais on ne le fait pas sans risquer beaucoup. Pour moi je suis persuadé qu'on le purgeroit plus facilement & avec moins de perte, si l'on se servoit de griffes de ser ou de sers comme ceux des chaloupes, attachez à de longues cordes, qu'on jetteroit le plus avant qu'on pourroit dans le rué. Cela est excellent pour un ruisseau; mais il est difficile qu'on puisse réuffir à l'égard d'une riviére un peu large, à moins que ceux qui sont chargez de cette besogne ne la fassent à la faveur d'un si grand seu de canon & de couns de sufil, que l'ennemi ne puisse y mettre le moindre obstacle, s'il n'est retranché sur le bord. A l'égard des chausses-trapes, je ne vois pas qu'on puisse jamais s'en délivrer : elles feroient capables de rendre un gué abfolument impraticable, fi elles ne s'enfoncoient dans les boues ou dans la fable. Les premiers qui passent en sont d'abord incommodez; mais ceux qui fuivent n'en ont pas beaucoup à craindre. Il arrive quelquefois que le fond d'un ruisseau est de bonne tenue & du gravier, les chausses-trapes en ces fortes d'endroits font très-dangereuses. Je ne vois point d'autre reméde pour les rendre inutiles, que de faire provision d'un grand nombre de claies que les foldats se donnent de main en main, qu'on ensonce dans la rivière, & qu'on charge de pierres, fur lesquelles ils traversent. Venons à la disposition des troupes au passage d'une riviére.

On ne figurois trop répéter certaines maximes qu'on oublie ordinairement, & qui font sifiz pac nonnes, que dans ces frater d'entreprilés on doit régle? l'ordre de la murche & la distribution des colonnes de avaleire & d'infiatreire filon qu'on s'est réfolu de combettre. Ces veut dire que la premiére doit être prungée, & marcher à la queue des colonnes de l'autre; ce qui n'est pas difficile, quoique ce ne foit guéres la coatume; observant que les pontons foient à la tête de tout, fuivis de quiques priéces de camagne pour vefa rériv dans le beloin, de les avoir tout petst pour jet-

ter un pont à la faveur de l'artillerie.

L'armée étant en baraille sur le bord de la rivière , l'infanterie rangée sur une ou deux

doux lignes de colonnes, deux ou trois efcadrons enchâffet entre elles , & fuppofant la happeur du gué de deux batilloss de front, filon que nous les raignoss & que nous les raignoss & que nous les faisons combattre aujourd'huis; je faisé dàsord paifre fix colonnes de front de deux con trois fections cheures, marquets pas les lignes nonduées (2), les range & les fes ferrées & fraifées de leux pertuinanes, & la baionetre au bour du fuil. Les compagnies de geradiesr histront en queue ; les foldats auront la précutation de tentie leurs armes hautes & lears fournimens defius la rête ou fur l'éputle. Si l'ennemit perfecte d'extre premiér étre pour l'astraper, es colonnes s'avanceront pour le charger fort ou foible; pour bailfer un terrain pour les autres qui doubléront à côté, pour fourre pus à peu une ligne, ou les fix premières colonnes paigles s'ouvriront à droite & à pauche pour histfer un épace à la cavalerie (3), les efcadrons entrelliez & foutenus charcu d'une compagnie de grenadiers (4). Cette cavalerie paffer le gue avec un fantalfin en croupe. Par cette métode que je propofe, il pulle le double de monde qu'il en pafferoit if l'on fluvioir l'Unige cordinaire.

Le premier corps s'étant formé, comme l'on voit en (5), les autres (6) (7) fuivront la même méthode, & le rangeront dans le miem corde fins s'alligner avec celui de la tête, le fiu de (6) & (7) empéchant qu'il ne puiffé être envélopé par l'enmairi que s'il chape la première tête, les autres s'avanceron pour chapers, non à
coups de fufil, mais à coups d'armes blanches & fans tirer un feul coup. Pendant ce
term-là les colonnes qui font de l'autre côté fuivant à la queue les une des autres, paiféront en diligence pour le former en-deh de l'eur: la cavaleire paffers par efectdorns,
comme en ordre de marche, pour le ranger en-delà & dans le même ordre queje propole. Par cette méthode l'ennemi ne fquuroit tomber fur la cavaleire, qu'il n'ait en
mêmetensstaffaire l'infancties, chaque arme fe trouvanten même tems foureuse & épaulée par l'autre. Les trois corps (5), (6) & (7) s'étant formez en-deh, on fert
puller quelques préces de campagne (8), q u'on placera entre les nitervalles des

corps.

Voils l'ordre fur lequis evoudroit combittre su paffige d'une rivière. Je nefçai fictuli, qui me wient accore à legiri, ne fiera pas meilleur moint compolé, e par conféquent plus fimple que le premier. Je crois qu'il l'eft plus. Mi permière lie gre (11), composée de moin infentirei rangée en colonnes les sides (1), & (1) appirés à deux groffse colonnes de trois fections chacune. La ligne paragée par les deux colonnes (4), chaque colonnes interfis compagnies de gruendies (1), à la queue pour leur fervir connne de réferve. La feconde ligne (16) farmée d'une partie de ma cavaleir, jes efectiores entreblize de fes pelocons (17), les deux sidvas de la cavaleire flanquées des colonnes (18), les dangons en réferve paragez en trois corps (19).

Lor(qu'il s'agir de percer à un centre par un grand effort, on ne craint guéres d'étre euvologé: cur des ujunta armée est féparée de se ailes, je ne vois pas qu'il y air du reméde, & encore moins qu'on en puille trouver. C'ést le sentiment des plus consommet dans le métier, & il n'y a pas d'exemples qu'une armée ouverte à son centre par une ligne entière en foit pissais forite à son honneur.

### §. III.

## Regles à observer lorsqu'on passe des rivières à gué & de vive force.

Orfqu'il y a un ou deux guez dans une rivière, quoique voifins l'un de l'autre, & qu'on ne peut y passer sur un front de plusieurs bataillons, il est toujours avantageux & même important d'y jetter un ou deux ponts au-dessus ou au-dessous des deux guez : car il peut arriver quelque orage qui fasse grossir un gué & le rende tout-à-fait impraticable, outre qu'on fait passer un plus grand nombre de troupes à la fois. Il faut toujours faire attention à ces fortes d'avantages, & fonger à attaquer en arrivant, comme à dreffer ses ponts sans perdre aucun tems. Ces sortes de précautions ne sont pas à négliger, elles sont d'une extréme importance. Il y a encore une chose à observer dans le passage d'une rivière fort rapide, qui est d'ouvrir un peu les rangs pour laisser un cours un peu plus libre à la rivière : car en passant trop serré fur plusieurs colonnes, la riviére se trouvant arrêtée par ces sortes de digues mobiles, celle qui est la première au-dessus de l'eau la fait regonster de telle sorte, que les soldats n'en pouvant soutenir le poids sont quelquesois emportez par le courant. Il n'y a pas d'autre reméde, ce me semble, que celui que j'ai dit : encore faut-il y ajouter de la cavalerie au - dessus, 'qui rompt la force de l'eau & rend le passage moins disficile & moins dangereux à l'infanterie; mais comme les exemples perfuadent & instruifent plus que les préceptes, & amusent encore agréablement, il faut en rapporter. Je me borne à un seul, bien que l'Histoire en soit toute parsemée. Je le tire des Commentaires de César (a), Historien grave, s'il en sût jamais, & notre Maître pour tout dire.

Le dessein de ce Capitaine étoit de passer la Segre pour marcher à Afranius, qui pensoit à transporter la guerre plus loin; mais comne il n'avoit point de pont, le sien aiant été emporté par le cours des eaux de cette rivière, qui s'étoit débordée ensuite d'une

(a) Cef. dans d'Ablanc, guer. eiv. l. s.

d'un orage extraordinaire, il se résolut de faire un gué sur la rivière, à cause du long détour qu'il falloit prendre pour gagner le pont qu'il avoit rétabli, mais beaucoup plus haut. " Il fit donc creufer des foffez de trente pieds de large chacun aux lieux , plus commodes, pour décharger le canal de la rivié e. L'ouvrage étoit presque a-" chevé, lorsqu'Afranius & Pétrejus craignant de manquer de vivres & de fourra-, ges, à cause que César étoit le plus fort en cavalerie, d'ilherérent de se retirer, &c " de transporter la guerre au-delà de l'Ebre. . . . . Cela sut rapporté à César sur le , point que par un travail affidu, la cavalerie pouvoit déja paffer à gué, quoiqu'avec " beaucoup de peine, mais non pas encore l'infanterie, à cauf de la profondeur &c ,, de la rapidité du fleuve. Afranius, sur cet avis, résolut de se hâter, d'autant plus

que le pont qu'il faisoit dresser sur 1 Ebre s'en alloit être achevé.

Céfar fe trouva un peu embaraffé, & craignit de manquer fon coup, s'il ne retardoit la marche de l'ennemi par sa cavaleriez mais les soldats qui craignoient qu'il ne leur échapat, & qui voioient qu'ils ne trouveroient jamais une si belle occasion de sinir promtement la guerre firent prier ,, Céfar , par l'entremise de leurs Officiers , de a les faire passer sans crainte au mêine endroit que la cavalerie; César, touché de , ces paroles & de leur courage, crut qu'il falloit tenter quelque chofe, quoiqu'il " craignit d'exposer fon armée au passage d'un grand sleuve; & aiant hissé les plus " foibles, avec une légion & tout l'attirail, mit grand nombre de chevaux au-deffus , & au-deffous du gué, & paffa ainfi toute fon armée fans avoir perdu un feul hom-" me. Quelques-uns emportez du courant, furent fauvez par la cavalerie. Céfar avoit auparavant pratiqué cette méthode au passage de la Loire, qu'il rapporte dans le septiéme Livre de la guerre des Gaules.

l'ai cité cet exemple dans ce qui m'a paru le plus important, car il n'explique pas seulement la méthode de passer une rivière à gué à l'égard des inconvéniens qui s'y rencontrent; mais il nous apprend encore les moiens qu'on peut emploier pour rendre une rivière guéable, lorsqu'on manque des choses nécessaires pour faire un pont. Ce grand homme n'est pas le premier qui ait pratiqué cette méthode, on la scavoit près de cinq cens ans avant lui, comme nous le dirons ailleurs que dans ces Observations; mais quant à l'autre, elle est un peu moins ancienne, quoiqu'elle la soit plus que le tems de Céfar. Les plus grands Capitaines l'ont emploiée plusieurs fois, Elle est encore plus nécessaire dans le passage des grandes rivières. Strada rapporte le passage de la Meuse par le Prince d'Orange en 1586, quelque part dans son Histoire des guerres de Flandre. Il dit que ce Prince voulant paffer ce fleuve, fut averti qu'il y avoit un gué entre Ruremonde & Maestrik. Il n'eut garde de biffer échaper une si belle occasion de le traverser. Il y marcha en diligence à l'inscu de l'ennemi, & à la faveur de la nuit. Y étant arrivé, il fait passer son infanterie après avoir disposé audesfus la cavalerie qui marchoit en colonnes pour rompre le fil de l'eau, les soldats portant leurs armes fur leurs têtes; & bien que le gué fût très-difficile, il passa sans aucune perte, fa cavalerie qui traversoit au-dessus rompant la sorce de l'eau, qui sembloit diminuée & retenue par cet artifice.

Ce n'est pas tout que d'imiter César au passage d'un gué, il saut de plus imiter Alexandre le Grand à celui du Granique, Il se garda bien de le traverser de droit fil, mais de biais ou obliquement. Cet endroit de sa Vie est d'un brillant qui ne peut être admiré que des Connoisseurs dans la science des armes : car le passage de cette riviére fut extrémement contesté & soutenu par un grand Capitaine tel qu'étoit Memnon. Je trouve à propos de l'inferer dans ce Paragrafe , parce qu'il me paroit d'une instruction admirable, & de le finir par d'autres exemples qui ne le sont pas moins. Les actions des grands Capitaines, dut Tacite, arrêtent l'esprit du Lecteur. & réveillent fon attention. Bien

Bien que Parmenion fit un excellent Chef de guerre, si l'on fait un peu d'attention à tout ce que les Histories nous en appreument, si lue paroit par les confeils qu'il donna à son Maitre, à l'égard des des déliens extraordinaires, que sa hardiels n'égaloir peu à leucuoup près la prudence, & qu'il pouvoir être mès au nombre des Généraux temporifeurs. Le passige du Granique de vive force, bien qu'il y cit un pué affic considérable, le trenut en deux peut le conserve de grand noble des enperiens de la conference de la transport de la conference de la confer

, Alexandre, dit l'Anteur (a) dans d'Ablancourt, ; marchoit en bataille vers le , Granique avec fon infanterie pelamment armée rangée fur deux lignes, & la cavalerie fur les aîles : le bagage venoit à la queue des troupes. Ageloque conduisoit les , coureurs avec cinq cens foldats armez à la légére, & les piquiers à cheval. Com-, me l'armée approchoit du fleuve , les coureurs rapportérent que les Perfes étoient rangez en bataille à l'autre bord. Alexandre disposa ses troupes pour le combat, 35 lorique Parmenion lui vint dire qu'il lui confeilloit de camper en cet endroit en or-", dre de bataille, & d'attendre au lendemain de passer la rivière; parce que les enne-», mis étant plus foibles d'infanterie, feroient difficulté de camper si près de lui . & , qu'il feroit passé le lendemain avant qu'ils sussent en état de l'empecher. Il ajou-, toit qu'il étoit dangereux de hazarder le passage d'une rivière à la vûe de l'enne-" mi. (Prend-on bien garde à ce raisonnement; ) " qu'on ne pouvoit passer sans » défiler à cause des fosses qui y étoient, & que l'autre bord étoit relevé : de sorte " qu'il feroit aifé à la cavalerie Persienne, qui les attendoit en bataille, de les défaire, , n'étant pas en ordre de combat ; qu'outre la perte qu'on recevroit, cela feroit de , dangereuse conséquence pour l'avenir, & que la réputation des armes dépendoit des ,, commencemens,

Ce raisonnement est très-peu sensé, & je m'étonne que l'Historien, qui étoit homme de guerre, ne l'ait pas relevé, sins sortir du caractère de simple Historien. Estce que les disficultes qu'il propose ne se sussense rencontrées le lendemain? Ce

qu'il dit plus haut est encore moins supportable. Poursuivons.

"A keundre lui répondit qu'il rougiroi de honte, si après avoir passe l'Héldspont, il s'arrècis d'evant un ruissleu, cur c'eta sind qu'il appeloit le Cariaque, que ce, " la ne répondoit pas à l'opinion qu'on avoit de son courage & de la valeur des Macédoniers, & que les Perses s'enorguellimoient de voir qui on ne faisoir rien digne
de leur fraient de de leur attenue. Il fit donc résolution d'attenque les Perses, & d'dipost out pour cette grande entreprise, & se moqua, au rapport de Plutarque, des avis de Pamerion.

"L'anemi avoir vingt mille chevaux & prefique autant de gens de pied. La cavalerie bodoil et viruge, & Kiloit un grand front pour border tout le puffage;
"Irinfarterie, composée des Grees qui étoient à la folde de Darius, étoit derrière fur
une feconde ligne, purce que le lieu alloit en remonant. (Cette fluxation eff transquable.) "n. Comme ils virent Afkandre s'avancer vers lur aile gauche, or ils le
recommerca aifement à fa fute de la l'éctar de sames, ils ferrèrent davanage leusse deadrons de ce côté-là. Les deux armées demeurérent longemes en préfence, fur le
bord de la vivêre, comme fei lèse ufflen redoute l'événneme. Le Perfs attendoinn que les Macchaines entraflices.

befugit le voudoinne prenièr eterrs, & cis aures fembloiens cheifit de l'œill'endorit.

R R

(a) Arr. guer. & Alex, liv. 1. Tome V. " le plus propre pour paffer & épier la contenance de l'ennemi. Alexandre s'étant ,, fait amener fon cheval, commanda à sa Nobiesse de le suivre, & de se porter en ,, gens de cœur. Il fit passer les coureurs les premiers avec les Péoniens & un batail-, lon de gens de pied fous la conduite d'Amyntas d'Arrhabée, & devant eux l'efcay dron de Socrate. . . Pour lui menant l'aîle droite, il poussa dans le sleuve, saivi de n toute l'armée au fon des trompettes, & les foldats hauffant le cri de bataille. H " ne marchoit pas droit à l'autre bord, mais bisifant fuivoit le fleuve pour ne point " rencontrer les ennemis en défilant, mais en bataille s'il se pouvoit; ce qui produit deux bons effets: l'un, que le courant de la rivière ne heurtant qu'obliquement la colonne de troupes qui la traverse, il a beaucoup moins de force, & l'eau s'échape plus vite du côté où l'on est entré : l'autre, qu'on présente toute la face de la colonne de paffage à l'ennemi, & par conféquent il se trouve exposé à toutes les armes de jet dont elle est garnie; & comme celui qui se désend la voit toute en face, il craint de l'avoir bientôt fur lui de front ; ce qui le fait craindre également fur tout le front qu'il oppose: ce qu'un habile homme ne croira jamais, s'il connoît l'étendue du gué, &c furtout lorfqu'on passe sur plusieurs colonnes, comme sit Alexandre. Reprenons la narration de ce passage célébre.

, Les Perfes voiant approcher les troupes de Socrate & d'Amvntas, commencé-, rent à tirer dessus, & décendirent en bas, où la pente étoit plus facile pour en dé-, fendre l'abord. Les chevaux s'entrechoquérent rudement, les uns tâchant de pren-" dre terre, les autres de l'empêcher. Les Macédoniens moindres en nombre, outre , le desavantage du lieu, étoient encore percez des traits qu'on leur tiroit d'en haut. .. D'ailleurs la fleur de la cavalerie Persienne s'étoit ramassée en cet endroit , & Mem-, non y combattoit avec fes fils. Les Macédoniens donc pliérent d'abord, après a-2, voir perdu les premiers rangs, qui firent très-vaillamment. & se retirérent vers , Alexandre, qui marchoit à leur fecours à la tête de l'aile droite. Il donns le pre-" mier dans le plus épais de la cavalerie enacmie, où combattoient les Généraux. ». La mélée fut grande autour de sa personne, car les Macédoniens passoient déja à " la file; & quoiqu'ils se battissent à cheval, ce combat étoit de pied serme & , d'homme à homme comme dans l'infanterie, chacun tâchant de repouffer fon enne-, mi & de gagner du terrain fur lui. Mais enfin les Macédoniens l'emportérent par " leur force & leur expérience, outre l'avantage de leurs armes, & qu'ils combata toient contre des dards & des javelots avec des lances de Cornüiller. Pour n'être pas excessivement long, il suffit de dire qu'il y ent un combat très-obstiné, très-bien foutenu & longtems incertain, où Alexandre faillit à perdre la vie. Il fe trouva même dans un tel point d'extrémité, que si le reste de la cavalerie ne l'eût joint, il eût fans doute été repouffé; ce qui fit qu'on gagna du terrain fur l'armée des Perfes, ,, ,, qui firent enfin jour en cet endroit, bleffez par les Macédoniens au vifage & choquez rudement, outre l'incommodité que leur apportoient les gens de trait entre-», mélez parmi la cavalerie. Auffitôt que le milieu plia, les deux aîles se renversé-" rent & prirent la fuite. Les ennemis y perdirent quelques mille chevaux, car ils ", ne furent pas pourfuivis; parce qu'Alexandre tourna tout court fur l'infanterie, qui » demeuroit ferme en fon poste, plutôt par étonnement que par résolution. Mais " comme la cavalerie la vint enveloper, & la phalange choquer de front, elle fut toute taillée en piéces, à la réserve de deux mille qu'on sit prisonniers.

Cette action de ce grand Capitaine n'est pas à besucoup près si illustre qu'elle est utile & pleine d'instructions pour les gens de guerre. L'rissoure nous en fournit un grand nombre qui ne sont pas moins mémorables que celle-là, ni moins dignes d'admiration. C'est dans cette soule action que les Perfes firent parostre tout ce que peut

la valeur la plus oblitios, & rien ne fait voir davantage la véniré de cette maxime; que la fuccès d'une putrue dépondant bien moins du nombre & où courage des troupes, que de l'habileté du Géneral & de la confiance qu'elles ont en lui. Car enfia Alexandre attique la Perfeis la trête de tout ce qu'il avoit ob forces. L'infanterie de Mennon na combattit point, quoiret de fit trè-bain pofiée. Plutarque nous affair re qu'elle s'anfait. Je le croitois aller, bien qu'Arrien dist le contraire. Il prétend qu'elle foir composée en partié des Gresc qui céotent à la folde de Darius, & que ceux-ci fe voiant abandonnez se retirérat en un lieu avantageux, où ils se rendirent.

Il y a ici quelques obfervations à faire. La difsofition des troupes de Memmon eff remarquable, & digne d'être obfervée. Comme il y avoit une hauter qui s'élevoir le long de fort prèt des bords de la riviére vis-à-vis du gué, haffant pourtant unefpace de termin affet large pour y placer une ligne de cavaleire, Memmon y pofit la finne, & fau le haut on voioit fon infanteire en batsillé pour lui fervir de feconde ligne, les rangs vélévant le une fuir les autres comme ta maphithétier, de cette hauter découvroir de dominoit de fort prèts le gué i de forte que ceux d'en haut pouvoient tirre par deffits la têtre de ceux de leur premiser ligne. Voil la un avantage qui n'elt pas peu considérable. On en peut de leur premiser la present des des de notes de leur premiser donc en conse en doann. Cette fination et affaz femblable à celle de nôtes edotte d'entre à l'orge.

Memnon n'avoit garde d'attendre qu'il cût passé un certain nombre de Macédoniens pour les charger & les culbuter dans la rivière. Il connoissoit trop bien les troupes aufquelles il avoit affaire, il falloit les attaquer dès l'abord; ce qu'il ne manqua pas de faire. Alexandre, qui l'avoit prévû, trouva la chofe de fi grande importance, qu'il se mit lui-même à la tête de sa eavalerie pour l'animer par son exemple, & augmenter l'ardeur de ses troupes, qui se jettérent à l'eau de toutes parts. Mais il fit peffer auparavant un corps d'infanterie, foutenu d'un autre de cavalerie. La valeur de ses troupes n'étoit pas ce qu'il opposa de plus redoutable pour la victoire, il paroît affez que les Perfes ne leur cédoient pas de ce côté-là, mais l'avantage de fes armes, comme le dit Arrien. Les Perses ne combattoient qu'avec l'épée & le dard, au lieu que les Macédoniens leur opposoient des armes sortes & de longueur. Ajoutez à cela l'infanterie légére entremelée parmi leur infanterie, felon la coutume des Grecs. Faut - il s'étonner après cela si les Perses surent battus? Car ils eurent en même terns à se désendre contre la cavalerie & l'infanterie mélées ensemble & la phalange, qui passa en même tems que la cavalerie. Arrien n'a que faire de nous dire que les Perses avoient vingt mille chevaux & à peu près autant d'infanterie. Il avoueluimême que celle-ci ne fit rien , & l'on peut dire que toute l'armée d'Alexandre, qui faifoit au moins quarante mille hommes des meilleures troupes du monde, attaqua vingt mille chevaux. Memnon eut grand tort de ne pas faire charger fon infanterie, apparemment qu'il s'en défioir. Cela prouve combien les armes de longueur dans ces fortes d'actions, comme dans toutes les autres, font nécessaires & avantageuses. Quant à l'ordre dans le combat, je n'en connois point d'autre que celui d'attaquer par colonnes.

<sup>&</sup>quot; La plüpart des quefilions, dir M. Nicole dans la Préfiere de fes Préjuger légiti-" mes, " ne sé doivent décider, que par la comparation des raisons ou des faits de " part & d'aure, & c'elt prefque toujours être téméraire que de se déterminer lur " celles d'un seul parti. Je dis ceci & ce qui va faivre par une espéce de digréflion qu'on n'aura pseine, je m'alliere, à me pardonner, & c'elt à propos d'une dispute qui regne depuis longtems sur la présenne d'Alexandre le Grand sur César. Le parti R 2.

the premier off fine doute le plus puilline, fine strue le plus raisonatole: car il y a une inter granted différence, an injement des plus échieux; entre le Grec & le Romain. On les compare pourtant enlemble, fins que personne judques ici ait ofé décider qui de ces deux gants hommes l'emporte fur l'autre. Chosfe furpernante comme s'il y avoir beuacoup à craindre de s'égures, & qu'il fallir pour réoudre ce grand problème une fort grande étendue d'éprir, de lumières & de jugement. Il faut proude tout celt: car en examinant & comparint les sétions de l'un & de l'autres, qui doute que le Romain ne foit infiniment a-defidue d'ordér l'ord le monde et capable de certe anhyfe. Voici pir que tout celts, car le produce pir fuit en contrait de l'autres qu'il de l'autres qu'il de l'autre pui de l'autre produce pir fuit en contrait d'une autorité fi fablime qu'un Seyunt d'une professor les copposés à la mienne; voici pir, dis-je, je fuis perfusté que Charles XII. Roid és Suéde et l'ommabble à Alexandre le Grands s'il ne le furguel per se solons, par fet ever-

tus, par sa valeur & par ses grandes qualitez pour la guerre.

Bien des gens se récrieront contre une opinion si hardie & si téméraire, à cause du respect qu'ils portent à ce grand Capitaine de l'antiquité, qu'ils croient qu'aucun avant ni après lui n'a furpallé ni même égalé. Mais comme ce n'est pas ma coutume de décider fans de puiffantes raisons & sans connoissance de cause, je me mets peu en peine de les choquer dans un tel azile, & je ferai toujours du côté du Héros moderne, quelque malheureuse qu'ait été la fin de son expédition dans le fond de la Moscovie. Il est tombé dans de grandes fautes, dira-t-on; qui le nie? Alexandre en eût-il moins fait s'il eût eu affaire à tout autres ennemis qu'à des Perfes efféminez & à des Indiens? Il n'avoit, dira-t-on encore, qu'une poignée de gens en comparaison de ses ennemis : le Monarque Suédois en avoit - il plus? La disproportion étoit telle à Pultowa, qu'elle est à peine concevable. L'on peut dire qu'il fut accablé du nombre plutôt que vaincu. Jamais Aléxandre ne s'est trouvé dans un si grand cercle de disficultez presoue insurmontables que ce grand Prince, jamais il n'a eu en tête des ennemis fi redoutables, ni fait de fi grandes actions & en @ grand nombre, ni où la valeur & la conduire se rencontrent au degré le plus éminent. Parlons franchement, Alexandre ne me semble pas aussi grand que la renommée le publie. On peut hardiment en rabattre quelque chose, sans craindre de trop intéresser sa conscience, lorsqu'on le compare à Charles XII, qui a fait voir en lui toutes les parties de la guerre dans le plus grand & le plus beau de cette science, aussi bien que dans les vertus qui donnent le dernier trait aux Guerriers les plus estimez & les plus dignes de notre admiration. Me prouvera-t-on que le Grec en fût aussi bien fourni que le Héros moderne? Je doute qu'on le puisse jamais. Me niera-t-on que ce Guerrier si revéré n'ait fait mille mauvailes actions, qu'il n'y a point aujourd'hui de Princes, dit Bayle quelque part, que mille volumes ne dégradaffent de toute fa gloire, s'il faifoit la moindre partie de ce que fit Alexandre? Quoique je sois très-persuadé que mon opinion ne paffera pas dans l'esprit de la multitude, ce Héros moderne sera toujours audesfus de tout, & le faux de ce jugement ne se fera jamais mieux sentir qu'à la réflexion d'un homme capable de juger d'un grand Capitaine par les faits, qui font la balance des Connoisseurs dans ces sortes de choses.

Le passige de la riviére ou du canal de Holowitz en 1708, vaut bien celui du Granique. Cette action n'est pas pour cela la plus belle & la plus remarquable sur cette partie de la guerre. "Le Roi toujours impatient de vaincre, dit l'Historien \* ,, de sa Vie, qui a écrit certaintainent sur de bons Mémoires, "ne put gigner sur

<sup>.</sup> Limiers. Hift. de Suéde tom. c. l. q.

., lui d'attendre ses pontons, qu'on ne pouvoit saire avancer assez promtement, parce que les chemins avoient été gâtez par les pluies. Pour encourager fes Trabans à le uivre, il fe jette le premier à la nage. Les foldats, les armes fur la tête, imitent , avec joie l'ardeur de leur Maître, aiant de l'eau jusqu'à la ceinture, les autres jus-" qu'au cou, & arrivent heureusement à l'autre bord; mais le marais, qui bordoit le 2, canal du côté de l'ennemi, donna beaucoup de peine à traverfer, & on ne put le , faire fans défordre. Cependant malgré les difficultez & le feu continuel du capon ,, des ennemis, Sa Majesté gagna le terrain d'entre les deux aîles des Moscovites, » pour empêcher que la droite ne donnat du secours à la gauche. Le Roi fit ce coup , d'habile Général, par un mouvement si subit, que les Moscovites de la gauche " se voiant séparez de la droite, furent contraints de quitter leur retranchement & de » prendre poste devant lebois, où Sa Majesté alla, sans différer, les attaquer à qua-,, tre heures & demie du matin, avec ses seuls gardes à pied. Il avoit ordonné à ses » autres régimens d'entrer en action dès qu'ils auroient passé la rivière. Après une action auffi hardie que celle-là, un Général feroit bien malheureux, fi après avoir passé & surmonté de si grands obstacles il ne réussissoit pas dans le plus aisé. Les Moscovites, déja trés-aguerris par tant de combats, & toujours très-supérieurs à leurs ennemis, ne se découragérent pas. Il y eut un combat très-vif & très-obstiné en-delà du marais, " C'étoit un feu continuel, dit l'Historien, & suivi de part & , d'autre, dont il fembloit que personne ne dût échaper. Mais le feu ne décide guéres, ou ne devroit jamais décider dans une action générale, lorsqu'il est au pouvoir des deux Généraux d'en venir aux prifes & de s'aborder. Le Roi de Suéde fçavoit par fon expérience, & mieux que fon Antagoniste, qu'il n'y a pas de meilleur secret pour la victoire, que de le joindre fiérement & haut à la main. Les Moscovites s'étoient cantonnez dans un bois, après avoir cédé le marais, d'où il fortoit une tempête effroiable de coups de fusil. Le Roi résolut de les chasser, il marche & les attaque avec tant d'ordre & une si grande ardeur de ses troupes, qu'il les en deloge & les met en fuite. Cette action, que j'abrége ici pour n'être pas excessivement long, sut d'un détail extraordinaire, une rivière traversée en présence de l'ennemi, un marais guéres moins difficile, au-delà duquel il fallut se sormer malgré un orage de seux qui partoient du bois . & ce bois tout hérissé d'obstacles & de chicanes . & défendu de toute une armée supérieure de la moitié; tout cela, qui eût donné à penser à l'homme le plus intrépide & le mieux fourni de capacité, n'arrêta les foldats Suédois qu'autant de tems qu'il falloit pour se mettre en bataille, attaquer & vaincre,

On n's qu'à mettre en comparaison le pullage du Granique & celui-ci, pour juger lequid el l'ancino un du moderne el le plus digne d'étre chanté. Chaiels nous fait voir en lui toutes les áctions & les parties différentes de la guerre; & peut-on dire que tout cela le rençourte dans Alexandré II l'en faut blen. II y en a un affez bon nombre qu'il n'à jamais viue, ni éprouvées, ni pristiquées: c'est à quoi un juste elimateur de la gloire des grands hommes doit l'âtre attention avant que de pronon-cer. Les passiges des rivieres à gué, à la nage, sur des ponts, sur des reducts, par franzatiene, & rougiours de vive force, font réte-frienteme dans l'ut de Roide Sue-de. Il d'onné un rète-grand nombre de combre de de batalles, & l'on y a toujours cruqué en na admirable, & toujours ce Prince à la trêe expose aux plus grands fur la bréché à la têré d'une granifon pour foutenir un affair, comme l'autre fit à Stralland en 1974 à Ce qu'on voit de plus treve à la guerte, c'ell à défine d'une maison attaquée de toutes parts. Ce Prince fut attaqué dans la fienne auprès de Ren-de en 1971, so run grand comb de l'artures voit coute l'ardure de la fire imperiable.

Il n'y eut pas jusqu'au canon qui ne fût emploié pour l'en déloger, & ce Prince la défendit avec un courage intrépide. Il fallut y mettre le feu; & loriqu'il en fut forti, il ne fut pas moins redoutable à ses ennemis. Il y est péri sans une avanture qui orneroit fort un roman, bien que véritable. Après tout ce que je viens de dire, il n'y a pas à délibérer un instant en saveur du Héros moderne. Qu'on ne me dise pas que je m'érige en trop grand maître de décider ainsi, & qu'un seul fait ne prouve rien. Aussi en apporterat-je dans le cours de cet Ouvrage au-delà de ce qu'il m'en faut pour soutenir mon sentiment. La prescription, qui met Alexandre au-dessus des plus grands Capicaines du monde, pourroit faire une batterie fur moi; mais c'est un pauvre azile contre des faits, & peu digne d'un homme d'esprit. Je ne reconnois point ses loix avant que d'avoir bien examiné si elles sont bien fondées : car l'on a fouvent remarqué que plusieurs grands hommes ont joui injustement d'une réputation & d'une gloire où l'on s'imaginoit qu'aucun mortel ne pourroit jamais atteindre. Ne feroit-il pas permis de sçavoir pourquoi on fait fi grand bruit, & fi quelque autre dont on ne dit presque rien ne mérite pas qu'on le chante encore plus fort ; Cela me femble très-raifonnable: on doit juger & décider de la gloire des grands Capitaines, & les élever au-deffus ou les mettre au-deffous des autres, non selon le grand nombre de leurs conquêtes ou de leurs exploits militaires, mais selon les ennemis qu'ils ont eus en tête, & les obstacles qu'ils ont rencontrez dans leurs guerres. C'est là la balance dont je me fers, avec une étude & une application extrêmes.

#### 6. IV.

## Faffage de riviéres guéables en plusieurs endroits.

JE n'ai impodé qu'un feul gué su peffage d'une riviére dans le Paragné précédent, parce que chai de l'Achteboils, qui un feur de texte, n'an voir qu'un feuil.
Peut-être que Philippe, qui comptoir l'ensemis peu redoutable, ne voulut pafferqu'en un feul endorit mais ce froit aitlier ceute partie de la guerre imparfiera, svare que des paffer à la défené, s'ij en extrairois en peu de most de la méthode de tentre le paffige d'une riviére aux differens lieux ou élle se trouve guéble. Je dis ne peut de most parce que les mémos rufes pour faire divertion des forces de l'ennemi & lui donner é-galment à craindre pur tout, s'en pratiquent à peu près dans les paffiges des riviéres qui fons peu considérables, & fair les ruiffaux mêmes de difficile abord, à cutif de leus river refévée ou de leur fond, qui n'eft pes soujours de bonne teune; & bien qu'elles foient peu profondes, elles font fouvent plus dangereus en peffence d'une honne armé & d'un enneme viejlain.

Lordqu'on veut trawerfe une riviée où îl y a plusteurs guez fort près l'es ums des sutres, l'artaque n'en et plus difficile. Comme c'et et oujours la force ouverte qu'il faut emploier, la rufe & Partifice n'y Equivoine guéres entrer, si l'on ne peut puller autre part qu'in eitrant des ponts ce qui n'eft pas de norte fujet. S'il y a quelque strategéme à emploier dans un passage de vire force, ce ne peut erre que dans l'ordre & la ditribution dos deux armes qu'on a plus voir dans le Paragrafe II, qui et la feut le peut-cire & la misliure qu'on puisse opposér à l'ennemi, la cavalerie & l'infinetrie fe foutenant résproquements, ce qu'i fair que le combattant perment confinence le une de définal ne feutorie atraquer une erme faire considération, outre que celui consoliération principe de l'enome de l'entre d

lonnes, qu'il n'est pas possible qu'elle puisse tenir un moment contre le choc de ces corps bien disposez, & contre des escadrons inserez parmi elles & entrelassez de leurs

polotons.

A l'égard des guez qui font éloignez les uns des autres, comme à deux ou trois lieues, il y a bien des choses à observer lorsqu'on veut tenter de ce côté-là: car il est rare qu'un ennemi qui est un peu vigilant se les rompe pas, & qu'il ne s'v fortifie par de bonnes redoutes, affez fortes pour donner le tems d'accourir au fecours en cas qu'elles foient attaquées. Quelquefois le tems ne permet pas de recourir à ces fortes de précautions, lorsque l'ennemi qui veut passer dans une marche qu'on n'a pas prévue a pris des mesures de loin, & qu'il s'est instruit des guez qui sont plus haut ou plus bas de l'endroit où il s'est résolu de tenter le passage. Polyen me fournit un fait li-deffus fort remarquable dans fon premier Livre. Kénophon, dit-il, avoit une rivière à traverser ; les ennemis en aiant été avertis, & jugeant, par le chemin qu'il prenoit, de l'endroit où elle étoit la plus pratiquable, s'y portérent avec toutes leurs forces. Le Grec, à cette nouvelle, détacha fecrétement mille hommes de fes troupes en un lieu plus haut, où il scavoit qu'il y avoit un gué, pendant qu'il s'efforce à traverser la rivière à l'autre. Les mille hommes étant arrivez , passérent de leur côté sans trouver personne. Ils marchérent aux ennemis, qui furent fort surpris de les voir fur leur flanc dans le tems que le gros les attaquoit au passage; ce qui les obligea de tout abandonner dans un grand défordre, & de laisser aux Grecs le passage entiérement ... libre. Qu'il y ait de guez au-dessus ou au-dessous de celui où l'on veut passer, il est certain qu'en donnant jalousie par tout, on oblige celui qui se défend de répandre ses sorces en divers lieux & de s'affoiblir extraordinairement; mais si l'on veut donner également à craindre en plusieurs endroits, on tombe dans les défauts de l'autre, & l'on ne s'affoiblit guéres moins; outre qu'il n'est pas difficile à l'ennemi de découvrir nos mouvemens : car étant maître absolument de la rive opposée, il lui est toujours ailé de faire paffer des gens en-deçà pour reconnoître ce qui s'y paffe : avantage qui ne se trouve pas dans celui qui veut attaquer, qui ne scauroit approcher la riviere que lorsqu'il se détermine à tenter le passage: mais je ne crois pas qu'un Général un peu sensé s'embarque dans une telle entreprise en plein jour, bien que cela soit asfez ordinaire. Aussi le bon sens n'est pas la chose du monde la plus commune, i'entens ici le bon fens militaire, qui est d'une nature très-relevée, & qui ne se conserve pas longtems dans les grands périls, s'il n'est enté sur le courage & sur un esprit trèsfin & très-rufé, & très-peu de gens sont douez de tous ces avantages : encore y fautil joindre l'acquis, ce qui ne se voit que de loin à loin. C'est ce bon sens qui nous détermine à attaquer à une certaine heure plutôt qu'en l'autre, & la nuit est sans difficulté l'heure du berger, & le tems encore n'est pas toujours propre pour ces fortes de desseins; un orage suffit quelquesois, lorsqu'il nous surprend, pour les renverser de fond en comble, & nous couvrir d'une honce éternelle : car rarement y revient-on lorfqu'on a manqué fon coup.

Les Carthagionis fueure christensen défirits par l'immèton au passige du steure Crimérs, pour l'avoir traversé dans un terms d'orage, comme nous se diron biensée; tent ces entreprises sont délicates. Le nombre des guez ou leur étendue est surs doute un avantage; mais hosfequ'il leut défire far un peut s'onts; se revoir sine de plus d'ampereux, si l'on ne jetre des ponts avant & predant le combre, & si l'on ne se fortise au -déla, si l'emenni nous en donne le terms, on s'ouve qui four créonnez de telle forte qu'ils puissent par leur courage & par l'avantage de l'ordre se mainenir quelque tens de l'autre décê du fleuve; pance que le nombre crossit à tour nommes, & ben

conféquent fans réfiftance.

Silly a' des guez esse pets pets les uns des nutres, on suit & l'on doit combatte d'abord, comme je l'ai expliqué dans le Parigrafe II. en doublant les colonnes à droite & à gauclie aux différens guez où l'on palle, on forme peu à peu une bonne ligne, qui le joint en peu de tems aux troupes qui passient aux autres endroits, sins craindre d'étre envelope. à leurs shace, les colonnes doublant intessament à côté les unes des

autres, & ne pouvant être ensoncées par des corps trop minces.

Souvent le passage d'une rivière est de si grande importance, & fouvent l'on se trouve si foible en certains endroits où l'on a passé, qu'on ne scauroit conserver le terrain en-delà contre les forces qui nous accablent, ou qu'on fent devoir en peu de tems tomber fur nos bras : dans ces cas-là il importe de s'y fortifier : mais comment . ti l'on observe la méthode ordinaire? car cette méthode demande du tems. Le meilleur expédient & le plus çourt, est de se couvrir d'arbres coupez avec toutes leurs branches. On doit les préparer d'avance, & les traîner fur les bords de la rivière par des cordes attachées à leur tronc. Il n'y a point d'obflacles plus redoutables que ceux-Li. L'on joint l'ennemi fort aisément à couvert de ses chevaux de frise, outre que ceux qui les attaquent se trouvent derriére tout à découvert, & qu'en les abordant on se rend aisement les maîtres. On se trouve affez à couvert derrière des arbres coupez par la hauteur de leurs branches, ou du moins en apparence, & cela fuffit aux foldats. Ajoutez qu'il est impossible aux ennemis de les aborder & de joindre ceux qui les voient à travers les branches sans en être vus. Voilà bien des avantages, & cependant bien des gens prétendent que cette méthode n'ell pas trop bonne; ce qui est à peine concevable: car il y a bien des gens encore qui tiennent cette opinion. On n'a amais pû faire comprendre à feu M. d'Albergotti la force d'un abattis : ce qui faifoit fouhaiter qu'il en attaquât ou qu'il en défendit quelqu'un : mais les occasions

ne se sont pas présentées.

Les abattis sont surtout nécessaires dans les fausses attaques, c'est-à-dire dans celles qui fe font aux guez les plus éloignez, & qui fe tournent en véritables lorfqu'on €choue aux autres endroits. Il faut user de beaucoup d'adresse pour donner le change à l'ennemi : car il n'est guéres ordinaire qu'il manque dans les précautions qu'un Général un peu expérimente, quelque médiocre qu'il foit, ne sçauroit guéres ignorer ; on rompt les guez, comme je l'ai dit ailleurs, & l'on se fortifie aux endroits où l'ennemi peut tenter commodément le paffage & jetter des ponts, lorsque les guez font peu pratiquables; & quand même on scauroit que l'ennemi ne s'est pas précautionné de ce côté-là, pour être plus affûré de fon fait, on doit y faire marcher des pontons. Mais comme l'ennemi pourroit être averti de notre dessein, il y a plusieurs choses à observer. On n'ira à ces endroits que par un grand détour & à la faveur de la nuit, on prendra pendant un certain tems un chemin contraire: car les contremarches engagent fouvent celui qui se désend à des mouvemens qui lui sont ruineux; & quelque bien fervi qu'il foit de fes espions, il leur arrive souvent de prendre le change; & avant qu'on soit averti que l'ennemi revient sur ses pas, il se perd un tems si considérable, qu'on n'a pas toujours celui de lé prévenir & de l'attendre au passage. Il y a souvent de fausses attaques qui embarassent extrémement, & qui nous obligent ele répandre nos forces en plusieurs endroits pour éluder celles de l'ennemi ; ce qui nous affoiblit confidérablement aux lieux où l'on veut paffer, & quelquefois par ces fortes de rufes on fait les véritables attaques aux endroits les plus difficiles & où l'on se défie le moins, & ces endroits, qui font les plus forts, pour être moins garnis deviennent les plus aifez. Ces fausses attaques doivent se faire la nuit sans affectation, il n'y a que les ténébres qui puissent les favoriser. On doit encore les faire loin de la véritable attaque, peu de monde fuffit pour cela. Il faut encore que ce foit en det endroits où l'on puiffe fouponner qu'on paffers; ce qui oblige l'ennemi d'y marcher no frecs, ou de diplorfe les troupes en divers lieux. On doit encore y amener du canon; ce qui fait croire que c'ell là que l'on veut tenter le paffge; pendint qu'on fe prépare à traverfer à un autre endroit. J'is parê de ces fortes de rufes dans le Volume précédent, dans mes Obférvations fur le paffage des grandes rivviers, de l'on doit obferve la même méthode à l'égred des pertue. Comme j'a air divers, de l'en doit obferve la même méthode à l'égred des pertue. Comme j'a direction de l'entre de l'entre

Le passage du Méandre à gué & de vive sorce par Louis VII. seroit l'action du monde la plus hardie, si ce Prince ne se fût pas trouvé dans l'absolue nécessité de l'entreprendre, puisque sa retraite tenoit assez de l'impratiquable: car toutes ces Croisades qui ont été par terre à la conquête de la Terre fainte, n'ont jamais été fort prudentes ni fort bien concertées. Louis étant arrivé sur le Méandre en 1147, par un autre chemin que celui qu'avoit tenu l'armée de Conrad, qui avoit pris à gauche, se campa dans une belle plaine, aiant le fleuve en face & une bonne armée de Turcs sur la rive opposée pour lui en désendre le passage: & ce qu'il y avoit de plus sacheux, c'est que l'ennemi avoit garni les bords de la rivière d'un bon nombre d'archers, qui tiroient fur ceux qui alloient à l'eau ou fur les chevaux qui alloient à l'abreuvoir ; ce qui faifoit redoubler l'envie aux Croifez de se délivrer de cette incommodité, d'en venir aux mains & de passer le sleuve. On voioit bien la difficulté de jetter un pont-& une plus grande à défiler devant une armée. On chercha longtems un gué. On en découvrit enfin un, dit l'Historien, que les gens du païs ne connoissoient point. Ce fut en cet endroit qu'on fe résolut de traverser la rivière, & où les Turcs se présentérent pour en disputer le passage. La cavalerie Françoise, qui étoit très-nombreuse, malgré une grêle épouvantable de fléches, entra dans le gué avec tant de courage & de résolution, qu'elle gagna le bord opposé avec beaucoup de peine. Les Turcs opposoient leurs lances aux épées de nos cavaliers, ce qui rendit le combat dangereux & longtems incertain, à cause de l'avantage de leurs armes. Mais comme cette cavalerie groffissoit toujours, & qu'elle combattoit avec un plus grand ordre que les Infidéles, ceux-ci furent obligez de céder, & bientot après ils prirent la fuite avec tant de désordre & de confusion, qu'il en sut tué un très-grand nombre; les autres, qui pûrent tomber entre les mains des Croifez, furent faits esclaves, laissant leur camp & leurs bagages. Les deux exemples qui me restent, & qui termineront ce Paragrase, font tirez des Commentaires de Céfar: l'un & l'autre appartiennent absolument au sujet que je traite. Il s'agit feulement du stratagéme dont on peut se servir dans un paffage de rivière à gué, comme dans les autres qu'on ne peut traverser que sur un pont, à la nage ou sur des batteaux.

Céfir (a) à 'étant réfolu d'affiéger Clermont fant abundonner fes autres deffeins, pour mettre plutôt fin à la guerre, " partage fan armée; é envoient Labiénius suve quan; tre légions & une partie de la cavalizie contre ceux de Paris & de Sens, mena le 3, refte \* le long de la rivitée d'Allier, pour affiéger Clermont. Vercingentoris; 2, vert ide fa marche, le côtoice à l'autre bord; & après avoir fait rompre tous les 3, ponts, pour empôcher qu'on nen fit d'autres, il differefepar tout a cavaleir. Cependant comme les deux armées campoient tous les jours affez proche, & ne fe
perdoient point de vité, Céfar appréchadoit de plafer une partie de la campagne

### 118 HISTOIRE DE POLYBE,

"fins rien faire, parce que l'Allien n'ell guéable d'ordinnire qu'en Autonnas. A la fin il s'avid de cumper dans un lieu couvert de bois, vis-à-vis d'un des ponet que. Vercingentorix avoit fair rompre, & s'y arrêta le l'endemin avec vinge cohortes qu'il avoir intrée des légions; fain que le nombre n'en partir point diminué, & ce corps s'embuiqua dans le bois. Le relle eut ordre de marcher comme de coutume, avec tout le bagage, & de faire le plus de chemin qu'il pourroit. Comme n'el juege que les gers pouroient être arrivez au lieu où ils devoient camper, il n'es relatire en diligence le pont fur les mêmes pieux, qui closien encore débour; & puffins dellus fer terranche au nu lieu avanageux, où il fa tvoiri enfuite te refle de sur les destines qu'en fertiles te retra de nu lieu avanageux, où il fa tvoiri enfuite te refle de tra

Ce paffge eft remarquable, & je m'affire que les Connoiffeurs en jugeront comme noi. Mais en voic in aurre que Céfar paporte him-éme, & Konril donnet coure la gloire à Labiénus. Les Généraux du commun fe l'attribueroient toute entiére, & de diorient fins aucume honce que l'Orfficire Général n'a fait qu'évéceute précifiemen les ordres & le projet qu'ils leur ont donnet pour fe titre d'embarras & ventr les joindre: ces fortes de baffells ont des forts à la mode dans les demirées guerres. Voici l'exemple, il eft un peu long; mais je fuis fuir que qui que ce foit ne s'en plaisdra : œr il y a un art & une profondeur de conduite dans cette activin qu'on ne fiquation

trop admirer.

, Cependant Labiénus, après avoir laissé à Sens pour la garde du bagage, les re-" crues qu'on avoit amenées d'Italie, marcha avec quatre légions vers Paris, qui est », situé dans une Isle de la Seine, où sur le bruit de sa venue, toutes les forces des " Etats voifins s'étoient affemblées pour lui disputer le passage, à cause des marais , qui l'environnent. L'armée étoit commandée par Camulogése, qui avoit été choifi », pour son expérience, quoique dans une vieillesse extrême. Labiénus ne fut pas ", plutôt arrivé, qu'il commença à faire ses approches à la faveur des mantelets, & à ", le faire un passage à travers le marais, avec des claies & des fascines; mais voiant " la difficulté qu'il y avoit, il décampe fans bruit fur le milieu de la nuit, & re-" tourne fur ses pas vers Melun, ville du territoire de Sens, située dans une Isle de .. la Seine comme Paris. Il rencontre là environ cinquante batteaux qu'il affemble . " & passant dessus se rend maître de la place, qu'il trouve étonnée, par l'absence des , habitans, dont une grande partie étoit au camp ennemi. Enfuite il refait le pont , qu'ils avoient rompu quelques jours auparavant, & reprend la route de Paris, en " décendant le long du fleuve. Sur ces nouvelles, les ennemis mettent le feu dans " la ville, font rompre les ponts, & quittant le marais, se campent sur les bords de " la Seine, vis-à-vis de la place & du camp de Labiénus, la riviére entre eux deux. " Ils avoient déja appris la levée du fiége de Clermont, & la révolte d'Autun fuivie », de quelques heureux fuccès, & disoient aux nôtres lorsqu'ils les rencontroient, que " César voiant les passages fermez, & ne pouvant traverser la Loire, s'étoit retiré en 2, Languedoc faute de vivres. D'ailleurs ceux de Beauvais, infidéles d'eux-mêmes, 19 fur la nouvelle de ces défordres, commençoient à lever des troupes, & se prépa-», roient ouvertement à la guerre. Labiénus aiant appris de si grands changemens, vit » bien qu'il lui falloit quitter son dessein, & tâcher de ramener l'armée en sûreté au », lieu de penfer à de nouvelles conquêtes. Car d'un côté il se voioit pressé par ceux , de Beauvais, qu'on estimoit très-belliqueux, & de l'autre de Camulogése, & sépa-», ré de Sens, où étoit tout le bagage de l'armée, par une grande rivière. En cette " extrémité, il crut qu'il falloit prendre une résolution généreuse, & aiant assemblé " fur le foir les Officiers, il leur ordonna de se tenir prêts pour exécuter ses ordres. 39 Enfuite il diffribua aux Chevaliers Romains tous les vaiifeaux qu'il avoit amenez

,, de Melun, & leur commanda fur les neuf ou dix heures du foir de décendre fans " bruit le long du fleuve, & de l'attendre à une lieue du camp. Il laisse pour le , garder cinq cohortes, qu'il croioit trop foibles pour le combat, & envoie après minuit les cinq autres de la même légion remonter le long de la rivière, avec tout le » bagage & quelques nacelles qu'il avoit affemblées, le tout avec grand bruit. Il " part quelque tems après le plus secrétement qu'il peut, avec ses trois légions, ga-, gne lo lieu où il avoit donné rendez-vous à ses batteaux, & n'y fut pas plutôt ar-», rivé, qu'à la faveur d'un grand orage il furprit les coureurs de l'ennemi, qui é-» toient répandus par tout le long de la rivière, & la passa en diligence avec toute sa » cavalerie & fon infanterie, par le foin de ceux qui avoient l'intendance des navires, , Sur le point du jour les ennemis font avertis presque en même tems qu'il se faisoit », grand bruit dans le camp Romain, contre la coutume, & qu'un peu au-deffous », d'eux il passoit des batteaux chargez de soldats, & au-dessus il marchoit de gran-,, des troupes le long du fleuve, où l'on entendoit encore un bruit d'avirons. Ils , crurent auffitôt que les Romains troublez de le révolte d'Autun, traverfoient la " rivière en trois endroits, pour le fauver plus promtement; & aiant séparé aussi en » trois leur armée, en laissent une partie vis-à-vis de notre camp, font remonter , quelques troupes vers Corbeil, avec ordre de ne s'avancer pas plus que nos bat-21 teaux, & marchent avec le reste vers Labiénus. Le jour venu toutes nos troupes " étoient passées, & l'on voioit paroître l'ennemi. Labiénus après avoir encouragé n ses soldats à se souvenir de leur valeur, comme s'ils combattoient en présence de , leur Général, fous la conduite duquel ils avoient gagné tant de batailles, fait fon-, ner la charge. D'abord l'aile gauche de l'ennemi fut rompue par la septiéme lé-» gion; mais la droite se défendit courageusement contre la douzième, sans qu'on », vît branler pas aucun foldat, quoique les prémiers rangs eussent été fort éclaircis à 20 coups de traits. Alors la nouvelle étant venue à la légion victorieuse, elle tourna p pour les investir : de forte qu'ils furent tous taillez en piéces avec Camulogése, 27 qui les encourageoit à la défense, fans que personne quittat son rang. Cepen-» dant ceux qu'on avoit placez contre le camp de Labienus, accoururent au bruit » & gagnent une colline, d'où repoullez & mêlez avec les fuiards, ils furent tous », défaits par la cavalerie, à la réferve de ceux qui se sauvérent à la faveur des bois , ou des montagnes. Après cette victoire, Labiénus retourna à Sens, où étoit tout " le bagage de l'armée, & de là se joignit à César avec toutes ses forces.

## 5. V

De la défense du pussage des rivières à qué. Bet exemple de celle de Timoleon.

Précunions que l'en doit prendre. Dispositon pour attaquer les troupes qui
ont traversé les premières. Russes de confirme remarquables de ces sertes d'attions.

L'Es précautions que l'on doit prendre dans la défensé des rivières guéables en quelques endroits, font perfugue les mêmes que cells que j'ai données dans le Tome
précédent, dans nes Obsérvations fur la défensé des grandes rivières. Le passige de
celles-ci eft certainnement la choé du mood le plus difficile de la plus dangeruses («
bien que cebui qui atraque réulisifie préque toojours, & manque ramemer son coup,
ceta n'ôte rien des difficultez de l'entrepnie. Il n'en est pas sind ses petites rivières,
qui sont est peut passigne que de le readre principalles, commie p'il a répelterme, n'y aine rien de plus ais fique de les readre principalles, commie p'il a répel-

qué ailleurs. Rim n'est plus difficile que de travefer une riviére fur un pont, fur lequel il fuu déslier en précince de l'ennemis : c'elt la choic du monde de laquelle je voudrois le moins réponder contre un tout autre Antagonilire qu'un foe. Cer il fant ûre même plus que cela pour le laiflé remporte loriqu'on ne nous attaque qu'à un feul endroit. A l'égard des guez, comme on déslié toujours fur un plus grand front lorsfruil sue not pas extrementere profonds, il faut faus dout un plus grand art, pour les dérendre. J'ai dége expliqué, en painte de l'atraque, el perécations que l'on de l'article. J'ai dége expliqué, en painte de l'atraque, el perécations que l'on de l'article de l'articl

J'ai digi dit qu'îl ne faut jarnais préfenter une feule arme à l'attraque du patige des trivites, en doit fuivre le même principe dans la défente, c'elt-à-direq que la cuvaleire ne combatre jamis qu'entrelaffe de fes pelotons & de colonnes d'infanterie pour un plus grand effort, étun affec ordainier à clui qui attaque de faire paffer fa cuvaleire, ce qui eff un très-grand défaux, faute de copnoître la force de l'infanterie, qui effà à h vérité trés-pue apable de foutenir le choc de la cavaleire, viù la maniéer dont on la fair combatre aujourd'hui, étant même fort rare de la ranger fur plus de quatre de file. Si les Coférieux la conociliónes béen, ja changeroient installiblement de de file. Si les Coférieux le conociliónes béen, ja changeroient installiblement de

méthode.

Celui qui défend une rivière, & qui s'attend à être attaqué, outre les mesures ordinaires de rompre les guez, d'escarper les rives & de les relever par des épaulemens où l'infanterie puisse être à couvert, & tous les autres obstacles que le bon sens & les regles de la guerre nous enseignent, il y a encore bien des choses à observer. On doit reconnoître le terrain qui eft en-delà, s'il ne domine pas absolument sur la plaine, s'il v a des hauteurs qui regnent le long des bords, si elles en sont très-près, & où l'ennemi puisse placer une nombreuse artillerie & un seu d'infanterie, & si le passage en cet endroit est difficile ou aisé, où fi l'on y peut jetter un ou deux ponts à la faveur d'un grand feu que l'on ne puisse soutenir sans grande perte. Il est fort rare de ne point trouver de ces fortes de fituations, & fort rare aussi que le terrain nous offre de telles faveurs de notre côté: car l'ennemi nous faifant la loi, il évite ces fortes d'endroits pour passer à un autre plus difficile, mais qui lui sera toujours moins meurtrier; outre qu'en quelque endroit qu'il veuille, il trouvera toujours dequoi loger son canon, toujours plus avantageusement posté au bas & sur le bord de la riviére, que sur une hauteur qui domine la plainer car les hauteurs à l'égard du feu ne font bonnes que pour celui de l'infanterie; les rangs dominant les uns fur les autres comme en amphithéâtre, elle fait un plus grand feu, & elle voit d'en haut ce qui se passe en bas; au lieu que les tirs d'en haut ou plongeans du canon ne sont pas d'un fort grand effet. Or comme l'artillerie est très-nécessaire & très-avantageuse dans les passages des riviéres importantes, & qu'il en faut même beaucoup, soit pour empêcher l'ennemi de paroître & de s'avancer, soit pour empêcher l'établissement d'un pont ou le passage d'un gué, & pour qu'à la faveur d'un grand feu ceux qui passent puissent ou se fortifier en-delà, ou se former en assez grand nombre pour se maintenir, & donner le tems aux autres de les joindre; tout cela doit être bien considéré pour tâcher de trouver des expédiens, afin que l'ennemi ne soit pas en repos après avoir passé, & qu'on puisse l'attaquer & le faire repasser plus vite qu'il n'est venu. Ces expédiens ne sont pas difficiles à trouver, lorsqu'on a le tems de les mettre en œuvre, & il en faut certainement peu pour ce que je vais proposer.

Lorsqu'on est informé que l'ennemi marche avec un grand attirail d'artillerie, il



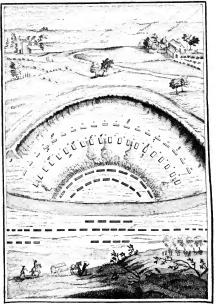

RETRANCHEMENT DANS LADEFFENSE ET PASSAGE D'UNE RIVIERE.

faur faire en forte, s'ill fe peut, d'en avoir autant à lui oppofer, avec un double artellage pour la transporter avec plus de diligence aux endroits oil l'on paut en avoir befoin; outre qui étant bien attellée, on la fauve plus aisfement, au cis que l'ennemi vienne à perret quelque part; mais ce n'elfesable ce qu'on discobérver le plus particulièrement. Car fi l'on ne peur treisfiter au cason de peur d'en être acciblé, é qu'il faille pourtant disputer le passige, voic et qu'il me femble de mieux à faire. Je ne peus pas que qui que c'el foir l'ait jumais pratiqué; mais cetà a temqu'on puille trouver un auxe moien pour le garantir d'un fei dipréture de cannoés s'en tenir allex près pour qu'on sit le tems de charger l'ennem au passige, le d'arrives fur lui en forces ét en êtan même d'attaque plusté que de le désénéer.

Le meilleur donc est de faire de puissans épaulemens (2) en croissant ou en ligne courbe •, à quatre-vingt ou cent toiles des endroits où l'on foupçonne que l'ennemi peut passer. Il faut que les deux cornes (4) ou les deux extrémitez de la courbe foient à vingt toifes du bord de la rivière, & qu'elles ne puissent être enfilées du canon de l'ennemi, & qu'elles embrassent un assez grand terrain pour mettre à couvert un grand corps de cavalerie & d'infanterie. Cet épaulement doir être de sept à huit pieds de hauteur, les terres jettées du côté de l'ennemi, comme nous faifons nos tranchées, & qu'il foit en rampe douce. C'est derriére ce petit rideau de terre, & à couvert de la furie du canon ennemi, qu'on l'attendra au débouché; observant de placer le canon le plus avantageusement qu'il sera possible, & de l'opposer à celui de l'ennemi, pour tâcher de le démonter, en attendant qu'on puisse le tourner du côté où l'ennemi tentera le passage; mais pour cela il faut que les batteries soient à barbettes, & qu'elles tirent toujours en echarpe ou obliquement. C'est une chose tout-à-fait surprenante, que le canon soit placé sur le bord d'une riviére avec ses embrazures, comme dans un siège. Celui qui se désend ne doit jamais le placer de cette maniére. Je ne parle pas de celui qui attaque: il n'a pas le tems de les établir avec tant de cérémonie. Aussi les habiles Officiers d'artillerie n'ont-ils garde de tomber dans cette faute. Je dirai en passant qu'il importe aux Généraux d'avoir du moins une idée de cette partie de la guerre, qui n'est pas un pur méchanisme, comme on le prétend,

Ces épaulemens, dont j'ai parlé plus haut, & où je reviens, font abfolument néceffaires, & l'on va voir leur usage & leurs avantages, qui ne sont pas peu constidérables.

J'ai dit qu'un grand feu de canon, aidé encore de celui de l'infianterie qui boscle la rives opposées, et quelquefacis i terriblé & fi violent, qu'on est flouvera
obligé de céder un trè-grand terrain, de peur d'en être acciblé, & c'est à la fiveur
de ce feu que l'enemit puilé & fe former, au lieu qu'il ne peut l'étire fians un grand
péril, & fans perdre une minintie de monde par ces épaulement uirez fort près du puffige; outre qu'en en ligne coutet, jes loubles & l'en de l'infianterie dont il fotour
feut en l'entre en l'entre en l'entre coutet, jes loubles & l'en de l'infianterie dont il fotour
d'els batteries, qui voiere de front & en l'anc ceux qui paffent en-dedp; muis il ne
frut pes lui donner le terms de le former en trop grand nombre, il faut marches
droit è eux. C'est dans ces fotres d'affaires où la cavalerie est d'un grand usigefi on la fait combattre autrement que l'on a coutume de faire; e & pour l'obligee
à abundonner l'ancienne méthode, & in mettre dans la nécessité de s'abundonner
le l'un remain ; al faut réduire le cavalier à ne fi crivir que de l'épér, & lui d-

<sup>·</sup> Voiez la Flanche IV.

ter le moufqueton, pour ne charger qu'avec cette seule arme, qui fait son unique

avantage.

Le avalerie montera donc à cheval, & marchera à l'ennemi avec un grenadier en croupes, qui mettra pied à terre lorfqu'il en fare à une cretaine portes, pour fomet des pelatorss de cinquante grenadiers chacun, qui s'introduiront entre les espaces des efendiens pour combatrer avec cux. L'inflametre fuivra en queue fur plusfieurs colonnes d'un bastillon chacune, frailées de lours permitaines, se cout entiemble chargers de joindar promement ceux qui auront traverté en-deçà : er dès qu'on en est aux armes blanches, non feulement le feu n'a plus lieur, mais il arrive encore que les troupes qui ont passe de predent tout l'avantage de leur feu : car il n'y en a plus à faire dès l'inflame qu'on est faux mains.

Je ne vois rien de plus adminuble, de plus infrucídi & de plus digne d'un grand Général, que la réglemens de M. de Monétecuello, impoprete dans les Mémoires de la guerre contre les Tures, pour le porter fur le Rub en 1664, pour disputer le pullige de certe riviére à l'armée Ormonne. Ces réglemens, qui reguedoient la marche & la diffirbution des troupes Impériales, contribuérent feuls au fucebs de cette grande journée. On verni ei fi le principe des pelotoses & les armes de longeure font.

des choses bien inutiles.

" Le fuccès de la bazille, dit cet hobit Guerrier (3), for toucher at doigt combien on avoir und erition d'entremêtre les bazilloss & les técadons, de couvriès se les piquiers de moufquetaires, & les moufquetaires de piquiers, afin de fiire un feu continuel fins faire aucu mouvement, { (qu'on remarque bien cells.), " d'évos lution ni de conversion, de dispote les gardes, les fectors de les réferves de maniére que ni les attaques faires, ni les fausifes alumes, qu'on nous donna en effet en grand nombre, ne nous púsifient tromper, & que nous fussions en étar de repousifer y véritablement les attaques véritables. Revenons à notre fujet.

L'infanterie rangée en colonne, fuivra de près la cavalerie. Si le nombre de ceux qui ont gaged l'autre rive fe trouve trop fors, s'ils font repouffac & culture rive la riviére, on fe retirera promtement pour regepter le bord & fe mettre à couvert de l'épaulement, afin de revenir fur nouveux risas, à l'mennei fans le robuser retrate encor de paffer le gué. Plutarque me fournit un bel exemple, qui prouve affez combien il eft difficil de paffer une riviére em préfence d'une armée, pour peu de

de courage, d'ordre & de conduite qu'elle fasse paroître.

Les Carbaginois étant paffez en Siella vece une florte fi nombreuté & en et appareil de guerre, qu'il y vavie fixante-dux mills hommes de dâmgroment, chan l'intention de chaffer les Grees de cette Ifle; cette armée prodigieuf désarqua à Liljuière, étant commandée par Afchiula & Amiliar. "Cette nouvelle prontement porns ée à Syractué, dir l'Auteur, "tout les Syractulins farent fi conference & fi effraite de cette borrièle puisfinee, que de tant de millier d'hommes qui évoient
dans la ville, à peine êten trouva-t-il trois mille qui offifest prendre les armes &
finiver Timolono; & que de quate millié oblavament qui évoient
de la ville, à peine êten trouva-t-il trois mille qui offifest prendre les armes &
finiver Timolono; & que de quate millié oblavament qui évoient
avant l'âge, d'aller avec cinq mille hommes de pied & mille chevaux affonter
une armée de foissante-dix mille hommes, & de more recore cette poise gnée de gens à huit grandes journées de Syracufe; afin que s'ils étoient mis en
fitte.

39 fuite, ils ne puissent avoir aucun lieu de retraite, & que s'ils venoient à être tuez, 39 ils ne trouvaillent personne pour les enterrer.

"Ceft ainfi que les épiris timides & liches raifonnent dans les grands danges, & trouvers folks & improdatens les entrepiries qui ne font que hardies & trimpriatens les raipparence, & dont le fuccès dépend uniquement de la fétence & l'expérience, & c'est dans la définée les puffige des rivières de vive force que coxt/qui n'ont pas encore paffé en-deçà font au compte de ces gens-la comme s'ils y évoient déja; mais les baveves & habites Généraux voiant des levax de l'épirit de du cœur, y voient les chojes en compte de ces gens-la comme s'ils y évoient després de l'est de l'expérient voient les chojes de l'est de l'extre y voient les chojes de l'est de l'extre de l'extre

bien différemment que les timides. Revenons à Timoleon.

Ce grand Capitaine, "avi que ces liches fe fullent déchere avant le combat, exhorte les aurres, les encourage de les méne avec une extréme diligence fur le bord a du fleuve Crimére, où l'on lui avoit rapporté qu'étoient campez les Carthaginois ... On forit alors vers les commencement de l'Eté, Jorque la fin du mois a de Juin améne le Sofflice; les brouiltrais épais qui s'élevoient de la riviére couvroient le armappage d'une telle obdicuriés, que toute l'armée des nenmis ne étoit u nuvelopée, & qu'on ne pouvoir y diferent aucun objet o on encendoir faultement y un bruit condus de voix d'hommes & de hemidifiement de chevaux, qui s'élevoient y judqu'au fommet de la colline, & qui faisoient entendre qu'une groffe armée ne y campoir pas loin de Di.

Les Connthiens, aprèta avoir gagné la cime du cóteaus, mirent leurs bouctiers à terre, & commencierna la repoler. Cependuire les folel, qui toumnie disp, as voit élevé les vapeurs fi hauts, que l'air le plus épais vétant comme accumulé & condendié fur les fommes de montagens, les voit entiréremen ébocuciers, & que la plaine purgée & netroiée parut à découvert. Alors on vit clairemen la rivière de Crimére, & les ennemis qui commençoine à la puffer en cet ordre de las titille. Ise chars à quatre chevaux préparez pour le combar avec un apprieil épou-vantable marchoinet à la teies; après esc chars venoir un corps de dix mille hommes d'a dinfanerie pefamment armée. & toute couverte de bouchers blains. A la magnificace de le produir de la comment de la comment de la leur bon ordre, on conji cluturit que c'étoient de Carthaginois naturels; ils écoient fuivis das troupes de autres autons, qui marchoim pelé-mête avec beaucoup de condision & de

37 Timoleon, voiant que la riviére lui livroit les ennemis en tel nombre qu'il lui pilotio de les tratuques. « ainst fair termuques de les trouges tous l'amés (Eparès par le fleuve, les uns étant déja paffez, & les autres fe dipofair à paffer, à lockonna la Démanate de fondre à la tére de la evaleire lique les Carthagin, nois ; & de les mettre en défondre avant qu'ils euffent le term de fe ranger en battaile, et décendant dans la plaine avec l'inflantorie; il forma fes alles des autres put troupes de Sicile avec des foldats étrangers, referva autour de lui, pour fon corps y de battaille, les Syrenclains avec l'êtile des foldats meréchaires, de dement quelle 30 que terms fans faire de mouvement, pour voir le fuccès de l'attaque de fa ca-3 valerie.

"Quand il vit que les chars, qui écoient à la premiére ligne des ennemis, empêi, choient fa cavelre de perce judqu'au batillan des Carthaginois, & d'en venir aux mains avec lui, & que, pour n'être par entiérement compue, elle écoir obligée de , caracoler incellimment, & de revenir plaffeurs fois à la charges, après s'être railiée; , adors Timoleon de couvrant de fon bouclier, cris à fon inflanterie de le fuivre, & , de bien répere... Ses troupes ainnt épondia uvez aligerpide à fon cri, le l'ainte , prefide de les menor faus plus attendes, al levoire ordre à fa cavalorie d'abundonnes. , taque des chars, & de prendre l'ennemi en flanc, fut ferrer les premiers rangs de , fon batailon, bouclier contre bouclier, & ordonaust aux trompettes de fonner, il as charge les Carthaginois avec furie. Les Carthaginois fartiennent le premier choc , fans s'ébranler, parce qu'ils avoient de bonnes cuiraffes & de bons cafques, & qu'ils , étoient tout couverts de leurs boucliers, comme d'un rempart d'airain; ils repouf-, fent facilement les traits, les javelines & les piques. Enfin on en vint à l'épée &c , aux coups de main, où l'adreffe ne décide pas moins que la force. Les choses 6toient en ces termes, lorsqu'il s'éleva tout à coup un orage de pluie & de grêle, & un vent impétueux qui donnoit à dos des Grecs & au vilige des Carthaginois, qui les incommodoit extrémement, & qui fut en partie la cause de leur malheur, outre la pefanteur de leurs armes, qui les rendoit comme immobiles : de forte qu'ils ne pouvoient avancer ni reculer. Ajoutez à cela qu'ils combattoient dans un terrain peu ferme, à cause des boues; ce qui leur ôtoit tout moien de combattre " avec l'agilité nécessaire, & donnoit aux Grecs la facilité de les renverser : quand ils étoient une n fois par terre, ils ne trouvoient aucun moien de se relever avec leurs armes dans des n bourbiers si glissans. Car le Crimére, déja grossi par la pluie, & encore plus en-, flé par le nombre prodigieux de troupes qui le traversoient, s'étoit débordé consi-", dérablement, & la plaine qu'il inondoit avoit par tout des trous & des ravines rem-, plis d'eau, qui ne couroit plus: de forte que les Carthaginois qui tomboient dans 2, ces trous, ne s'en tiroient qu'après de grands efforts & avec beaucoup de 41 peine.

"In Enfin l'orage continuant toujours, les Grecs aint renverfé & taillé en piéces quarter cans hommes, qui failoitent les premier range de leur banillon, sou le refles prit la fuite. On en tsu quantité dans la plaine. Il y en eut plufeurs, qui entraînez per l'impétuorité du fleuve de poudier contre ceux qui puficiorat encors réque rent engloutis, & le plus grand nombre qui cherchoit à gagner les côtesurs, fut a rattragé per l'infanterie légère, qui en fiu ne grand carnage. De dis mille hommes qui furent tuez dans ce combut, il y en eut trois mille de Carthaginois : car c'étoient les plus nobles, les plus riches de les plus braves de tous les conduttras, de il n'y avoit point de mémoire que dans une feule basille, il eui jamis péri un fi grand nombre de Carthaginois. Car dans toutes leurs gurers ils fervoient de troupes Efpagnoles, Nomades & de Lybie, & paioient pour ainfi dire toutes leurs dédiries du lang érranger.

Cet exemple de Timoleon prouve l'avantage de celui qui se désend au passage d'une rivière: car avec peu de monde il elt en état de se défendre & de rechasser l'ennemi en-delà de l'eau, & d'attendre qu'il ait passé le nombre d'ennemis qu'il lui plaît pour les attaquer & leur tomber fur le corps. Il vaut mieux en attaquer peu que beaucoup, afin d'être plus affuré de la victoire. Cette action nous offre encore une chose remarquable, qui prouve assez ce que j'ai dit ailleurs, qu'il faut choisir un beau tems au passage d'une rivière: car la pluie qui vint à tomber fut la cause d'une se grande perte; outre que ceux qui pallent en foule la font regonfler, s'il furvient un orage pendant qu'on est après à la traverser & dans le tems qu'on en est aux mains, le qué devient impratiquable, comme cela arriva aux Carthaginois. Mais ce font des cas inopinez que toute la prudence humaine ne sçauroit prévoir, & contre lesquels les Généraux n'ont aucun fond de réferve pour s'en garantir, à moins que le tems ne menace de quelque grand orage, ou que la nécessité ne nous oblige de tenter le passage, comme il est à croire que cela arriva au passage du Taro à la betaille de Fornoue en 1095. ear les Vénitiens s'étant liguez avec le Duc de Milan contre Charles VIII. qui revenoit de la conquête du Roiaume de Naples avec une armée de fix ou sept mille hommes, se postérent sur le Taro pour lui couper la retraite au nombre de trente à quarante mille hommes. Ce Prince se posta sur le bord de la rivière. Les liguez la passérent en disférens endroits, & l'attaquérent en tête & en queue : de sorte qu'il sut obligé de faire front de deux côtez dans un endroit affez refferré; ce qui lui donna lieu de foutenir leur attaque, & de les battre à la fin d'une manière fi complette. qu'une partie de cette armée fut taillée en piéces; mais comme il avoit extraordinairement plu, la rivière groffit fi fort dans le tems qu'on en étoit aux mains, que leur fuite leur fut plus fatale que le combat : car il en périt un très-grand nombre, qui fe noiérent dans la riviére.

Il arrive quelquefois au passage d'une riviére, que le gué se trouve si peu large & si profond, qu'on ne feauroit guéres défiler en grand nombre; outre que celui qui fe défend se trouvant en forces & en état de disputer vigoureusement le passage, il est très-difficile d'arriver en affez grand nombre à l'autre rive pour s'y maintenir; ce qui oblige quelquefois l'ennemi de se retrancher en-delà. Je ne suppose point ici la méthode ordinaire, je propose ce qui me paroit le plus fort & le plus aisé: car il est rare qu'on nous laisse remuer terre tranquillement, outre que ces sortes d'ouvrages ne se

font pas en un instant.

La meilleure façon de fe couvrir & de fe mettre en état de foutenir une attaque lorsqu'on a passé, & de le faire avec peu de monde, est de se servir d'arbres coupez, c'elt-à-dire en abattis; mais comme on ne trouve pas ces fortes de chofes par tout où l'on se trouve, outre qu'il faut quelque tems pour couper des arbres; on doit en faire bonne provision pour les passer de l'autre côté, & couper ce qu'on trouvera en-delà. Je n'expliquerai pas la manière dont il faut les ranger, l'aiant déja fait ailleurs, outre que la figure A. n'a pas besoin d'explication : on s'en couvre en ligne courbe ou triangulaire, & à mesure qu'il passe davantage de monde on étend la ligne & l'on augmente le nombre des arbres, que l'on garnira d'un feu d'infanterie & de canon.

Lorfqu'on prend un tel parti, il est certain qu'on embarasse extrémement celui qui fe défend. Dans ces fortes d'affaires, il n'y a pas à délibérer : il faut attaquer fort ou foible avant que l'ennemi se soit davantage fortifié, & qu'il ait passé un trop grand nombre de troupes. Il n'en est pas d'un abattis comme des retranchemens ordinaires, qui font peu capables de réfister à un grand effort, & furtout dans les occasions où l'on n'a guéres le tems de les perfectioner & de les mettre hors d'infulte, & furtout contre un ennemi vigoureux & qui fçait prendre fon parti. Il est même fort rare que le passage d'une riviére ne soit pas toujours l'esfet d'un grand dessein. D'ailleurs rien n'abat plus le courage & les espérances des troupes, que lorsqu'on est obligé de tout abandonner; outre que la retraite n'est pas toujours aisée, & que la plûpart des corps dispersez en différens endroits se trouvent souvent coupez, lorsqu'on a affaire à un ennemi vigilant & qui fçait profiter de fes avantages.

Le meilleur donc est de rassembler tout ce que l'on a de troupes & de marcher à l'ennemi avec du canon, & de l'attaquer dans l'ordre (4), l'infanterie fur une ligne de colonnes (5) d'une fection chacune, les compagnies de grenadiers (6) entre les diftances, avec des haches bien acérées comme celles des charpentiers, pour s'en servir selon les occurrences avec des cordes, où l'on attachera des griffes de fer au bout pour les jetter fur les branches des arbres, pour tâcher de les tirer à foi & s'ouvrir un paffage. La cavalerie (7) en feconde ligne fortifiée de fes pelotons (8), le canon chargé à cartouche entre les distances des colonnes; l'on attaquera de toutes parts le retranchement à coups de pertuifannes & de longues piques , pour atteindre s'il fe peut en-delà des arbres, comme il est très-possible: les grenadiers & les premiers rangs des colonnes feront bien fournis de grenides, dont on accablera l'ennemi.

Tom. V.

Lı

La définée de l'Adda en 1701, par M. de Vendôme, que j'ai rapportée dans le troifieme Tome page 331, n'a pas été emanquée in admirée autant qu'elle le mérite. J'ai lieu d'en être furpris, cir c'elt un des plus beaux endroits de la vie toute militaire de ce grand homme; d'où vient cels V Une action plus brillatte "qui ariva deux jours après, en doit-elle couvir me autre plus dignée d'eltime, où tout ce qu'onpeut imaginer d'intelligence & de conduite se trouve au degré le plus éminent l'Cela me furprend.

Rien n'elt plus Favonible à celui qui attaque, lorfqu'il eft affez heureux que de rencontrer un gue dans un endoit où la rivieré forme un coudo ou un enfoncement confidérible, & où celui qui fe défend ne fautori s'engager fans être vuì de front, de flanc, & fouveux par fes derrières. Ces fortse de finations finauclies fertouvent par tout dans les rivières. L'on peut alors palfer ou jetter pluffeurs ponts à fon aife & fant rien criandre, comme cela arrive en 1684, a un pulsée du Rabb par les Tures, qu'on appelle la journée de Sint Gorbard. "Sur les fix heures du matin du premier n' d'Aout, dit Montécucuil dars fes Memorites, "le Vixir décendit au bord de la rj-vière avec toute fon arméen the braille, dars un gué qui lui écoit favorable, & où "l'euu, n'aint que du vou douze pas de linge, fespentoit & formitoit de notéé un angle rentrant qui lui écoit vavantageux; il y fit és attaques & força le pafige.

Lofqu'il y a de cerniais endoiris difpoirez de la forre, il y a des métures à pendre pour tiere l'ennemi de cet avanages, qui n'elt pas fi entier qu'on diroit bien: car les deux bonches A B. du rentrant C. font enfilées & vies encore par leur revers des deux coudes D, de forte que l'ennemi ne (quaroit y loger du canon de un feu d'infiniterie pour favorifer le palfage & fe former dans le rentrant fins être expofé à tout le feu de D ; à monis que de fe couvrir par des indeux de blindes ou par de bonnet reverse; fi celui qui fe défend fiçait protiter de fon canon. D'ailleurs lorfqu'on craint d'étre attequé, quand même l'on a'aucti qu'un ou deux jour de terms, on peut é-lever de bonnes redoutes en E. fur le bord de l'euu, & qui enfiliers les deux branches A B, qui finaquent le gué P. ou les ponts G. Cela qu'un fuit par lord de l'euu, de qu'un finant l'on de l'euu, de qu'un finant l'en de l'euu, de qu'un finant l'en de des parties, markine aux redoutes E, de les infulter l'époè à la main, r'ai ett poffillé et de défenté avec du canon, pulifidées fur berme, avec une palifidée inclinée en dehors à cinnaure se vait office ou de sibres couver.

and stall qui attague n'evoit quis est oblicale, il pourroit à la fin le furmonter, mais is liupopie cia que tout cel n'eff pas fouttra d'un bon corps de troupes; cer en même tems qu'on travaille aux redoutes, & qu'on se couvre le long des bords de la rivitée, so diot citre un épaulement courbe H. d'une redoute à l'astrut, où la cavalerie & l'infantarie puissent être à couvert du canon de l'ememi. Je ne voit pas d'autre expédient pour rendre intuit l'avanage des sinnostites d'une riviée favorables à l'ennemi: cer il n'est pas possible qu'il puisse traverte & se maintenir en-dell pour se readie maitre de cer rédoutes. A poutre l'épaulement courbe dont il fus effourt out le feux que s'il n'y a pas de monde en asset grand nombre pour dévoucher en bataille de la courbe, & pour attenque ceux qui out des praversés, les daux redoutes font en de la courbe, de pour attenque ceux qui out des prom'étons pour donne le tens aux troupes plus désignées de venir au serous, shen qui s' suppose de non, ne passife qu'à un fequi out que rendroit en serve de la courbe. As de lou oute ye action en serve de la courbe de quoi ne, paus le pour de la courbe de lou oute, ex de lou oute ye action de l'entre de la courbe. Se lou oute que rendre de l'entre de la courbe de quoi ne, paus l'entre de la courbe de lou oute ye action de l'entre de l'entre de la courbe de lou oute ye action de l'entre de l'entr

Il peut y avoir plusieurs sinuositez telles que je viens de représenter, éloignées les

<sup>\*</sup> La bataille de Caffano.

unes des autres le long du cours d'une rivière; & comme on s'affaibliroit extrémement en les gardant toutes par un coops condiérable de troupes, on tiera une ligne d'une redoute à l'autre marquée par les points K, & une redoute L, avec une communication M, entre deux trens pallifadées en dedans, à pau près comme nos chemins couverts. On a le tems, fi l'on est attaqué, de fouetuir ces ouvrages & d'autendre du fecour.



Exemples remarquables sur le même sujet.

L v a une infinité de grands hommes d'un courage extraordinaire, d'une intelligen-Le profonde dans les armes, & d'une conduite qu'on ne sçauroit trop admirer, & dont la vie n'est presque qu'un tissu de grandes & de belles actions, & dont il s'en trouve de telles qui ont tiré leur patrie de sa décadence, ou qui en ont augmenté la gloire, qui cependant ne font connus que d'un fort petit nombre de perfonnes. Ce qu'il y a de bien furprenant, c'est que les Historiens de leur tems, du moins la plûpart, n'en disent rien, & les autres sont fort sobres dans ce qu'ils rapportent de leurs actions, quoique dignes d'être admirées, pendant que d'autres beaucoup moins grandes sont célébrées. L'on ne déterre ces Héros presque inconnus pour les remettre sur la fcéne avec plus d'éclat, qu'en cherchant par-ci par-là dans les Auteurs, & fouvent autre part que dans les Historiens; comme celle d'un Cadicius, qui fit une action femblable à celle de Léonidas, dont perfonne n'a parlé, & qui se trouve dans les Bons-Mots de Pogge. Il y a encore de grands Capitaines qui n'ont été célébrez que d'un seul Historien, qui a eu soin de transmettre à la postérité leurs actions les plusremarquables, pendant que mille autres Ecrivains n'en parlent pas, ou feulement en passant sans blame & sans éloge; soit que les événemens de ce tems-là intéressaisent peu, ce qu'on ne remarque point dans l'Histoire, soit que l'Ecrivain qui s'est chargé de les rapporter soit peu estimé, & que son stile ne réponde pas à la grandeur des maziéres

matiéres qu'il traite, ou à la dignité du Héros qu'il chante, soit enfin par ie ne scai quelle fatalité attachée à certains grands hommes. On voit avec étonnement que la mémoire de leurs grandes actions s'est avancée peu à peu dans le tombeau de l'oubli, de forte qu'ils font presque aussi inconnus aujourd'hui qu'ils l'étoient avant qu'ils fussent au monde. Quelqu'un ne pourroit-il pas m'apprendre la raison de tout cela ? Est-ce envie? Est-ce qu'on n'aime pas à prôner les vertus qui nous font ombrage? Est-ce qu'on tient un rang trop obscur dans une armée, & que la gloire du Général éclipse celle de tous ceux qui servent sous ses ordres? Est-ce un trop grand excès de modestie dans ceux qui se sont signalez par quelque grand exploit? Le credit, l'intrigue, la cabale s'en méleroit-elle? De quelque part que cela vienne, il est fâcheux que cela arrive à des Capitaines d'un très-grand mérite, & dont les actions feroient d'une instruction infinie pour la postérité. Mais une chose assez bizarre, c'est que des gens dont les talens sont médiocres, & quelquesois au-dessous du médiocre, sont affez heureux pour trouver des Historiens, & faire en conséquence une grande fortune; pendant que de grands hommes & des génies extraordinaires pour la guerre nous font presque inconnus, & dont le mérite & les belles actions ne sont pas autant admirées qu'elles devroient l'être. A-t-on jamais regardé comme un grand Capitaine le célébre Mummol, Général de l'armée de Gontran? Il fit une infinité de belles actions, & battit plusieurs fois les armées de Charlemagne.

Uhdus, Vaivode de Valsquie, puffe-t-il dans le 'monde pour um grand Capitaine, & companble à Sertonius, un des grands hommes de l'indiquife Il lui refliemabloit pourtant dans sei grandes qualitez pour la guerre, sins avoir une ombre de ses vertus. Il vivoir en 1461. Qu'elqu'un s'elt-il jamuis avissé de faire l'elòge de Salvosióna, sous le regne de Henri II l' C'étoit un homme de fortume. Il en elt bien peu qui aient pense faustig grand que lui dans ses projets, qui aient de fornez de plus grandes qualitez pour la guerre, & d'un plus beus génie pour la conduite des plus grandes qualitez pour la guerre, & d'un plus beus génie pour la conduite des plus grandes entrepries. Se sa'ctions & se se servicer sont resportez dans les Mémoires de Villurs, où il y a bien peu d'Auteurs qui aillent puiler pour y checher un Salvois-fon. Si etc Officier ne se sit mort à l'ègé de trates-fept ans, il ne faut pas douter un moment qu'il n'est surgande l'arches plus grands Capitaines de son siecle. C'étoit l'oracke du Maréchal de Britiss; mais quel orace plus digne d'être considité. Peut-être aussi, n'y 3-t-il pas d'autre militére dans ce s'âlence, sinon que du tens de certains grands hommes, il ne s'et pas trouvé d'Histoirens, & qu'op peut dir d'eux.

ce qu'un Poëte a dit de tous ceux qui avoient vécu avant Agamemnon;

Vixere fortes ante Agamemnona Multi: fed omnes illacrymabiles Urgentur, ignotique longa Notte, carent quia vate facro.

Combien ai-je trouvé de Capitaines dans l'Histoire ancienne & moderne pureis à ceux dont je viens de parler, qui nous sont presque inconnus? Je dis ceci à propos de Calfuncio Culfracami, qui sous est presque inconnus, qui fut pourtant un grand Capitaine, & d'une conduite, d'une hardsellé à entreprendre les chofes les plus difficiels, & dune exactivade qu'on ne s'esavoir trop a damier. Toute proportion gardée, je puis avec autent de raino me plainder de l'oubli où l'on est de ce grand homme que lunius Thierianus se plaignoid ee eq que l'Empereur Aurelle ne truvoir au cun Histoiria apsè la mort, ni pendant su vie, qui est écrit de se grandes schions. Quoi! distion!, les hommes les plus médiocres autont lurb nome part dans l'Histoiria poès la mort, ni pendant su vie, qui est écrit de s'es grandes schions. Quoi! distion!, les hommes les plus médiocres autont lurb nome part dans l'Histoiria.

re, ils y feront même louez par de bonnes plumes, quoique tout-à-fait indignes ! un Therfite, un Sinon, un Néron, un Domitien, & tels autres monstres de l'antiquité nous font connus, & le feront jusqu'à la fin des fiécles, & l'on n'entendra point parler d'Aurelien , Prince très-illustre, grand Guerrier , Empereur très-severe , d'un grand caur & d'un grand esprit, & qui a restitué tout le monde au nom Romain : fasse le Ciel que cette folie n'arrive pas. Cette folie est arrivée , ou son Histoire est perdue.

Castrucio, dont je vais rapporter un fait, a été plus heureux, & son Historien (\*) vaut bien les meilleures plumes de son païs. Je le trouve d'autant plus recommandable, qu'il a écrit avec liberté. Car bien loin d'épargner son Héros dans tous fes défauts & dans tous fes vices, il nous les fait voir dans toutes leurs horreurs, comme ses vertus & ses grandes qualitez pour la guerre. Jamais Capitaine n'a été plus melé que celui-là. C'étoit une espèce de Zisca; mais il s'en falloit de beaucoup qu'il fût aussi honnête homme. En ce tems-là ces sortes des gens étoient fort rares en son païs, qui étoit alors le theâtre de toutes fortes de vices & de confusions, comme il nous le fait affez voir dans les portraits qu'il nous fait de son tems : car ceux-mêmes dont on devoit attendre de l'édification étoient plus méchans, plus licentieux, & plus débordez mille fois que les gens du monde les plus dissolus & les plus scélérats. De cet exorde, qui a fon utilité, passons à l'exemple qui m'a donné occasion de

, Les Florentins, dit l'Auteur, aiant formé une armée de trente mille hommes , d'infanterie & de dix mille chevaux en 1228. affiégérent Saint-Miniat, & le pri-» rent. Ils se résolurent ensuite de passer l'Arne pour attaquer l'armée de Castrucio, oui s'étoit campé au-delà fous les murailles de Fucegnio, aiant laissé un grand ter-» rain entre la riviére & lui,

, L'Arne étoit alors fort bas, quoique les foldats eussent de l'eau jusques par des-" fus les épaules. Les Florentins se déterminérent pourtant à le traverser, ils s'y », présentérent dès le matin dans un très-grand ordre. Ils firent passer d'abord une », partie de leur cavalerie & mille hommes d'infanterie. Castrucio, qui étoit aux " écoutes, & tout disposé à faire ce qu'il avoit projetté, alla droit à eux avec cinq " mille hommes de pied & trois mille chevaux; il se présenta sur la rive du fleuve , & dans le gué même, pour leur en défendre le passage. Il ordonna en même terns , à un corps de mille foldats armez à la légére de se porter à un gué qui étoit au-" desfous, & autant à un autre au-desfus, se doutant que les ennemis ne les négli-

» geroient peut-être pas.

27 L'infanterie Florentine se trouvoit extrémement embarallée du poids de ses ar-27 mes & de la profondeur du gué. Comme le fond n'en étoit pas trop bon, la ca-» valerie qui la devançoit, & qui avoit enfin gagné l'autre bord , avoit rompu le " gué, & l'avoit par-là rendu presque impratiquable: car les uns emportez par le ", courant, se renversoient fur la cavalcrie; les autres entroient si avant dans les boues, " qu'il leur étoit impossible de s'en arracher. Les Généraux voiant toutes ces diffi-" cultez, & beaucoup de réfisfance au pussage, détachérent des troupes un peu plus , haut, pour divifer les forces de l'ennemi & partager fon attention, outre que 29 l'endroit étoit plus aisé & les rives moins escarpées; mais ils trouvérent les mille , hommes détachez pour leur en défendre l'abord. Ils se présentérent à eux, ar-" mez de boucliers & de ces fortes d'espontons, qui sont en usage sur les galéres, ,, dont ils se servoient avec un très-grand avantage, en faisant en même tems de 20 grands

,, grands cris pour épouvanter les chevaux; ce qui les rendoir plus difficiles à ma-

, nier, qui se cabroient bien loin d'avancer.

"Actinacio vointe l'obdination de l'infinetrie Florentine à ne poine cédere, cur le combate commença par elle, que le nombre de luss gens augmentori troujours, & que les fient diminuoient beaucoup par le nombre des mors & des blelfes, ersigenate qu'ils ne le rebundifes, et la vanore cinq mills hommes de réferre pour fuccéder à ceaux qui avoient deja combattu. Ce mouvement ne pouvoir le faire fins perdre successive de la ceaux qui avoient deja combattu. Ce mouvement ne pouvoir le faire fins perdre but est de la dreit de la guache, pour donner pafigie à farfeirer de recommence re combatt, afficie que les forces des rements écant deja éputices par un combat qui duroir but; affirir que les forces des rements écant deja éputices par un combat qui duroir de la ceaux de la combatte de la combatte que duroir est de la combatte de la combatte encor fur nouveaux frais, perdirent concern, & peu après de lutre terrain, & enfin ouverts de toutes parts, ils furent renverfez & culture dans la révier.

A La caulerie qui s'étoir forthée, s'étoir tengagée en même tems contre celle de Callucio, qui avoir ordonné d'exux qui étoèmet à la tête de foutenir le combar, en fins entrer dins aucun engagement, à causé du petit nombre qu'il en avoir, qu'il , mettoir tout con efferânce no fin infanterie, é qu'il lui s'uffillée de butre celle de l'ennemi pour épérer de chaffer le relle. Dès qu'il cut expédié cetre infanterie, il fit marcher la fleance contre la cualerie, qui fit attatuque avor unet de vi-

pueur qu'elle eut en peu de tems le fort de l'infanterie.

8 Le Généraux Florchtins voiant que leurs affaires tournoient si mal au premier passinge, è qu'elles n'alloient pas mieux au gué d'en haut, décirchérent un corps , d'infancrie plus bas pour passir la rivière en cet endroir, & tomber sur les sancs , de Cassirucio, mais ils y trouvérus les milles foldess légérement armez qui les attentandes à l'autre bord. Ils ne laisséent pas que de les atraquer; mais ils furent si peine reçuis, qu'ils furent obligace de prendre la fuite: de forte que les Florenties na furent battus & repoultre par cout où ils donnérent, quoique Castracio n'est que y viegt mille homms d'infancrée à leur opposit, « Q eutate mille chevaux.

Cc qu'il y a de furprenant dans le pallage des grandes trivières comme dans celui des pretires, où il y a daux ou trois guez dolignez, les uns des autrers, c'êt que di fi l'on pallé en quelque endroit » pour peu de gens qu'il y air en-deçà, on croit rout pordu aux androits plus folignez, lons même que les ennemis y font repoullér, & l'on fonge auffitoit à le retirer. Il est même rare que le plus grand nombre des Générus no pennent pas ce parti. L'Històries fournille de ces fortes d'exemples, fans que pour cels ceux qui en ont le plus de befoin en faisfirent la regle de leur conduirer car on en trouve bien peu qui vifintratient par les fautes de les informes des autres, & aufis peu de ceux qui profitent des grands coups de mairre, & qui les imitent dans l'Occosion. Cels vous dire que pour vietre les unes, perade les autres, & circ de leçons des deux c'orez, cet depend bien plus de l'étude que de l'expérience, qui ne noum mére pas four de divenuelle par le de l'expérience, qui ne noum mére pas fort d'interve de ceux qui proposite. L'est de l'experience qui on a traveir à qualqui un. Celui de la Boyve en 1850 « tient cour à propos les. Je le tire de l'Històrie de Revolutions d'Anneleure.

"Le Prince d'Orange, dit l'Éloquent Historien ", " toujours pressé par le Par-" lement d'Angleterre de secourir les Protestans d'Irlande, résolut d'y passer en per-" sonne.

Le Pére d'Orléans , Téfnise

" fonne. Et en effet l'été suivant il y passa, & s'étant joint avec le Maréchal de " Schomberg, marcha avec quarante-cinq mille hommes & foixante piéces de gros " canon vers Dublin pour chercher le Roi. Ce Prince avoit reçu de France dequoi ,, armer encore des foldats, un fecours de cinq mille hommes des troupes du Roi " Très-Chrétien, commandez par le Comte de Lauzun..... Le Roi de la Grande » Bretagne ne put guéres paffer que vingt mille hommes, une partie à demi armez , n'aiant d'artillerie que douze piéces de campagne qu'on avoit amenées de France, " En cet état ce Prince jugea, que si une de ces victoires, où la bonne cause & la ,, valeur suppléent au nombre, ne le tiroit d'affaires, il alloit être vivement poussé. , & que s'il reculoit, ses soldats perdant beaucoup de cette ardeur qui leur faisoit " fouhaiter le combat, il perdoit pour toujours le païs fans avoir rien tenté pour le " conserver. Cette pensée le fit résoudre à marcher au-devant du Prince d'Orange, », de l'attendre au bord de la Boyne , de le combattre au passage. Celui-ci y parut " bientôt à la tête de toutes ses troupes , & ses soixante pièces de canon; & ce fut là , que l'onziéme de Juillet se donna la bataille, à laquelle cette riviére adonné le nom. " Elle eut le fuccès qu'elle devoit avoir, vû la différence des forces. Il n'eût pas été " impossible, malgré cette inégalité, qu'elle n'en eût eu un meilleur pour le Roi, " qui la perdit, fi ses ordres eussent été suivis; si aussitôt qu'il le commanda, on , cût chargé des troupes qui avoient passé un gué éloigné à sa gauche, pendant qu'une » partie de ses gardes & de ses dragons disputoient le passage d'un gué plus proche au " Maréchal de Schomberg, qui y fut tué. On fut trop lent de ce côté-là, & trop " fortement pouffé de celui-ci par le canon & par la fupériorité du nombre. L'aile , droite fut rompue malgré la valeur du Duc de Berwick , si connue en tant d'autres " rencontres, du Chevalier d'Hocquincourt qui y périt, & de Richard Hamilton , qui y fut pris prifonnier.

Voilà ce passage célèbre rapporté en fort peu de mots. S'il faut en croire un assez bon nombre de ceux qui s'y font trouvez, les ennemis se fussent vûs très-empêchez, fi l'on eût serré de plus prés le gué, & qu'on l'eût bordé jusqu'à l'eau, & à l'égard du canon il fit beaucoup moins de mal que la nouvelle que les ennemis avoient péné-" tré au gué de la gauche , où l'on fit le mal plus grand qu'il n'étoit : nouvelle qui découragea ceux qui combattoient à l'autre; ce qui fit qu'on désefpéra abfolument. La faute n'étoit pas fi grande dans cette action-la que deux que j'ai vû commettre, dont j'ai été temoin, & dont je ne perdrai de ma vie le souvenir, tant je les trouve étranges. Je ne parle pas du passage du bis Adigé, qui fit l'ouverture de la campagne de M. le Prince Eugéne en 1706. je l'ai rapporté ailleurs; trois ou quatre jours après le même Général passa le Canal Blanc, qui n'est pas peu considérable, vis-à-vis je ne sçai quel régiment qui ne sit aucune réfiltance: car il ne vit pas plutôt l'ennemi en-deçà, qui l'avoit traversé fur deux ou trois batterux au nombre de cent ou fix vingts hommes, qu'il s'en alla, & mit l'alarme par tout, quoiqu'il y eût des régimens qui n'étoient pas fort éloignez, mais qui ne vinrent pas pour disputer le passage; parce que ceux qui l'avoient quitté grossirent fi fort le nombre des ennemis, dont la plupart ne l'avoient pas vu, qu'on ne jugga pas à propos d'y marcher. Deux heures après, nous nous trouvames avec des forces si considérables, que si l'on eût attaqué, comme c'étoit le sentiment de M. de Saint-Pater, une partie de l'armée des Impériaux eût été défaite: ce qui eût fauvé l'Italie. Deux jours après on passa le Pô de la même saçon. Cela doit servir de grande leçon aux Généraux dans ces fortes d'affaires, & leur apprendre à s'expliquer un peu mieux qu'ils ne font dans les ordres qu'ils donnent à ceux qui commandent dans les postes les plus exposez; c'est de leur ordonner sous peine de des-honneur & de châtiment

exemplaire d'attaquer l'ennemi fort ou foible, & de percer jufqu'au dernier plutôt que de céder & d'abundonner leur poffe. Cels ne fuffit pu. On doit faire connotire aux Officiers, & ceux-ci à leurs folders, la ficilité & les avanages qu'il y a de d'efindre le pallige d'une rivière. Ils font encore plus grands fi l'on poffe fur des batteux: car un pone ne s'établir ses un un inflant. A pendare qu'on met tout en ceuvre pour en retradre la confiruction, le fecours a le tens d'arriver; que s'il y a des guez, rinn n'ell pus aifé que de les rompres, & pour les purger l'ennemit y emploi beaucoup plus de tens qu'il n'en faut pour faire le pont. Il faut influrire le foldat; mais comme cels ne s'oblevre guéres, pour ne point dire jamas; il ne faut pas tre furpris s'il prend auslifiel l'épouvante. C'eff ce qui arriva aux troupes au passige de la Doire par M. de Turenne.

Ce grand Capitaine siant afficigé Yvrée en 1640. dans le tems que M. le Comte de Harcourt, Cénfend de Jarmée de Prémont, écoit encore à la Cour, les emenis, pour faire diverfion, murchérent à Chivas pour faire le fiége. Le Vicometed Turenne ne s'en mit pas autrement en prine, parce qu'il égérait, dit l'Auteur de fa Vice, dont la plume elt trè-peu digne des actions du Héros, qu'il chante, qui avanu qu'ilit. au differe publi l'eau ranapaux, il feroits readu maire a Tives de, d'encie ne dans de lanc

faire lever le fiége.

Le Come de l'Accours, qui dais plein d'ambition, croisen que la gluire que, les enters recevoires, altin à la dimination de la finari, au lite de demerre quiqque term à la Cours, ne fis que 27 maurer, et reprenant la peffe, fe reudit devour Verde tesfqu'en y statendair lemain. Il trevaux soutes chofes en affishe net aqu'el le passeis dejerre muis figunant d'avoir des nouvelles de Chivas, extrémement preffé, il leva le frije et marcha convet extemmis. Coxes-ci, dont le bus i devie que de faire d'averfine, vievent garde de l'attendre, et fic contemérent de faire um détachement de quinte cont hommes, légleul c'étans joins à la parifique l'aver, fe préference qu'el rets bond dels Duire paur en disputer le paffage. Le Vienne de Trevenne, qui avoit l'avamagende, fo voitun signif arrêls, fir mattre fine comm en hatteire, pour les en delogen. Il polit aufil des moulquetaires dans les lieux sevantiquex, & l'eigenant de n'avoir point d'autre dellerin que celui de les challes le la fave d'on para l'en; il movir foi dever dellerin que celui de les challes la fave de vous para les si l'avoir forte dever dellerin que celui le les challes la fave d'on para les si l'avoir point d'autre dellerin que celui de les challes la fave d'on para l'en; il movir foi fevertente de une lisue en-dells, où huit à neuf cons chevuix siant possé, les concemis en furent si

Je trouve perpétuellement M. le Prince Eugéne en mon chemin dans presque toutes les parties de la guerre. Je l'ai dit, celle où il excelle le plus est le passage des riviéres : le voici engagé à la défense de celui de la Teisse en 1697. Ce Général aiant appris qu'une partie de l'armée Ottomane étoit en-dech de la Teiffe, forma le dessein de l'attaquer. Il marcha en bataille aux ennemis. A son arrivée à Zenta, il trouva mille chevaux des ennemis qui s'étoient avancez pour avoir des nouvelles; il les fit pouffer. Ses gens aiant fait quelques prisonniers, il apprit que le Vizir passoit la riviére avec toute la hâte possible, & qu'il se fortissoit en-deca. Le Général de l'Empereur se hâte de les joindre, résolu de les sorcer dans leurs retranchemens. Il arrive fur eux dans un très-grand ordre. Les Turcs firent un grand feu de leur artillerie, fans que cela fût capable d'ébranler l'infanterie Impériale. On aborde leurs retranchemens , la droite de cette infanterie s'ouvre un passage la baionette au bout du fufil fans beaucoup de réfistance. La cavalerie met en même tems pied à terre, & perce en un autre endroit. On s'apperçut en même tems que les deux branches du retranchement laissoient un passage des deux côtez de la rivière, la cavalerie des aîles se replie à droite & à gauche, entre par ces deux endroits, pousse jusqu'au pont & s'en rend le maître: de forte que tout ce qui étoit en-deçà fut taillé en piéces. Action mémorable, que je rapporterai ailleurs dans mon Traité du paffage des riviéres.

Cette action du Prince Eugéne est digne d'un grand Capitaine, & fans difficulté . un des plus besux endroits de sa vie. Il ne lui manquoit pour remplir tous les différens cas de la feience de la guerre qui regarde le passage des riviéres, que celui qui embraffe la défenfe. Il prend fon parti fur le champ, fans s'embaraffer fi l'ennemi est passé en grand nombre; & bien qu'il sçache qu'il s'est retranché en-deçà, il y marche, l'attaque, non pas seulement en grand ordre; mais avec tout l'art qu'on sçauroit desirer dans un grand Capitaine, & cet art comme le principe se trouve dans l'exemple même. Il paroît que les retranchemens du Vizir n'étoient pas fort redoutables, puisque la cavalerie fait presque tout dans cette grande action. Je l'ai remarqué plus d'une fois: sans entrer dans le défaut de la tactique des Turcs, qui est assez grand, j'en reconnois un plus grand encore, qui est celui de leurs armes. Cela donne un avantage infini à la cavalerie Allemande, qui craint fi peu l'infanterie Turque, qui ne connoît point l'usage ni l'avantage de la bajonette au bout du fusil, qu'elle l'attaque la pipe à la bouche. C'est ainsi que les Officiers Allemans s'expriment, pour mirquer le prodigieux mépris qu'ils font de tels ennemis. Mais fi les Tures s'avifent de prendre nos armes, fans rien changer à leur tactique, c'est-à-dire à leur manière de fe ranger en bataille, qu'on voit bien qui est dans l'esprit de la phalange mal exécutée & fans presque aucune distinction de range & de files; fi, dis-je, ils s'avisent de combattre avec plus d'ordre, moins de confusion & en phalange parfaite, & qu'ils y joignent la baionette au bout du fusil, & que sans rien changer à leur discipline militaire ils l'observent exactement, ils deviendront redoutables à toute l'Europe. Car rien ne marque davantage l'excellence de leur ordre de bataille à leur cavalerie comme à leur infanterie, toute imparfaite que je la représente, que de réduire les Impériaux & les autres nations de l'Europe contre lesquelles ils sont en guerre, à combattre en phalange parfaite, c'est-à dire fur une ou deux lignes, ou fur un ordre à deux fronts, fans aucun intervalle entre les corps; ce qui joint à l'avantage de nos armes nous les foumet entiérement : car à l'égard du courage les Turcs ne le cédent à aucune nation du monde. Il viendra quelque Vizir un jour plus habile & plus éclairé qu'un autre. qui ouvrira les yeux fur la caufe de tant de défaites, & qui changera toute la face des affaires du monde entier.

Les Mofcovires écoient moins que les Tures. Pierre le Grand's fait voir à toute la terre, qu'il nait des foldats par tout où il niait des hommers, & que tour dépond de la dicipline, de l'exercice & de l'avantage des armes. Il ne faut pas croire qu'un tet changement foit plus difficile unx Tures qu'ux Mofcovires, dont les qualitez pour la garrer font fort au-deflout de celles des premiers. Ce froit fe faire illusion que de croire que ceux-ci-, moint subrabers que les autres, n'ouvirront pas sinfin les yaux, & qu'ils ne réflichiront pas fur leur défaires, fur la cutte de leurs difgraces, & fur leurs varanteges : car de précende qu'ils demacront perpéculement enchaires comme contrait de la comme de la comme

#### CHAPITRE XV.

Dorimaque fait Préteur des Etoliens, ravage l'Epire. Marche de Philippe. Déroute des Eléens au mont Apeaure.

Vers ce tems-là Paul Emile, après avoir fubjugué Pillyrie, entra Cagonte par Annibal, après laquelle ce Capitaine diffribua fes rroupes en quarters d'hiver. Quand on one ua appris cette nouvelle à Rome, on envoia des Ambalfacturs à Cardnage pour demander Annibal, & en même tems on le difpola à la guerre, en créant pour Confuls Publus Correlius & Tibérius Empronius. Nous avons déja dit quelque choie de tout cela dans le premier Luvre. Ceci n'eft que pour rafraitair la mémoire de ces fairs, & pour joindre enfemble ceux qui font arrivez vers le même tems. Ainfi finit la premiére année de la cent quarantiémo olympiade.

Le tems des Comices étant venu, les Etoliens choifirent pour Préteur Dorimague. Il ne fur pas plutôr revêtu de cette digniée, qu'il fe mie en campagne, & ravagea le haut Epire avec la derniére violence, moins pour fon intérêt particulier que pour chagriner les Epirotes. Arrivé à Dodone, il mit le feu aux galeries du Temple, diflipa les préfens qui étoient fulpendus, & renverfa le Temple même. On ne connoit chez ce peuple ni les lois de la guerre, ni celles de la paix. Tout ce qui leur vient en penfée, ils l'exécutent fans aucun égard ni pour le droit des gens, ni pour les loix particulières. A près ectre belle expédorit des gens, ni pour les loix particulières. A près ectre belle expé-

dition Dorimaque retourna en Etolie.

L'hiver duroit encore, & perfonne dans une faison si ficheuse ne s'attendoit à voir Philippe en campagne, lorsque ce Prince partit de Larisse avec une armée composse de trois mille Chalcassides, de deux mille stratssins à rondaches, de trois eens Candioss, & de quatre cens chevaux de la stitue. Il passa de Thessalie dans l'Eusbee, de la à Cyne, puis traversant la Béotie & les terres de Mégare, il arriva à Corinthe sir la fin de l'hiver. Sa marche fut si prome & si fecrée, que les Péloponnésiens n'en curent aucun soupon. A Corinthe il stremer les portes, mit des fentitelles sur les chemins, si venir de Si-cyone le vieux Aratus, & écrivit au Préteur & aux villes d'Achaie, pour leur faire s'quoir quand & où il falloit que les troupes se trouvafent fous les armes. Il partit ensuire, & alla camper dans le pais des Philassens proche Dioscore.

En même tems Euripides avec deux cohortes d'Eléens, des pirates

& des étrangers au nombre d'environ douze cens hommes & cent chevaux, partit de l'Ophis & paffa par Phénice & Stymphale, fans rien fjavoir de ce que Philippe avoir fait. Son deffein étoir de piller le pais des Sicyoniens, & il devoir en effet y entrer, parce que la nuit même que le Roi avoir mis fon camp proche Diofcore, Eurpidas avoir paife outre. Heureufement quelques Candiots de l'armée de Philippe, lefquels avoient quitté leurs rangs & furctionien de côté & d'autre pour fourrager, rombéren fur fa route. Il reconnut d'abord qu'il d'eoir parmi les ennemis: mais fans rien dire de ce qui fe paffoir, il fit faire volteface à fes troupes, & reprenant le chemin par lequel il étoir venu, il vouloir de efférient même prévenir les Macédoniens, & s'emparer des défilez qui fe rencontrent au-delà des Stymphaliens. Le Roi ne favoir rien de tout cela. Suivant fon projet il féve le camp du ma-tin, dans le deffein de paffer proche Stymphale pour aller à Caphyes, où il avoir mandé que feroit le rendez-vous des troupes.

Quand la première ligne des Macédoniens fut arrivée à la hauteur d'où le mont Apeaure commence à s'élever, & qui n'est éloignée de

d'où le mont Apeaure commence à s'élever, & qui n'est éloignée de Stymphale que de dix stades, il trouva que la première ligne des Eléens y arrivoit en même tems. Sur l'avis qu'Euripidas en reçut, fuivi de • quelques eavaliers il se déroba au péril qui le menaçoit, & par des chemins détournez s'enfuit à Píophis. Le gros des Eléens, étonné de se voir fans Chef, fit alte fans sçavoir bien ni que faire, ni de quel côté tourner. Leurs Officiers eroioient d'abord que c'étoient quelques Achéens qui étoient venus à leur fecours. Les Chalcaspides leur firent venir cette pensée, parce que les Mégalopolitains s'étoient servis de boucliers d'airain dans la bataille contre Cléoméne, forte d'armes que le Roi Antigonus leur avoit fait prendre. Trompez par ce rapport d'armes, ils fe tranquillifoient & s'approchoient toujours des collines voifines. Mais quand les Macédoniens furent plus près, les Eléens virent alors le danger où ils étoient, ils jettérent aufli-tôt leurs armes & s'enfuirent à vauderoute. On en prit douze cens prisonniers, le reste périt partie par l'épée des Macédoniens, partie en se précipitant du haut des rochers. Il y en eut tout au plus cent qui se sauvérent, Philippe envoia les dépouilles & les prisonniers à Corinthe, & continua fa route. Cet événement furprit agréablement les peuples du Péloponése, c'étoit une chose assez singulière qu'ils apprissent en même tems & que Philippe arrivoit, & qu'il étoit victorieux.

Il pafa par l'Arcadie, où il eur beaucoup de peine à monter l'Oligyrte au travers des neiges dont il étoir couver. Il arriva cependant la nuit du troifiéme jour à Caphyes, où il fit repofer fon armée pendant deux jours. Il fe fi joindre Il par le jeane Aratus & les Achéma qu'il avoit affemblez, de forte que fon armée étoir environ de dix mille hommes. Il prit par Clitorie la route de Pfophis, de toutes les villes où il pafoir, il emportoit des armes & des échelles. Pfophis ef une ville ancienne d'Arcadie dans l'Azanide. Par rapport au Péloponése en général, elle est au milieu; mais par rapport à l'Arcadie, Psophis est dans la partie Occidentale, & joint presque de ce côté-là les frontiéres d'Achaie. Elle commande avantageusement les Eléens, avec qui elle ne faifoit alors qu'une même République. Philippe eampa fur des hauteurs qui font vis-à-vis de la ville, & d'où l'on a vûe non feulement fur la place, mais encore fur les lieux circonvoisins. Il fut frapé de la forte fituation de cette ville, & ne sçavoit quel parti prendre. Du côté d'Occident elle est fermée par un torrent impétueux, qui tombant des hauteurs voilines s'est fait en peu de tems un lit fort large, où l'on ne trouve pas de gué la plus grande partie de l'hiver, & qui par-là rend cette ville presque inaccessible & imprenable: l'Erymanthe la couvre du côté d'Orient, fleuve grand & rapide, & dont on compte une infinité d'histoires Du côté du Midi le torrent se jette dans l'Erymanthe, ee qui fait comme trois fleuves qui couvrent trois faces de cette ville. Enfin au Septentrion s'éleve une colline fortifiée & bien fermée de murailles, laquelle tient lieu d'une bonne & forte eitadelle, Toute la ville étoit entourée de murailles hautes & bien bâties, & il y avoit une garnison de la part des Eléens , & que commandoit Euripidas qui s'y étoit retiré.

#### OBSERVATIONS

Sur la déroute des Eléens dans les détroits du mont Apeaure.

6. I.

Réflexions sur la conduite d'Euripidas. Exemples de pluseurs grands Capitaines qui l'ont imité dans la lacheté.

Orre Auteur manque ici d'éxactitude dans le plus ellentiel de l'événement de fin poids. N'etie-il pas miseu fit, en nous apperant le défini d'Euripidat, de nous donner une décirpion du pais qui pût nous faire voir qu'il s'étoit embarqué dans un mauvais pas dans ce décirpion du pais qui pût nous faire voir qu'il s'étoit embarqué dans un mauvais pas dans ces dévroits de montages fins aucune répérance d'en pouvoir forrie l' Car fi «le but des Eléens étoit d'embaraffer le paffige de ces montagnes, & d'empécher que l'ennemi n'y pénérits, pourquoin ne pas nous dire il effectivement il écoient arrivez fur les lieux, ou s'ils furent coupez dans leur marche par l'armée de Philippe, & acculez dans ces rochers, où il n'y avoit point d'illus 's l'Hiftorien nous avoit mis au fait de toutes ces chofes, nous ferions delivez d'un grand embarras pour éclarier toute cette affiare. Il fie pourori suffi que Philippe, averti qu'ils écoient, maîtres du défilé, & qu'ils ne s'étoient pas précautonnez fue leurs derriéers, comme firent le foldait préclies d'Afrique couptre Afmalier dans le déforts de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre Afmalier dans le décroit de la H-accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre d'Afrique couptre d'accomme firent les foldaits réclies d'Afrique couptre d'africe d'accomme firent les foldaits

che il le peut, dis-je, que ce Prince du cavoié des troupes pour s'empare de paffiges, & pour couper les vivres & la retraie aux amenius. ] en vois pas que clapuillé érre autrement, à moins qu'ils ne fe fuffent engagez dans un détroit qui n'avoit
point d'iffige. & que Philippe n'eit marché pour leur boucher le puffige par où ils
étoient entrez; ce qui arrive quelquefois, loriqu'on est guidé par des traitres ou par
des gens qui non aucune comoitince du pois; s'out cela peut être arrivéet cer il ne
paroit pas qu'Euripidas fit un fort habilé Général. Il fait ici une figure qui ne le
coch point à celle de Piercoche, dont par Radebias, qui s'enfuit cinq houers avant le
combat. Il falbir qu'il etit qualqu'un de fon tems en vie dans cette ridicule fiction;
mais bien que Piercoche foit un Général imaginare dans le Livre de ce Auteur;
il s'en roque dans l'Histoire qui font très-rech. Euripidas se voiant ensemble
dans ce déterius, fans fonger aux moiens de «ve nettier par salveur de par
conduire, cer il faut tenter du moins, il hisfia là fon armée, & s'enfuit par des fentiers découneze.

Il y a une maxime qui dit, que le Genéral doit mourir le dérnier de fon armés, è certe maxime ett rèts-lège; a mas elle ne dit pos qu'il faille fait le premier à abandonner fes troupes dans un grand danger, où la nécelliré de combattre, lorfqu'on ne peut fuir, peut ouvrir un chemin au flatte à la vicioire, c'el-là-d-lie folque les foldats fe trouvent malbreuraiement dans cette alternative de périr ou de fe fauver par un coup de défépérez; est la maxime qu'il n'y a rien d'intimonotable à la nécelliré. 
À qu'elle eff la plus dangerenie de routes les armes, n'elt par moins vériable que l'autre. Euriphèta ne pouvoir li janoure, ça er elle civil outant connue de fon tems qu'elle l'el aujourd hai, à cue un infinité de grands hommes s'en font bien trouvez. Il n'en
telle cett moire d'il fait tenne de perce à différente seprifes, à pionée au courge déterminé, au défépoir même. L'unfé de le flraugéme, de les épuiler vill se pour.
Arrès toures cer tennaives le Gérénie, qui peut être unt le à lon pais, doit fonger à fo confervation, & talcher de fe fauver, s'il lui eff possible, fins que fa réputation en
fontifer; ext la gloite des grandes journées augement par la prisé du Géréné de l'armés,

Il est supremant, si le répére encore, qu'il y ait tant d'Euripidas dans l'Histoire ancienne & moderne. Après avoir bien médife îl men se lecture, s', en ai tant rouve, que je ne finitois pas sitoés si je las rapportois rous. Je transcrizai les plus confidérables, car ess fortes d'exemples fort un très-gannel patiss. Il y a même plus que cels : car puisqu'ils font s'i peu nære, c'est une marque que ces làchetez, qui font arrivées, peuvent arriver encore; elles ne font ges boutes anciennes. Je renarque quelques hommes cédèbres qui se font deshonorez comme Euripidas, & nous remplions si ci etter maxime, qu'il faut que la plaipar des infructions soien indi-rectes, sur-tout celles qu'on donne aux gens de guerre, ou à crux qui y font déli-noz, & qu'on falle moins semblant d'entégene forque l'on entégine le plus.

Mes Lectuur penferont de l'action d'Euripidat rout comme j'en penfe, ils la trouveront fort extraordinaire; mais qu'il ait trouve des timiteurs d'une lichted encore plus fonrme, cell doit fuprendre encore bien davantage, & c'il vous plait fort peu de tems après; cari il n'y a qu'un efpace de quelques années entre l'action d'Euripidas & Celle de Perfée Rai de Macchoine, dans la bataille qu'il perdit contre Paul Emile. On ne vit jamais dans le monde un Prince plus liche que celui-la, ., Ceux nou qui autont été en quelque ellour de guerre, dat Mantague (3), tous bieffez & netoce enfinglaintez, on les raméné bien, le kndemain à la charge; mais ceux qui ont consu quelque bonne peur des entenits, vous ne les laur ferez pas feulement

" negarder en face. Il s'en faut bien que ce Prince cút écé battu, il avoit remportéu ne grande victoire fur les Romains au commencement de la guerre & Borique Paul Emilé marcha contre lui, il étoir à la tête d'une excellente armée, fupérieure à celle de fe ennemin, & qui ne lui cédoir in en valeur ni en difejuline. Qu'on écouter Tire-Live & Plustrque, on jugere des embarras où le Général Romain fe trouva duns cette journée; le bel ordire de l'armée Macédonieune, extre phalange fui hongrems incertain de ce qu'il féroit pour résuffir dans fon entreprife. Il paorèt affig au fil doutoit baucoup de l'événement de crei pourée, & éç étut é avec beaunific au fil doutoit baucoup de l'événement de crei pourée, & éç étut é avec beau-

coup de raifon, fi fon ennemi n'eût perdu la tête.

Dutreque cite Polybe In-dessitus, qui dit que Persée se luist tellement emporter à la freyure, qu'il, se seuva soure bried de le commencement du combat, & qu'il) se retira dans la ville de Pydne sous prétexte d'alter faire un sertice à Hercule; comme si Hercule, sid-ul, étoit un Dieu à recevoir les tumides facristes a des laches, & à exaucer les veeux injustles: car il n'est nuisement juste, ni que celui, qui n'où settende l'en-sa nemi, remporte la vicioire; en un mot que celui qui n'agit point résuffisse. Voi-la un étrange effet de la peur en fi beau sipte de n'en pa prendre de de tout efferer cer les Romains au premier choc courre certe redoutable phalunge; rédouchéernt comdéssépéré du sicock de cette journée, il l'eut preduit enstiblissement, s'il Ro de Ma-écolone ceit paru à la tête de son armée, ou que ses soldens sussent guord qu'il les est abnodonnez pour alter facrisse à Hercule.

Croinst-ton qu'on puiffe âlter au-delà d'une lichteef si fenomet l'En voic i pourtant une qui surpusi celle du Roi de Macédoire; amis, ce qui símbilene plus érrange, c'est que celui qui enchérit sur le Grec est un Romain, brave, déterminé & grand Capitaine, & cependant ce Romain pur & net de tout trepoche le deshonore par la plus grande de toutes les infamies pour un Guerrier. Ammar ra predia Treis, dit la Evantane sur mi spiet un peu mons grave que celui-ci; amis je recomosi mointe la Romain fur de la companie de la companie

foucia plus ni d'honneur ni de gloire.

On dit cependant des Héros, que si l'amour est le plus fort tyran qui les domine, c'est un tyran qui laisse l'honneur en possession de tous ses droits. Cela est bon à dire dans un roman, où l'Auteur hausse ou baisse le merveilleux de ses Héros selon le befoin qu'il en a; mais le beau & l'honnête de cette passion ne se remarquent point dans le bon Antoine, ni dans ceux qui comme lui s'y laissent aller sans la moindre résistance. Croiez que le Romain paia bien cher les embrassemens & les plaifirs qu'il goûtoit avec sa maîtresse. S'il s'en fût tenu uniquement aux pratiques ordinaires des amoureux transis, qui confistent à perdre le boire, le manger & le dormir, & qui souffrent mille autres incommoditez attachées à cette passion, bien qu'on aime & qu'on foit aimé, le mal n'eût pas été fort grand, & n'eût pas scandalisé l'Egypte, Rome & toute la terre; mais ici il étouffe dans ce Capitaine tous les fentimens de l'honneur. & produit en lui un égarement de raison & une soiblesse de cœur dont on est tout épouvanté, & qui feroit plus pardonnable à tout autre qu'à l'amant de Cléopatre. Plutarque va nous apprendre combien les Princes & les Généraux d'armées doivent être en garde fur l'article de l'amour; le danger est d'autant plus grand, qu'il ne porte pas seulement sur leur réputation, mais sur l'Etat & sur leurs armées.

Drest 60001

Les amours de Marc-Antoine portérent coup à la liberté de Rome. Auguste n'ofoit trop y attenter; il vouloit régner seul, & il avoit deux Collégues, Lépidus & Antoine. La perte du premier lui coûta peu, l'intrigue le tira de cet embarras. Il ne reftoit plus qu'Antoine, mais c'étoit un autre homme, & fort à redouter par fon courage & par fes forces. Il étoit aimé & chéri de ses soldats, il étoit maître d'une partie de l'Afie, & presque toutes les Puissances de cette partie du monde lui étoient alliées, & dévouées à fon parti. Il étoit d'ailleurs maître abfolu de l'Egypte, car de là il donnoit la loi à toute l'Asse & à Rome même, qui tiroit toute sa subsistance de ce païs-là; ce qui embaraffoit extrémement Auguste. La jalousie du Gouvernement entre ces deux rivaux ne les tenoit pas trop d'accord, & les brouilla fouvent ensemble; mais comme ils se redoutoient également l'un l'autre, les amis communs faisoient aisément leur paix. A la fin ils prirent les armes avec une égale puissance; & si les folles amours du premier n'eussent pas renversé sa cervelle, Auguste ne s'en fût jamais tiré avec tant de bonheur. Celui-ci leva de puissantes armées de terre & de mer; l'autre, qui n'étoit pas moins en pouvoir de lui rétorquer fur l'un & fur l'autre élément, se mit en mer avec un tel appareil & une si nombreuse flotte, que de? puis la première Punique il ne s'est rien vu de semblable. Antoine s'y embarqua; mais fa passion pour Cléopatre étoit si violente, que ne pouvant s'en éloigner, il l'amena avec lui. Outre ces forces navales, Antoine n'étoit pas moins redoutable fur terre, & son armée surpassoit en nombre & en valeur celle de César. Voilà donc deux grandes armées de mer & de terre qui se donnoient comme la main, & de celleci dépendoit l'Empire du monde plutôt que de l'autre. Canidius confeilloit à Antoine de renvoier Cléopatre, il lui disoit qu'une bataille gagnée ou perdue sur mer ne décideroit jamais de rien; au lieu que se mettant à la tete de son armée de terre, il pouvoir être affuré de la victoire par la valeur de ses troupes & la confiance qu'elles avoient en lui; mais enivré de sa ridicule & indigne passion, il n'écouta point un confeil fi falutaire, il laisse là fon armée de terre, monte sur sa slotte & donne la bataille qu'on appelle d' Attium : le combat fut longtems incertain & douteux. , La que tout à coup, dit Plutarque, , on vit les foixante vaisseux de Cléopatre, qui », déploioient leurs voiles pour se retirer, & qui se mirent à fuir au travers de ceux », qui combattoient, car ils étoient postez derriére ces gros bâtimens, & en les écar-», tant pour passer ils les mirent en desordre. Les ennemis les regardoient avec éton-» nement, & les voioient pouffez par un bon vent prendre le chemin du Péloponéfe, " Alors Antoine fit voir manifestement qu'il n'avoit ni la prudence d'un Géné-

37 al., ai le courage d'un homme, en un mot qu'il n'avoit pas fon bon fens mais que comme quelqu'un ai die nobdinart, que l'ame d'un amant vit dans un coppes of tranger, il étoit entrainé par une femme, comme s'il clui été colé avec élle & obligé de fuivre tous fem mouvemens. Car il n'eur pes plutér vi la glaife de cette. En gyprisme faire voile, qu'obbiant tour & s'oublaint lui-même, & trahiffant & a-pabadonnate cux qui combiotionie & qu'il fe faifoiren tuer pour luis il monnt inte un une galtre à ting range de rames, accompagné feulment d'Alexandre le Syrien & you de Scellus, & Guir ellor achterer de le periode de comme de la vide la comme de la comme del la comme de la comme

## HISTOIRE DE POLYBE,

160

Voici un Amiral de la flotte d'Athénes, qui, fans être amoureux, s'enfuir avec quelques vaillauras, & laiffa là le reflet : on entred hier que je veux parler de Conon, grand Capitaine. Mais dans cette affaire-ci, il manqua de conduite & de prévoian-ce. A l'égard du courge, je ne vois par qu'o nquife nifonnablement l'accufer d'en avoir manqué. Sa flotte étoit forte de cent quatre-vingt galéres, il fut furpris & ne fe fauva qu'avec nouf. Cet événiment termina la guerre du Peloponéfe, & caufa la ruine & la décadence d'Athénes. Voici le fait, je l'emprunte de Thucydide, & d'Abhancourt men fournit la traduction.

Lyfander, Amiral de l'armée de Lacédémone, s'étant rendu maître de Lampfaque, où il y avoit un bon port, les Athéniens aiant été avertis qu'il tiroit de ce côté-là, y cinglérent aussi, ,, & mouillérent au port d'Eleonte dans la Chersonése avec cent , quatre-vingt galéres; & aiant scû la prise de Lampsaque, allérent à Seste, où s'éntant pourvûs de vivres, ils abordérent à Egospotame vis-à-vis de Lampsaque, où "Hélespont n'a pas deux milles de largeur. Lysander, après avoir fait repaitre ses ,, gens, les fit embarquer, & mit les mantelets des galéres comme pour le combat, 29 avec défense de quitter son rang & de branler sans ordre. Les Athéniens, dès le » lever du Soleil, se rangérent en bataille devant le port; & voiant que Lysander », ne bougeoit, se retirérent sur le soir à leur poste, où il les sit suivre par quelques " galéres des plus légéres pour épier leur contenance. Après avoir fait cela l'efface », de quatre jours, pendant lesquels les Athéniens ne cessérent de lui présenter la ba-», taille; Alcibiade, qui vit de son fort qu'ils étoient sur une rade découverte, d'où 21 il falloit aller querir des vivres ailleurs, tandis que l'ennemi étoit posté dans un bon », port où il ne manquoit de rien, il leur confeilla de regagner Sefte, qui n'étoit é-,, loigné que de demie liene, où ils se pouvoient battre quand il leur plairoit, sans », être fujets aux infultes des ennemis. Mais les Généraux Athéniens , & particulié-29 rement Tydée & Menandre, ne trouvérent pas bon qu'il se mélât de leur don-», ner des avis , n'étant plus Général ; ce qui l'obligea à se retirer. Le cinquiéme juniour, Lyfander dit à ceux qu'il envojoit à la découverte, felon la coutume, 27 qu'ils fissent figne avec un bouclier lorsqu'ils verroient les ennemis décendus à », terre, & écartez, comme ils faisoient tous les jours par mépris, à cause qu'il re-, fusoit le combat. Le fignal ne fut pas plutôt donné, qu'il vogua contre eux à , toutes rames, fuivi de Thorax avec fon infanterie. Conon le voiant venir, fit 29 fonner l'alarme pour raffembler ceux qui étoient dispersez, car il y avoit des ga-», léres entiérement dégarnies, qui n'avoient qu'une rangée ou deux de rameurs & 29 fe mit en mer avec neuf autres équipées de tout point, dont la Parelienne étoit 39 une. Cependant Lyfander prit toutes les autres avec ce qui étoit dessus, & une partie meme de ceux qui étoient fortis: le reste se sauva dans quelques petites places voifines. Conon voiant tout perdu, cingla en haute mer avec huit galéres p vers le promontoire de Lampfaque, où trouvant les grandes voiles des ennemis, " il les prit, & tira vers Evagoras Roi de Chypre, tandis que la Parelienne por-" toit à Athénes la nouvelle de la défaite.

Voils deux phisins Officiers Cenéraux que Menandre & Tydée, qui parce qu'Alcibide u not se plus grands. Capitaine d'Athénse, étoi fins ceffe maltraife pri et Citoiens, lors même qu'il les tiroit des plus grands embarras, & même après les avoir deliveze du joug des Lacédémontiens, se moquant de fes avis, comme fi 100 percitoi le fens & l'éprit lorsqu'on perd les bonnes graces d'un Prince; ils méprifent un confoil faltairs; qui faitoit le filat d' la ploire de l'armée Athénienne. Mais que Conon ait méprifé cet avis, il y a lieu d'en étre étouné; il eût plu s'épargoire une relle honte, & la prêtre entière de la réputation.

26 -000

Le Général Banier, un des plus grands hommes de fon ficcle, est atteint de convincu dans l'Histoire d'avoir donne d'ans la palificion d'avour un de-18 des bornes ristonnables; mais elle nétousffi pinnis en lui tous les fentimens de l'henneur, comme cela fe voit dans Antoine, & ne lui fit d'autre mal que de lui sous fiait manques de bons coups par fa négligence; il perdit quelque peu de l'estime de fes foldats; mais il la recourse biento par le valeur i car quelque forte que foit la passion de l'amour, on en guérit cependant. Cette passion est en quelque maniére excussible; mais un lière demeure et loute de vice, à moins qu'il ne fe fast que irruption fur ricué du tempérament qui bouleverse toute la machine; ce qui est un prodige pluriet qu'une preuve qu'on en peu guérit. C'est pour cela que; te rouve l'aktion d'Andonnique l'Ange plus honteus que celle de Marc-Antoine. Voici l'exemple tet que Nicessi (c) le rapporte dans le Président Cousin.

Ces fortes de châtimens étoient en usage en ce tems-là, comme cela se voit dans

la Vie de l'Empereur Julien, & les amoureux en font beaucoup moins dignes que les làches qui ne le font pas: car ceux-ci font fort fains d'esprit, tout au contraire des autres qui l'ont perdu. Il s'en trouve plus dans l'Histoire de ceux qui ressem-blent à Andronique l'Ange, & qui se deshonorent par leur làcheté, que des autres dans lesquels l'amour étouffe toute sensibilité pour l'honneur. Je crois que Marc Antoine est le seul au monde qui nous sit sait voir au plus haut degré de perfectionles prodigieux effets de cette pallion: la lâcheté n'en produit pas moins, Witikind nous en offre un exemple. Le Pére Daniel n'est pas d'une grande exactitude à l'égard de ce Chef des Saxons contre Charlemagne. " C'étoit un des plus fameux Capitaines des Saxons Vestphaliens, dit cet Historien (b) : c'étoit un homme infinini ment zélé pour la liberté de fon païs « & fon courage & fa prudence lui avoient », acquis beaucoup d'autorité. Il étoit ennemi juré des François , & n'avoit jamais », voulu entrer en commerce avec eux. Ce Capitaine, se sentant coupable de la plû-" part des infractions des Traitez de paix, & de quantité d'excès & de violences, ap-, préhenda de se mettre en la puissance du Roi; il aima mieux se retirer chez le " Roi de Dannemarc. " Cela va bien jusques-là, mais l'Historien n'a pas exprimé les chofes comme elles font dans l'original, & ce n'est pas là le seul endroit où il cloche dans fon Histoire, furtout pour ce qui regarde les Rois de la premiére race: nous n'aurions pas beaucoup de peine à le démontrer , si c'étoit ici le lieu. Witikind fut l'auteur de la révolte des Saxons, ce que l'Historien auroit dû dire lorf-

que Charlemagne entra dans la Saxe. Il se mit à la tête de son armée, sur la nou-

velle

<sup>(</sup>a) Nicet. Hift. de l'Emp. Man. Comn. liv. 6, ch. 8, (b) Daniel, Hift, de France. Chaplemagne,

# 162 HISTOIRE DE POLYBE.

velle que les François marchoient droit à lui. Il ét trouva véritablement furpris, de fans préque aucuns préparatif; ce qui conflerma fon armée. Ce Capitaine s'étant apperçu de cette frateur, defefpéra du fuccès de fon entreprife, de de tiere parti d'une armée déja intimidée de l'approche des François; ce qui l'obligea de tout abandonner, de de fe retiere no Dannemare. Les Saxons composérent ajors, de se

fournirent au vainqueur.

Huniale, si célôre par se grandes actions, feroit-il digng d'entrer dans le cuallogue des Gréciraux qui lissifont à leur armée dans le grandes extremitez, & se retirent pour sauver leur personne, déclépérant du falut de leurs troupes ? Il y a
moins de licheré dans ceux-ci que de prudence. Bien des Connoilleurs le préciadent ainsi, les autres d'une morale plus s'évére à l'égard du prix de la réputation,
qui est inestitamble dans un grand cœur, veulent qu'on périsle pluriet que de pente
à un ret parti. Je crois qu'on devroit distinguer un Souverin d'un Général d'armée dans ces fortes de ces, lorqu'il a encore quedque chos à pentel. e. Je lissife le
jugement à de plus habiles que moi dans ce que je visi rapporter de ce Roi de
Hongrie, qui pour ne point perfet tout ce qu'il avoit de forces, se s'une source partie, ne pouvant amener le reste, qu'il abandonna. Je panche fort à croire qu'il stit le coup d'un habile Général.

Huniade à la tête d'une puissante armée , qui comparée à celle des Turcs étoit fort petite, se résolut de marcher à eux, & de les attaquer dans la plaine de Cosone en 1448. Cette bataille est célébre dans l'Histoire, elle dura deux jours, & le second les Valaques, qui composoient une partie de l'armée Chrétienne, se tournérent du côté d'Amurat, bien qu'Huniade eût remporté un grand avantage le jour précédent, qui ne décida pourtant rien. , Les armées revinrent aux mains le Vendredi », matin, dit l'Auteur (a), bien que les Chrétiens fussent effraiez & affoiblis de o cette défertion, qui coûta cher aux Valaques, qu'Amurat fit tous tailler en piéces, détestant une telle perfidie. , Ils poufférent l'ennemi avec beaucoup de cou-2, rage, mais avec peu de vigueur : car la cavalerie Hongroife armée pefamment , fuccomboit de lassitude sous cet incommode équipage. De tout tems les armées , de l'Orient avoient méprifé la cavalerie d'Occident, qui étoit alors couverte de " fer & d'acier, pour mettre l'homme & le cheval à l'épreuve de toutes fortes de , traits. Et les Grecs en particulier n'avoient jamais pû se persuader qu'avec tant " de précaution & d'embarras, elle eût la bravoure & l'intelligence de la guerre; » parce qu'un combat, tirant en longueur, elle sentoit épuiler ses forces. & trouvoit dans cette pefanteur un obstacle à la poursuite, si les ennemis plioient, ou » à la retraite s'ils étoient vainqueurs. Aussi les Turcs s'en prévalurent alors, & », pour achever de fatiguer cette cavalerie, feignirent de prendre la fuite, jusqu'à , ce que la voiant hors d'haleine, ils s'ouvrirent pour la laisser passer, & firent , ensuite un mouvement pour la couper. Elle crut alors leur opposer une ruse, » & penfant rétablir ses forces & le combat, se debarassa de la pesanteur de ses ar-» mes; mais elle demeura plus exposée au sabre des Turcs, qui la prirent ainsi à leur , avantage.....

... Hainide voint la petre du refle inévitable, prit me réfolution que plufeurs uy, ont blâmé, mais qui a trousé des partinis. Réfolu de factifier une parie de la la la mais pour conferver l'autre, il raffemble les troupes qu'il crut rainées ou inuni l'armée pour conferver l'autre, il raffemble les troupes qu'il crut rainées ou inurities, particulériement eelles qui combatorient fur des charios, & les ains mitées
, se onée de bataille, leur fit efpérer qu'il tenteroit encore la fortune du combat.
...
Mais tradis que fur cette promoffe ces malbueuneux attendoient le fignal pour alle 4.

163

, la charge, il les abandonna à la cruauté du vainqueur, & prit la fuite avec les . ,, troupes qu'il lui plut de choifir.

Je ne scai si Alphonse Roi de Naples pourroit bien se désendre contre le reproche qu'on lui fait d'avoir abandonné fon Roiaume & fon armée, lorsque Charles VIII. y marcha pour en faire la conquête, malgré le foulévement de fes peuples, dont il étoit généralement hai, parce qu'il les chargeoit d'impôts extraordinaires, tirant fans celle & fans melure fur eux, & ne gardant aucun ménagement dans fes caprices. " Ce Prince ne sçachant de quel côté se tourner, voiant approcher l'ar-, mée Françoise, tous les peuples se soulever, & n'osant quitter Naples, de peur qu'elle ne fuivit l'exemple du reste du Roiaume, prit, dit le Pére Daniel (2), " une réfolution fort extraordinaire, par laquelle il eut quelque espérance de rame-, ner les esprits. Ce sut de quitter la Couronne, & de la mettre sur la tête de son " fils Ferdinand Duc de Calabre, jeune Prince brave, bien né; & que les Napo-" litains aimoient. Il le fit proclamer Roi de Naples, & fans tarder davantage il s'enfuit fur ses galéres à Massara en Sicile." Son fils l'imita bientôt : car à peine fut-il entré dans Naples, que le peuple ne pouvant oublier la tyrannie du Roi fon pére, se souleva en faveur des François; de sorte que ce Prince s'enfuit sur ses galéres ,, avec Jeanne fa fille , & la vieille Reine femme de fon aieul. Il fit voile p fuivi de ses plus zélez serviteurs vers l'Isle d'Ischia, à trente milles de Naples,

Hunide ne fir rien dans certe action qui pût le deshonorer; mais pe doute qu'A-gathocle Roi de Syracufe, un des plus grands Capitaines de l'artiquité; foit fins quelque reproche dans l'abandon de fon armée en Afrique. J'ai dégi rapporté cet exemple dans l'abrégé de fui ve, que j'ai trié de Julin. Ce Prince ainn allez mal-à-propos insulté le camp des Carthaginois, y fut si bien reçu , qu'il y perdit la plus grande partie de fon armée: de forte qu'il flut obligé de quitter partie, & de se fui fuer dans son camp. Cette difgrace, jointe au mécontentément de fes troupes, ausquelles il evoit du plusticus montres, failli à jetter son armée dans une révolte générale; & comme il écoit san argent & hors d'êxt de les stitissire , il craignit qu'elles ne l'arrécustlen & en les tivussifies à s'embarquer pour Syracuse. Il ne manqua pas de le faire à la fiveur de la nuit, a accompagné de son fils Arcagere, qui s'étant éguré, s'ut pris par les foldats. Cette évasion porta la constrenation dans l'armée, qui capitula avec les enameis, que les deux sits de fon Général.

#### §. II.

Précautions à prendre dans les païs de montagnes. Exemples de Généraux qui ont échoné, faute de les avoir prifés.

Of je n'ai pas abfolument équité ceraines parties de la guerre des montagnes, je Dupis vancere, fun cenirdre qu'on m'acculé evanité à d'immodètie, que jàs poutifé plut loin qu'aucun Auseur militaire n'a encore fait avant moi. Ceux qui en ont paulé ne s'y font pas mieme affez arrêtze, pour nous en donner une idée. Cependant la guerre des montagnes eff une des plus grandes & des plus s'guvantes : outre que les montagnes (et noun entre plus principal de plus s'guvantes : outre que les montagnes (et nouncernet par tout, ou présipue par tout où 10 noi la la guerre. Je ne fuis point surpris de voir les Généraux si embaraslicz lorsqu'ils fe

(a) Hift. de Franc. Charles VIII.

trouvent embarquez dans cette forte de guerre, qui damande, outre une grande connoissance du pais, de grands talens & une capacité peu commune pour s'en bien déméler : car l'acquis n'est pas moins nécessaire que le naturel. L'on trouve une infinité de Généraux qui ont donné dans des piéges, dont ils n'ont pû fe tirer que par une réfolution très-hardie, & qui dans toute autre conjoncture auroit été blamée comme téméraire. Les Romains, plus que tout autre peuple du monde nous fournissent un si grand nombre de ces fortes d'événemens fâcheux, qu'il ne faut pas être étonné si J'ai traité avec tant de soin & de méthode cette partie de la guerre des montagnes, où il y a à craindre d'être enfermé. On peut tomber dans ces piéges par les mouvemens fins & rufez que fait un ennemi habile pour nous y précipiter. Bien que ces fortes de malheurs foient toujours honteux, ils le font infiniment moins que lorsqu'on s'y précipite soi-même, comme Euripidas, puisqu'il dépend de nous de n'y point tomber, & d'éviter même les piéges qu'on peut nous tendre. Mais tout cela dépend de la connoissance du païs où l'on transporte la guerre, & cette connoissance ne pouvant être toujours en nous, on peut l'acquérir en consultant les gens du païs, & il n'y saut jamais entrer sans en avoir un bon nombre. L'on ne doit jamais s'en tenir à un feul avis, parce qu'il peut se trouver des traîtres. 11 ne suffit pas d'entrer dans une vallée , & d'être maître des hauteurs à mesure qu'on avance, il faut sçavoir si l'ennemi après avoir quitté un passage pour aller à l'autre ne peut pas gagner le chemin que nous prenons par d'autres vallées, ou par le revers des autres montagnes, pour s'emparer des pas ou des chemins que nous avons abandonnez pour aller à lui ou pour l'empêcher d'entrer plus avant dans le païs. Il y a d'ailleurs des vallées qui n'ont point d'iffue, ou qui se refferrent si fort à mesure qu'on y avance, qu'on se trouve quelquesois pris pour dupe ou obligé d'y défiler un à un, pour gagner quelque autre vallée ou quelque paffage important pour y arrêter l'ennemi. Quand il s'agit d'une retraite on de traverfer un païs, comme fit Annibal dans les Alpes, on fe foucie fort peu du païs qu'on laisse derriére soi; mais lorsqu'il s'agit d'aller au-devant d'un ennemi, & de lui disputer l'entrée d'une vallée, il est besoin de se précautionner sur ses derriéres & d'occuper tous les passages; de peur que l'ennemi nous venant au-devant par des chemins de revers, dont les montagnes les plus difficiles ne manquent jamais, on ne peut prendre trop de précautions : car ce qui est impraticable à une armée ne l'est pas à un corps de troupes de quatre à cinq cens hommes, & où un berger a passé avec son troupeau à travers les plus affreux précipices, cinq cens foldats y pafferont bien les uns après les autres. Or il n'en faut pas tant pour s'empurer d'un pas de montagnes qui fera derriére nous, & que nous avons négligé, fauto d'avoir sçû que ces montagnes affreuses, que nous croiions im. praticables, ne le font pas aux gens du païs. Je n'en connois pas une dans les Alpes & les Pirénées, après m'en être informé ou les avoir vûes par moi-même, qui n'aient des fentiers, où les bergers & les chaffeurs paffent fouvent. Il y en a bien peu dans les hautes Alpes & la haute Provence que je n'aie pratiquées, & où je n'aie pris fouvent des chemins de traverse pour couper plus court & pour les reconnoître, autant par curiofité que par le defir de me rendre utile dans l'occasion. On doit donc ne marcher dans ces fortes de pais qu'avec une extréme défiance, & ne pas faire un pas en avant qu'on ne fçache qu'on en peut faire mille autres en-delà, autant dans le bas de la vallée que fur le haut des montagnes, s'il est possible d'y aller. On ne doit pas moins bien remarquer ce qu'on laisse derrière soi sil faut sçavoir avant que de fortir d'un endroit si l'on peut gagner les passages les plus difficiles par le revers des montagnes des deux côtez de la vallée, & il n'y a que

les gens du païs qui puissent nous en informer : car s'il n'y avoit qu'une apparente impossibilité d'y venir, & qu'on vît qu'on peut y décendre des hauteurs, il saut y laiffer du monde, avec ordre de s'y fortifier & envoier des Officiers avec de bons guides reconnoître les moindes sentiers; s'il arrivoit qu'on trouvât des endroits où un homme pourroit passer, quelque danger qu'il y eut à le faire, on doit y en-

voier des mineurs pour les faire fauter.

Ie n'ai garde de donner des instructions plus que je n'ai fait ailleurs , pour s'empêcher de tomber dans les fautes où bien des Généraux font tombez, j'ai honte d'apprendre aux gens de guerre de se garder de s'ensermer dans des vallées our dans des païs qui n'ont point d'iffues, & où ceux qui y entrent une fois courent rifque de n'en jamais fortir que par la perte de leur vie, ou par une honte éter-nelle. Il n'y en a pas une plus grande que celle de se rendre les armes à la main, & de passer sous le joug lorsque l'ennemi, assuré qu'il n'y a point de sortie, nous bouche l'entrée: car il faut bien, quoique Polybe ne le dise pas, qu'Euripidas eût éprouvé le même fort, & que Philippe eût envoié des troupes par des chemins détournez, qui lui coupérent les vivres & la retraite. Ce Général des Eléens. qui se vit ainsi ensermé, s'ensuit secrétement, & abandonna son armée. Il s'est trouvé bien des Généraux qui n'ont eu garde de l'imiter, & qui ont pris le parti le plus généreux en marchant à l'ennemi à la première nouvelle, pour ne pas lui donner le tems de se reconnoître, & de se fortisser au passage : c'est la chose du monde la plus aisée dans les païs de hautes montagnes, & il est encore plus aisé de faire donner toute l'armée dans un coupe-gorge par des manœuvres bien concertées; mais de s'y précipiter par imprudence & faute de précautions , c'est ce qu'on ne sçauroit excuser dans un Général d'armée.

Rien ne me furprend davantage que les exemples que l'Histoire ancienne & moderne nous fournit en foule, j'en rapporterai quelques-uns qui approchent le plus de nous, & les exemples ont cela de bon, qu'outre l'instruction qu'ils fournissent & le plaisir qu'on y prend, ils nous portent à la lecture de l'Histoire, & rien n'est plus important aux gens de guerre & aux Grands du monde, qui font nez pour nous commander, ou pour gouverner les peuples. C'est une des principales fonctions de la prudence, dit notre Auteur en mille endroits de son Histoire, de n'attendre point à s'instruire par une dangereuse expérience, qui coûte toujours bien cher fans nous mener fort loin. Ce qui s'est passé sert à affermir le jugement pour l'avenir, & à éclairer l'esprit pour la conduite qu'on doit tenir dans le train des affaires du monde. Il est facheux d'acheter de l'habileté à ses propres dépens, il vaut mieux observer avec attention les bévûes & les erreurs d'autrui, afin d'apprendre à fe garantir des difgraces qu'elles traînent après elles. Plufieurs grands Capitaines les eussent sans doute évitées, s'ils eussent sçû les fautes des errans.

Mes Lecteurs se souviendront de l'exemple de Perose Roi de Perse contre celui des Nephtalites, que j'ai rapporté dans le Volume précédent page 197. Rien de plus remarquable que ce fait : car pour fe tirer d'un pas très-dangereux dans un défilé de montagnes qui n'avoit aucune iffue, où il s'étoit imprudemment engagé. avec toute son armée; il se vit dans la triste & honteuse nécessité de capituler avec fon ennemi à des conditions si deshonorantes & si dures, qu'elles différent peu de celles des Romains aux fourches Caudines. Toute la honte tomba fur Perofe plutôt que fur fes troupes. Il fauva par-là fon armée aux dépens de fa réputation, & le vainqueur perdit la fienne par une vengeance ridicule.

L'adresse dont Eusébe se servit pour faire connoître au Roi de Perse le danger où il exposoit son armée, est d'un art admirable & digne d'un Courtisan très-délié. En Xз

En vérité n'eft-ce pas une chofe bun furpermante & tout-à-fait dépha: ble , qu'on ne puillé, sins un extréme ménagement & fain rifique de perdire, avertir les Grands du monde de ce qu'ils doivent vétter? Quel milieu prendre entre ces deux avis extrémes, l'un d'Elope, le fabulifte fameux, qu'il faut ou n'apprecher print au seut des Rois, ou me leur durs que des chofs qu'il leur foisen agrédales; à l'autre de Son, qu'il faut ou me point apprecher des Rois, ou me dire des chofs qu'il m'en partie des chofs qu'il m'en partie des chofs qu'il m'en partie des chofs qu'il neur partie de chofs qu'il neur par

" Il n'y a rien que nous recevions avec tant de répugnance que les avis, dit le " télèné fair, étier. Nous regardons exex qui les donnent comme des gens qui font " affront à notre éfprit, & qui nous prement pour des enfans, ou pour des ignorans. Nous condéferos l'influer/tien, comme une cenfair implicit, & le 2 de " que l'on montre pour notre bien, dans une fembbible occation, comme un effet " de la préforpion ou de l'imperiennec de ceu, qui le font paroitre. La vierie " etl., que ceux qui donnent un avis, font en cela un exercice de fupérieur, dans " lequil sin e puvene tier fondez que parce que nous companna avec cux, ils

, remarquent en nous un défaut de conduite ou d'esprit.

Perofic court à fa perte comme à celle de fon armée pur fon imprudence; le péril ne pouvoir étre plus grand, «6 cette imprudence plus énorme ; qui fera affect hardi pour la lui fiaire connoirres, & la mettre dans tout fon jour? Il s'en trouve uns, encors faut-el qu'il uté d'un spologue, qui une heure plutoie etti été d'une grande reflource; au lieu qu'éant doitie trop tard; le mail fe rouva au comble & august fon Cérénd, emberré d'une moissie efficie controlle de suppet fon Cérénd, emberré d'une une nauvoire efficie conferie par habit, august fon Cérénd, emberré dons une nauvoire efficie un prendre confeil, demanda ce qu'il perfoit qu'il fuudoit faire vous venez trop tard, lui répondiciel, il y a une heure que je le féçuois.

» Enter toutes les différentes maniéres de donner un confeil, die neuer l'iliufpre Matter que je vieu de citer », qu'exis que la plus fine & Celle qui plût le plus ng éménlement, eft celle qui fe fait par le moien de la fâble, quedque forme qu'on veuille lui donner, fi l'on condidere bien cette maniére d'influirier & de consifieiller », on trouvera qu'elle est moins choquante & la plus fousfrable. . C'est pour cela que nous voions dans les plus anciennes Histoires », que des personnes na fages ont fouvent donné des avis à l'aurs Rois ; en emploiant les apologues. Pour » omettre les exemples de cette maniére d'influtrue, dont chacun pute fouveir; », il y en a un dans la langue Turque », où il y a quelque peu d'extravagance » orientule melé, mis qui n'en est pas montre pour cels.

 39 qui voculut abédument (quoir ce que les hiboux avoient dit: Spachea due, dit le Vizix, qu'un da ces hibaux a mili, c'è l'aurer un fille, qu'il torrier de marier enfemble. Le prire du fils a det an père de la fille: frère , ye confirst a ce marine, et cette condition que vous siligniec cinquante vollager robre pour ja portion — A cla le prire de la fille a réponder a une due de cinquante, je bui en differencia cinq ceux, riprire de la fille a réponder a une lou de cinquante, je bui en differencia cinq ceux, rivrare avoite. Dieu domo bounte vie d'ulique romer. 30 bui en Adhonwal! produce qu'il réporter, avoit en manquerous pat de villager romer. 30 L'Hilbrotte d't que le Sultan 30 fut fit touché de cet apologue, qu'il fit rebairi les villes & les villages qu'il respect con cette de procurer le bien de fon peuple.

L'Empereur Isia l'Ange ainnt marché pour combattre les Valoques & les Commans, qui s'écoine débordez fur les terres de l'Empire, où ils fisilionit net revis-grands déforders, ne fit pas de grands progrèts. C'étoient des monagnards vifs, agiles & salertes, qui ilsoine horvement au combat, lorfque les lieux leur écoient fivorables, & se retroitent dans les combats de pied ferme, où l'ordre pouvois beaucoup, & revoncient entitie pour artsquer dans la retraite. L'Empereur emplois dux mois dans cette expédition fans aucun effet; miss comme il eut quelques avis que les Seythes remuoient, pil prit la réfoliution de fe retirer & de s'en revenir.

" Ne voulant pas s'en retourner par où il étoit venu, dit le Président Consin , (a), il prit un chemin plus court & plus agréable, au milieu de plufieurs va-25 lons, où il perdit une partie confidérable de fon armée, & où il courut grand 29 risque de périr lui-même. Au lieu de marcher par une campagne assez large, où 29 la cavalerie pouvoit paffer fort commodément, il s'engagea en des pas de mon-» tagnes, par où couloit un torrent. Manuel Camyze Protostrator, & Isac Com-», néne, gendre d'Alexis, que nous verrons bientôt fur le trône, étoient à la tête a , Jean Ducas Sebastocrator, oncle de l'Empereur Isac, étoit à la queue, L'Empe-,, reur & fon frére Sebastocrator étoient au milieu avec tout le bagage. Il n'étoit », que trop aifé de voir que les Barbares , qui étoient aux deux côtez du paffage, » avoient envie de les attaquer. L'avantgarde passa sans en venir aux mains, & de-2, vant que les Valaches se fussent approchez du pas, qui d'ailleurs se réservoient de » charger le corps d'armée, où ils croioient que l'Empereur étoit avec ses princi-» paux Officiers. Lorfqu'il se fut engagé si avant dans ce fâcheux passage, qu'il » ne pouvoit plus reculer, ils fondirent fur lui avec une impétuofité extrême. L'in-" fanterie Romaine fit bien fon devoir pour n'être pas envelopée , & réfista vail-, lamment aux Barbares, qui ne pouvoient décendre du haut des rochers fens pei-39 ne ni fans danger. Mais quand elle se sentit accablée par des masses extraordi-35 naires de pierres, qui rouloient de la cime des montagnes, elle fut contrainte de là-

## HISTOIRE DE POLYBE,

"ther le pied. Abers les Barbares les pourfaivant avec plus de violence, & cr. même men seve plus de boulheur, in furmet nots afformmer comme un rousmême men seve plus de boulheite. L'Empereur fembloit pois comme dess un 
ilter, quelque effort qu'il fil pour repouffie (se conceins. De plus il voir perdu do no bonnet que l'on appelle cafis. Pluficurs vaillans hommes yétant raffemblez autour de blui, & ziant et de ch. rebraux, même des foldats de notre parti 
qui bouchoient le palfage, ils le dégagéront fi heureufement, qu'il ne fur point 
bleff(, quojque tous les autres le fulficht. Quand il cut attenti l'avangande, il 
re mercia Dieu avec les paroles de David, de lui avoir futué la vie. Duens Sebulloctaron en pouvant avancer, tuorun un garde qu'un de les foldats nomme Li-

" toboez avoit gagné par argent. J'ai dit dans le Paragrafe précédent que les actions de Mummol , un des plus grands Capitaines de son siécle, étoient peu connues. On sçait qu'il étoit François; mais on ignore le lieu de sa naissance. Il y a lieu de croire qu'il étoit d'Avignon. Les Lombards avoient fait de grands desordres dans la Bourgogne, la Savoie & le Dauphiné. ,, Le Patrice Amé y accourut auflitôt avec des troupes », pour les empêcher de pénétrer dans le païs, & on en vint aux mains, dit le Pére " Daniel (a), les Bourguignons furent défaits & presque tous passez au fil de l'é-" pée. Le Général même y périt. Les Lombards devenus maîtres de la cam-», pagne par cette défaite , y commirent de grands excès, & repassérent les Alpes », chargez de butin & avec une multitude de prisonniers qu'ils firent esclaves. C'est " ce qui obligea le Roi de Bourgogne de donner le commandement de son armée », de ce côté-là au plus grand homme de guerre qu'il y eût alors dans l'Empire 37 François nommé Mummol. Ce Capitaine n'eut pas plutôt ramassé les débris des 27 troupes, qui furent fortifiées de quelques autres , que les Lombards revinrent n faire une nouvelle irruption dans le Dauphiné aux environs d'Embrun. Mum-" mol s'approcha avec son armée; mais marchant lentement, il leur donna le tems , de s'engager dans les montagnes & dans les forêts, dont il fit brufquement oc-, cuper tous les défilez, & embaraffa les iffues de quantité d'arbres qu'il fit abotp tre: de forte que les Lombards fe trouvérent inveftis de rous côtez, & étoient , assommez à mesure qu'ils paroissoient. La plus grande partie y laissa la vie, " quelques-uns furent pris & envoiez au Roi par le Général. Ils furent dispersez , dans diverses prisons du Roiaume , & très-peu échapérent pour aller porter à " leurs compatriotes la nouvelle de leur défaite.

Je l'ai dessi die pluficure foise, il n'y a rien qui prête plus à la rute & à l'artifice eq que le pais des montagnes, ni rien qu'un bable Genéral d'armé ne puitfe entreprendre pour réulifre dans fes entrepreites, quelque foible qu'il puitfe étre ; mais tout dépend de la connotifiance du pairs, & Mummol combartir fort près du fien. Il feut artiere l'ennemi dans un dérroit de montagnes, & rien n'elt plus aifé que cela, lorfqu'on route fins celle l'ennemi par des mouvemens bien concettre de fuires & de resrites finulées. Mummol réulifi parfaitement dans cette forte de puerre, qui telé par de l'accession de la pair le partie de l'accession de la pair que de la concettant de l'accession de la pair de la partie de l'accession de la pair façes, il el d'afficile qu'il putille lorgemen test plus fien rel plus pair de la partie de l'accession le pair la figure de l'accession de la pair de la partie de l'accession de la pair de la partie de l'accession le pair de la partie de l'accession de la pair de la partie de l'accession de la pair de la partie de l'accession de la pair de la partie de la partie de la partie de l'accession de la partie de la partie

Sertorius, un des plus grands Capitaines qui cût paru avant Céfar, excelloit particuliérement dans la guerre des montagnes, & mit à bout le grand Pompée, dont Il se joua comme d'un enfant. Plutarque nous explique la méthode de cet habile & ruse Guerrier en homme qui avoit travaillé sur de bons Ménioires.

Les Genéraux Romains , avoient affaire, dit-il, à un ennemi qui les venoit furip prendre tantôt de jour de tantôt de nuit ; fes troupes composée à lulpar d'Elpagnols & de montagnards vifs & agilles , fisitoient de continuelles attaques & des retraites aufli pronters; fans que les foldats Romains pefamment armez, & accoutumez à combatre de pied ferme, les púffent joindre. Lui feul conduifoit toures les entreprises. Il femble qu'il fe multiplist. Les deux Céréaux de Rome le trouvoient à la céte de toures les attaques. S'il avoit de l'avantage, il pouffoit fes memnis fans leur donner le tens de le reconnaiter 1 & s'il trouvoir troup de réfifmace, & qu'il criigait d'étre enveloppé, il avoit accoutumé fes foddats à fe disperier ils gegnoient les montegnes & les rochers, & zu un mondre fignal la fevoient festoit, il fambloit que ce fit de nouvelles troupes & une autre armée qu'il autre endoits, il fambloit que ce fit de nouvelles troupes & une autre armée qu'il autre des leux par les propres troupes.

# CHAPITRE XVI.

Escalade de Psophis. Libéralité de Philippe à l'égard des Eléens. Nonchalance de ce peuple à se conserver dans son ancien état. Reddition de Thalamas.

DHilippe, à la vûe de ces obstacles, demeura quelque tems en fuspens. Tantôt il renonçoit au dessein qu'il avoit eu de faire le siège de cette ville, tantôt il le reprenoit par la considération des avantages qu'il en tireroit en cas qu'il réufsit. Car autant que cette ville devoit être formidable aux Achéens & aux Arcadiens, pendant que les Eléens en feroient les maîtres, autant leur devoit-elle être avantageuse des qu'ils la leur auroient enlevée. Il se résolut donc de l'affiéger. Pour cela il donna ordre aux Macédoniens de repaitre dès le point du jour, & de se tenir prêts. Le matin il passe l'Erymanthe fur un pont, les affiégez en furent si étonnez que personne ne s'opposa à son passage. Il approche de la ville avec un appareil & une affurance qui y jette l'épouvante. Euripidas & les habitans font effraiez, jusqu'alors ils avoient cru que les ennemis n'oseroient pas mettre le siège devant une ville si forte, & si capable de le soutenir longtems, furtout dans une faison peu propre à ces sortes d'entrepriles. Une autre chose les embarassoit, ils craignoient que Philippe n'eût quelque intelligence dans la ville, & qu'ils ne fussent trahis par quelques-uns des habitans. Cependant comme ces soupçons Tom. V.

## O HISTOIRE DE POLYBE,

se trouvérent sans fondement, la plúpart coururent à la défense des murailles.

Les étrangers d'entre les Eléens firent une sortie par une porte qui est au haut de la ville, pour surprendre les ennemis. Mais le Roi avoit donné ses ordres pour que les échelles fussent dressées en trois endroits différens, il avoit aussi partagé ses Macédoniens en trois corps, Le signal se donna par les trompettes, & aussitôt on alla de tous côtez à l'escalade. Les assiégez se défendirent d'abord avec valeur. & jettérent plusieurs des assiégeans en bas des échelles : mais les traits & les autres munitions dont ils n'avoient pris que pour cet affaut, leut manquérent bientôt, & d'ailleurs ils avoient affaire à gens qu'il n'étoit pas aise d'épouvanter. A peine un Macédonien étoit-il tombé de l'échelle, que le fuivant prenoit sa place. Les assiégez abandonnérent enfin la ville, & se retirérent dans la citadelle. Les Macédoniens montérent sur les murailles, & les étrangers, qui avoient fait la fortie, pressez par les Candiots, jettérent honteusement leurs armes & prirent la fuite. On les mena battant jusqu'à la ville, & l'on entra péle-mêle avec eux, en forte que la place fut prife en même tems de tous les côtez. Les Psophidiens, leurs femmes & leurs enfans, Euripidas & tous ceux qui échapérent aux asliégeans, se fauvérent dans la citadelle. Tous leurs meubles furent pillez, & les maisons furent occupées par les Macédoniens.

Ceux qui s'étoient réfugiez dans la citadelle n'y avoient pas dequoi subsister. Ils virent bien que leur ruine étoit inévitable, s'ils ne se rendoient au plutôt à Philippe. Il lui envoiérent un Héraut pour le prier de permettre qu'on lui fit une députation. Les Magistrats de la ville & Euripidas allérent le trouver. On fit un Traité, par lequel on leur accordoit l'impunité à tous, tant Citoiens qu'Etrangers. Les Députez retournérent à la citadelle avec ordre de n'en l'aisser fortir personne, que l'armée ne fût sortie de la ville, de peur que des foldats, peu dociles aux ordres du Prince, ne leur fiffent quelque violence. Comme il faisoit alors de la neige, Philippe sut obligé de rester là quelques jours, pendant lesquels il fit appeller ce qu'il y avoit d'Achéens dans la ville. Dans cette Assemblée il s'étendit beaucoup fur la forte situation de Psophis, & sur les avantages qu'on pourroit tirer de cette place dans les conjonctures préfentes, fur la diffinction qu'il faifoit des Achéens par deffus les autres Grees, & fur le penchant particulier qu'il se sentoit pour eux. Et ce qui mit le comble à toutes ces honnêtetez, il leur fit présent & les mit en possession de la ville, ajoutant qu'il les favoriseroit de tout son pouvoir, & qu'il ne laisséroit échaper aucune occasion de les obliger. Aratus & le peuple le remerciérent avec toutes les marques possibles de la plus vive reconnoissance, & il congédia l'assemblée. Il partit ensuite & marcha vers Lasion. Alors les Psophidiens quittérent la citadelle, & vinrent chacun reprendre leur maison. Eurpidas retourna à Corinthe, & de là en Etolie. Prossais de Sicyone sur fair Gouverneur de la citadelle de Psophis, & on sui donna une assez bonne

garnison. Pythias de Pelléne commanda dans la ville.

Le bruit de cette conquête effraia la garnison de Lasion. A peine fentit-elle que le Roi approchoit, qu'elle abandonna la place. Le Roi y entra d'emblée, & par un furcroît de bonté pour les Achéens, il en gratifia leur République. Strate fut de même désertée par les Eléens, & le Roi la rendit aux Telphusliens. Il arriva à Olympie. après cinq jours de marche. Il y facrifia aux Dieux, & fit un festin aux Officiers de son armée. Les troupes reposérent là trois jours, au bout desquels il décampa & vint à Elée. Les fourrageurs se répandirent dans la campagne. Pour lui il mit son camp à Artemise. Après avoir fait là un grand butin, il reprit la route de Dioscyre. Le pais fut ravagé. On fit quantité de prisonniers: mais ceux qui se sauvérent dans les villages voifins & dans les postes fortifiez, étojent encore en plus grand nombre. Ausli est-il vrai que le païs des Eléens cst le plus peuplé & le plus fertile de tout le Péloponése. Il y a telles familles parmi ce peuple, qui aiant quelques biens à la campagne, aiment tant à les cultiver, que depuis deux ou trois générations on n'en a vû personne mettre le pied dans Elée.

Cet amour pour la campagne s'est accru par le grand soin qu'ont eu les Magistrats de ceux qui y font leur demeure. Dans chaque endroit il y a des Juges pour y faire rendre la justice, & l'on veille exactement à ce que les besoins de la vie ne leur manquent pas. Il y a beaucoup d'apparence que ce qui les a portez à prendre tous ces foins & à établir ces loix, c'est la grande étendue du pais, & principalement la vie fainte qu'on y menoit autrefois, lorsque toute la Gréce regardant l'Elide comme facrée, à cause des combats olympiques qui s'y célébroient, les habitans vivoient tranquilles à l'ombre de cette glorieuse distinction, & fans rien craindre des maux que la guerre entraîne avec elle. Mais depuis que les Arcadiens ont prétendu que Lasion & la Pisatide leur appartenoient, les Eléens obligez, pour se défendre, de changer leur genre de vie, n'ont rien fait pour recouvrer leurs anciennes immunitez. Ils font toujours reftez dans l'état où la guerre les avoit mis. Pour parler ingénument, je trouve cette nonchalance très-blàmable. Nous demandons la paix aux Dieux dans nos prieres, pour l'avoir il n'y a rien à quoi l'on ne s'expose, c'est de tous les biens celui à qui ce titre est le moins contesté; se peut-il faire fans une extréme imprudence que les Eléens aient négligé ce bien précieux jusqu'à ne pas se donner le moindre mouvement pour l'obtenir des Grecs, & le perpétuer chez eux? Ils sont d'autant plus plus coupables, qu'ils n'avoient pour cela rien à faire, qui ne fût dans

les regles de la justice & de la bienséance.

Ce genre de vie, dira-t-on, les exposoit aux insultes de ceux qui fans égard pour les Traitez leur auroient cherché querelle. Mais cela feroit arrivé rarement, & en ce cas toute la Gréce auroit couru à leur fecours. A l'égard des petites courfes qu'on auroit pû faire fur eux, il leur auroit été aifé, riches, comme ils n'auroient pas manqué de devenir dans une paix perpétuelle, de s'en garantir, en mettant des étrangers en garnison dans certains lieux quand il auroit été nécessaire : au lieu qu'aujourd'hui pour avoir craint ce qui n'arrive presque jamais, ils font dans des guerres continuelles qui défolent leur païs & les dépouillent de tous leurs biens. Les Elécns ne trouveront pas mauvais que je les aie ici exhortez à recouvrer leurs droits , l'occasion n'a jamais été plus favorable. Quoiqu'il en soit, il reste encore dans ce païs quelques vestiges de son ancienne manière de vivre, & les peuples y gardent encore beaucoup de penchant pour la campagne. C'est pour cela que quand Philippe y vint, quoiqu'il fit beaucoup de prisonniers, il y eut un plus grand nombre de personnes qui s'enfuirent dans la ville.

Les Eléens retirérent la plus grande partie de leurs effets, de leurs esclaves & de leurs troupeaux dans un château nommé Thalamas, place qu'ils avoient choifie, tant parce que les avenues en sont étroites & qu'il est difficile d'en approcher, que parce qu'il est éloigné de tout commerce. Sur l'avis que le Roi reçut que grand nombre d'Eléens s'étoient réfugiez dans ce château, réfolu de tout tenter & de tout hazarder, il commença par poster ses étrangers dans tous les lieux par où il pouvoit aisement faire passer son armée. Puis laissant le bagage & la plus grande partie de son armée dans les retranchemens, il cntra dans les défilez avec les rondachers & les armez à la légére. Il vint au château fans rencontrer personne qui lui disputât le passage. Les affiégez, qui n'entendoient rien à la guerre, qui n'avoient point de munitions, & entre lesquels il y avoit quantité de gens de la lie du peuple, craignirent un assaut & se rendirent d'abord. On comptoit parmi eux deux cens étrangers, gens ramassez, qu'Archidamas Préteur des Eléens avoit amenez avec lui. Philippe gagna là une grande quantité de meubles, plus de cinq mille cfclaves, & une infinité de bêtail. Après cette expédition il revint à fon camp. Son armée étoit si enrichie & si chargée du butin, que ne la jugeant pas en état de rien entreprendre, il retourna à Olympie, & y campa,

# OBSERVATIONS

Sur l'escalade de Psophis.

6. I.

Philippe en escaladant Psophis ne sus que hardi. Quelques regles à observer dans une escalade.

R Ien ne contribue plus à la gloire d'un grand Capitaine, que l'activité, la promptitude dans l'exécution de ses entreprises, & l'habileté qu'il fait paroître à profiter de la déroute des ennemis, & à faire des coups de partie, pendant qu'ils sont encore étonnez de leurs disgraces & de leurs pertes. C'est là le tems de tout ofer. L'audace téméraire en apparence est toujours plus nécessaire dans ces sortes de conjonctures, lorsqu'on sçait profiter des momens favorables, qu'une lente & mûre délibération. La plûpart en demeurent là après une victoire, & donnent le terns à leurs ennemis de se reconnoître. Il faut les presser après de grands succès; mais il arrive malheureusement, & presque toujours, que les Généraux qui ont remporté les victoires les plus fignalées , trouvent des fujets de défiance, dont les vaincus , mieux informez du mauvais état de leurs affaires, ne s'apperçoivent pas. le fe voient au contraire dans le dernier découragement. Les esprits trop fins & les flegmatiques, quelque fiers qu'ils foient de leurs avantages, sont fort suiets à ce défaut-là. Sans remonter aux tems les plus reculez, il feroit aifé de trouver un bon nombre de ces fortes de Généraux, qui ne se font attachez qu'aux entreprises les plus aifées & de peu d'importance, lorsqu'ils étoient en état de marcher à de plus grandes, où les fuccès précédens fembloient devoir les porter. C'est n'être Capitaine qu'à demi, que de scavoir vaincre sans scavoir profiter de la victoire. Annibal après Cannes, & Gustave-Adolphe après la gloire de Léipsick, auront toujours cette faute à se reprocher. On ne la reprochera jamais à César, ni à M. de Turenne. Philippe, tout jeune qu'il est, ne croit pas qu'après une victoire aussi complette que celle qu'il vient de gagner contre Euripidas, qui n'a fçû l'attendre à la tête de fon armée, ce Général enfermé dans Píophis doive lui échapper, quelque forte que fût cette place, quelque capable qu'elle fut de faire une longue réliftance, tant par fa fituation que par le nombre de ceux qui s'y étoient retirez après l'infortune du mont Apeaure.

Cette entreptife du Roi de Macdoine a tout l'air d'un coup de ténétié.
L'Hildorien le list affez faits: il le paroit sind au premier coup cieil. Il le fotoir en effet, si certaines circonflances ne fluvoient Philippe de ce reproche, comme
nous le fronts voir, & ce prouvoient viliblement que cette afcion n'étoi faulement
que hardie. Cels n'empéche pas que nous ne puilloss appliquer à cette action-là
cette penfée d'Homére, que Clômente appelloit le confeiller des gent de guerre de
le dordeur des Lacédémoniens. Il dit que la valeur (f) faite [sujette à dat readjurdivisienment sinjères. Cette infiriration n'eft autre chofe que le bon fens de Philippe. On en douteroit d'abord : comment ofer infulter une place, dira-t-on, que las
plus habiles, les plus audeixiue & les plus fages trèse de la Gréer n'euffent jumais ataquée que dans les formes, & avec tout le cérémonial imaginable 3. Et, espendant

Y 3.

ce Capitaine ne lui fait pas plus d'honneur, que s'il se fût agi d'une misérable bicoque. Que penferoit-on d'une si incroiable hardiesse, si l'on ne voioit par mille exemples anciens & modernes, & même de nos jours, que les deffeins les plus difficiles, les plus imprudens en apparence & les plus douteux, ne sont ni imprudens ni douteux; mais furs & fages, loriqu'on en vient à l'exécution enfuite d'une grande victoire? Car il n'y auroit aucune certitude ni bon sens dans ce que nous serions, ni prudence ni fagesse, si nous agissions d'une autre manière avant la gloire d'une entreprise qui devance la seconde, où nous courons. Les gens sages se servent du bonheur avant qu'il change; car il importe à un Général qui vient de vaincre de pousser aussi loin qu'il peut ses avantages, pour augmenter sa réputation, le courage, la hardielle, la confiance & les espérances de ses troupes. Il doit tout ofer & tenter les plus grandes chofes, non feulement parce que le vaincu ne fe porte pas aux dangers avec la même hardielle que le victorieux ; mais encore parce qu'elles deviennent toujours plus aifées dans l'exécution, quelque difficiles qu'elles paroiffent, lorsqu'après une entreprise qui aura réussi on court à une autre toute nouvelle; ce qui augmente la terreur, qui est la suite des grands desseins, & ne donne pas le tems à l'ennemi de revenir de l'étonnement où il est. Il ne faut pas même trop raifonner dans quelques-unes enfuite des autres moins difficiles , & qui ont reuffi. Sénéque dit, que le succès n'est pas de la jurisdiction du saze , mons commençons les chofes & la forenne les achève, & cette fortune n'est autre choie que l'opinion qu'on a de notre habileté dans la conduite , de la hardiesse de nos deffeins, & de l'audace intrépide & furieuse de nos troupes : cette opinion de valeur & de conduite, dont nos ensemis fe trouvent tous remplis, les jette dans l'abatternent; ils croient qu'il n'y a rien d'impossible à des gens qui osent tout. Sur ce fondement ils ne font presque aucune résistance : car bien que les Etoliens suffent très-braves, le peu de courage de leurs Généraux & leur ignorance en tout les rendit timides, & leur fit perdre toute espérance de pouvoir rétiller.

Philippe agit par un mouvement de prudence particulière dons l'infulte de Pfophis, & par des railons fondées fur une connoiffance exacte de la lituation de les ennemis, de la condition de leurs forces, de leur étonnement, de leur irréfolution à agir lorsqu'il se présents devant la place. L'on voit affez qu'il se fit rien sans de puissantes raisons. Il considéra moins la force de cette forteresse, & la bauteur de ses murnilles , que la soiblesse de ceux qui étoient dedans & de celui qui y commandoit: Euripidas s'y croioit en fi grande füreté, qu'il ne s'amagina jamais, & encore moias fa garnison, que l'ememi voulût tentor une si grande entreprise que celle, non pas d'affréger Pfophis, mais de la prendre par une escalade; ce qui fit qu'il négligea toutes les regles de précautions contre une infulte. Il paroît affex par ce qui arriva, que Philippe raifonnoit conféquemment, & que ses vûes étoient justes, tout de même que ses mesures, & qu'il trouva les choses telles qu'il les avoit imaginées & prévues. Il y avoit une autre raifon qui redoubloit ses espérances, la lâcheté d'Euripidas, qui s'y étoit jetté, après avoir abandonné son armée. Qu'a-t-on à craindre d'un lache? Et qu'est-ce qu'une garnifon en peut espérer? Rien de bon. On trouva d'ailleurs l'entreprife de Philippe si extraordinaire & si peu concevable, lorfqu'il parut devant la place, que tout le monde s'imagina qu'il s'étoit formé un parti en faveur de l'ennemi , & que les traîtres ne pouvoient être que les plus puiffans. Il y avoit tout lieu de le foupconner. Si l'on remarque les otifiacles qu'il y avoit à furmonter pour en approcher, on ne sora pas surpris si Philippe fut un peu effraié à la présence des objets. Il y avoit la rivière d'Erymanthe à passer, dont l'abord étoit très-difficile, & cette rivière n'étoit point guéable.

ble. Il y avoit un pont; qui empéchoit ceux de la ville de le rompre ? Et cependant ils n'en firent rien: autre fujet de foupçonner une intelligence, de cependant il n'y en avoit aucune.

Philippe aiant passé le pont avec toute son armée, se présente devant la ville, & se vient loger au pied des murailles. , Euripidas & les habitans font effraiez, , dit mon Ament, jusqu'alors ils avoient cru que les ennemis n'ofcroient pas met-, tre le siège devant une ville si forte, & si capable de le soutenir si longrems." Ce qu'il y a de bien surprenant, si l'on en juge par la narration, c'est qu'on étoit encore persuadé dans la ville que l'ennemi n'auroit jamais la hardiesse d'attaquer une place si puillamment fortifiée, autrement que par un siège dans toutes les formes, que la faison ne permettoit pas; & quant à une escalade, ils ne croioient pas qu'il osit jamais la tenter, & la regardérent comme une rodomontade du Roi de Macédoine, qui n'étoit rien moins que rodomont, & encore moins imprudent : car fi on le suit dans toutes les actions de sa vie, bien qu'il eût changé dans ses mœurs. & que de Roi il fût devenu Tiran, il ne hazarda jamais rien, ni ne forma jamais aucune entreprise sans de puissantes raisons, & celle de Psophis étoit de telle importance qu'il ne pouvoit guéres la remettre à une autrefois, ni défefpérer de réuffir. L'étonnement des troupes, après la victoire du mont Apeaure, & la lâcheté comme Pignorance des Chefs, étoit connue à Philippe, & dans ces fortes de cas l'on ne peut pas dire qu'il y air des places imprenables. Plufieurs se souviendrant de la maxime d'Alexandre le Grand, qu'il n'y a point de place imprenable, si celui qui y commande n'est pas un homme de courage. Il dit cela à propos d'une place très-forte qu'il voulut attaquer, & dont la force étoit telle & les obstacles si grands pour en approcher, que ses troupes s'effraiérent d'une telle résolution. Alexandre s'étant informé si celui qui y commandoit étoit un homme de tête & de valeur, on lui répondit, au rapport de Plutarque, qu'il n'étoit ni l'un ni l'autre. Cela signifie, dit ce grand Capitaine, que la place n'est pas imprenable, puisque la principale fortification lui manque, qui eft d'être defendue par un bomme de cour & entendu. Sut cette opinion Alexandre attaqua la place & s'en rendit le maître, comme Philippe fit de Pfophis : car la principale force manquoit dans celle-ci comme dans l'autre. L'ignorance d'un Gouverneur, comme la lâcheté des autres, peuvent nous déterminer ou dans une attaque de vive force, ou par infulte, fans s'embarasser du nombre de ses fortifications. Il suffit qu'on soit bien certain du peu de courage ou de la bêtife de celui qui y commande, & des Officiers principaux qui font fous ses ordres. Agélilas avoit raison de dire que la force d'une ville ne consistoit pas dans les murailles, mais dans l'intelligence de celui qui y commande, & dans le courage de la garnison. La ville de Lacédémone n'étoit point fermée, elle n'avoit point d'autres murailles que la valeur de ses habitans, & des femmes mêmes. Pyrrhus eut la honte d'y échouer, lorsqu'il y marcha pour l'attaquer : les femmes s'y distinguérent comme les hommes,

Les entrepriées qui regardent l'infulte des villes exigent la filigence de l'impértunfied dus l'arraque c ar pour peu que l'ennemi ai le temps de fer econonitre, il del bientôt en état de fe défendre de de fe pérpare à une vigouratie réfiftance, de dans ces forces d'affaires le retardemne eft noquivus plus dangereur que l'exécution. Phis lippe plante les échelles en arrivant , de statque avec toute la valeur possible. La décription que Polybe fair de cere atraque et digne d'un homme du métier. Je ne fejat fi Philippe n'est pes échoué, si celui qui commandoir dans la villen et fe site pre mise en tere une fortie, qui fait la cradié de la priée de la Place. Il paroit même que la gemison sur surprise, puisqu'elle se trouva bientôt dénuée des arens nécellaires pour fa défenfe; ce que j'ui de la peine à concevoir à l'égard des traites, qu'il font fort inutiles dans une cleabade, & après que l'ennemi à appliqué les échieles. Je ne penfe pas qu'il y air rên au monde de plus aif que de repouller une clea-lade, & celle-ci n'étoir pas générale; muis tout ell facile loriqu'on a à combatrure contre des Chefs malaballes, & une grantion mal conduite. La fortie étoit imprujentet, elle ell toujours dangercufe dans une encreptife de cette nature, & exécutée dans le pleigi, ouve contre un memmi lispérieur , qu'i templit toute la campagne de fost troupes. Comme elles font toujours repoullés; fa elles ne font battues, la re-ritatte eft trè-deficiles, loriqu'il flat enterre par où l'on vient de forir; ceux-ci l'expent battus & faivis de fi près, que l'ennemi entra péle-mèle avec eux dans la places, qu'il fur prièpe nu'll'imprudence des Chefs.

Je ne reconnois plus Fàbius swer fà prudente lonteur & fon extrefine circonfeccion, Je dis esce à propose de fon feclade d'Araj. Celt là chofe du monde la plus laurdie, que d'infulter une ville où il y avoit une armé. Le fuccès couvre le reproche de rémérie qu'on pouroni lui faire. Il y a plus encore que celà qui le juiffitie d'une entreprise fi extraordaires : c'est qu'il s'agifitie d'une fuprise. Je puis me different de rapporter une action fi mémorable. Tie-Lives qui l'a fains puis me different de la protest une action fi mémorable. Tie-Lives qui l'a fain fors de la traduction de Du-Ryere, dont le fille est affen négligés misi lin importe peu qu'il foit bon ou mauvais. Il ne s'agit point de cela, misi d'un fair mé-

morable & des préceptes qui s'y trouvent en grand nombre.

" Fabius, die Tite-Live (a), étant parti de Suessule, résolut premiérement d'assién ger Arpi. Il campa environ à mille pas de cette ville; & quand il eut reconnu , la place de près, la fituation & ses murailles, il résolut de l'attaquer par les en-" droits les plus forts, parce qu'il avoit remarqué qu'ils étoient négligez, & qu'il n'y avoit point de gardes. Ainsi aiant fait préparer toutes les choses nécessaires pour attaquer une ville, il choisit les meilleurs Capitaines de l'armée, les mit on fous la conduite de quelques Tribuns, dont tout le monde connoissoit le courage " & l'expérience, leur donna outre cela fix cens foldats, parce qu'il crut que c'e-», toit affez pour son entreprise, & leur commanda de porter des échelles à l'en-», droit qu'il leur montra, aussitôt qu'ils entendroient sonner la quatriéme garde. Il ,, y avoit là une porte basse & étroite, qui regardoit une rue, où passoit fort peu , de monde, parce que la ville n'étoit pas habitée de ce côté-là. Il leur comman-, da donc qu'ils se faisissent de cette porte par escalade, qu'ensuite ils gagnassent les murailles, qu'ils rompissent les portes en dedans; & que quand ils tiendroient une partie de la ville, ils en donnaffent le fignal avec la trompette, afin qu'on " fit approcher le reste des troupes, que pour lui il tiendroit toutes choses prêtes. " Cette entreprise fut exécutée comme on le pouvoit souhaiter, & ce qui sembloit 39 y être un obstacle, servit plus que toute autre chose à tromper les ennemis : " car il tomba fur le milieu de la nuit une si grande pluie, qu'elle contraignit les », gardes & les fentinelles de quirter leurs postes, & de se retirer dans leurs maisons. " Davantage le bruit de la pluie & de la tempête empêcha qu'on entendit celui , qu'on saisoit en rompant la porte, & ensuite comme la pluie se modéra, & qu'on n'entendoit qu'un bruit égal, ce bruit même endormit la plus grande partie des , fentinelles. Enfin lorsque les Romains se furent rendus maîtres de la porte, ils , disposérent les trompettes dans la rue à une distance égale les uns des autres, & » leur commandérent de fonner pour faire venir le Conful. En même tems le " Conful fit marcher ses troupes, & un peu devant le jour il entra dans la ville par la porte qui avoit été rompue ; &c enfin les ennemis se réveillérent comme la » pluie finissoit, & qu'il commençoit à faire jour. Il y avoit dans la ville une », garnison de vingt-cinq mille hommes d'Annibal, & les habitans en faisoient trois mille: mais en cette occasion les Carthaginois, qui craignoient quelque intelli-, gence, les firent passer devant eux, & les opposérent à l'ennemi, de peur qu'on ne les surprit par derriére. On combattit premiérement dans l'obscurité, & , dans des rues étroites, parce que les Romains s'étoient rendus maîtres non feu-» lement des rues, mais aussi des maisons qui étoient plus proche de la porte, , afin qu'on ne pût les bleffer d'en haut." Les Arpiniens voiant les Romains dans la ville, se tournérent de leur côté; mais ils exigérent auparavant qu'on laisseroit aller ce qu'il y avoit de troupes Carthaginoifes dans la place, ce que les Romains Jeur accordérent; de peur qu'ils ne se joignissent avec ces premiers, qu'ils avoient reçûs dans leur ville : de forte qu'on leur ouvrit les portes pour joindre l'armée d'Annibal, qui étoit à Salapie.

L'ai traité fort amplement des escalades dans la désense des places des Anciens dans mon fecond Tome. Cette partie de la guerre étoit très-connue des Anciens, & ces fortes d'actions fort communes. Il est certain qu'elles étoient plus difficiles en ce tems-là qu'elles ne le feroient aujourd'hui, à cause de la hauteur des murailles; ce qui faifoit qu'ils les hauffoient extraordinairement, outre qu'ils prenoient des précautions dans leur manière de se fortifier qui rendoient ces sortes d'entreprifes très-difficiles & très-dangereuses, comme on peut le voir dans la figure que j'ai donnée de leurs fortifications. Si dans ce tems-ci quelqu'un s'avifoit de mettre les escalades à la mode, bien muni de hardiesse, de courage & d'intelligence on verroit que nos fortifications n'opposeroient pas de fort grands obstacles. J'ai cité deux exemples de M, le Duc de Noailles dans mon troisiéme Tome page 25. Celui de Céthe est le plus remarquable, & digne d'un Capitaine hardi & entreprenant, & d'un homme d'esprit, cultivé admirablement par les sciences, grand avantage dans un homme de guerre, puisque celle des armes les renferme presque toutes. L'on auroit de la peine à le concevoir, si mon sentiment n'étoit celui des Anciens & des Modernes, & de ceux mêmes qui ne sont pas guerriers : car les plus grands Capitaines ont été sçavans, & quelques-uns ont été regardez comme les plus uni-versels génies de leur siécle. S'il en falloit donner le catalogue, je serois peu embaraffé. Revenons à notre fuiet.

Bien que ces sortes d'actions soient très-rares de nos jours, j'ai lieu de m'étonner qu'on en ait aussi peu parlé qu'on a fait, tant il y a peu de gens qui sçachene estimer le mérite des choses. Qu'on se souvienne de cette maxime, qui est, je penfe, de mon Aureur, qu'il y a peu de personnes qui entreprennent les choses difficiles & tout-à-fait extraordinaires; mais qu'il s'en trouve plufieurs qui fuivent le chemin que les autres ont tenu. Or Philippe avoit une infinité d'exemples de pareilles entreprifes, & qui touchoient même de fort près au tems où il vivoit; au lieu que le Général moderne n'en voioit aucune de cette espèce que dans les tems éloignez: car il donna l'escalade à Céthe dans le plein jour.

6. II.

#### 6. II.

De l'assaque des places d'emblée ou par escalade. Elles évoient plus difficiles du sema des Anciens qu'elles ne le sérviens auyonrd'hui. Méthode qu'il fant observer dans ces fortes d'empreprisés.

D'Epuis l'invention de l'artillerie, & de notre maniére de fortifier les places; les escalades sont devenues plus rares, ou pour mieux dire la mode s'en est perdue, fans être pourtant plus dangereuses. Il s'en faut même beaucoup qu'elles le foient autant aujourd'hui qu'elles l'étoient autrefois. Seroit-ce que les dehors y mettroient obstacle? Je ne le vois pas, puisque dans une insulte brusque, (je par-le ici des places dont le fossé est sec en tout ou en grande partie,) on se met peu en peine de ces ouvrages. Car quand même on y jetteroit du monde pour les défendre, ce monde feroit bientôt pris par les revers. Il y auroit même de l'imprudence de le faire, puifqu'on s'affoibliroit par-là au corps de la place, où l'on attache l'escalade; & si la gamison étoit si forte qu'on eût assez de monde pour garder l'un & l'autre, on peut bien juger qu'en ces cas-là on n'a garde de s'embarquer dans une pareille entreprise. Ce n'est que la foiblesse d'une garnison qui doit nous porter à ces fortes de desseins, qui auroient sort aujourd'hui la grace & la gloire de la nouveauté, & qui par conféquent feroient très-fûres. Ce qui les rendroit encore plus affurées, c'est que nos remparts d'aujourd'hui font plus bas de la moitié que ceux des Anciens; de forte qu'il faut des échelles plus courtes, & par cette raison elles sont plus aisées à transporter, & l'on en porte un plus grand nombre. D'ailleurs nos bastions sont égaux à la hauteur des courtines ; au lieu que les tours des Anciens étoient beaucoup plus hautes, & qu'elles pouvoient se défendre indépendamment des courtines, & lorsqu'on étoit maître de celles-ci on se trouvoit entre deux tours, fans pouvoir couler en-delà ni décendre dans la ville, à cause que les murailles n'étoient point terraffées comme font les nôtres; ce qui n'est pas un petit avantage dans une escalade, outre l'épaisseur de nos parapets qui les favorise extrémement. Tous ces avantages ne font pas petits, & si pourtant je ne les allégue pas tous, & l'on verra qu'il en reste encore suffisamment pour être étonné de la rareté de ces fortes d'entreprifes, plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, & le risque qu'on peut y courir est si peu de chose, que je suis persuadé que l'on perd cent fois plus de monde dans un fiége régulier & de vive force, qu'on en perdroit dans une escalade, si l'on s'avisoit d'en faire revenir la mode; mais elle est absolument perdue, & si l'on entend parler de quelque entreprise de cette nature, c'est contre quelques châteaux , bourgs ou villages entourez de quelque méchante muraille : encore n'ofe-t-on guéres tenter ces fortes d'avantages. Est-ce défaut de hardiesse ou ignorance? Du tems des Anciers jusqu'à celui de nos péres, il n'y avoit rien de plus commun que les escalades, & s'il vous plaît contre les plus sortes places, & avec plus de difficulté qu'il n'y en suroit dans nos meilleures, accompagnées de tous leurs dehors. Je ne vois pourtant nul exemple qu'on en ait escaladé de cette importance, lors même que les garnifons fe trouvoient très-foibles, comme cela arrive lorsque les armées sont en campagne. La plus fameuse dont on ait ouï parler, est celle de Droghéda par Cromwel en 1649. Asthon, qui la défendoit, ne s'imaginoit pas que le Chef des Parlementaires dut l'attaquer autrement que dans les formes, & comptant fur la force de fa place, il espéra que Cromwel s'y morfondroit, & qu'il y useroit vainement ses forces, . Asthon raisonnoit bien, dit l'Historien

cd l= (-0.00

\* (a) mais par malheur Cromwel raifonna comme lui, & comprenant que s'il attaquoit Droghéda dans les formes ordinaires, la durée du fiége lui feroit périr » beaucoup de foldats, & rendroit inutile, par les maladies, ce qui n'en périroit pas par le fer, il résolut d'insulter la place. A peine eut-on tiré le canon, que voiant en certains endroits des pens de murailles entr'ouverts, il voulut qu'on allar à " l'affaut. On fut repoussé jusqu'à deux fois; mais le Général & Ireton s'étant eux-mêmes mis à la tête de leurs troupes demi rebutées, leur inspirérent tant de 20 courage, que ni garnison ni remparts ne furent capables de les arrêter. Tout e céda à ce nouvel effort. Ainsi ils emportérent, à la troisième attaque, une place » qui durant trois ans avoit réfifté à toutes les forces des Protestans unies ensemble, Cromwel trouva cette méthode si excellente de se rendre ainsi maître des places. fans faire même aucun quartier, pour donner de la terreur à ses ennemis, qu'il réfolut d'en faire autant à Wexford, qui n'étoit pas moins forte. Il y marcha dans cette intention, & la fit infulter tout en arrivant, pour ne pas donner le tems à la garnison de se reconnoître. Il l'emporta comme il avoit fait l'autre; mais il lui en coûta bon, la garnifon & les habitans eux-mêmes se défendirent en désespérez jusques dans les rues. " On se rallia, dit l'Auteur, & l'on combattit avec valeur dans le » marché; mais ce fut inutilement : on ne remporta point d'autre fruit de cette , réfiftance, que l'honneur de ne pas périr fans se défendre.

Quand la fortune ou l'occasion nous présente le moien de faire sûrement & à peu e frais une conquête importante, où il faudroit beaucoup d'argent & des prépara-Le infinis pour s'en affurer le fuccès autrement que par la rufe & par la furprife, det-on négliger de l'entreprendre, quelque douteuse qu'elle puisse être, puisqu'on perd rien en la tentant & qu'il n'en coûte que de retourner d'où l'on est venu ? é feroit une grande fortise que de la négliger. J'ai remarqué mille fois dans la d'niére guerre; & mille autres comme moi, la facilité d'entreprendre sur les meilkres places. On les a même propofées affez fouvent à la Cour comme à l'armée, & fur tout pendant la campagne de 1712. On trouvoit cela trop hardi & trop témaire, quoiqu'il y eût à peine des gens pout soutenir l'attaque des portes, & cepelant l'on pouvoit appliquer trois à quatre cens échelles en différens endroits. Cox aufquels on s'adreffoit vous répondoient gravement : cela étoit bon autrefois ; ma aujourd'hui la guerre se fait d'une toute autre manière. On le sçait bien, pri u'on rejette ce qu'il y a de plus aisé à entreprendre, parce que ce n'est plus la Ouame. Chose étrange | que toutes les nations de l'Europe se soient données le tot de prendre une route contraire à l'ancienne, & de la suivre si constamment a'hors l'escalade de Modéne, qui étoit une grande ville mal fortifiée, où il n'y coit qu'un seul bataillon, & celle de Céthe dont j'ai parlé, & qui ne prouvent ren à l'égard de ces têtes de frontières, de ces places respectables, sur lesquelles il froit très-aisé de tenter, l'on se tient aujourd'hui si peu sur ses gardes, & l'on y vit dans une si grande sécurité à cet égard-là, quelque foible que l'on soit, que je t'ai pû voir sans étonnement qu'on n'ait jamais pensé à en insulter les garnisons par ne escalade en forme. Car ces sortes d'entreprises bien concertées & secrétement onduites réuffiroient d'autant plus aifément, que l'on n'y est pas accoutumé, au que de passer dans l'esprit des gens trop circonspects pour téméraire & imprudent, · pour un homme plus heureux que fage. Le moien de ne pas réuffir lorsqu'on cassuré de surprendre une garnison en arrivant brusquement! Quand même on aure le tems de border le rempart, & de se porter aux portes, il est certain que ces to de places n'ont pas affez de monde pour fournir à tout, & border entièrement Z 2

ment un rempart dans une escalade presque environnante : car l'on doit attaquer enmême tems toutes les portes & les petarder, & faire plusieurs attaques véritables & beaucoup de fausses. Je suppose que mes Lecteurs se souviendront que ces sortes de desseins ne s'exécutent qu'à la faveur d'une nuit sans Lune, & que les mauvais tems. lorsqu'on a peu de chemin à faire, ne sont pas toujours un obstacle; mais c'est quand on yeur surprendre une garnison, ou qu'on a quelque intelligence dans la ville. Ici je ne suppose pas cela. Je veux qu'on ait le tems de border le rempart, ce qu'on doit mettre au rang d'une demie surprise. Or dans ce cas je ne vois pas comment celui qui attaque pourra échouer : car l'on est si peu préparé à cela dans les places, quelque fortes qu'elles foient, qu'on fera fort furpris de m'entendre dire qu'on voit rarement que les flancs du corps d'une place foient bordez de canon. Or lorsqu'on se voit attaqué, a-t-on assez de tems pour en saire venir & pour le mettre en batterie? Et quand on en auroit le tems, le feu de ces flancs feroit très-peu redoutable dans les ténébres. Il n'y auroit qu'un coup de hazard qui pourroit attraper une ou deux échelles. Outre qu'on n'escalade pas moins les flancs que les faces , l'effet de nos différentes bouches à feu n'est certainement pas si formidable qu'on se l'imagine. Ce n'est pas ici le lieu de citer des exemples qui tireroient à l'infini, pour faire voir par des expériences faites de fang froid combien les coups de nos bouches à feu sont peu surs. De quatre mille coups de canon tirez dans une bataille qui aura duré toute une journée, on a remarqué qu'i' y avoit à peine trois cens hommes de tuez ou de bleffez, & trois ou quatre cer mille coups de fufil sucrons ou blefferont à peine dix à douze mille hommes. J'i observé autant qu'il m'a été possible de le faire, qu'il s'est tiré dix-huit cens mée coups de fusil à la bataille de Malplaquet : les deux armées faisoient tout au mois deux cens mille hommes. Ceux qui sont de bonne soi à l'égard des Alliez, prtendent qu'il y eut dix-huit à vingt mille hommes de tuez de leur part; la per fut de la moitié moins grande de notre côté. Mais combien ces Alliez perdiresils de monde par le ser à la gauche, & dans la fortie de la droite? Voilà pourtit un nombre innombrable de feux de toute espéce. On me pardonnera cette digifion, qui ne m'a pas paru de petite importance au fujet que je traite, pour se connoître qu'il y a des entreprises qu'on croit très-périlleuses & très-meurtriés, comme les escalades, qui ne le font que dans l'imagination de certaines gens , & qu'aux fiéges, où l'on croit ménager beaucoup plus le fang en allant à couvertrifqu'au corps de la place & jusqu'aux bréches, on en perd au contraire infinimet plus.

Chacun (çiit que le fort de Shenk eft ume tête des Hollandois, & qu'il partifoit prefque impositilé d'atsugare que pru mi fege régulier. En 1654, un Obicier de l'armée du Cardinal Infain nommé Lenholt & mit en tête de l'atsugared'infuite & par ecladobe, fur l'avis d'un meniner avec lequel il entretonic corrépondace, & qui lui dit que la printion étoit foilble, outre que les fortifications étoient allez négligées. Soit qu'Esholte ne fe fiai pas au rapport du menuier, ou qu'il vouldit voir par lui-meine dins une choir sulli importante que celle-là, il juges à de l'état de la fortentife, à l'Affaire qu'elle eft fret aiffe à ne Cardinal Infaie de l'état de la fortentife, à l'Affaire qu'elle eft fort aiffe à ne le fortentife de l'état de la fortentife, à l'affaire qu'elle eft fort aiffe à le fortent de la nuit, tout ce qui dépendoir de fa conduite & de fon courage dans une affaire fi impvice, il fourint deux staques suit vives qu'on ouisi imaginer, à fut nenn emplevie, il fourint deux staques suit vives qu'on ouisi imaginer, à fut nenn emple-

à la troifiéme.

Te n'ai garde de nier que l'avantage de celui qui se désend contre une escalade est très-grand, comme nous le serons voir dans le Paragrafe suivant; mais les soldats & le plus grand nombre des Officiers le connoissent-ils bien? Ce qu'il y a de plus fâcheux dans ces fortes d'événemens inopinez & si peu attendus, c'est que ceux-là mêmes qui nous commandent, quand même ils connoîtroient la facilité qu'il y a de repouffer une escalade & les avantages de celui qui se désend , ne voient pourtant aucun reméde aflez promt & affez efficace à opposer à une attaque de cette nature, qui leur paroît d'un tour nouveau, & contre laquelle on ne s'est pas précautionné : ajoutez la furprife, qui ne nous laisse guéres le jugement libre, de sorte que l'on ne sçait où l'on en est, ni quel conseil prendre, quoiqu'on le puisse trouver dans la valeur des troupes, au défaut des préparatifs contre ces fortes d'entreprifes. Il est certain qu'il faut de la valeur, car le feu n'est pas d'un fort grand fecours contre ceux qui montent & qui tâchent de se jetter sur le parapet, qui étant d'une grande épaisseur, permet qu'on se forme dessus; d'ailleurs on craint également par tout dans une infulte noctume, à laquelle on est peu accoutumé: on n'est par conféquent guéres en état de border le rempart avec autant de monde qu'il est befoin pour réfister contre ceux qui sont déja montez, & il est rare qu'on fasse distribuer des armes de longueur, comme la pertuisanne, la halebarde, la pique & l'esponton pour atteindre les premiers montez, comme faisoient les Anciens. Comme ie me fuis beaucoup étendu dans mon fecond & troisiéme Tome fur les escalades des Anciens, & fur les moiens d'y réfifter, & que leur méthode est la feule qu'on puisse proposer dans l'attaque & la résistance, j'y renvoie le Lecteur ; mais se ne prétens pas pour cela avoir épuifé la matiére. Il me reste encore beaucoup de chofes à dire fur la première dans ce qui regarde les précautions à l'égard de la maniére de la cacher à l'ennemi de telle forte qu'il n'en puille être averti , ni même la foupconner.

### 6. III.

Que le secret et la diligence sont l'ame de toutes sortes d'entreprises. Les surprises des plates par escalade sont d'un détail insini. Il vant mieux partir trop toi que trop tard. Exemple de l'entreprise sur dure, qui échona. Réglement qu'il saut observer dans une escalade.

DAns toutes fortes de deffeins qui opérent les fuppirés, & particultièrement celde des places, le fuccès dépend prefque entiérement du fecret, de la dilignere 
& de l'ordre dans la marche. Dans celle-ci, comme dans l'autre, il y a bien des 
métures à prendre; & bien qu'elles fnient d'un détail affez grand, elles ne font pas 
moins aifées dans l'exécution. Je les ai proposées en plutieurs endoiss des Volumes précédens. Bien des Généraux s'en font fervis dans la demiére guerre, & coujours avec fuccès.

La méthode dont je me fuis dit l'auteur elt plus sifée à appliquer dus la furprife d'une ville, ou d'un ou de pluteurs quarriers, que dans celle d'une armée, le la proposii lorfque M. le Marquis de Godriand, Lieutenna Géréral, qui commandoit à Saint-O'mer, voulut furprende Air per une efclade ne 1711. entreprife infaillible, comme il l'écrivit lui-même à la Cour, s'il ne fût parti une heure plus tard, ou puivô fi une partie des troupes ne se fût égarée. Sans ce malheur mous avions du tems encore pour nous en rendre les maîtres. Ses prépagatifs furent Z v. fi fecrets, bita qu'il fallût faire un certain nombre d'échelles, que les ennemis n'en eurent aucunes nouvelles; mais ce qu'il y eut de plus remarquable & de plus diene d'être observé des gens du métier, ce sont les mesures & les précautions qu'il prit pour couvrir sa marche jusques sur le bord du sossé de la place, où le jour nous prit, fans que l'ennemi nous eût encore découverts. Il ne nous découvrit pas même dans notre retraite, à cause d'un grand brouillard qui s'éleva un peu avant la pointe du jour. J'expliquerai en peu de mots ces mesures & ces précautions. Car bien qu'elles foient dans le même système & le même esprit que celles que j'ai proposées en plusieurs endroits de cet Ouvrage, où je traite des surprises de camps & d'armées , à l'égard des marches qu'on veut dérober à l'ennemi pour aller à lui , il ne fera pas inutile que je les fasse remarquer ici en particulier. Il fit fermer les porces à l'entrée de la nuit, sous prétexte d'arrêter des espions qui étoient dans la ville. Il fit fortir environ deux cens hommes d'infanterie, divifez en plufieurs petits détachemens, commandez par des Officiers & des Sergens expérimentez, aufquels on cacha le véritable deffein; afin qu'au cas que quelque soldat vint à déserter, il ne pût rien apprendre de ce qui se passoit. On leur dit seulement de s'embusquer fur tous les chemins & fur tous les passages par où l'on pouvoit aller à la ville. Comme on avoit examiné tous ces endroits-là, & que le Marquis de Goébriand les connoilloit fort bien, pour avoir défendu cette place la campagne précédente avec tant d'opiniatreté, de valeur & de gloire, chaque détachement eut ordre de se rendre à l'endroit qui lui fut prescrit. On leur dit seulement qu'on étoit informé qu'il devoit entrer un homme dans la ville, qui portoit une fomme confidérable pour paier la gamison; que la moitié de cette somme seroit donnée au détachement qui s'en faifiroit. & une partie du reste distribuée aux autres détachemens ; que pour ne pas manquer le coup, on poseroit plusieurs sentinelles à certaine distance les unes des autres, qui se mettroient ventre à terre, & formeroient comme une chaîne d'un détachement ou d'un poste à l'autre, avec ordre d'arrêter tout ce qui virndroit ou iroit à la ville, d'observer un grand silence, de ne point aller au qui-vive, & que s'il venoit des troupes du côté de Saint-Omer de ne point bouger de leurs postes. L'Officier, qui commandoit tous ces détachemens, qui étoit lui feul dans le fecret, & qui devoit les poster, avoit ordre dans le tems qu'on escaladeroit la ville, de les faire avancer fur le bord du fossé de la place aux endroits ou l'on ne devoit pas attaquer, pour faire feu fur le rempart lorsqu'on entendroit tirer, afin de faire diversion des forces de l'ennemi, & les occuper de telle forte qu'il ne fcût où courir, ni distingutr la véritable attaque des fausses. On devoit monter par le moien de trente ou quarante échelles. L'Auteur de cet Ouvrage étoit commandé pour monter le premier à la tête de vingt Officiers & trente foldats des plus détermintz, fuivis d'un Commissaire d'artillerie, avec des leviers de fer, de longues tenailles, des marteaux à des haches, & autres machines propres pour rompre les gons & les verrouils de la porte d'Arras, après que la troupe, qui devoit monter la premiére, se seroit emparée de cette porte & auroit égorgé la garde, qui n'étoit que de trente hommes, voit dans tout ce récit, d'où j'écarte une infinité de circonfrances très-instructives . pour n'être pas excessivement long, que ces sortes d'entreprises bien concertées, & telle que celle dont je viens de parler, où il n'y eut d'autre défaut que celui d'être parti une heure plus tard; on voit, dis-je, que le feul fait nous apprend le principe & la méthode, fins aucun befoin de Commentaire : car si je ne m'étens pas au-delà de ce que je viens de dire, je ne le fais que pour ne pas répéter ce que j'ai dit ailleurs des attaques d'emblée ou par escalade des Anciens.

Il me refte plusieurs observations à faire à l'égard de la fabrique des échelles, du tems, sems, de l'ordre dans la marche, & des réglemens qu'il faudra observer dans l'exécution d'une entrepris d'un détail si extraordinaire: les unes regardent le Chef, les autres les Officiers & les foldats.

On a pû remarquer par ce que j'ai dit de la fabrique des échelles , combien il importe de les faire avec un extrême secret. Le meilleur & le plus prudent, est d'enfermer les ouvriers. Mais comme on pourroit soupconner, si on se servoit de ceux de la ville, qu'il y a quelque dessein caché, & qu'il en faut un grand nombre pour hâter les préparatifs, il vaut mieux les faire venir des villes les plus proches de la frontiére . & les enfermer dans l'Arfenal. Si l'on ne prenoit ces précautions , il feroit difficile que les ennemis n'en cullent pas quelques avis , les plus stupides verroient affez qu'un si grand nombre d'échelles ne peuvent être destinées que pour quelque grande entreprife. Tout cela fait voir combien il importe aux Ministres éclairez & qui voient de loin, d'avoir toujours dans une ou deux villes les plus considérables de chaque frontiére, un millier d'échelles toutes préparées, un certain nombre de petards, & les autres machines néceffaires pour rompre & enfoncer les portes ; ce qui se peut saire en tems de paix. Car lorsqu'on a ces sortes de choses sous la main dans un Arfenal, on s'épargne bien des foins, l'on se délivre de la crainte d'être découvert dans des desseins de cette nature, & l'on sera d'autant plus affiiré du fuccès, qu'il n'y aura autre chose à faire que de charger les échelles sur des chariots & de marcher.

La nuit est le tems le plus propre pour ces sortes de desseins. Philippe Roi de Macédoine, & pére d'Aléxandre, choififloit pour ses entreprises les faisons les plus rudes & les plus mauvailes, qui tout bien pelé, dit un Auteur, éloignent autant d'obstacles qu'elles en apportent. Cela est certain dans le tems de pluie, à moins qu'on ne marche par un grand vent ou par un grand froid & une nuit fans Lune, pour arriver une heure avant qu'elle se léve; mais il faut régler de telle sorte la marche, qu'on puisse entrer en action une ou deux heures avant le jour, & se souvenir de partir plutôt que plus tard. On fera reconnoître les différens chemins pour y aller, & les endroits par où l'on doit paffer, & furtout les défilez : car l'on fçait par un calcul infaillible combien il faut de tems à un corps de troupes pour paffer un pont ou un défilé sur plus ou moins de files. S'il y a deux ou trois chemins peu éloignez qui ménent au même endroit, on marchera fur deux ou trois colonnes. Les chariots qui font chargez des échelles, feront précédez d'une avanteurde, telle-ci d'une ou de deux compagnies de grenadiers. On marchera dans un grand filence; que si l'on remarquoit qu'il y eût des foldats enrhûmez, on les renvoierapour en prendre d'autres en leur place. Aucun foldat ne fortira de fon rang, fous peine de la vie, Les Officiers & les Sergens, qui doivent être doubles, y auront une particulière attention.

Lofqu'on first arrivé près de la ville, on s'y mettre en batzille dans un grand filence. On diffributern alore les échelles aux premières qui doivent monter , qu'on choifins parmi les plus vigoureux: car dans un deffein de cette conféquence , on prends tout ce que l'on a de troupes d'élite. On féparens les ferruirens de les charpentiers pour s'en fevir dans l'occiolion , sindi op pouvoir les prendie fi fon vient à gagner le rempart. Chique centaine d'hommes aura fon polte fixe, commandée par fec Officiers. On s'avancers a nobo nordre au chremin couvert, où l'on fer avancer les férruirers, pour faire fauter les barriéres avec le moins de bruit qu'il fera polifible. Si l'on n'eft l'ay découvert, routeus les troupes y curreront bruiquements, & le smimes échelles déflinées pour l'échale freviront pour décendre dans le folife, & les suiteres décendront par les endroits qui feverta à Caux de la ville pour venir du folié au chemin couvert. La diligence doit être des plus grandes pour appliquer les échelles contre les tremparts, on se hister dy monter, & les premiers montez se formerons fur le trem-plein. Dès qu'on en sera averti, & qu'il y en aura une centaine, on for monter les chappeniers & les ferruiers pour le render maire de la port la plus proche, pendant que ceux qui s'uivent en queux se formeron sur le rempart, observant en montant de ne point troy charger les échelles. Si l'eneme si se présente, on chargen. & on le joindar fort ou soble sens titer, & la baionette au bout du sus, s'il on ne déssi pas en assez gand nombre, les greadiers, qui doivent avoir leux haches, couperons des arbres, s'il y en a s'ur le rempart, pour s'en servic comme de retranchement; & s'il y a québuc ezzeme, on tachen d'y metre le seu. Que si l'ensemi s'avance sur le rempart, pour s'en servic comme de retranchement; et s'il y a québuc ezzeme, on tachen d'y metre le seu. Que si l'ensemi s'avance sur le rempart, pour s'en ne s'en de la conservation de la c

Les O'ficiers auront une grande attention d'empêcher le pillage, & qu'aucun foldat ne forre de fon rang, avec défense d'entrer dans les maisons, & encore moins d'y mettre le feu. Cette partie qui regarde l'attaque n'est pas pourtant épuissée, nous en

traiterons dans le fix ou feptième Tome.

Il me reste maintenant à parler, mais en fort peu de mots, des insultes des places haut à la main ou nocturnes dans un siège régulier & dans un assaut pour occuper les assiségez de toutes parts, & faire diversion de leurs forces par plusieurs atta-

ques de pied ferme aux bréches, & par escalade en différens endroits.

Les exemples anciens & modernes de ces fortes d'entreprifes brufques, violentes & de vive force, se rencontrent à chaque pas dans l'Histoire. La fortune ne favorise pas toujours la raison; mais il est assez rare qu'elle ne se rencontre pas dans cellesci comme dans les surprises, lorsqu'elles sont bien concertées, & qu'on n'a rien oublié des mesures & des précautions, & qu'en un mot un habile homme, brave & déterminé en tout s'en est mélé. Si l'on vient à manquer son coup, celui qui s'eu est chargé n'est pas moins digne de louange. Quand il y auroit même du défaut, car une bagatelle est capable de les faire échouer, ce font des choses qui font audessus de la prévoiance humaine. Avant que de condamner un homme de mérite ; l'équité demande qu'on observe plusieurs circonstances. Sans cela qui oseroit décider fur la bonne ou la mauvaise conduite d'un Général dans les desseins de grande importance, & furtout dans une escalade accompagnée d'une attaque aux bréches? Car bien que la force, l'habileté, la valeur des troupes & la bonne conduite aient droit d'espérer un bon succès, elles ne le rencontrent pas toujours contre des gens qui opposent au défaut de cette force l'avantage des lieux & la valeur déterminée & éclairée de l'art. J'ai fait voir de ces fortes d'exemples dans mon fecond ou mon troisième Tome, où mes Lecteurs feront fort bien de jetter les yeux, pour joindre ces connoissances à celles qu'ils trouveront ici.

Loriqu'une place afficige réfifite tellement qu'on criigne d'être repouffé à une bréche, & qu'on for bien que l'affaut fera difficile per la valeur & l'andace de la gamifion, & qu'on a des raifons de s'en rendre au plutôt, le maître, cela arrive quiquetois lorique le fecours eff peré d'arriver; il ne s'agit plus alors de ménager fon monde, ni d'attendre que les bréches foient en étard'être infultes facilement. On doit avoir un grand nombre d'échilles, tentre de tous les côtes, & faire autent d'attenque qu'il ell posibilité d'en fires, particuliférement fur le front attenqué. Il flatt que set échilles foient prés-à-près les unes des autres, & comme colées enfemble : cur ren n'épouvance d'avantage une gamifon, & ne donne plus à penfer à celui qui la com-

mande, que lorfqu'on lui préfente une efcalled, après une ou deux bréches au corps de la place, qu'on ne voudra pas méages. Ce n'éll pas encore tout, on ne doit pa néglige les portes. Il faut les attaquer avec toute l'audice pollible , & mettre en ceuvre tout ce qu'un détermine Général peut imaginer de fort pour petre par quelque côté : car les affièges le voiant environnez de toutes parts, ne (fauront ob courr, ni comment foutenir les beches) où il fluit beucoup de monde, ni défine dre les portes & les remparts. Ces fortes d'actions doivent étre vives, burlques & impétuués. On doit avoir des gens fins tous petré pour fluccéde à ecux qui incorn été repouffez, & ne donner aucun réliche à ceux qui in étéfendent. Il est rès-difficile qu'une pluc affiégée de la forte puillé longement sein. Cel a n'arris opurtant par à l'éclude & à l'infuite des bréches de Mouzon en 1619. l'exemple est remanuable, & ei me tromps fort île Lécheu n'et this niét de te trouyer sic.

Picolomini aint affiégé cette place, qui n'étoit pas la meilleure du monde, & dont la garifiné réoit foible, aint aussi fia piulqueus bréches; sir l'avis qui'l recup que les François avoient forcé plustieurs marches pour venir au secours, & qu'il les auroit biemott fur les bras, il le réfolux de donne un affust général à toutes les bréches, & pour faire une plus grande diversion des forces des altégez, il attacha enco-re l'éclables, de fit plante des échelles en diffrées endoits des remparts de la ville. On donne le signal, & Tatraque devient générale. Il ne s'elt rien vil de pareil, ni rien de miaux fouteurs cer prolomin se vir espoulfi avec nate de courage & de vigueurs, qu'il en fat uou sirapris & tout décontenancé. La rasson de cette dispace en viendoits là, si le sécours ventos effectivement. Honteux & fiché d'un reven si peu attendus, il ne se décourage pas, il songe à tenter escore une sois l'avanture, & se peut pe joindre; ce qui l'obligea de levre le siège & de s'en aller. Il est cer-ture une marche pour le joindre; ce qui l'obligea de levre le siège & de s'en aller. Il est cer-tuin qu'un second bond la place etté cs sinsibile ment mempet de l'incen n'a plus qu'une marche pour le joindre; ce qui l'obligea de levre le siège & de s'en aller. Il est cer-tuin qu'un second bond la place etté cs sinsibilement emportée.

Une citalade qu'on tente enfuite de plutfeurs bréchts au corps d'une place, eff, ins doute une chole rêts-récubatile, lorfqu'une gamión ne connot pas se avantages, qui sont infinis, quand on a affez de monde pour border les rempares. Pour peu que l'emenni témoigne de nvouloir venir à cette exérmité, s'îl sa sifiègez se trouvent en état de soutenir l'affaut & l'éclade çue que le Gouvenneur s'y soit préparé comme celui de Mouzon, qui s'avoir parfaitement que ces fortes d'entrepriés ne sont pas les plus aisses du monde, il et înze que l'affagent s'en trie avec fucès.

Lorque la ville de Landau fur affiègée par le Roi des Romains en 1704, la défenie opinistre d'M. de Laushauie mit les affiègeans bors de métire, quioqu'il y cit une bréche au copya de la place; mais comme les baltions de cette importante fortreffie font coupez à leurs googse par des tour baltionnées, la bréche quelque grande de praticiable qu'elle pât être, ne devoit pas ce me femble beaucoup inquiéter la gamilion. La raition de ceta, est que les tofice étant fest s. curs de la ville avoient cet admirable avantage de donner de l'euu à leurs foifez autant qu'ils en vouloient mettre; ce qui étoit un oblade infummontable à l'influte de sheches, bien que les dehors du côté de l'attaque fullent emportez. Cela fe voit affez. Les ensemis, foit par rufe, ou oit qu'ils uellieur vériablement défien de donner un affau & d'y joindre l'écladée, ce qui côt et de une vraie imprudence, puiqu'il ne falloit qu'un moment pour couvrir le foif de fun delug d'eux; les ensemis, siè-je, firents paroitre dats la tranchée ces échelles, qui alammérent la garnifon, qui le trouvoit retrémentent affoible, & hors d'être de borde le rempart; car on ignoroit li cette effaulde embrafferoit tous les endroits où l'on pourroit s'attscher. C'est pourquoi Tram. V. cout le monde fut d'avis d'ouvrit l'écluie, & de donner de l'eau. M. de Vallière, Officie de grande expérience, asjourd'hui Maréchal de camp, & qui commandoit les mineurs qui écoient dans la place, n'écoit point de ce fentiment, par les midens alléguées plus huit. Sans doute que fon avis éciot it meilleur, quoiquie pe lug grand sonche y fiir opposé. M. de Laubanie n'écoit pas en étar de juger par lui-même des niséess de part de d'autre. Une bombe, nathleurustiment tombée qualquies jours auparavant prês de lui, avoit fait un rel écart de terre en crevant, que ce brave homme en perdir entiéement la vie. Dans cre étar il cur plus prudent de s'en terrie à la pluralité des voirs; ce qui fir qu'on remplit les fosses, à c'est ce que les ennemis fouhaitoitent le plus. Un cononta par la fuite que M. de Valiére voir riafonné infiniment plus fensément que les autres, & la place fe rendit peu de jours après.

### 6. III.

### De la défense des places contre les escalades on attaques d'emblée,

N Gouverneur de place forte, qui a un fossé sec, ne doit pas tellement s'assurer fur ses fortifications & fur le grand nombre de ses dehors, qu'il croie ne pouvoir être emporté que par un fiége en forme: car la plûpart ne peuvent s'imaginer, fur l'opinion qu'ils ont de la force de leurs places, que l'on soit affez hardi d'ofer les infulter & de les traiter en bicoques; ce qui fait qu'ils font là-dessus dans la fécurité du monde la plus trompeuse. A la vérité une nombreuse garnison n'est pas ailée à être escaladée, bien que l'Histoire nous offre un assez grand nombre d'escalades qui tiennent de la furprise, lorsque l'ennemi ne nous laisse pas le temps nécessaire pour nous préparer, c'est-à-dire deux ou trois heures: cela cause de l'étonnement dans une gamison, quelque en état qu'elle puisse être de la soutenir : mais l'on est à demi battu lorsqu'une forteresse n'est désendue que par des troupes peu aguerries & mal disciplinées, & que celui qui y commande ne vaut guéres mieux, comme il s'en trouve affez de cette espéce, & plus qu'on ne pense ; ce qui fait que l'ennemi s'attache & entreprend plutôt fur ceux-ci que fur un autre, dont la place seroit beaucoup moins forte: matiére de réflexions pour les Princes ou pour leurs Ministres dans le choix des sujets. La faveur place assez fouvent les uns , & les années passées les autres, fans que l'on s'informe autrement s'ils sont capables de commander dans un tel poste, & cependant il le faut être beaucoup. Ce que je dis ici est d'une grande conséquence, & c'est pourtant la chose du monde à laquelle il paroît qu'on s'attache le moins. Il faut mettre dans les places des gens fans reproche, d'une valeur éprouvée, & exemts de toute avarice; ce qu'il n'est pas difficile de scavoir. Ceux dont le courage est beaucoup soupconné, ou qui sont accufez de quelque mauvaife action, ou d'aimer trop leurs plaifirs & leurs aifes, & qui n'ont aucune des qualitez effentielles à un homme de guerre, devroient être exclus de ces fortes de commandemens : car cela tire à des conféquences très-dangereuses. Un homme dont la réputation est tout-à-fait ternie par une lâcheté, ou par les autres défauts dont j'ai parlé, ou qui manque du côté de l'experience, & qui n'en a fouvent aucune, pour avoir fervi toute sa vie dans de nouveaux régimens, sans avoir rien vû, & auquel pourtant on confie des postes de grande importance ; celui-là s'attirera infailliblement le mépris des Othiciers de fa garnison, qui lui obéiront avec dégoût & avec beaucoup de chagrin. Il fuffit qu'ils le croient indigne de commander à de braves gens, pour perdre cette confiance qui contribue aux bons fuccès : & ce mépris passant dans les soldats, comme il est difficile que cela n'arrive, je laisse à iuger s'il pourra tirer des unes & des autres ce qu'un brave homme en pourroit espérer. Quand cela même n'arriveroit pas, par une espéce de prodige, il est cependane vrai qu'il fera toujours mal, ou par son ignorance & son manque d'expérience dans une chose où il faut beaucoup de l'une & de l'autre, ou par sa timidité, toujours compagne du défaut de toutes les deux, & que son peu de prévoiance l'empêchera de prendre toutes ses précautions contre une surprise ou contre une insulte. L'ai cru devoir donner cet avis avant que d'entrer en matière : car on n'entreprend gueres fur une place, fi on ne scait auparavant à quel homme on aura affaire, & comment le fervice s'y fait. Cette connoissance n'est pas peu nécessaire dans les entreprises de grande importance.

J'ai dit plus haut qu'un Gouverneur de place ne sçauroit être trop en garde. & furtout lorique sa garnison est foible, ou qu'elle est mauvaise. Dans ces cas il doit extrémement se précautionner contre une surprise ou une attaque d'emblée. Ce qu'il y a de mieux à faire, est de garnir les flancs de fon corps de place d'autant de canons qu'il lui fera possible, d'y mettre des munitions nécessaires pour tirer au moins dix coups de chaque piéce. Celles de fix, de huit & de douze font les meilleures, parce qu'elles sont plus légéres & plus faciles à servir. On les tirera à cartouches avec des bales d'un quarteron, ou de ferraille. Mais comme les feux de toute espece dans ces fortes d'affaires ne font pas aussi meurtriers qu'on diroit bien, & font peu capables de faire échouer une entreprise, il faut des armes sur lesquelles l'on puisse compter, & plus sûres: les pertuisannes, les faux enmanchées à revers sont très-avantageuses & très-dangereuses; les fourches, s'il y en a, sont encore très-bonnes contre une escalade, & très-propres pour pousser les échelles & les renverser, forsque le bois est de bonne longueur. On sera transporter ces armes dans les corpsde-garde des portes, & dans ceux qui font le long du rempart.

Comme ces fortes d'entreprises sont toujours vives & impétueuses, il est toujours bon d'avoir de ces fortes d'armes fous la main à la première alarme, & de les trouver à deux pas de foi. Ces précautions ne fuffisent pourtant pas pour s'assurer contre une entreprise si violente. Si le fossé n'a point de cunette on en fera faire une. & un fossé assez profond aux endroits où l'on doit mettre le pied des échelles. On peut encore se servir d'une palissade auprès de la muraille, ou au milieu du fossé. Les poutres cilindriques ou de pieds d'arbres font très-bonnes contre une escalade. Il en faut faire transporter le long du rempart tout autant qu'il y en aura dans la ville pour s'en fervir au besoin, & les faire rouler fur le talud en bas , lorsqu'on s'appercevra que l'ennemi applique des échelles, & qu'il monte pour se guinder sur le parapet. Si c'est en hiver, & que le fossé soit rempli, on fera rompre la glace à l'entrée de la nuit, & l'on fera en même tems jetter de l'eau fur le talud.

Toutes ces précautions & ces fortes de préparatifs étant connus de l'ennemi, elles lui feront croire qu'il a quelque dessein, dont on a eu vent; ce qui sait qu'il n'y pense plus, voiant qu'on est sur ses gardes. Si la ville a plusieurs portes, l'on n'en laisse que deux ou une seule, & lorsqu'on les ferme on se sert de longues caisses, qu'on remplit de facs à terre, que l'on met derriére; mais le plus puissant obstacle est d'y mettre plusieurs arbres coupez, que l'on retire aisément loriqu'on les ouvre. A l'égard des autres, on les terraffe avec de la terre mêlée avec du fumier, après en avoir abattu les orgues. L'on met encore du canon fur le corps-de-garde, qui puisse enfiler le pont. On doit se munir encore de bombes toutes chargées & de grosses grenades pour faire rouler dans le fossé; ce qui sait un fraças épouvantable, & les éclats ne manquent jamais de brifer les échelles. On joint à cela des artifi-A2 2

### HISTOIRE DE POLYBE. 188

ces & des fascines godronnées; ce qui donne visée aux canonniers qui voient dans le fossé, sans que ceux qui bordent le rempart puissent être vus de l'ennemi qui est en bas.

Lorfau'on le trouve trop foible pour garnir un rempart & pour réfulter contre un grand nombre d'échelles, & que l'on craint de s'affoiblir aux autres endroits. on tâche d'y ajouter l'art pour suppléer au défaut des hommes, en bordant le parapet d'une chaîne de chevaux de frise attachez l'un à l'autre, & posez de telle sorte que l'ennemi ne puisse franchir sur le parapet, ni les entraîner en bas. On se fert encore d'arbres coupez, dont on aiguife la pointe des branches, & dont on brûle ensuite le bout pour la rendre plus forte. On ajoute à tous ces obstacles un grand nombre de chauffes-trapes, que l'on féme dans le fossé aux endroits où l'on craint le plus. La garde doit être exacte en dedans, & les rondes perpétuelles; & à l'égard du dehors, on ne doit pas le négliger. Pour avoir des nouvelles, l'on fera fortir tous les foirs une ou plutieurs petites troupes de cavalerie , felon les craintes, pour battre l'estrade du côté de l'ennemi : car il s'agit moins de combattre que d'être averti de ce qui se passe au dehors, outre les espions qu'on doit avoir par tout aux environs de la ville.

Les places, dont le fossé est plein d'eau, ne sont guéres insultables : elles ne le font que pendant les glaces, & lorsqu'elles ont bien serré, & les entreprises sur celles-ci sont les plus aisées. On va de plein pied sur le fossé; au lieu qu'il faut décendre dans ceux qui font fecs. Ajoutez encore qu'il faut de plus longues échelles. On a coutume de rompre la glace tous les jours à l'entrée de la nuit, ce qui n'est pas un petit travail, encore est-ce toujours imparfaitement, & dans les froids les plus extraordinaires, qui font les temps propres pour ces fortes de desfeins, les glaces ferrent & portent en une houre. On fe louviendra de l'escalade de l'hilisbourg en 1625. Cette ville fut furprise & escaladce dans le plus sort de l'hiver, par la malhabileté & la négligence du Gouverneur. Cet exemple (a) mérite d'être rappor-

té, à cause des bonnes leçons qu'il renferme. L'ouverture de la guerre entre la France & la Maison d'Autriche . commenca par une action d'un grand éciat, c'est-à-dire par la surprise de la place du monde la plus importante à la France. Le Colonel Gaspard Baumbergher en fut l'auteur, & ce fut lui-même qui se chargea de l'éxécution. Le succès répondit à sa conduite & à son courage. Cet habile Officier fit un projet réglé pour surprendre cette importante place, & l'adressa au Roi de Hongrie, qui le trouva tout plein de raifons. Sa proposition sut extrémement goûrée du Conseil de Vienne. , Il mandoit , qu'il n'y avoit que cinq ou fix cens hommes de garnison dans la place, que les n foldats négligens ne s'étoient pas pourvûs de poudre, que les palissades ne vaso loient rien, qu'on ne brifoit pas affez fo gneulement la glace des fossez, que les n endroits rompus se reprenoient bientôt, à cause de la rigueur de la faison ; enfin , qu'il y avoit un riche butin à faire, à cause de l'abondance des munitions amasn fées, & d'une fomme confidérable d'argent apportée dans le dessein de la distri-» buer à ceux qu'on projettoit gagner en Allemagne : ces confidérations prévalu-,, rent. Le Conseil Impérial accepte la proposition. L'actif & vigilant Baumber-, gher choifit quelques foldats déterminez , & les envoie à Philifbourg , travestis ... en charretiers, & en gens qui aménent des provisions à vendre. Il s'avance la , nuit du 24. Janvier avec un petit corps de bonnes troupes jusqu'au pied de quel-, ques baftions. Les foldats déguifez tuent le corps-de-garde, & facilitent l'efcalsde. Arnaud & ses gens surpris, sont sorcez à se rendre, & conduits à Heilbrun. Le Roi de France perdit une ville & une nombreuse artillerie, une grande abonn dance de munitions, deux cens mille écus d'argent monnoié, & une place d'une

.. extréme importance. Je ne prétens pas supposer qu'un Gouverneur de place, s'il n'est négligent, s'est baillé surprendre de telle sorte dans une place, qu'il n'ait pas eu un instant pour se préparer & fe porter sur le rempart. Je parle ici des escalades où l'on a le tems de s'y porter, & où l'on trouve toutes les armes nécessaires contre ces sortes d'entreprifes. A la première alarme la cavalerie montera à cheval. On la partagera en plusieurs troupes, qui feront incessamment des patrouilles le long du rempart, chaque troupe aiant un certain espace fixe, avec ordre de charger forts ou foibles ce qui fera monté, fans tirer un feul coup : ordre encore de s'abandonner dessus l'épée à la main, de leur passer sur le corps, & de revenir ensuite en faisant la même manœuvre: les foldats auront leurs fufils chargez près d'eux, & leurs pertuifannes à la main. S'il y a deux rangs qui bordent le parapet, on fera distribuer des piques au fecond, & leurs fusils en bandoulière. Si l'escalade se fait en plein jour, & même la nuit, & qu'on craigne en différens endroits, on armera les valets & autant d'habitans qu'il fera possible, dont on aura formé des compagnies, pour leur faire garnir les remparts aux endroits les moins pratiquables, tout au moins pour la montre. On en pourra porter un plus grand nombre ailleurs, où l'attaque paroît la plus vive. Que si l'ennemi, malgré la résistance qu'il trouve aux portes, vient enfin à bout d'en enfoncer quelqu'une , on aura des arbres entiers tout prêts pour les jetter les uns sur les autres au-devant de la porte, derriére lesquels on logera des fuseliers & des piquiers pour arrêter l'ennemi : obstacle insurmontable qu'on ne connoît pas bien encore. Il y a encore un autre expédient, c'est d'ouvrir la voûte en ceil de bœuf, & d'en faire pleuvoir une grêle de feux de grenades ou de bombes fur ceux qui entrent; mais s'il y a des arbres coupez, il n'est pas besoin de tant de cérémonie, puisqu'il est impossible de pouvoir pénétrer, pour peu qu'il y ait des gens derriére pour les défendre.

On peut voir par ce que je viens de dire en fort peu de mots, les avantages de la défense contre les escalades. Rien de plus simple que de repousser l'ennemi , & rien de plus important que de faire connoître ces avantages aux foldats d'une garnison, non dans le tems qu'on est escaladé, mais lorsqu'on soupçonne de l'être, ou lors même qu'on ne le foupconneroit pas : car rien n'importe davantage que d'instruire les troupes, ou du moins leurs Officiers, qui ne manquent pas de les instruire à leur tour dans l'occasion. Rien de plus incommode & de plus difficile à ceux qui montent par des échelles, que de pouvoir rélister contre des gens qui combattent de pied ferme derriére un parapet avec des armes de longueur, dont les coups vifs & redoublez font fürs contre des gens qui chancellent fur une échelle. Ils ne scauroient se servir d'autres armes que de leur épée, encore avec beaucoup de desavantage : & qu'est-ce que cette arme contre celles qu'on leur oppose ? One s'ils viennent à franchir fur le talind , à peine ont-ils le tems de se servir de leur fusil & de leur baionnette, qu'ils font percez à coups de piques & de pertuisannes, dont les blessures mettent austitôt un homme hors de combat, si elles ne le laissent fur le carreau. Je ne sçaurois affez m'étonner comment on ose tenter ces sortes d'entreprises avec de tels desavantages; mais il est encore plus étonnant de voir dans l'Histoire ancienne & moderne un plus grand nombre d'escalades qui réussissent, que d'autres qui échouent. D'escalader une garnison , dont la foiblesse ne permet pas au Gouverneur de la place de border entiérement ses remparts , pendant qu'on Aa 3

lui oppose tout d'un coup douze ou quinze cens échelles, & qu'on s'attache en même terns à toutes les portes, lorsqu'il n'a que quinze cens hommes pour la défendre . ou deux mille hommes si l'on veut ; il est aisé de comprendre que cette place, quelque forte qu'elle puisse être, fera infailliblement emportée; mais ces sortes d'attaques environnantes font d'une très-grande rareté de nuit ou de jour. Est-ce la dépense d'un si grand nombre d'échelles qui étonne? Je ne puis le croire. Attribuons cela à la rareté des Officiers capables de l'exécution de ces fortes de desseins, qui paroissent dangereux, & qui ne le sont qu'en apparence, comme je l'ai assez fait voir : car les occasions de se rendre maître par insulte des meilleures places d'une frontiére, pendant que les armées font en campagne, du moins celles qui s'en trouvent les plus éloignées; ces occasions, dis je, se présentent journellement. C'est dans ces tems-là que les places sont les moins garnies. Quand toutes celles d'une première ligne auroient des troupes fuffifantes pour le défendre contre une infulte, ce que je n'ai jamais remarqué dans tous les païs où j'ai fervi , celles de la feconde ligne sont presque dégarnies. Plusieurs se souviendront de la campagne de Dénain: car lorsque le Maréchal de Villars eût emporté ce poste, il n'y avoit, comme je l'ai déja remarqué quelque part, qu'un bataillon & demi dans Douai, grande ville pourtant, & d'une grande défense. Il n'y avoit qu'un bataillon à Béthune, autant à Aire, trois cens hommes à Saint-Venant, trois bataillons à Tournai, deux à Ménin, & quatre à Lille. Aucun de ces postes étoit-il en état de soutenir, je ne dis pas une escalade, mais une attaque aux seules portes ?

### CHAPITRE XVII.

Apelles, Tuteur de Philippe, chaprine les Achéens. Eloge de Philippe. Escalade d'Aliphère, ville d'Arcadie. Conquêtes du Roi de Macédoine dans la Tryphalie. Les Lépréates chassent de chez eux Phylidas. Général des Etoliens.

A Pelles, un des Tuteurs qu'Antigonus avoit laisse à Philippe, & qui pouvoit beaucoup sur l'esprit du Roi, sit, pour réduire les Achéens au sort des Thessaliens, une chosé qu'on ne peut trop détesser. Les Thessaliens passonier pour vivre selon leurs loix particulières, & pour avoir un gouvernement disserne ce celui des Macédoniens. Il n'y avoit cependant aucune dissernec, les uns & les autres ne fassioent rien fans ordre des Officiers Roiaux. Dans extre vde il résolut d'inquièter & de chagriner ce qu'il y avoit d'Achéens dans l'armée. Il commença par permettre aux Macédoniens de chafser les Achéens des logemens où ils étoient entrez les premiers, & d'enlevre leur butin. Après cela pour les moindres sujets il les faifoit fraper par des valets. Si quelque-suns de la même nation le trouvoient mauvais, ou se disposicient à les sécourir, lui-même les condussions prison, Il crossion pouvoir par cette conduste accoutumer

insensiblement les Achéens à ne pas se plaindre de ce qu'ils auroient à fouffrir de la part du Roi. Cependant cet homme se trouvant dans l'armée d'Antigonus peu de tems auparavant, avoit été témoin que Cléoméne avoit inutilement tenté les voies les plus violentes pour réduire les Achéens à se soumettre à ses ordres. Quelques ieunes Achéens se mutinérent, furent trouver Aratus, & lui découvrirent le dessein d'Apelles. Aratus courut aussitôt à Philippe : dans une affaire de cette nature il étoit important d'étouffer le mal dans fa naissance, & de ne pas différer. Le Roi, après l'avoir entendu, dit aux jeunes Achéens de ne point s'allarmer, qu'il n'arriveroit rien de femblable dans la suite, & en même tems il défendit à Apelles de rien commander aux Achéens fans avoir confulté leur Préteur. Par cette affabilité jointe à toute l'activité & la valeur imaginable, Philippe se gagna les cœurs non seulement des soldats, mais encore de tous les peuples du Péloponése. Aussi la nature sembloit avoir pris plaisir à le former tel qu'un Prince doit être pour faire des conquêtes & étendre un Roiaume. Il avoit l'esprit fin, la mémoire heureuse, une grace toute fingulière, la mine haute & majestueuse, & pardessus tout cela une activité infatigable & une valeur héroïque. Comment toutes ces belles qualitez le font évanouies, comment de Roi né pour faire le bonheur de ses sujets, il est devenu un odieux Tyran, c'est ce qui ne se peut expliquer en peu de paroles. Une occasion plus favorable se présentera de parler de ce changement, & d'en rechercher les causes.

D'Olympie le Roi alla à Pharée, de là à Telphysse, & ensuite à Erée, où aiant vendu fon butin, il fit réparer le pont qui étoit sur l'Alphée, pour s'ouvrir un chemin dans la Tryphalie. Les Eléens ruinez avoient été demander du secours aux Etoliens, & Dorimaque, Préteur de ceux-ci, leur en avoit envoié six cens sous le commandement de Phylidas. Ce Capitaine étant arrivé à Elée, y prit cinq cens des étrangers qui y étoient, mille hommes de la ville & un corps de Tarentins, & vint avec ces forces dans la Tryphalie, province ainsi nommée de Tryphale, né en Arcadie. Elle est dans le Péloponése proche de la mer entre les Eléens & les Messéniens, du côté de la mer d'Afrique, à l'extrémité de l'Achaïe vers le couchant d'hiver. Ses villes font Samique, Lépée, Hypane, Typanée, Pyrge, Æpie, Bolax, Styllagie, Phryxe. Les Eléens commencérent leur expédition par la conquête de ces villes. Ils prirent ensuite Aliphére, qui dépendoit d'Arcadie, & Mégalopolis, dont le Tyran Alliadas, quoique Mégalopolitain lui-même, avoit fait un échange avec eux pour quelques intérêts personnels. Phylidas aiant envoié les Eléens à Léprée, & les étrangers à Aliphére, alla lui-même chez les Typanéates avec ses troupes d'Etolie, & attendit là ce qui devoit arriver,

Philippe débarassé de son butin, passa l'Alphée, qui coule proche d'Erée, & vint à Aliphére. Cette ville est située sur une montagne escarpée de tous côtez, & haute de plus de dix stades. Au sommet est la citadelle & une statue d'airain de Minerve, d'une beauté. & d'une grandeur extraordinaire. Pourquoi cette statue a été mise en cet endroit, aux dépens de qui elle a été faite, d'où elle est venue, qui a fait ce vœu, ce sont toutes questions qu'il est mal aisé de décider, les gens mêmes du païs n'en sçavent rien de certain. On convient seulement que ce miracle de l'art a pour auteurs Hécatodore & Sostrate, & que c'est leur chef-d'œuvre. Le Roi choisit un jour clair & férein, & au point du jour il donna ordre aux étrangers de marcher devant par plusieurs endroits, pour soutenir ceux qui devoient porter les échelles. Il partage les Macédoniens , leur ordonne de fuivre les autres de près, & à tous, dès que le Soleil se montreroit, de monter la montagne. Cet ordre fut exécuté par les Macédoniens avec une vivacité & une valeur étonnante. Les affiégez coururent de tous côtez, & principalement aux endroits où l'on voioit les Macédoniens s'approcher. Pendant ce tems-là Philippe, sans que personne s'en fût apperçû, étoit monté avec une troupe de gens choisis à la citadelle par je ne sçai quelles routes coupées en précipices. Le signal fe donne, & aussi tôt tous en même tems vont à l'escalade. Le fauxbourg de la citadelle n'étoit pas défendu, le Roi s'en faisit, & y mit le feu. Cela fit trembler ceux qui défendoient les murailles. Car la citadelle prife, il ne leur restoit plus aucune ressource. Dans cette crainte ils laissent les murailles de la ville, & se fe sauvent dans la citadelle, les Macédoniens se rendent maîtres de la ville. Bientôt après la citadelle députa au Roi, à qui l'on en ouvrit les portes, mojennant que la garnison eût la vie sauve.

Des conquêtes si rapides jettérent la fraieur dans toute la Tryphalie. On y tint Conseil sur l'état présent de la patrie. Pour comble de disgrace Phylidas sortit de Typanée, & s'en alla à Léprée pillant en passant ses propres Alliez. Car ce fut alors la récompense qu'eurent les Alliez des Etoliens ; ils furent non seulement abandonnez lorsqu'ils avoient le plus besoin de secours, mais pillez & trahis, ils en fouffrirent plus qu'ils n'auroient fouffert d'ennemis victorieux. Les Typanéates se rendirent à Philippe. Ypane sit de même. La terreur se répandit de la Tryphalie chez les Phiabiens, qui de dépit contre les Étoliens, dont l'alliance leur étoit devenue odieuse, s'emparérent à main armée du lieu où s'affembloient les Polémarques. Il y avoit dans Phialie des pirates Etoliens, qui demeuroient là pour être à portée de piller le pais des Messéniens. D'abord ils eurent quelque desscin de s'emparer de la ville: mais comme ils virent tous les habitans assemblez pour la défendre, ils changérent de sentiment. Ils prirent des des àffürances de la part de la ville, & en fortirent avec leur bagage. Après quoi les Phialiens, envoiérent des Ambaffadeurs à Philippe, & le recurent dans la ville.

Pendant ce tems-là les Lépréates s'étant saiss d'une partie de leur ville, priérent les Eléens, les Etoliens & les troupes qui leur étoient aussi venues de Lacédémone, de sortir de la citadelle & de la ville. D'abord Phylidas fit la fourde oreille, & reftoit dans la ville comme pour la tenir en respect. Mais quand Taurion avec des troupes sut venu de la part du Roi à Phialie, & que Philippe lui-même s'en fut approché, les armes tombérent des mains à Phylidas, les Lépréates au contraire ranimérent leurs espérances. Quoiqu'il y eût dans la ville mille Eléens, mille tant Etoliens que pirates, cinq cens étrangers, deux cens Lacédémoniens, & que leur citadelle eut été occupée, ils ne fe laissérent point abattre, ils curent la fermeté d'entreprendre de se rétablir dans leur patrie. Ce courage & l'approche des Macédoniens épouvanta Phylidas, il fortit de la ville, & avec lui les Eléens & les Lacédémoniens. Les Candiots qui étoient venus pour les Spartiates, s'en retournérent chez eux par la Messénie, Phylidas se retira à Samique, & les Lépréates remis en possession de leur pais, envoiérent des Ambassadeurs au Roi, & lui livrérent leur ville.

### CHAPITRE XVIII.

Philippe subjugue toute la Tryphalie en six jours. Troubles excitez à Lacédemone par Chilon. Les Lacédemoniens sortent de Mégalopolis. Artissice d'Apelles contre les Aratus père & fils. L'Elide ravagée par Philippe.

PHilippe fit ensuite marcher à Léprée une partie de son armée, à ne se réserva que les soldats à petits boucliers & les armez à la legére, avec lesques il tacha de joindre Phylidas. Il le joignit, & lui emporta tout son bagage. Phylidas sorça sa marche pour s'échaper, & se jette dans Samique. Aussilié le Roi campa devant cette place, il rappella de Léprée le reste de son armée, & sit mine de vouloir faire le siège. Les Etoliens & les Eléens, qui n'avoient pour se désendre que leurs mains, craignirent les suites d'un siège, & demandérent quartier. Philippe leur accorda de fortir avec leurs armes, & ils se retirerent à Eléc. D'autres peuples du vossinage vin-rent aussi trouver le Roi, qui sans tirer l'épée joignit à ses conquêtes Phrixe, Stillagie, Bolax, Pyrge, & Epiralie. Il retourna ensuite à Léprée. Toute la Tryphalie ne lui coura que six jours à conquêters. Bb

rir. A Léprée il fit assembler les Citoiens, les exhorta de demeurer fidéles, mit garnison dans la citadelle, fit Ladique Acamanien Gouverneur de cette province, & partit pour Erée, où il partagea le butin à toutes ses troupes, & s'étant sourni là des provissons nécessaires, il prit quoiqu'au milieu de l'hiver la route de Mégalopolis.

Pendant que Philippe foumettoit à fa domination la Tryphalie, Chilon Lacédémonien, qui par sa naissance se croioit bien fondé à prétendre à la Roiauté, avoit peine à supporter que les Ephores eussent donné la préférence à Lycurgue. Pour se venger, il se mit en tête de brouiller. Rien ne sui parut plus propre à son dessein, que de fuivre les traces de Cléoméne, & de proposer comme lui un nouveau partage des terres, attrait infaillible, à ce qu'il penfoit, pour ranger la multitude à fon parti. Il fit part de fon dessein à ses amis, & en aiant trouvé deux cens aussi entreprenans que lui, il ne songeoit plus qu'à exécuter fon projet. Lycurgue & les Ephores qui l'avoient élevé à la Roiauté, étoient le plus grand obstacle qu'il cut à vaincre, ils furent le premier objet de sa colére. Un jour trouvant à table les Ephores, il les fit tous égorger : fupplice dont ils étoient bien dignes, la fortune en voulant les punir ne pouvoit mieux choisir la peinc. Ces gens-là méritoient de mourir d'une telle main, & pour un tel fujet.

Chilon après s'ètre défair des Ephores, s'en alla chez Lycurgue. Celui-c'étott chez lui, mais il échapa à fon ennemi. Quelques amis & voifins le firent évader, & il fe fauva par des chemins détournez à Pellene dans le territoire de Tripolis. Chilon étoit au defefpoir ¿ Lycurgue pris, rien ne devoir plus s'oppofer à fa fortune. Mais quoi-qu'il cut manqué fon coup. il s'étoit trop avancé pour reculer. Il entra dans la place, & palla au fil de l'épée tous ceux qu'il renontra de fes ennemis. Il exhorta fes parens & fes amis de fe joindre à lui, & étaha d'animer les autres par les plus belles promefles. Mais loin de fe remuer en fa faveur, chaeun au contraire s'élevant contre lui, il fe retira fecréement, traverfa la Laconie, & & fe réfugies.

chcz les Achéens.

Les Lacedémoniens craignant que Philippe ne vint à eux, mirent la récolte de l'année à couvert, & fe retirérent de Mégalopolis après en avoir rafé l'Athenée. C'est ainsi que ce peuple qui , pendant qu'il se gouvernoir par les loix de Lycurgue, formoir une si belle République, & s'éroir tendu si puissant, s'affoibilissir peu à peu de-puis la bataille de Leuêtres, & panchoir à sa roine, jusqu'à ce qu'enfin accable d'infortunce, déchiré par des séditions intellines, inquiée par de fréquens partages des terres & par des exils, il se soumit à la tyrannie de Naiss, lui qui jusqu'alors ne pouvoit pas même entendre prononcer le mot de servitude. Mais asse de gen son tratiel

de l'ancienne fiplendeur & de la chûte des Lacédémoniens. Ce qu'il y a de très-certain, c'est ce qui s'est paifé dans cette République depuis que Cléoméne cût renversé de fond en comble l'ancien gouvernement. Nous rapporterons chaque chôs en fon tens. De Mégalopolis le Roi vint par Tégée à Argos, où il passa l'este de l'hiver, applaudi & admiré autant pour la vertu qui le guidoit dans toutes ses actions, que pour les exploits de guerre où il s'étoit signalé au-delà de ce qu'on d'evoit attendre d'un Prince de son àce.

Pour revenir à Apelles, la défense que Philippe lui avoit faite de rien commander aux Achéens fans la participation de leur Chef, ne lui fit pas perdre de vûe le premier dessein qu'il avoit concu de réduire peu à peu les Achéens fous le joug. Mais les Aratus l'embaraffoient. Philippe avoit de la considération pour eux, principalement pour le pére, qui avoit été connu d'Antigonus, dont le crédit fur les Achéens étoit grand, & qui à une dextérité fingulière joignoit une intelligence profonde des affaires. Pour furprendre ces deux perfonnages, voici l'expédient dont il s'avifa. Il s'informa exactement qui étoient ceux qui ne goutoient pas la manière de gouverner des Aratus, il les fit venir chez lui des villes voifines, & là il n'y a point de careffes qu'il ne leur fit pour s'infinuer dans leurs esprits, & gagner leur amitié. Il leur ménageoit aussi les bonnes graces de Philippe, en faisant entendre à ce Prince que s'il s'en tenoit aux confeils des Aratus, il ne pourroit agir avec les Achéens que conformément au Traité d'alliance fait avec eux; au lieu que s'il vouloit l'en croire, & s'attachoit ceux qu'il lui présentoit, il disposeroit à son gré de tous les peuples du Péloponése. Le tems des Comices approchant. comme il cherchoit à faire tomber la Préture à quelqu'un de ses nouveaux amis, & à en faire exclure les Aratus, il perfuada au Roi de faire semblant d'aller à Elée, & sous ce prétexte de se trouver à Egium au tems des Comices des Achéens. Le Roi se rendit à ce Confeil. Apelles alla aufli à Egium au tems qu'il falloit, & à force de priéres & de menaces, il vint à bout, quoiqu'avec peine, de faire élire pour Préteur Epérate de Pharée, à l'exclusion de Timoxéne, pour qui les Aratus briguoient cette dignité.

Après cela Philippe le mit en marche, & paffant par Patres & par Dymes, il arriva a Tichos, chiteau à l'entrée du pais des Dyméens, & coù peu de tems auparavant Euripidas é'étoit jetté, comme nous avons déja dit plus haut. Le Roi, pour remettre ce poste aux Dyméens, campa devant avec toutes s'es forces. Les Eléens, qui le gardoient, ne tinrent pas long-tems contre la fraieur que cet appareil leur donna. Ils ouvrirent à Philippe les portes de cette fortereste, peu étendue à la vérité, puisqu'elle n'a pas plus d'un flade & demi de circuit, mais d'une sorce peu commune: car les murailles n'ont Bb 2 nas

### HISTOIRE DE POLYBE,

pas moins de trente coudées de hauteur. Philippe la rendit aux Dyméens, fit le dégât dans l'Elide, y fit un grand butin, & revint à Dymes avec son armée.

## CHAPITRE XIX.

Apelles accuse injustement les Aratus, il est démenti. Inquiétudes de ce personnage. Ordre établi par Antigonus dans la Maison Roiale. Philippe se retire à Argos, & y passe Phiver.

Pelles, non content d'avoir donné aux Achéens un Préteur de fa main, entreprit encore d'indisposer le Roi contre les Aratus, & de lui faire perdre toute l'amitié qu'il avoit pour eux. Il eut pour cela recours à une calomnie. Amphidame, Préteur des Eléens, avoit été pris à Thalamas avec tous ceux qui s'y étoient réfugiez, comme nous avons déja rapporté. Arrivé à Olympie avec les autres prisonniers, il empleta quelques amis auprès du Roi pour avoir la liberté de lui parler. Il l'obtint, & dit à Philippe qu'il avoit affez d'autorité sur les Eléens pour les engager à faire alliance avec les Macédoniens. Philippe le crut, le renvoia fans rançon, & lui donna ordre de dire aux Eléens que s'ils prenoient ce parti, tout ce qu'on avoit pris fur eux leur feroit rendu gratuitement, que leur païs seroit défendu contre toute insulte du dehors, & que sans garnison, sans impôt, libres de toute charge, ils continueroient de vivre felon leurs loix & leurs ufages. Quelque éblouissantes, quelque confidérables que fussent ces offres, les Éléens les écoutérent sans paroitre en être touchez, & ce fut cette occasion que faisit Apelles pour prévenir le Roi contre les Aratus.

Il lui fit entendre qu'il devoir fe défier de l'amitié que fembloient avoir pour lui ces Chefs des Achéens; gu'ils ne lui étoient pas en effet favorables; qu'eux feuls avoient détouiné les Eléens d'entrer dans fon alliance: que lorfiqu'il renvois Amphidame d'Olympie en Elide, lis étoient abouchez avec ce Précur, & lui avoient dit qu'il n'étoir point de l'intérêt du Péloponéle, que Philippe fit maitre des Eléens, & que c'étoit la raifon pourquoi ceux-ci rejettoient fes offres avec hauteur, s'en tenoient à leur alliance avec les Étoliens, & foure-noient la guerre contre les Macédoniens.

Sur la foi de ce difcours le Roi fait appeller les Aratus, & donne ordre à Apelles de répéter devant eux tout ce qu'il venoit de dire. Apelles répéta les mêmes chofes, & les foutint avec une hardieffié étonnante. Comme le Roi gardoit le filence, il ajouta que puisqu'ils étoient

si ingrats & si indignes des bienfaits de Philippe, ce Prince alloit affembler le Conseil des Achéens, & qu'après y avoir justifié sa conduite, il reprendroit la route de Macédoine. Là dessus Aratus le pére prit la parole, & dit au Roi qu'en général il feroit bien de ne point ajouter foi légérement & fans examen aux rapports qu'on lui feroit : mais que quand ces rapports regardoient quelqu'un de ses amis ou de fes Alliez, il ne pouvoit être trop fur fes gardes, que rien n'étoit plus utile ni plus digne d'un Roi, qu'il le prioit de faire appeller ceux (a) devant qui Apelles avoit mal parlé des Achéens, de l'obliger à se trouver lui-même au milieu de ces personnes, en un mot d'essaier tous les moiens possibles de connoître la vérité, avant que de rien découvrir de cette affaire aux Achéens.

Le Roi trouva cet avis fort bon, & dit qu'il ne négligeroit rien pour s'éclaireir du fait : on se sépara. Quelques jours s'étoient passez, sans

(a) Qu'il le prioit de faire appeller ceux devant qui Apelles avoit mal parlé des Achéens.] Pour repousser & jetter dans le dernier desordre ceux qui attaquent la réputation des gens de bien, il n'y a pas d'expédient plus utile que de coufron-ter l'accuse avec le calomniateur, & d'obliger celui-ci d'entrer en prenve. Polybe nous fait voir quelque chose de cette méthode dans Aratus, qui pousse à bout trouve le secret de couvrir de confusion son accusateur, & dit au Roi qu'il ne falloit rien oublier de tontes les choies par letquelles on pouvoit venir à la connoissance de la vérité. Le découvrir qui a raison. Il étoit nécesfaire qu'Apelles prouvat ce qu'il avoit avance, & le Roi tout plein de fagesse & de justice le vou-loit ainsi. Qu'arriva-t-il? Apelles ne parut point, & n'apporta aucune preuve de ce qu'il avoit avan-cé contre Aratus. Celui-ci fit encore plus que de se justifier contre les accusations de son ennemi, le hazard voulut qu'il produisit au Roi un temoin irreprochable, pour faire voir en même tems qu'Apelles étoit un franc imposteur ; ce cemis qu'a pésiés etors un tranc imposteur; éc qui fit que Philippe eut Aratus en plus grand-confidération, dit Polybe, & qu'au contraite il perdit toute l'eftime qu'il avoit pour Apeller, fans rien perdre pourtant de l'amisté qu'il svoit pour loit ce qui cl a difficile à allier. Il vaut meux dire qu'il avoit de grandes raisons de diffinuler. Les menionges & les calomiests devroisent dre en horreut aux personnes du premier rang, & encore plus aux favoris contre ceux dont ils craignent le concurrence, & qu'ils entreprennent de décrier. L'on verta dans peu la vérité de ce que dit M. de Rohan dans ses Mémoires, que ,, les intérêts des favoris sont ordinairement l'oi-" gine des maux dont le peuple est affligé. Ils " se jouent de leurs Maltres pour maintenit ou ", augmenter leur fortune, & quelquefois pourfe de decouvrir la veisie & de punir les calomnia-venger." Celt alors qu'ils deviennent infidé-teurs, les gratts. La calomnie et d'austant

plus criminelle & plus difficile à repouffer, qu'el-le part d'une personne pus puisffante & plus ac-créditée. Ceux qui y sont exposère, de crainte d'un plus grand mal, n'osent se détendre, & ceux qui connoissent le mieux leur innocence, se gardent bien de les justifier, des qu'ils voient qu'il y auroit du danger de découvrir la vérité par de bonnes preuves, comme fit Aratus; « ce « qui montre, da un Auteur judicieux , que », l'accendant du crédit fur la judicieux , que « l'accendant du crédit fur la judicie est un mal. « incurable dans le genre humain. " Il ne m'appartient pas de m'eriger en donneur d'avis & de préceptes, mais je me fouviens d'avoir lû quelque part dans je ne tçai quel Historien judicieux &c fort rompu au monde, une leçon admirable pour se garantir des piéges des calomuiateurs, qui ne font pas toujours les plus rusez du monde, bien qu'une infinite s'y prennent. Il faudroit, dit-il-qu'un Roi ou un Ministre se fissent une étude de foins & de recherche capitale pour se conserver le mérite qu'on veut opptimer, & découvrir la vérité à cette condition que ceux qui rappor-teroient des choses importantes à l'Etat seront récompenses, & ceux qui imposeront des calom-nies, quels qu'ils puissent être, sesont châtiez our notez d'infamie : autrement il teroit impossible de servir son Maltre ou la Republique dans sesaffaires. Ceux qu'il emploie, & qui le fervent avec plus de zele, de fidelité & de défintéressement, fe font rant d'ennemis lorfou'ils veulent remplir leurs devoirs , que s'il étoit permis de calomnier en fecret , lorsqu'on ne peut le venger ou s'avaneer autrement qu'en debusquant celub qui nous fait ombrage, la malice & les artifices de la Cout ne permettroient pas à un Ange d'y subsister six mois. Philippe, tout jeune qu'ilétoit , sçavoit parfaitement cette belie methode:

qu'Apelles fournit aucune preuve de ce qu'il avoit avancé: lorfqu'un incident arriva, dont les Aratus scurent profiter. Pendant que Philippe ravageoit les terres des Eléens, ce peuple, à qui Amphidame étoit fulpect, avoit résolu de s'en saisir, de le charger de chaînes & de le . releguer dans l'Etolie. Amphidame aiant pressenti leur dessein, s'étoit d'abord retiré à Olympie; mais fur l'avis qu'il reçut que Philippe étoit à Dymes pour le partage du butin, il alla l'y trouver. Les Aratus, à qui la conscience ne reprochoit rien , aprirent avec joie qu'Amphidame étoit arrivé d'Elide. Sur le champ ils priérent le Roi de le faire appeller, que personne ne sçavoit mieux les chess d'accusation dont on les chargeoit, puisque c'étoit avec lui que le complot s'étoit fait; que d'ailleurs il étoit intéresse à déclarer la vérité, puisqu'il n'étoit chasse de son pais qu'à cause de Philippe, qui étoit par conséquent alors fon unique refuge, & le seul dont il put espérer son salut. Le conseil plut au Roi, Amphidame est appellé, & dément l'accusation en tous ses chefs. Depuis ce moment-là l'estime & la consiance de Philippe pour Aratus ne fit que s'accroître & s'augmenter, & il rabattit au contraire de la bonne opinion qu'il avoit eue d'Apelles , quoique prévenu depuis longtems en sa faveur, il fermat souvent les yeux sur la conduite de ce Tuteur.

Cette difgrace ne fit pas quitter prife à cet esprit artificieux. Il en vouloit à Taurion, qui gouvernoit dans le Péloponése, & cherchoit les moiens de le perdre. Il ne dit cependant rien contre lui, au contraire (a) il en fit des éloges, & représenta au Roi que cet homme lui féroit utile dans fes expéditions. Louanges malignes, fous lefquelles il cachoit fon dessein, qui étoit d'en mettre un autre à la tête des affaires du Péloponése. Nouvelle espéce de calomnie pour nuire à ceux à qui l'on veut du mal, artifice malin & perfide inventé par les Courtifans, qui par jalousie & par avarice ne cherchent qu'à se détruire les uns les autres. Apelles mordoit encore à toute occasion fur Alexandre, Capitaine des gardes. C'étoit affez qu'il ne fût pas de fon choix pour qu'il lui déplût. En un mot tout ce qu'Antigonus avoit réglé, il le vouloit changer. Cependant autant que ce Prince

pen-

(a) Il ne die cependant rien contre lui , au con-& mitois Courtifins, l'artifice est use; mais les insidieuse ou fincere?

Grands du monde y font tous les jours aussi nourader il m fa der idgen.] On ne peut pas dif-veux, que fi la gloire de certe découverre étoir convenir que de tous les artitiones des Courtisans, due uniquement à celui qui s'en fiert, quoique le plus aife & le plus furanne, & en même tems missauter l'aient mis en ufage, pour empécher la plas malin, ne foir celul dont praie Polybe. Si les graces du Prince fair un fique t qui en eft trèsas pass masses, see not exist onto passe rooyse, as see graces our rince are un larget qui en ell treis-quelqu'un a'su'oit d'en chercher l'origine, il re-outer la root de la car on ne pouvoit en dire aucun mal, mais en le en effet percer dans les replis les plus secrets du louant. C'est ainsi que s'y prennent les adroits cœur humain, & y discerner si une louange est

pendant fa vie avoit bien gouverné le Roiaume & fagement élevé fon fils: autant eut-il foin, avant de mourir, de prévoir l'avenir & d'étendre sa prévoiance sur tout. Dans son testament il rendoit compte aux Macédoniens de ce qu'il avoit fait, leur donnoit des regles pour la conduite des affaires, & leur marquoit qui l'on devoit en charger. de forte qu'il ne laissoit aux Courtisans aucun prétexte de jalousie & de fédition. Entre ceux qu'il avoit auprès de lui, il choisit Apelles pour Tuteur, Léontius pour Colonel d'infanterie, Mégaleas pour Chancelier, Taurion pour Gouverneur du Péloponése, & Alexandre pour Capitaine des gardes. Apelles, déja maître de Léontius & de Mégaleas, auroit fort fouhaité exclure Alexandre & Taurion du maniement des affaires, pour les gérer lui-même ou par ses amis, & il en seroit venu à bout, s'il ne se fût pas brouillé avec Aratus: mais il fut bientôt puni de fon imprudence & de fon ambition. Car il fouffrit peu de tems après ce qu'il vouloit faire fouffrir aux autres. Nous rapporterons ailleurs cet événement, & nous tâcherons d'en détailler toutes les circonftances. Il est tems de finir ce Livre. Philippe après tous les exploits que nous venons de raconter, renvoia ses troupes en Macédoine, & passa l'hiver à Argos avec ses amis,

Fin du quatrième Livre.





# HISTOIRE

# POLYBE,

LIVRE CINQUIE ME.

### CHAPITRE PREMIER.

Philippe regame l'amitié des Aratus, & obtient par leur crédit des fecours de la part des Achéens. Il prend le parti de faire la guerre par mer. Trois de ses premiers Officiers conspirent contre lui.

ANNE'S de la Préture du jeune Aratus finit, felon la maniére de compter des Achéens, au lever des Pleiades, & Epérare lui fuccéda, Dorimaque étoit pour lors Préteur chez les Etoliens. Ce fut vers ce même tems qu'Annibal

au commencement de l'Eté, aiant ouvertement déclaré la guerre aux Romains, partit de Carthage-la-neuve, passa l'Ebre, & prit sa route vers l'Italie; que les Romains envoiérent Tibérius Sempronius en Afrique avec ume armée, & Publius Cornelius en Espagne, & qu'Antiochus & Ptolémée ne pouvant terminer par des conférences leur contestation sur la Cœletyrie, se disposérent à la décider par les

----

Philippe n'aiant ni vivres ni argent pour se mettre en campagne. fit affembler le Confeil des Achéens par leurs Magistrats, & l'assemblée se tint à Egium, selon la coutume. Là le Roi, qui voioit qu'A. ratus indigné de l'affront qu'il avoit reçu aux derniers Comices par les mauvaifes pratiques d'Apelles, n'ufoit en sa faveur ni de son crédit ni de son autorité, & qu'Epérate, naturellement inhabile à tout, étoit méprisé de tout le monde, il ouvrit les yeux sur la mauvaise manœuvre d'Apelles & de Léontius, & résolut de se bien remettre dans l'esprit d'Aratus. Pour cela il persuada aux Magistrats de transférer l'affemblée à Sicyone, où voiant à son aise les deux Aratus, & chargeant Apelles seul de tout ce qui s'étoit passe à leur préjudice, il les exhorta de ne pas se départir des sentimens qu'ils avoient conçûs d'abord pour lui. Il entra ensuite dans l'assemblée, où par le credit de ces deux Magistrats, il obtint des Achéens tout ce qu'il souhaitoit. Il fut ordonné que les Achéens lui donneroient cinquante talens le premier jour qu'il se mettroit en marche, & aux troupes la paie de trois mois avec dix mille mesures de bled: & tant qu'il feroit dans le Péloponése, dix-sept talens par mois. Ainsi se termina cette affemblée, & les Achéens qui la composoient se retirérent chacun dans leurs villes.

Les troupes forties des quartiers d'hiver, Philippe après avoir pris conseil de ses amis, jugea à propos de faire la guerre par mer. Sa raison fut que c'étoit le seul moien d'accabler bientôt & de tous côtez ses ennemis, qui ne pourroient point se secourir les uns les autres, dispersez comme ils étoient dans distérens païs, & craignant d'ailleurs pour eux-mêmes un ennemi dont ils ignoroient les deffeins, & qui par mer pouvoit bientôt tomber fur eux: car c'étoit aux Étoliens, aux Lacédémoniens & aux Eléens que Philippe devoit faire la guerre. Ce dessein pris, il assembla les vaisseaux des Achéens & les siens propres à Léchée, où par un exercice continuel il accoutuma fon infanterie Macédonienne à ramer. Il trouva dans fes foldats toute la docilité & toute l'ardeur possible. Car les Macédoniens ne se distinguent pas feulement par leur courage & leur valeur dans les batailles rangées sur terre, ils sont encore très-propres au service de mer, si l'occasion s'en présente. Ce sont des gens exercez à faire des fossez, à creuser des retranchemens, endurcis aux travaux les plus pénibles, tels enfin qu'Hésiode représente les Eacides, plus contens sous les armes que dans les festins.

Pendant que le Roi & les troupes Macédoniennes s'occupoient à Co-Tom. V. Cc rinthe

### HISTOIRE DE POLYBE.

rinthe aux exercices de la marine, & disposoient tout pour la campagne, Apelles ne pouvant (a) ni regagner les bonnes graces du Roi. ni supporter le mépris où il étoit tombé, sit complot avec Léontius & Mégaleas de se trouver dans toutes les affaires avec le Roi ; mais de s'y comporter de manière à renverier tous ses desseins. Il prit pour lui d'aller à Chalcis, & d'y faire en forte qu'il n'en vint au Roi nulle munition. Il fit part de ce pernicieux projet aux deux autres conjurez, & partit pour Chalcis sous de vains prétextes, dont il colora au Roi son départ. Il fur là si sidéle à la soi qu'il avoit donnée aux compagnons de fa perfidie, & il y feut si adroitement abu-

graces du Rol, ni supportor le moprie en il étale graces and Res, as jupperer to merrie on a servi-temble, it complete avec Léantine & Mégaltas.] L'envie & la julousse produsient souvent & pref-que toujours des calamitez publiques, l'orsque dans les Cours des Princes ces deux vices s'atrachent dans le cœur des Grands, des favoris & des hommes d'Etat, qui se voient dans on beau poste & à la rête des affaires. Plus ils sont elevez & avancez dans la confiance du Souverain, qu'ils gouvernent, plus ces deux litches & buffes possions trouvent maticre d'amorce. On ne peut alors fouffrir de compétiteurs , & furtout l qu'on s'apperçoit qu'un nouveau venu s'est mis fur les rangs dans la faveur par son mérite, par son esprit, par ses connoissances dans les affaires. & par la fagesse de ses conseils. Polybe nous fait voir dans l'exemple qu'il rapporte, combiens la jalousse d'autorité est dangereuse & fatale à un Prince, lorsque ses Ministres sont capables de s'y laisfer transporter. En voici trois qui se liguent contre Arstus, qui ne pouvoit gueres leur faire ombrage: il ne s'étoit pas infinue auprès de Philippe pour les fupplanter, mais feulement pour le bien de la cause commune. Apelles, qui étoit le Ministre & le favori du Roi , le voioit bien eomme les autres , & cependant par je ne sçai quel ctrange aveuglement il pousse fa jalousie à des excès qui sont à peine concevables. De joindre la calomnie à toutes fortes de mauvaifes actions pour perdre & faire tomber un concurrent, je ne vois rien là de fort farprenant, quoiqu'il n'y ait rien de p'us lâche & de plus infame. Mais comme ces fortes de pratiques font fort communes dans les Coure des Princes, on s'est fi fort accoutumé à ces fortes d'éxemples, qu'à peine y prend-on garde. Cela étoit si ordinaire en ce tems-la, comme il l'est encore aujourd'hui dans toutes les Cours du monde, que l'on n'en doit pas faire un grand crime aux Courtifans. Le grand nombre des coupables a fait peu à peu passer ces sortes de pratiques pour légitimes, & paffer ces fortes de praiques pour légitimes, et Monarques par quelqu'un de leurs Minisfres, plurôt pour un tout d'eiprit que pour une action mais ici ils a'unisfent tout contre leur Maitre, de qui puisse portre le moins du monde sur l'honconcurrent enfemble à la ruisee de ses troupes de

(a) Apelles ne pouvant ne regagner les bonnes se pousser à quelque prix que ce soit au préjudice de celle des autres

Notre Auteur explique parfaitement le mistère d'iniquité dans fa narration, fans sutrement ré-fiéchir fur ces infamies & fur de telles horreurs mais il s'elève contre de plus grandes, fi l'on peut mettre au-dessus des plus affreuses calonsnies la perfidie, l'infidelité & l'ingratitude des Mi-niftres des Princes envers leurs Maltres. Il n'est pas furprenant que le jeune Monarque n'ait pas fuccombé à la trahison de ses deux Ministres & de fon favori, il s'etoit deja précautionné contre leur malice en se livrant entierement aux conseils des deux Aratus, qu'il avoit priez de ne le point abandonner dans une conjoncture fi deli cate que celle où il se trouvoit. Ce Prince se voioit environné de trois hommes très-dangereux, qu'il avoit grand besoin de ménager, parce qu'ils s'étoient fait un grand nombre de créata-res dans l'acmée. Il falloit attendre l'occasion de s'en défaire sans bruit, car la peine n'étoit que s'en deinre lans brust, car la pesse n'etone que différée. Il vesiré bien qu'ils s'écissem mons ap-pliquez à le fervier, qu'à lui rendre suspects sis-terviteurs les plus capables de lai donner de bons confeiia. Un Rod qui fe trouve dans un tel cer-cle de difficultez, de doutes & de foupçons con-tre fet Ministres, se voit très-emburgile. Il femible presque impossible qu'il s'en puisse jamais ti-rer; parce que ceux-ci, qui ne sont pas assez habiles pour conduire ou pour former des entrepri-fes, ont du moins affez d'esprit & de malice pour les faire échouer. Trois hommes liguez enlem-ble feront plus aifement le coup qu'un feul, fur-tout s'ils font aidez encore des principaux Offi-ciers Généraux de l'armée. Ces trois hommes se livrérent à la plus noire de toutes les perfidies, la pénétration & l'intelligence la plus grande dans les affaires n'ont point de précautions à pendre pour s'en garantir. Aussi rédutsirent-ils ce Prin-

ce aux plus étranges embarras. Plusieurs trabuons ont été faites contre des neur & la reputation d'un Courtifan, qui veut de ses desseins, & le tout pour une affaire de Er de l'autorité que son ancienne faveur lui donnoit sur les peuples. au'enfin le Roi dénué de tout se vit réduit à mettre en gage sa vais-

felle, & à vivre sur l'argent qu'on lui prêta.

Quand les vaisseaux furent assemblez, & que les Macédoniens se furent formez à l'exercice de la rame, Philippe aiant diffribué des vivres & de l'argent aux foldats, mit à la voile, & aborda le fecond iour à Patres. Son armée étoit de six mille Macédoniens & de douze cens étrangers. Dorimaque, Préteur des Etoliens, avoit alors envoié cinq cens Neocrétes au fecours des Eléens fous le commandement d'Agélas & de Scopas: & les Eléens craignant que Philippe ne penfat à

jalousie: objet bien petit pour une si geande in-bérent, & firent une bréche à passer plusieurs co-famie, diront quelques-uns; mais œux qui con-bortes de front; lorsqu'il sur question de monter posifient la Cour-an jugeropat tout autrement, à l'alaux, Léousius se mit à la ête, bjen moi nousers as cour on pagerous rout surcement, a 1311ust, Leonitus is mit à la fête, bles moins fontiqu'il figurance eque M. de la Rochefoucut du loss le déficial étairer dans la ville, que d'empê-nous apprend, que la favora auff bien que l'amour cher qu'aucun n'y entre, la plopart des Officers nes se parage pas, se ne foutire aucun competir sant et gapare, ou corrompus. Cette meuraile teur. Ces lortes de trahifous John les plus fici- volonic dans des troupes braves se aguerries écuales, il faut être plus de trois pour les faire réuf-fir; pour faire qu'une entreprise échoue, il faut boaucoup de complices, & exeiter de braves gens à mal faire & à se perdre de réputation ; ce qui n'est pas aisé. Car lorsqu'on vient à approfondir la chase, il est fort facile de decouvrir les auteurs de la trahison. Chacun déclare les ordres qu'il a

reçus, pour ne pas passer pour infame. Si M. le Due de Vendôme , dans certaine affaire dont j'ai été le témoin. & qui arriva au commencement de la campagne de 1706. eût examine la choie, & recherche la caute d'un fi grand mal, il eût peut-être decouvert celui qui en étoit l'auteur, & l'eût fait infailliblement arrêter. Je le répéte encore, ces sortes de prati-ques pour ruiner les desseins les plus sages & les mieux concertez, quelque finement qu'on les con-duife, font très-faciles à découvrir. Quelque dédune, tont tres-zeries a decourt. Quesque de-lié qu'on foit, & quesque effort que l'on ait, il y a toujours du groflier. Si l'on ne va par puf-qu'à la conviction, on fait plus que foupçonner eux qui s'en mélent. Un traître qui averut l'en-nemi de tout ce qui se passe dans une armée, est difficile à decouvrirs mais quand il s'agit de faire " à la foi qu'il avoir donnée aux compagoons de manquer enne entreprife, ou de réduire une armée " fa perfidie, dit mon Auteur , & il y fost fi à l'extrémite faute de vivres , quoiqu'on fache », adroitement abufer de l'autorité que fon anà l'extrémité faute de vivres, quoiqu'on fçache qu'on:n'en manque pas, & qu'on nous engage par des confeils pernicieux dans des païs où l'on par des contents permetents dans des yax sol foi feat qu'on ne featroit en faire venar : quoi de plus aife que de remonter à la fource! Philippe le feat bien faire. Rien de plus mal concerte & de plus for que ce que Leóntius fit au fiège de Palce, pour empêcher que Philippe ne prit cette rance, pour emperante. Après que ce Prince cut fait ereufer des galeries fouterraines jusques fous les fondemens des murs de la ville, du côté de l'at-taque, qu'il les eur faits fapper & foutenir par

na Philippe, il jugea des-lors qu'il y avoit des traîtres dans son armée, & que Leontius avoit beaucoup de complices parmi les Officiers prin-cipaux de son armée, & qu'il n'étoit fidéle com-me les autres que lorsque son devoir n'étoit pas opposé à ses passions. Ecoutons Polybe. "Alors " le Roi s'approcha de la ville, & exhorta les af-" fiègez de faire la paix avec lui. N'en étant " point écouté, il fit mettre le feu aux bois de-", bout qui foutenoient le mir fappé; cette parn tie de mur tombe, & l'infanterse à rondaches, " felon l'ordre qu'elle en avoit reçu , marche la " première en cohortes. Trois jeunes foldats " avoient déja franchi la bréche: mais Léontius, 22 qui commandoit cette infanterie, se souvenant ,, de la parole qu'il avoit donnée aux autres con-" juroz, les empêcha de passer plus avant." Ce complot me paroit tout des plus lourds & des plus grofilers. Ce que sit Apelles pour réduire son Maltre aux dernières extrémitez, n'est pas plus sense. Ce Prince ne manquoit point d'ar-gent: pour faire en sorte qu'il en manquit, il prétexta un voiage à Chalcis. , Il fut là si sidéle " cienne faveur lui donnoit fur les peuples, qu'en-" fin le Roi dénué de tout se vit reduit à mettre ", en gage sa vaisselle. " On peut voir le châti-ment que le Roi sit de ces personnages.

Il y a bien peu de complots & de perfidies qu'on ne puisse aisement decouvrir, lorsque quelque habile homme se l'est mis une fois dans l'esprit. On fait quelque fausse considence de quelque entreprise importante, & alors on voit bientôt fondemens des murs de la ville, du côte de lat-fandemens des murs de la ville, du côte de lat-taque, qu'il les cât faits fapper & foutenir par lieu de foupeponner fa fidelité. Parlous franche-des bois debout, il y fit mettre le feu: de forte ment, on eft fouvent, plus traîter à fon Prince que les murailles ne tenant plus à rien, elles tom- que l'on ne penfe, lors même qu'on n'a aucune mettre le siège devant Cylléne, firent des levées d'étrangers, disposérent les foldats de la ville à la défense, & fortifiérent cette place avec foin. Là-dessus le Roi, pour avoir du secours dans le besoin. & pour se mettre en sûreté contre les entreprises des Eléens, prit le parti de laisser dans Dymes les étrangers d'Achaïe, ce qu'il avoit de Crétois, quelque cavalerie Gauloife, & environ deux mille hommes d'élite de l'infanterie Achéenne, & après avoir fait sçavoir aux Mesféniens, aux Epirotes, aux Acarnaniens & à Scerdilaïdas d'équiper leurs vaisseaux & de venir au-devant de lui , il partit de Patres au jour marqué, & alla prendre tetre à Pronos dans la Céphallénie.

Comme cette petite place étoit forte, & que d'ailleurs le païsétoit étroit, il passa outre jusqu'à Palée. Ce païs étoit alors plein de bled, & fort en état de nourrir l'armée. C'est pourquoi il sit débarquer scs troupes, & campa devant la ville. On tira les vaisseaux à sec, on les environna d'un fossé & d'un retranchement, & il envoia les Macédoniens au fourrage. Lui-même en attendant que ses Alliez euffent joint, & qu'on format l'attaque, il fe mit à reconnoître la place, & à voir de quel côté on pourroit avancer les ouvrages & approcher les machines. Deux raisons le portoient à ce siège. Par-là il enlevoit aux Etoliens un poste, hors duquel ils ne pouvoient plus faire de décentes dans le Péloponése, & piller les côtes d'Epire & d'Acarnanie: car e'est des vaisseaux de Céphallénie qu'ils se servoient pour ces fortes d'expéditions. Et en fecond lieu, il s'aquéroit & à fes Alliez une place, d'où l'on pouvoit très-commodément faire des ineurfions fur le païs ennemi. Car la Céphallénie est située sur le golfe de Corinthe, en s'étendant vers la mer de Sicile. Elle confine au Septentrion & à l'Occident du Péloponése, surtout au païs des Eléens & aux parties méridionales & occidentales de l'Epire, de l'Etolie & de l'Acarnanie.

Il ne se pouvoir une situation plus heureuse pour rassembler ses Alliez, pour incommoder ses ennemis, & mettre ses amis à couvert de toute infulte. Aussi le Roi souhaitoit-il passionnément de réduire cette Isle sous sa domination. Aiant remarqué que Palée étoit défendue de presque tous les côtez ou par la mer, ou par des précipices , &

au'on

intelligence avee l'ennemi. Lors par exemple qu'on & l'on se sent abattre l'autre : de forte que l'on se fait tomber des emplois à des gens qui en sont toutdégoûte, & l'émulation s'éteint ; ee qui a été la s-fait indignes par leur ignorance, & fourtent pour caufé de la petre d'une infinité d'excelles Offi-les aroit empôneix à de schofes pec convenables à ciers, qui voiant les honneurs de la guerre & les un homme d'honneur. & qu'on ne doit reconnol-te que par une fomme d'urgent rel qui n'ett pro-tre que par une fomme d'urgent rel qui n'ett pro-mables, fe four retires. Les graces accordées fans tre que par une routine et argent per un inte prob-pre que pour être efficion ou chef d'efficion, ou à sacun choix, s'uniquement à l'intrigue & à la tout autre emploi-peu honnête, & fouvent três-la faveur, dificit un homme d'effirit, ne ferrent infanne, ne fauorie l'être aux choise où il faute qu'à encourage let gens tians mérite, & à les ren-grandes vertus & beaucoup de ceur y co qui fait dre pires que devant. que l'on néglige les premières, qui n'avancent pas.

qu'on ne pouvoit en approcher que par une petite plaine du côté de Zacynthe, ce fut par-là qu'il pensa à faire ses approches & à former Patraque.

### CHAPITRE IL

Siège de Palée. Irruption de Philippe dans l'Etolie. Ravages que font les Macédoniens dans cette province. Therme prife d'emblée.

P Hilippe prenoit ainfi fes arrangemens, lorsqu'arrivérent quinze que ce petit nombre, à causé des troubles qu'excisoient dans l'Illyrie les principaux de la nation. Arriva aussi le second autre de la principaux de la nation. Arriva aussi le second qu'excisoient des l'Epirotes, des Acarnaniens & des Messeniens. Depuis la prisé de Phialée ces derniers n'avoient plus de prétextre qui les dispensat de par-

tager cette guerre avec les autres Alliez.

Quand tout fut prêt pour le siège, & que les batteries de balistes & de catapultes eurent été dreffées en lieu, d'où il étoit plus aifé de repousser les assiégez, le Roi aiant animé les Macédoniens à bien faire, donna ordre que l'on approchat des murailles les machines, &c qu'à leur faveur on creuf at des mines. Les Macédoniens se portent à ce travail avec tant d'ardeur, qu'en fort peu de tems les murailles furent percées à la longueur de deux arpens. Alors le Roi s'approcha de la ville, & exhorta les affiégez de faire la paix avec lui. N'en étant point écouté, il fit mettre le feu aux bois debout qui foutenoient le mur sappé, cette partie de mur tombe, & l'infanterie à rondaches. felon l'ordre qu'elle en avoit reçu, marche la première en cohortes. Trois ieunes foldats avoient déja franchi la bréche: mais Léontius, qui commandoit cette infanterie, se souvenant de la parole qu'il avoit donnée aux autres conjurez, les empêcha de passer plus avant. Comme il avoit aussi gagné & corrompu les principaux Officiers, & que lui-même, loin d'agir avec vigueur, affectoit de paroître épouvanté du danger, quoique l'on pût fort aisément s'emparer de la ville, l'on fut chasse de la bréche, & grand nombre de Macédoniens furent blessez. Avec des Chefs tremblants de fraieur & des foldats couverts de bleffures, on ne pouvoit plus rester devant la place, le Roi leva le siége. & prit conseil de ses amis sur ce qu'il avoit à faire.

Pour forcer Philippe à quitter ce siége, Lycurgue & Dorimaque avec un égal nombre d'Etoliens s'étoient jettez, celui-li sur le païs des Messèniens, & celui-ci sur la Thessalie. Sur quoi les Acamaniens & Company de la Company d

Cc 3

les Messeniens envoiérent des Ambassadeurs au Roi. Les Acarnaniens pressoient Philippe de tomber sur l'Etolie, & de faire sans crainte le dégat dans toute la province, qu'il n'y avoit pas de meilleur moien pour empêcher Dorimaque d'entrer dans la Macédoine. Ceux de Messéne demandoient du secours, & représentoient au Roi que, pendant que les vents Etéliens souffloient, en un jour il passeroit de Céphallénie à Messène, que l'on fondroit sur Lycurgue, qui ne s'attendoit à rien moins, & que ce Préteur ne pourroit éviter sa défaite. Ainsi raisonnoit Gorgus leur Ambassadeur, & Léontius l'appuioit de coures ses forces; toujours selon les vues de la conjuration, & pour arrêter le cours des exploits de Philippe. Car il est vrai qu'il étoit facile de passer à Messène, mais il n'étoit pas possible d'en revenir tant que les vents Etéfiens souffleroient : d'où il seroit arrivé qu'en suivant le conscil de Gorgus, le Roi renfermé dans la Messènie auroit été hors d'état de rien entreprendre de tout le reste de l'été, pendant que les Etoliens parcourant toute la Thessalie & l'Epire, ravageroient ces deux pais sans aucun obstacle. Tels étoient les pernicieux conseils que Gorgus & Léontius donnoient au Roi. Celui d'Aratus fut tout oppofé. Il dit qu'il falloit marcher vers l'Etolie, & y porter la guerre, que les Etoliens étoient en expédition. Dorimague à leur tête, & que par conféquent Philippe seroit le maître de faire dans leur patrie tels ravages qu'il lui plairoit,

Cet avis prévalut. Léontius avoit perdu toute créance auprès de son Prince, depuis qu'il s'étoit si lâchement comporté au dernier siège, & qu'il lui avoit donné de si mauvais conseils dans cette occasion. Roi écrivit à Epérate de lever des Achéens, & d'aller au secours des Mosseniens, & partant de Céphallénie, il aborda le second jour à Leucade, pendant la nuit. Après avoir tout disposé à l'Isthme de Diorycte, on v fit paffer (a) les vaisseaux. De là il entra dans le

(a) Appès esseis nom dight; à l'iffime de fins des realeux. Dien (a) die que Trajen dan fa Dirajet, our ple fire le vajidanz. I. La pragere contracte les Paries de trainporte fe validance de l'appendie de l'appendie valifieux i-finere par terre fair des trainants de l'Exphanace ce de cett afface container éche les Ardécies, que trajen un relation de l'appendie ce de cett affac sontainer éche le Ardécies, que trajen un relation c'ele validance de l'appendie d chement. Celà se voit dans Homère au siège de plus habile homme de mer de son siècle. Il y a Troie. Mais sans remonter si haut, César en uta du platist de voir deux ruséz Guerriers se disputer de même dans son expédition d'Angleterner. Les le termin. Celui-ci, a verti que l'Amriral Tud Romains comme les Grecs le servoient de cette avoit quelque dessein sur la ville d'Afrique, se mit méthode. Les Modernes l'ont très-bien connue, en devoir de la ravitailler, dans la crainte du fière ils ne l'ignorent pas encore: Lyfandre de Macé-dont elle étoit menacée. Chemin faifant il apdoine fit passer des vaisseaux d'un port à l'autre prit que son ennemi étoit à la Raquette avec sa

golfe d'Ambracie, lequel, comme nous avons déja dit, fortant de la mer de Sicile, pénétre fort avant dans les terres d'Etolie. Il aborda un peu devant le jour à Limnée, & aussitôt il donna ordre aux soll dats de repaitre, de se décharger de la plus grande partie de leurs équipages, & de se tenir prêts à marcher. Pendant ce tems-là il chercha des guides, & s'instruisse à fond de la carte du païs.

Aristophante, Préteur des Acarnaniens, le vint trouver là avec toutes les forces de fa province. Ces peuples avoient autrefois eu beaucoup à souffrir des Étoliens, & ne respiroient que la vengeance. L'arrivée des Macédoniens leur parue une occasion favorable. Tous prirent les armes, &c non feulement ceux à qui les loix l'ordonnent. mais encore quelques vicillards. Les Epirotes n'étoient pas moins irritez contre les Etoliens, & ils avoient les mêmes raisons de l'être : mais comme le pais est grand, & que Philippe étoit arrivé tout à coup. ils n'eurent pas le loifir d'affembler leurs troupes à propos. De la part des Etoliens Dorimaque n'avoit pris que la moitié des troupes, il croioit que ç'en seroit assez pour désendre les villes & le plat pais de soute insulte.

Le foir, Philippe aiant laissé les équipages sous bonne garde, partit de Limnée, & au bout d'environ soixante stades il sit halte, pour donner à son armée le tems de repaître & de se reposer; puis il marcha toute la nuit, & arriva au point du jour au fleuve Achelous, entre Conope & Strate, dans la vue de se jetter subitement & à l'impro-

flotte, & dass le caul d'Alcantara dans l'Itle de emporré infailliblement. Dans ce péril , dit Gérez. Cette nouvelle lui caufi une joie extré. », l'illibrime (d), Dangut invenue ce françaine, nes afficie que il l'prosent le françaine inmaint qualité de l'autre d'alternation de forte, & qu'il l'y brilevelu verc toute à flotte, « galires, & avec des pics & des hoisses, il la ropae droit au Geler, & trouve qu'on lai , ne certife le caud derrité lui pour lauver autre de veril. Dangut furprès dune avaguire fit , pac-là des visificans, & por empécher Aodé cravardaines, de lors d'autre d' no mer, une partie de fa florte étant defarmée; "tiouellement l'artillerie, & commanda sux s'étane remis de son trouble, eux reçours au der- "Turcs qui étoient dans le retranchemeot do fo nier reméde, qui fut de défendre l'embouchute ,, découvrir à toute beure. Plus de deux mile du canal, d'y faire transporter soo canoo, de s'y ,, Maures travaillerent à cet ouvrage, & fitent sa fortière, è de faire un grand for the la forte, blen qu'en pou de tens courige, ès riceit la fortière, è de faire un grand for the la forte, blen qu'en pou de tens couse la terre etcue. Chrictiene. Doris éen vount incommondé, jet-, bathé de ce côt-ia, è diffic et de la fine m l'aucre hors de portée. Il entre réduite de la commande personne de la commande qui l'étoient fi bien fortifies , qu'il n'étoit pas ,, que d'autres les poulfoicet par derriercengrand possible de les deloger de ce poste. Il falloit être , in ience, qui les tira à la fic l'une sprés l'aure ir de fan fair, & les bloquer en attendant. Il , hors de canal), & les ajunc quipres de trouperne dormoit ni mit oi jour, car il s'agifiort de ,, & d'attilière, Drague forti aloit per l'autre pendre un Amiral redoutable & toute fa flette, ... éèté de l'ètile, & Doris fe vit pris pour dupé. Drague vit bêrn que fi si écours strivoit, il feroit

(b) Marmel liv. 6. s, 2. 5. 41,

wifte data Therme. L'ontius vit bien que Philippe viendroit à bout de fon deffini, & que les Excliens auronent du deffous. Sa conjecture étoit fondée premiérement fur l'arrivée fubite & non attendue de Philippe dans l'Étolie, è en fecond lieu fur ce que les Etoliens, r'aismt pâ foupçonner que Philippe hazardit d'attaquer une place aulif forte que Therme, ils n'avoient ni prévu cette attaque, ni fair les préparatifs néceflaires pour s'en défendre. Ces confidérations jointes à la parole qu'il avoit donnée aux conjurez, lui firent confeiller au Roi de s'arrêter à l'Archelois, & d'y donner à fon armée, qui avoit marché toute la muit, quelque tems pour refpirer: confeil dont le but étoit de procurer aux Etoliens le loilir de fé difjorêr à la défenfe. Aratus au contraire, qui favoit que l'occasion passe étappe rapidement, & que l'avis de L'oontius étoit une trabison manisselte, conjura Philippe que l'avis de L'oontius étoit une trabison manisselte, conjura Philippe

de faisir le moment favorable, & de partir sans délai.

Le Roi déja piqué contre Léontius, fur le champ se met en marche, passe l'Achelous, va droit à Therme, & fait le dégât par tout où il passe. Dans sa route il laissa à gauche Strate, Aggrinie, Thestie, & à droite Conope, Lysimachie, Trichonie & Phoetée. Arrivé à Métape, ville fituée à l'entrée du lac de Trichonie, & à près de foikante stades de Therme, il sit entrer einq eens hommes dans cette place, que les Étoliens avoient abandonnée, & s'en rendit le maître. C'étoit un poste fort avantageux pour couvrir tout ce qui entroit ou fortoit du détroit qui conduit au lac, parce que les bords de ce lac ne font qu'une chaîne de montagnes escarpées & couvertes de grands bois, au travers desquels on ne passe que par un défilé fort étroit. Son armée traversa le défilé, les étrangers à l'avantgarde, ensuite les Illyriens, après eux l'infanterie à rondaches & la phalange, les Crétois faisoient l'arriéregarde; sur la droite & hors du chemin marchoient les Crétois foutenus des armez à la légére. La gauche étoit couverte du lac pendant près de trente stades. Au fortir du défilé, il rencontra un bourg appellé Pamphie, où aiant aussi jetté quelque monde, il s'avança vers Therme par un chemin très-apre & très-difficile, creuse entre des rochers fort escarpez, de forte qu'on ne peut passer en quelques endroits fans courir rifque d'y périr. Cependant il y a près de trente stades à monter. Les Macédoniens franchirent ces précipices en si peu de tems, qu'il étoit encore grand jour lorsqu'ils arrivérent à Therme. Philippe mit là fon camp, & envoia aussitôt ses troupes piller les villages voifins & la plaine de Therme; on pilla de même les maisons de la ville, où l'on trouva non seulement du bled & d'autres provisions de bouche, mais encore quantité de meubles précieux. Car comme c'étoit là que les Etoliens chaque année faisoient leurs marchez & leurs assemblées solemnelles, tant pour le culte des Dieux que pour l'élection des Magistrats, on y apportoit tout ce que l'on avoit de plus riche pour

pour nourrir & recevoir ceux qui y abordoient. Une autre raifon pourquoi il y avoit là tant de richesses, c'est que les Etoliens ne croioient pas pouvoir les mettre en lieu plus fûr. Jamais ennemi n'avoit ofé en approcher, & fa fituation rendoit cette ville fi forte, qu'elle passoit pour la citadelle de toute l'Étolie. La paix profonde, dont on jouissoit là depuis un tems immémorial, n'avoit pas peu de part à cette grande abondance de biens, dont regorgeoient les maifons bâties proche du Temple & les lieux circonvoifins.

#### CHAPIT R E III.

Excès que commirent les soldats de Philippe dans Therme. Reflexions de Polybe sur ce triste événement.

Près avoir fait pendant cette nuit un butin immense, les Macédoniens tendirent les tentes. Le matin on résolut d'emporter tout ce qui s'y trouveroit d'un plus grand prix. On amassa le reste par monceaux à la tête du camp, & on y mit le feu. On prit de même les armes qui étoient suspendues aux galeries du Temple, on mit de côté les meilleures pour s'en fervir au befoin, on en changea quelquesunes, & le reste qui montoit à plus de quinze mille sut réduit en cendres. Jusques-là il n'y avoit rien que de juste, rien qui ne fût selon les loix de la guerre, mais ce qui se fit ensuite, je ne sçai comment le qualifier. Transportez de fureur par le souvenir des ravages qu'avoient faits les Etoliens à Die & à Dodone, ils mirent le feu aux galeries, briférent (a) tous les vœux qui y étoient appendus, & entre lesquels

(a) Ils mirest le fin aux galeries, brijerrest loue Marcellus dans Grocius (a) de ce " qu'il tent le voux qui y sinten appendun.") Cez " épugna tous les délices de Spraciol, les characters de la servicion point. Rela ses modernes de la companyation de la compa bles, puisque leur destruction ne produit rien, & n'est pas capable d'affoiblir l'ennemi? Ciceron

(a) Droit de la guer, & de la paix, l. 3. c. 12. Dd

Tome V.

il v en avoit d'une beauté & d'un prix extraordinaire. On ne se contenta pas de brûler les toits, on rafa le Temple, les statues, dont il y avoit au moins deux mille, furent renverlées. On en mit en piéces un grand nombre, on n'épargna que celles qui avoient des inscriptions, ou qui représentaient les Dieux. Et on écrivit sur les murailles ce vers célèbre, un des premiers fruits de la poesse de Samus fils de Chrysogone, & qui avoit été élevé avec le Roi.

Voi Dios, c'est de là que le coup est parti.

L'hor-

, des choses qui ne regardent que l'embellisse. , ment, on le doit encore par une raison parti-" culière à l'égard de celles qui sont dédices à un " ufige pieux: car quoique ces chofes-là mêmes s, foient publiques en leur manière, & que par » consequent on puisse les violer impunément » par le droit des gent; neanmoins si l'on n'en » n'en appréhende aucun mal, le respect qu'on " doit avoir pour ce qui est confacré à Dieu, de-,, mande que l'on conserve ces édifices faints, & » ce qui en dépend, particuliérement fi la guer-" re le fait entre personnes qui reconnoissent un " même Dieu, & qui le servent dans une même " religion , quoique peut être lls foient de diffé-,, rente opinion fur quelques points, ou fur quel-,, ques flatuts & céremonies. Cela doit même, ce me semble, s'etendre plus loin, fi les peuples contre lesquels on est en guerre adorent le même Dieu: par confequent les Mosquees des Tures devroient être inviolables, outre que la bonne poli-tique devroit nous y porter. Il y a des cas où la destruction de tous les édifices d'une ville peut octruction de tous les editices d'une ville peut être permité par tous les moiens qu'on puiffé imaginer; loriqu'on peut parvenir à la paix par ces lortes de voies. Dans les villes habitées par des Corfaires, on y peut faire du pis que l'on veut, fans que la confcience & l'honneur du Général y foit interesse le moins du monde. Le Grand Seigneur n'a jamais trouvé fort étrange que les Chretiens se vengent par le bombarde-ment des villes des Corsaires d'Alger, de Tunis de châtiment, & d'être brûlez & bombardez. On penfe comme cela à la Cour de Constantinople, & l'on pense équitablement

Pour revenir a Thucydide, j'ai lieu de douter un reu si certe loi des Grees de respecter les choses sacrées à la puerre, & d'épargner les Temples rent lieu d'en être contens. Cette affaire produi-des Dieux, étoit audi religieusement observée sit la guerre qu'on appelle sacrée. Ce qui y aida des peuples de la Grece que ce grand Historien le plus, c'est que l'Amiral de la flotte des Athèprétend nous le faire accroire. Il y a mille exem-niens aiant rencontré quelques vaiffeaux de Denis ples qui pronvent le contraire. Notre Auteur, Tyrar de Syracufe, dans l'un desquels il y avoit

de toucher aux lieux facrez. " Or si pour la rais qui s'élève si fort coutre Philippe, n'a pas trop ,, son que nous venous de dire, dit le même Gre-bonne grace de se recrier si vivement contre , tius, on doit observer cette maxime i l'egard l'impiete de ce Prince; les autres Grecs de son pais ctoient-ils plus refervez envers les Temples des Dieux ? Les Atheniens & les Lacedemoniens, qui faisoient tant les dévots, & sur tout les premiers, qui a voient établi une espéce d'Inquisi-tion, ne laissoient pas que d'être de francs facri-lèges, ou fauteurs de facrilèges. On se souviendra de Philomele, Général des Phocéens; ne fe mit-il pas en tête de piller le Temple de Delphes, & do mettre le Dieu, qu'on y adoroit avec un faint tremblement, & auguel on venoit facrifier de toutes les parties du monde, de le mettre, dis-je, aussi goeux & déguenille qu'un mendians? Je pense qu'il fit fort bien, puisqu'il avoit un be-foin extréme de son or & de son argent. Il lui deste leure (Elle La leur de le fon or & de son argent. étoit impossible de tirer sa patrie d'une décaden-ce si visible, s'il ne se rendoit le maître du Temple de Delphes, où il y avoit des tréfors immenfes. Il proposa son dessein à Archidamus Roi de Lacédémone, qui trouva cette proposition admi-rable, mais comme le succès de cette entreprise rable; mais comme le succes de cette entreprise n'étoit fondé que sur une certitude purement de spéculation, il sui répondit qu'il l'aideroit seré-tement, pour ne point commettre la gloire de son pais, & qu'il lai fourniroit tout ce qui lui feroit necessaire pour cette entreprise, bien entendu qu'il auroit fa part du busin. Les Athéniens, qui ne préféroient pas moins que les Lacé-démoniens le bien temporel de l'Etat à celui de la religion, siant eu vent du dessein de Philoméle, trouverent qu'Apollon étoit trop riche & trop opulent pour un Dieu si fort subalterne, & dont & de Tripoli: & bien que lous sa protection & le département ne s'étendoit guéres au delà des de même religion que lui, si les juge très dignes environs du mont Parnasse; les Athéniens, disje, se liguérent avec ceux de Lacédémone. L'entreprife reuflit, & Philomele emporta des trefora immenses. Ceux qui l'avoient aide dans cette entreprise, eurent une si bonne part dans le partage de l'or & de l'argent du Temple, qu'ils eu-

L'horreur qu'avoient inspirée à Philippe & à ses amis les facriléres commis à Die par les Étoliens, leur persuadoit sans doute qu'il étoit permis de s'en venger par les mêmes crimes, & que ce qu'ils faisoient n'étoit qu'une juste représaille. On me permettra de penser autrement. Le cas est ailé à décider. Sans chercher ailleurs des exemples que dans la même famille roiale de Macédoine, quand Antigonus eut vaincu en bataille rangée Cléoméne Roi des Lacédémoniens, & se se fut rendu maître de Sparte, il pouvoit alors disposer à son gré de la ville & des habitans: cependant loin de févir contre les vaincus, il les réta-

des fimulacres d'or & d'yvoire, qu'il envoioit pour être confacrez à Jupiter Olympien , & à l'Oracle de Delphes, s'en faifit fans scrupule, tant ce Dieu-ci plus que l'autre jouoit de malbeur en ce tems-là: il amena les vaisseaux à Athenes; & comme il se sentit quelque scrupule de conscien-ce d'avoir piraté & pille l'Oracle & Jupiner lui-même, il demanda à ses Maltres, dit Bayle dans l'article de Philoméle, ce qu'il feroit de ces fi-mulacres. Le peuple affemble fur cette proposition, fit un Decret qui ordonna à Iphicrate de no pas examiner de fi près ce qui concerne les Dieux, toit pas quelqu'un fur le pillage des Temples. Q. & d'avoir un fois extréme des troupes. Ce De- Pleminius, que Sejoino avoit Lisifé pour Com-cert des Athaciens me parolt trés-juste. Persé mandant à Locres; après que les Romains se fudemande à quoi bon tous les tréfors entaffez dans rent rendus maltres de cette ville fur les Carthales Temples des Dieux?

### Dicite Pontifices in facro quid facit aurum.

Grotius prétend que dans une nécessité extréme, le Prince est en droit de se faiiir des treiors des lieux faints sans les piller, c'est-à-dire avec dessein de les rendre lorsqu'il sera en état de le faire, ou de les appliquer au foulagement de ses peuples; ce qui est encore mieux.

Si ces considérations de Polybe, qui font trèsbelies, cussent été entre les mains de Tite-Live : je doute qu'il est pu s'empêcher d'y mettre du merveilleux; les Divinitez pillées miserablement, & leurs Autels renverfez fans feu ni lieu, eussent fans donte produit quelque châtiment de grand éclat fur ces impies; mais comme pas une ne bougea, mon Auteur n'a garde de les mettre en mouvement dans son imagination. Il falloit qu'elles chérissent l'eaucoup les Grecs, & qu'elles n'aimassent guéres les Gaulois dons leur invasion sur l'Oracle de Delphes, dont j'ai parlé dans mon premier Tome page 8. & contre laquelle Apollon se filcha si fort. Je l'ai rapportée d'une certaine fa-çon; mais un Sçavant de Toulouse a trouvé nn you; man un syaunt er Jouleur brother une peu érange que j'eusite parle de cette affaire de telle forte que je traitafie d'imagination l'ar de Touloufe. Cet or , comme un taifinan malen-contreux, porta maiheur à tous ceux qui le tou-chéreux, comme pourroient faire les dépouilles d'un pestifére; il douna la peste sux nas, & causa mille difgraces aux autres : de forte qu'on fut

obligé de le jetter dans un lac pour se garantir d'un charme fi dangereux. " Quintius Cepio, ,, qui commandoit dans les Gaules, difent certains Auteurs, que je n'ai pas cru trop surs, croiant le charme rompu sprès un si grand espace de tems, ", le retira pour fon ma'heur, & celui ", de tous ceux qui le touchérent; d'où vient le " proverbe de l'or de Toulouse, pour exprimer la " fatalité qui semble attachée à ces sortes de " choics.

Ce seroit un prodige si Tite-Live n'en rapporginois, furpaffa ceux-ci en méchanceté & en ava-

rice. Après avoir rançonné & pille les habitans, & que les troupes n'eurent plus rien à prendre, non plus que lui, Tite-Live dit qu'il se jetta en-fin sur les choses sacrées. Il pi.la les Temples les uns après les autres; & comme les Dieux ne remuoient pas, il crut que Proferpise ne lui feroite pas plus de mal. Il y avoit de grands trefors, aufquels, dit-il, on n'avoit pas encore touché, de ce n'est qu'ils furent pris par Pyrhus Roi des Epirotes; & comme les femmes n'y vont pas de main morte, lorsqu'elles sont en pouvoir de se nger, celle-ci n'eut garde d'imiter Apollon, q laissa piller son Oracle. Elle fit sentir nu Roi des Epirotes tout le poids de sa puissance & de son adjuntation, & Paccable de tant de melheurs & de petres, qu'il fut obligé de rapporter dans fon Temple tout l'or qu'il fut obligé de rapporter dans fon troupes de Plemintus & leurs Chefs éprouvérent de plus grands maux car ainst pillé les mêmes tréfors, à peine les eurent-ils entre les mains qu'ils devinrent comme des furieux & des enragez: ceux qui se crurent moins bien partagez se plaignirent, & querellerent les autres dont la part leur parut trop große, de forte qu'ils en vinrent aux mains le Capitaine contre le Capitaine, le foldat contre le foldat avec tant de rage & si horriblement, qu'il y en eut une infinite qui péri-rent. Tite-Live s'étend beaucoup là-deffus; & perd beaucoup de fon tenus, qu'il eût pû emploier à dire la vérité: car je foupconne fort ce fait-là d'invention & de chimére.

Dd 2

blit dans la forme de gouvernement qu'ils avoient reçûe de leurs péres, & ne retourna en Macédoine qu'après avoir fait de grands biens & da la Gréce en général, & aux Lacédémoniens mêmes qu'il venoir de le foumettre. Aus par la lors pour bierateur, & après sa mort pour libérateur, & s'acquit non feulement chez les Lacédémoniens, mais parmi tous les peuples de la Gréce, une réputation & une gloire immortelle.

Ce Philippe, qui le premier a reculé les bornes du Roiaume de Macédoine, à qui la famille Roiale est redevable de toute sa splendeur, & qui défit les Athéniens à Chéronée, ce Philippe a moins fait par les armes que par la modération & la douceur. Car dans cette guerre il ne vainquit par les armes que ceux qui les avoient prifes contre lui : mais ce fut par fa douceur & fon équité qu'il fubjugua les Athéniens, & Athénes même. Dans la guerre, la colére ne l'emportoit point audelà des bornes, il ne gardoit les armes que jusqu'à ce qu'il trouvât occasion de donner des marques de sa clémence & de sa bonté. De là vint qu'il rendit les prisonniers sans rançon, qu'il eut soin des morts, qu'il fit porter par Antipater leurs os à Athénes, & qu'il donna des habits à ceux qui s'en alloient. Ce fut par cette fage & profonde politique qu'il fit à peu de frais une conquête très-importante. Une telle grandeur d'ame étonna l'orgueil des Athéniens, & d'ennemis qu'ils étoient, ils devinrent ses Alliez les plus fidéles & les plus dévoucz à fon fervice.

Que dirai-je d'Alexandre? Irrité contre Thébes jufqu'à vendre à l'encan ses habitans, & raser la ville, tant s'en faut qu'il oubliat le respect qu'il devoit aux Dieux, qu'il eut soin que l'on ne commit pas, même par imprudence, la moindre faute contre les Temples & les autres lieux facrez. Il passe en Asie pour y venger les Grecs des outrages qu'ils avoient reçus des Perfes, les coupables font punis comme ils le méritoient; mais tous les endroits confacrez aux Dieux font épargnez & respectez, bien que ce sut contre ces endroits-là mêmes que les Perses s'étoient le plus acharnez dans la Gréce. Il eût été à souhaiter que Philippe, toujours attentif à ces grands exemples, eût eu plus à cœur de paroitre avoir succédé à une modération si sage qu'à la Couronne. Il avoit grand soin que l'on scût que le sang d'Alexandre & de Philippe couloit dans ses veines; mais d'être imitateur de leurs vertus, c'est à quoi il pensoit le moins. Aussi dans un âge plus avancé, fa réputation fut-elle aussi différente de la leur, que sa manière de régner l'avoit été. Cette différence de conduite est sensible dans l'affaire présente. Pendant qu'il s'emporte aux mêmes excès que ceux qu'il punit dans les Etoliens, & qu'il remédie à un mal par un autre, il croit ne rien faire que de juste: par tout il décrie Scopas & Dorimaque comme des facriléges, pour les attentats qu'ils avoient commis

à Die & à Dodone contre la divinité; & quoiqu'il soit aussi criminel qu'eux, il ne peut s'imaginer qu'on-le mettra au rang de l'un & de l'autre. Cependant les loix de la guerre y font formelles; elles obligent souvent de renverser les citadelles & les villes, de combler les ports, de prendre les hommes & les vaisseaux, d'enlever les fruits & autres chofes femblables, pour diminuer les forces des ennemis & augmenter les nôtres, mais détruire ce qui, cu égard à la guerre que nous faifons, ne nous procure aucun avantage, ou n'avance pas la défaite des ennemis, brûler des Temples, brifer des statues & autres pareils ornemens d'une ville, il n'y a qu'un homme furieux & hors de lui-même qui foit capable d'un tel emportement. Ce n'est pas pour perdre & ruiner ceux qui nous ont fait tort, que l'on doit leur déclarer la guerre, si l'on est équitable: c'est pour les contraindre de réparer leurs fautes. Le but de la guerre n'est pas d'enveloper dans la même ruine les innocens & les coupables, mais plutôt de fauver les uns & les autres. Il n'appartient qu'à un Tiran de mériter par ses mauvaises actions & par la haine qu'il a pour ses sujets d'en être haï, & de n'avoir de leur part qu'une obéissance forcée: mais il est d'un Roi de faire en forte par la fagesse de sa conduite, par ses bienfaits & par sa douceur, que son peuple le chérisse & se fasse un plaisir d'obéir à ses

Pour bien juger de la faute que fit alors le Roi de Macédoine, on n'a qu'à se représenter quelle idée les Etoliens se fussent formée de ce Prince, s'il cut tenu une route toute opposée, & qu'il n'eût ni brûlé les galeries, ni brisé les statues, ni profané les autres ornemens du Temple. Pour moi je m'imagine qu'ils l'eussent rangé au nombre des Princes les plus accomplis. Leur conscience les y auroit portez par les reproches qu'elle leur auroit faits des facriléges commis à Die & à Dodone: & comme d'ailleurs ils auroient senti que, quand même Philippe, maître alors de faire ce qu'il lui auroit plû, les eût traitez avec la derniére rigueur, il ne leur auroit que rendu justice; ils n'auroient pas manqué de louer fa génerosité & son grand cœur. En se condamnant eux-mêmes, ils auroient admiré & le respect que le Roi cut témoigné pour la divinité, & la force d'esprit avec laquelle il cût commandé à sa colère. En effet il y a sans comparaison plus d'avantages à vaincre par la générolité & par la justice, que par les armes. On se soumet à celles-ci par nécessité, à celles-là par inclination; il en coûte beaucoup pour ramener par les armes les ennemis à leur devoir, la vertu le fait sans péril ni dépense. Enfin c'est à leurs sujets que les Princes qui vainquent par les armes doivent la plusgrande partie des bons fuccès; s'ils vainquent par la vertu, ils emportent feuls tout l'honneur de la victoire.

On dira peut-être que Philippe étoit alors si jeune, qu'on ne peut Dd 3 rai-

### HISTOIRE DE POLYBE.

214

raifonnablement le rendre responsable du sac de Therme, & que se amis, entraures Aratus & Demetrius de Pharos, en sont plus cupables que lui. Sans avoir vécu de ce tems-là, on n'aura pas de peine à découvrir lequel de ces deux considens a poussé son maire à cert extrémité. Outre qu'Aratus, par caractère, étoir prudent & modéré, & que la témérité & l'inconsidération faisient le caractère propre de Demetrius , il se présentera la salvieu ne cas pareil & bien attessé qui nous instruira du génie de ces deux personnages. Maintenant retournous à notre sujot.

### CHAPI.TRE IV.

Philippe fort de Therme, il est suivoi dans sa retraite. Sacrifices en actions de graces. Troubles dans le camp. Punition de ceux qui en étoient les auteurs. Légères expéditions des ennemis de Philippe & de ses Alliez.

PHilippe aiant pris tout ce qui se pouvoir emporter, sortit de Therme & repris le chemin per le chem pesamment armez marchoient à la tête, les Acarnaniens & les étrangers à la queue. On se hâta de passer les défilez, parce que l'on prévoioit que les Étoliens profiteroient de la difficulté des chemins pour infulter l'arriéregardee. Cela ne mangua point. Ils s'affemblérent au nombre de trois mille, commandez par Alexandre de Trichonie. Tant que le Roi fut sur les hauteurs, ils n'oférent approcher, & se tinrent cachez dans des lieux couverts. Mais dès que l'arriéregarde se fut mise en marche, ils se jettérent dans Therme, & chargérent en queue. Plus le tumulté croissoit dans les derniers rangs, plus les Etoliens, que la nature des lieux encourageoit, redoubloient leurs coups. Le Roi, qui s'attendoit à cet accident, avoit, en décendant, posté une troupe d'Illyriens & de fantassins choifis fous une colline, lefquels fondant fur les ennemis qui pourfuivoient en tuérent cent trente, & n'en prirent guéres moins de prifonniers, le reste s'enfuit en desordre par des sentiers détournez. L'arriéregarde en passant mit le seu à Pamphie, & aiant traversé les défilez sans danger se joignit aux Macédoniens. Philippe l'attendoit à Métape. Le lendemain qu'elle fut arrivée, aiant fait raser cette place, il se mit en marche & campa proche d'Acres; le lendemain faifant le dégât où il paffoit, il alla camper devant Conope, où il demeura le jour suivant : après lequel il marcha le long de l'Achelous jusqu'à Strate, où aiant passé la rivière il se logea hors de la portée

du trait, & harcelloit de là les troupes qu'on lui avoit dit s'y êrre jettées au nombre de trois mille fantaffins, quatre cens chevaux d'Etolie & cinq cens Crétois. Personne n'aiant le courage de sortir des portes, il sit avancer son avantgarde, & prit la route de Limnée, où étoient se vassificaux.

A peine l'arriéregarde avoit quinté la ville, que quelques chevaux Eroliers vinnent intquiéter les derniers. Ils furent fuivis d'un corps de Crétois & de quelque infanterie Erolienne, qui fe joignit à la cavalerie. Le combat s'échauffant, l'arriéregarde fut obligé de faire volteface & d'en venir aux mains. D'abord on combatur à forces égales, mais les étrangers de Philippe étant venus au fecours, les ennemis pliérent, & l'infanterie péle-mêle avec la cavalerie Erolienne prit la fuire. Les troupes du Roi en pourfaivirent la plûpart jud-qu'aux portes & au pied des murailles, & en paffèrent environ cent au fil de l'épé. D'epuis etter affaire eux qui étocient dans la ville n'ofèrent remuer, & l'arriéregarde joignit tranquillement le refte de l'armée & les vaiffeaux.

Ils n'y parent diffimuler, & chacun s'apperçut d'abord qu'ils ne prenoient point autant de part que le refle de la compagnie à la joie d'une di heureuse expédition. Mais ce que l'on ne fatioit que foupconner d'abord, ils le firent éclater, quand le repas fuir plus avancé, & que le vin eut échauffé la rête des conviez. Troublez par le vin, le repas ne fur pas plutôt fini; qu'ils cherchérent Aratus avec emperfiement. Ils le joignirent, & des injures ils pafferent bientôt aux pierres. On s'amaifé chacun pour foutenir son parti, tout le camp est en tumulet. Le bruit vient aux oreilles du Roi; il envoie pour s'avoir ce qui se passe, de pour remédier au desfordre. Aratus raconte le fait, artest tous ceux qui étoent préfens, se reire du tumulte, & se fauve dans sa tente. Pour Léontius, il se coula je ne s'gai comment au travers de la presse.

Lc

Le Roi exastement informé de ce qui s'étoit pallè, fit appeller Mégaleas & Crinon, & leur fit une févére reprimande: mais ceux-ci loin d'en paroitre touchez, ajoutérent une nouvelle faute à la première, en proteflant qu'is n'en refleroient point là, & qu'is s'e vengeroient d'Aratus. Cette menace irrita le Roi de telle force, qu'il les condamna à une, amande de vingt talens, & les fit jetter en prifon. Le lendemain il envois chercher Aratus, l'exhorta de demeurer tranquille, & lui promit de mettre bon ordre à cette affaire. Léontius averti de ce qui étoit arrivé à Mégaleas, vin fiurir de quelques foldats à la tenre du Roi, perfuadé que ce jeune Prince auroit peur de ce cortége, & changerott bientôt de réfolution. Arrivé devant le Roi, qui a tét alfez bardi, demanda-cil, pour porter let mains fur Mégaleas tre pour le mettre en prifigh Cef moi, répondit férement le Roi. Léontius fut effraié, il jetta quelque foupir, & se retira fort en colére.

On mit enfuite à la voile, on traverfa le golfe, & la flotte arriva en peu de tens à Leucade. Là le Roi, après avoir donné ordre aux Officiers nommez pour la diffribution du butin de faire leur charge en diligence, alfembla fes amis pour examiner avec eux l'afraire de Mégaleas. Aratus s'éleva contre ce traitre, & reprenant l'initiore de fa vie de plus haut, il alfira & prouva par rémoins un meutre infigne qu'il avoir fait après la mort d'Antigonus, la confipiration où il étoit entré avec Apelles, & les mauvaties pratiques dont il s'étoit fervi pour faire échouer le fiége de Palée. Mégaleas ne pouvant rien alleguer pour fa défente, fur condamné tout d'une voix. Crinon demeura en prifon, & L'ontous fe rendic caution de l'amande imposée à Mégaleas. Voilà où abouit cette conjuration d'Apelles & de Léontus. Ils comptoiner épouvanter Aratus, écarter tous les amis de Philippe, & mener ensure les affaires felon qu'il conviendroit le mieux à leurs intérêts, & tous leurs projets furent reri-

verfez.

Lycurgue ne fit rien de mémorable dans la Meffènie. Il retourna à Spartes, mais s'étant remis peu de tems après en campagne, il prit Tégée. Après la ville il voulut atraquer la citadelle , ou s'étoient rettrez les habitans & la garnifon, mais il fut obligé de lever le fiége, & de erpendre la route de Sparte.

Les Eléens firent auffi des courses sur le pais des Dyméens. Ceuxci envoiérent de la cavalerie pour les arrêter; mais elle tomba dans une embuscade, & y sur taillée en piéces. Nombre de Gaulois y périrent, & entre les soldats de la ville on sit prisonniers Polyméde

Egéen, & deux de Dymée, sçavoir Agésipolis & Mégarles.

A l'égard de Dorimaque, nous avons déja dit qu'il n'avoit fait prendre d'abord les armes aux Étoliens, que parce qu'il s'étoit persuadé qu'il qu'il pilleroit impunément la Theflalie, & qu'il forceroit Philippe de lever le siège de Palée: mais trouvant dans cette province Chylógone & Patrée dispose à lui tenir ette, il n'osa s'exposer à un combat dans la plaine, & pour l'évirer il se tint toujours au pied des montagnes, jusqu'à ce que les Macédoniens se sussent propriet dans l'Etolie, il fallut qu'il quittât alors la Theflalie pour venir au secours de son propre pais. Il y arriva trop tard, les Macédoniens en étoient déja sortis.

# OBSERVATIONS

Sur la marche & la retraite de Philippe dans les défilez des montagnes de Therme.

Beau projet de Philippe pour aller à Therme. Eloge de ce Prince, celui à frans. Réfaxions sur les fautes des Evolueurs. Les vertraites sont ce qu'il y a de plus grand d' de plus profund dans la science des armes.

Es Observations rouleront sur deux matiéres importantes, qui ont affez de rapport l'une avec l'autre: la marche forcée de Philippe dans les montagnes de Therme pour s'emparer de cette ville, & la retraite de ce Prince pour fortir de ces montagnes après fon expédition. Notre Auteur entre dans un détail fort exact des précautions & des mesures prises pour un dessein tout hérissé de difficultez & d'obstacles presque insurmontables, & qui exigeoit des préparatifs extraordinaires; ce qui nuit beaucoup au fecret, étant affez difficile que l'ennemi n'en ait pas avis, ou qu'il ne foupconne tout au moins à quoi ils font destinez. Il n'en eut aucun avis, à ce qu'il paroît, & foupconna encore moins, lorsqu'il fut informé de la marche de Philippe pour aller à Therme, puisque ce Prince prit un chemin tout opposé, comme il le semble d'abord. Tout autre Général eût été tout devant lui, & par le plus court : il n'eût pas manqué d'aller débarquer du côté de Rhie, n'y aiant en cet endroit-là qu'un bras de mer à traverfer d'une largeur peu confidérable. Mais en premant ce chemin, c'étoit avertir l'ennemi du dessein qu'on avoit en tête, & qu'il importoit fort de couvrir; de peur qu'il ne se saisit des pas des montagnes & des défilez, où il étoit mal aifé de prendre une résolution sans s'en repentir. Philippe, en prenant le chemin le plus long, & tout contraire au dessein qu'il avoit, lui déroboit le véritable, & les mesures qu'il n'auroit pû prendre sans cet artifice : par-là il le tenoit dans une perpétuelle incertitude, & ne lui laissoit que des doutes & des craintes de tous côtez. Il obligeoit les Généraux Etobens de diviser leurs forces, & de se fortifier par tout où il n'avoit nul dessein d'aller, pour tomber sur l'endroit le plus fort, qu'il trouveroit dégarni, comme étant plus difficile par l'àpreté des montagnes & des défilez : outre qu'étant plus enfoncé dans la frontière, tel qu'étoit Therme & les autres postes qui le couvroient, ils ne penseroient jamais qu'on en youlût à un endroit dont l'abord & la marche leur paroissoit presque impossible. Les grands Capitaines, qui n'agissent que sur de grandes pensées, dont Tome V.

les projess de les marches font bine noncervies , de le géfultat d'un profond deffini, ne peuvent manquer de réulir fants tout ce qu'ils tearteprement , de frie-nout lorde qu'ils vont, ou qu'ils fémblent aller par des noutes toutes opposées au but qu'ils fe font proposé. Encore une fois sout défini fondé far un femblable artifice et l'once qu'on peut faire de mieux pour tout espérer , de ne tine craindre de la prévoinne et de l'ennemi, quelque péréctant qu'il puité étre ; est crigiquent égelenne par tout, fans rien connoitre de not delfains , il faut nécefficiement qu'il parage fes forces, de s'affondisfinar par tout il fournit le moine de percer plus aifément fa lique de communication d'et de corrépondance : c'eft ce qui arriva aux Etoliens. Certe méthode et dandmible, mais non pas d'un éprité de une intelligence commune.

Philippe fe porte dans l'Acamanies qui auroit cru qu'il été uniquement Therme en vieé! Il minit les armeurs, qui tourneut le dos à l'endroit où là butten. Il faut une extréme habèleté dans un Général d'armée, qui se trouve avoir en tête un Antagonit qui aigni, fur certe méchode dans ses fortes de cas. On a peut alors rien faire de mieux, que de raffembler tout ce qu'on a de forces, de primer & de marcher droit à l'ennemi pour le combattre, ou l'évire après e'm étre approché. C'él le veai moien de rompre toutes s'es métures; mais il en faut beaucoup, & des plus fines pour cels : c'él deviner à modité tout un porçit de campagne, & c'ell dequoir à l'omdét tout un porçit de campagne, & c'ell dequoir à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'endrét tout un pour de campagne, ac c'ell deviner à modit étout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét tout un porçit de campagne, ac c'ell deviner à l'omdét de l'omdét de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'e

étoient capables les Turennes & les Condez.

Philippe entre dans l'Acarnanie, il avoit des rivières à paffer : il falloit user d'une extréme diligence, tourner tout court fur l'Etolie par une marche promte & forcée, Il laissa ses équipages pour rendre son armée un peu moins pesante, vu la route qu'il devoit prendre, & se jette dans Therme, où il étoit le moins attendu. Se peut-il bien qu'un jeune Prince ait pû former une si grande entreprise, où la connoissance du pais est fi nécessaire, & fans laquelle on marche en aveugle, où il peut se trouver des embarras qu'on prévoit véritablement, & d'où l'on ne peut se tirer que par tout ce que la guerre & l'experience ont de plus profond ? Il furmonte tout, il réufit en tout, & s'il vous plait dans ce qu'il y a de plus difficile: car il fit une retraite véritable, c'est-à-dire qu'il fut suivi & attaqué deux fois à son arriéregarde, & l'on remarque là, comme par tout dans cette campagne, tout ce que la guerre a de rufes & d'artifices, & une conduite d'un vieux Guerrier, rompu à tout, & que rien n'étonne. Ce Prince ne pouvoit être conduit ni conseillé par ses Ministres. puisque ceux-ci avoient formé le noir complot de le faire échouer dans toutes ses entreprises. Ce ne fut qu'après cette expédition qu'il s'en défit, & qu'il les fit mourir. Ne nous engageons pas dans des conjectures, on voit affez clairement par le narré de Polybe, qu'Aratus fut l'auteur d'un si grand projet , & de tout ce qu'il sit ensuite. On peut dire que cet honnête homme-là étoit plus propre à conduire une guerre, à former des entreprises extraordinaires, & à les faire réuffir par ses confeils hardis, qu'à les exécuter lui-même. Philippe lui dut le commencement de fa gloire, & ce fut lui qui forma ce Prince pour la guerre; mais non pas pour être tyran & ingrat, comme il devint enfuite.

Sans las confish d'Aratus, Philippe fut tombé dans le piége que Léonaius lui tendoir, a le premier en lui eit decouver le complet formé pour le perdre R-tulent és, plus beaux desfires. Il l'exhorte donc au pafige de l'Acheloii fins perdre aucun tems, pafige que les conjuret fous le prétexte de foulger les foldars de friigues d'une longue marche, vouloitet fluider, ou retarder de quelques jours, pour donner le tens à les mennis de pénferre fon entreprife, & de la rendre de nul effer. Philippes, qui comprend la figelfe de ce confol), paffe cette riviére & fe jette dans les monangues à la têce de fon amés, le faitif de différents poltes nous s'affirer une monant de l'ache de l'ach

retraite, & trite droit à Therme. Les Etoliens furent furpris d'une marche si hadie, à laquelle ils ne s'écient point attendur, & dont ils se croisient couverts pas leurs montagnes, où pisqu'à ce tenn-la personne ne s'écoit aviss' de porter la guarric comme si c'écoit une raison qui pait dispensir un Général de tener ce que tran d'autres n'ont olé faire; comme s'il y avoit de l'imprudence de sumontre par la rufe les obstacles où, la force ne peut ries, jorsqu'on a pi prévoir qu'on tentreoit per ce endroite. Tout dévents ailé dans les pais les plus difficiles, lorsqu'on les laifs sins autres défense. Les Mécédonne previerns lesqu'à Therme sen autres défaires l'aux Etoliens. Les Mécédonne previerns lesqu'à l'active sins au Cénénux Etoliens à rel point, qu'ils abandonnérent la plus forre très de le bouleaux de pais.

Polybe noome trop bien les chofes pour avoir befoin d'interpréce. Rien demieux reprécienté que le détail qu'il an fisit, «& fei reffections ne font pes moins dignes de l'infruction des gens de guerre que de la curiolité des Lecturs. Les fautes des Etolieus font à peine, concrebbles. Tous ces mouvemens de Philippe qui femi-abioient fe controdire, ne pouvoient être que l'objet d'un défiein profond. Les Ecolieus voient à fement forc loir, d'eux, fon passige et du âl user faire connotire que rien ne l'empéchoir de pénétrer dans leur pais que l'Acheloit. D'où viert qu'ils ne y'y portent pass I lis couvroient par-la Therme. Or un Genfeal doit considée rer, jorqu'il en encore en doute fui les défieirs de fon ententi, quels font les endoits de la frontier du pais qu'il importe le plus de couvrire car les difficultes pour entre dans un pris que l'ou réceptule imperate qualité par cel font. J'ai tort de dire que cette faute et à pine concrobbe, puisfaux l'Hilloire est toutie pariente de ces fortes d'exemples, qui euffent du fervir de les con à bien des Généture d'armée. Celui-le effe un passive homes, didiri M. de Turenne, qui i excute par dire, je n'y penfois pas. Ces excufes fe trouvent à chaque pas que l'on fait dans l'Hilloire de l'excute par dire, je n'y penfois pas. Ces excufes fe trouvent à chaque pas que l'on fait dans l'Hilloire passignes passignes pas que l'on fait dans l'Hilloire passignes pas que l'on fait dans l'Hilloire passignes pas que l'on fait dans l'Hilloire passignes passignes pas que l'on fait dans l'Hilloire passignes pas que l'on passignes passignes passignes pas que l'on passignes passignes

Philippe avoit pris des mesures de loin pour sa retraite, il sit occuper plusieurs postes importans pour se l'assurer. Il avoit prévû qu'il seroit attaqué, ou peut-être furpris à l'entrée du païs, le victorieux profitant de cette négligence, fait fon coup. Il faut du tems, l'ennemi a celui de s'affembler & de tâcher de réparer sa honte dans la retraite. Il falloit que ce Prince s'en retournât par où il étoit venu. Il ne pouvoit garder Therme, parce que la communication pour foutenir cette place étoit impossible, & trop éloignée des places des Achéens & de la Macédoine. Il falloit donc l'abandonner, & reprendre le même chemin, comme je l'ai dit, pour quelque expédition capable d'affoiblir ses ennemis par la ruine du païs; mais comme il s'étoit puissamment précautionné pour la retraite, il étoit affuré de la faire, mais non pas sans combat à fon arriéregarde; elle sut aussi attaquée en différens endroits. Cette retraite est digne d'admiration. Elle le seroit beaucoup plus, si celles des montagnes n'étoient les plus difficiles & les plus dangereuses, & ces difficultez empêchent toujours ou presque toujours les courses & les expéditions dans les pais de montagnes, La plupart des Généraux, même les plus hardis, fentant la difficulté qu'il y a de les faire, malgré leur grand courage dont ils font affürez, nous font connoître en ne tentant rien, qu'ils ne sont pas trop sûrs de leur habileté dans cette façon de guerre; ce qui rend ces entreprifes fort rares: & fi l'on s'y engage, ce n'est guéres impunément. Je n'ai connu que M. le Marquis de Feuquiéres capable de ces fortes de choses, témoin ce qu'il a fait dans les Alpes pendant le cours de la guerre de 1688.

fonça à mettre en ufige tout ce que la guirre a de plus prudent & de plus fubtil. Que le Lefteur jette les yeux fur la deforjion de 6 in marche, il y trouvers des préceptes, des leçons adminables & des précautions d'un tour nouveau. Car les marches dans les montegres ne font par écles qu'on fait en Findre & en Allemapne, les principes en font différents, les précautions tous autres & d'un detail extraordi-

Te ne scai si l'on doit attribuer à Alexandre de Trychonie le mauvais succès des Etolicus, l'abandonnement de Therme & des passages des montagnes : car l'Auteur ne nous apprend point qui fut l'auteur d'une si pauvre & si milérable conduite, ou fi ce Général, qui s'amufa à faire des courfes, lorsqu'il ent du faire son capital d'observer les mouvemens de Philippe & de rompre toutes ses mesures; si ce Général, dis-je, après être accouru au fecours de fon païs, où l'ennemi s'étoit débordé comme un torrent avec toutes les horreurs de la guerre, pour réparer sa honte & son imprudence attaqua lui-même les Macédoniens dans leur retraite. Il y eut plusieurs combats, dont Philippe se démêla en grand Capitaine. C'est particuliérement dans les retraites de montagnes, où l'on peut plus aifément qu'en toute autre fituation emploier la rufe, le îtratagéme & les embufcades, contre lesquelles on doit être perpétuellement en garde, & qui sont plus difficiles à découvrir dans les païs de hautes montagnes que par tout ailleurs, & il y a plus d'art qu'on ne penfe à les attaquer & à les former, & encore beaucoup plus dans l'ordre d'attaque ; & comme ces fortes de piéges font difficiles dans l'exécution, il faut encore choifir des gens capables, prudens, fermes & d'un grand cœur. On dit que les Italiens y font merveilleux, ce qui faisoit que M. le Duc de Vendôme leur donnoit souvent cette fusée à démélèr; a-t-on remarqué qu'ils y fussent plus habiles que les autres?

Il n'y eut que deux combats dans cette rétraite de Philippe ; qui furent affez vifi; une embalcade, que ce Prince drefi, & qui lui résulti, décourges les Enchiens; quoqiqu'il n'y eut pas grand fujet; car on ne fe rebute point dans une retraite pour avoir été repoullé; on trouve mille occasions à chaque pas que l'ennemi fait en arriére de le charger avec avantage, parce que les leux ne font pas tonjours les mémes dans les montagnes, & qu'ils changent à tous moments outre que les décentes font rebs-delvantagents à celui qui le retire, suffi bein que les hautents.

teurs qui le dominent, & qu'il ne peut pas toujours garder.

La retraite de Philippe dans les montagnes de Themne, an engageroit de traiter ici tout d'un tenns des retraites d'armées dans les hustes montagnes. Cen eft qu'une branche, mais des plus délicates, des plus curieufes & des plus figurantes de cette partie de la guerre; car l'on peut dire que la ficience des retraites priét dans tous fes cas particuliers renferme prefique toutes les autres, se retirer c'eff tûit; pmis c'eff finir svec ars, & un rebe-grand art. Quelle fubblimité de génie quelle ferndue de connoillances, de qualitez acquifes & naturelles ne fau-ti plas rempier dans res fortes d'artificates ne fau-ti plas rempier dans res fortes d'artificates ne fau-ti plas rempier dans res fortes d'artificates ne fau-ti plas rempier dans res fortes plus fishibiames de armes, un personde utalique, e les marches, les paffages des riviviers, en un mot toutes les connoillances qui font les grands Capitaines & les four-

## CH'APITRE V.

Le Roi de Macédoine désole la Laconie. Les Messéniens viennent pour l'y joindre, & s'en retournent après un petit échec. Description de Sparte.

E Roi étant parti de Leucade, & aiant fait le dégât en passant dans le païs des Hyanthéens, aborda avec toute sa flotte à Corinthe. Il fit tirer ses vaisseaux à sec au port de Léchée, y débarqua ses troupes, & écrivit aux villes alliées du Péloponése pour leur marquer le jour où leurs troupes devoient être en armes à Tégée. Après avoir donné ses ordres, sans s'arrêter à Corinthe, il mit ses Macédoniens en marche, & passant par Argos arriva le douziéme jour à Tégée, où il prit tout ce qu'il y avoit d'Achéens affemblez. & marcha par les hauteurs pour fondre fur le païs des Lacédémoniens sans en être apperçû. Après quatre jours de marche par des lieux déserts, a il monta les collines fituées vis-à-vis de la ville, & laissant à sa droite Ménelée, il alla droit à Amycle. Les Lacédémoniens virent de la ville passer cette armée, & la fraieur s'empara auslitôt des esprits. Ils avoient appris le fac de Therme & les exploits de Philippe dans l'Etolie. & ces nouvelles leur donnoient de grandes inquiétudes sur ce qui les menacoit. De plus certain bruit s'étoit répandu que Lycurgue devoit être envoié au secours des Etoliens, on n'avoit donc garde de s'attendre que la guerre pût venir en si peu de tems d'Etolie à Lacédémone, furtout conduite par un Prince dont la grande jeunesse ne devoit pas naturellement être fort à craindre. Il n'étoit pas possible qu'un événement si subit & si imprévu ne jettat l'épouvante parmi les Lacédémoniens. Cette fraieur leur étoit commune avec tous les ennemis de ce Prince, qui en effet menoit les affaires avec un courage & une diligence fort au-dessus de son âge. Il part du milieu de l'Etolie, traverse en une nuit le golfe d'Ambracie, & aborde à Leucade. Il reste là deux jours, le troisième il en part de grand matin, le jour suivant il ravage la côte d'Etolie & mouille à Léchée. Il continue sa route; & au septiéme jour on le voit proche Ménelée, sur les montagnes qui commandent Lacédémone. La plupart en croioient à peine leurs propres yeux, & les Lacédémoniens ne sçavoient qu'en penser, ni quel parti prendre.

Des le premier jour Philippe campa devant Amycles. C'est une place de la Laconie, autour de laquelle se voient de très-beaux arbres, Ee 2

# HISTOIRE DE POLYBE,

8c où l'on recueille des fruits excellens. Elle est à yingt stades de Lacédémone. Dans la ville du côté de la mer est un Temple d'Apollon, 'le plus beau qui soit dans la province. Le lendemain Philippe sit le dégat dans les terres, & viu pluq'à l'endoria appellé le camp de Pyrrhus. Les deux jours suivans il ravagea les lieux circonvoisins, & alla camper à Carnion, de là à Asine, contre laquelle aiant fair de vains esforts, il décampa, & parcourant tout le pais qui est du côté de la mer de Créte, il y mit tout à seu & à sang jusqu'à Ténare. Il prit de là sa route vers un mouillage des Lacédemoniens nomme Gythie, cloigné de Sparte de trente stades, & coù les vaisseaux soit en suret. Il le laisse a passant passant passant en la suret en camp devant Elie, dans le pais le plus grand & le plus beau de la Laconie, & d'où il détacha des fourrageurs qui faccagérent tous les environs, & ruinferent tout ce qui étoit sur terre.

Les Messéniens n'eurent pas plutôt reçû les lettres de Philippe, qui leur mandoit de lever des troupes, que se piquant d'émulation ils se mirent en campagne au nombre de deux mille hommes de pied & de deux cens chevaux, tous gens choifis. Ils arrivérent à Tégée plus tard que Philippe, la longue route qu'ils avoient eue à faire en étoit la caufe. Ce retardement les chagrina. Ils craignirent que fur les foupcons qu'on avoit autrefois conçus de leur fidélité, on ne les accusat d'être venus lentement à dessein. Pour joindre plutôt le Roi, ils traversérent le pais d'Argos. Arrivez à Glympie, château fitué fur les confins d'Argos & de la Laconie, ils campérent devant, mais fans prudence & fans précaution. Ils ne fongérent ni à fortifier leur camp, ni à choifir un poste avantageux; comme s'ils eussent été sûrs de la bonne volonté des habitans, ils ne foupçonnérent pas même qu'il pût leur arriver là aucun mal. Lycurgue apprit que les Mefféniens étoient devant les murailles de Glympie, & leur alla au-devant avec ses étrangers & quelques Lacédémoniens. Il les joignit au point du jour, & les chargea vivement. Les Messéniens, quoique sortis de Tégée sans avoir affez de monde pour se défendre, quoique combattant sans écouter les conseils des plus expérimentez d'entre eux, ne laissérent pas de se retirer adroitement du danger. Dès qu'ils virent l'ennemi, ils laisserent là tout l'équipage, & se retirérent dans le château. Il n'y eut que la plupart des chevaux & de l'équipage qui tombérent entre les mains de Lycurgue. A huit cavaliers près qui furent tuez, tous les hommes fe fauvérent, fans qu'on en put faire un feul prifonnier.

Après cet échec les Messeniers retournérent par Argos chez eux, & Lycurgue glorieux de ce petit succès revint à Lacdémone, pour s'y tenir prêt à se désendre contre Philippe. Lui & ses amis surent d'avis de faire en forte que le Roi ne fortit pas du pais fans qu'on le mit dans la nécessité de combattre. Mais ce Prince aiant décampé d'Elie, s'avança en pillant la campagne, & après quatre jours de marche arriva une seconde fois à Amyeles vers le milieu du jour. Sur le champ Lycupue donne des ordres à se Officiers & à les amis pour le combat, sort de la ville & s'empare des postes aux environs de Ménelée; son armée étoit au moins de deux mille hommes, il recommande à ceux de la ville d'être toujours sur leurs gardes; afin qu'au premier signal ils sistem fortir leurs troupes de plusieurs cètez, & qu'ils les rangeassient en bataille vers l'Eurotas, à l'endroit où ce fleuve est le moins éloigné de la ville. Telle étoit la disposition des Lacédémoniens.

Mais de peur que faute de connoître les lieux, on ne trouve de la confusion & de l'obscurité dans ce que je dois rapporter, il est bon d'en décrire la nature & la situation. Et c'est ce qu'on observera dans tout le cours de cet Ouvrage, en indiquant les lieux inconnus par la liaifon qu'ils ont avec ceux que l'on connoît déja, & dont les Auteurs ont parlé. Car comme il est ordinaire, soit sur terre ou sur mer, d'être trompez par la différence des lieux; & que notre dessein n'est pas tant de raconter ce qui s'est fair, que de marquer la manière dont chaque chose s'est faite, nous ne parlerons d'aucun événement, surtout de ceux qui regardent la guerre, sans faire la description des lieux où il s'est passé. Nous nous ferons même un devoir de les désigner par les ports, les mers & les Isles qui sont auprès, par les Temples, les montagnes, les terres que l'on voit dans leur voifinage, & même par leur situation à l'égard du ciel, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu aux hommes. Ce n'est que par ce moien, comme nous l'avons déja dit, qu'on peut donner à ses Lecteurs la connoissance des lieux qu'ils ne connoissent pas.

Voions donc quelle est la nature des lieux dont est question. Spates, si on la considére en général, est une ville toute ronde & tellement fituée dans une plaine, qu'on y voir expendant certains endroits infegaux & clevez. Du coté de l'Orient, l'Eurotas coule auprès, riviére in profonde pendant la plus grande partie de l'année, qu'on ne peut la passer à gué. A l'Orient d'hiver, au-delà de la riviére, sont des montagnes clarpées, rudes & d'une hauteur extraordinaire, sur les éque de dia de la rivière de dia de la rivière de l'année, qu'il y a entre la ville & la rivière, e space qu'rois e l'eurotas en coulant au pied des montagnes, & qui en tout n'a pas plus d'un coulant au pied des montagnes, & qui en tout n'a pas plus d'un

stade & demi de largeur.

#### I T R E

Combats gagnez par Philippe près de Lacédémone. Il passe dans la Phocide. Nouvelle intrigue des Conjurez.

■ L falloit nécessairement que Philippe à son retour traversat ce défilé, aiant à droit la rivière & Lycurgue qui occupoit les montagnes. & à gauche la ville & les Lacédémoniens déja prêts à combattre & rangez en bataille. Ceux-ci se servirent encore d'un autre stratagéme. Ils arrêtérent par le moien d'une digue le cours de la rivière au-dessus de l'espace dont nous avons parlé, & firent écouler les eaux entre la ville & les collines, pour empêcher que ni la cavalerie ni les gens de pied mêmes n'y pullent marcher. Il ne restoit plus au Roi d'autre ressource, que de faire défiler l'armée le long du pied des montagnes; mais comment se désendre en défilant sur un petit front? C'auroit été s'exposer à une ruine entière. A la vûe de ce danger Philippe tint conscil avec ses amis. On conclut tout d'une voix que dans la conioncture présente, il étoit absolument nécessaire de déloger Lycurgue des postes qu'il occupoit autour de Ménelée. Le Roi se fait suivre des étrangers, de l'infanterie à rondaches & des Illyriens, passe la rivière & s'avance vers les montagnes. Lycurgue, qui voit le dessein du Roi, fait mettre ses gens sous les armes, & les anime à bien faire leur devoir. Il donne auflitôt le fignal aux troupes de la ville, qui fortent en même tems (a) & se rangent en bataille sous les murs, la cavalerie à leur droite. Quand Philippe fut proche de Lycurgue, il détacha d'abord sur lui les étrangers. La victoire sembla pancher au commencement du côté des Lacédémoniens, que les armes & la fituation des lieux favorisoient: l'infanterie à rondaches vint heureusement au secours des combattans, & Philippe lui-même avec les Illyriens aiant chargé en flanc les ennemis, alors les étrangers du Roi, encouragez par le secours qu'ils recevoient, retournent à la charge beaucoup plus vivement qu'ils n'y avoient été, & les troupes de Lycurgue craignant le choc des pesamment armez, tournérent honteusement le dos. Cent restérent sur la place, il y eut un peu plus de prisonniers, le reste s'en-

(a) Qui friente se alous term d'is respete se Equationales ainte remporté de très prands sub-beaulif fait les men. I la villé de Sipete en de tago de les Lacciffonniers, cours c'expipriers Lacciffonne n'avoit jumis et enfermé de mu-chair, que la ficie de confinit dans la valeur de romoré de ferres muralles. Lacciffonne n'avoit prime de l'expiration de l'expirati

cinq cens ans; mais les Thébains commandez par

fuit dans la ville. Lycurgue lui-même fuivi de peu de gens s'y retira pendant la nuit par des chemins détournez. Les Illyriens furent logez dans les postes que Lycurgue occupoit, & Philippe revint à ses gens

avec les armez à la légére & les rondachers.

Dans le tems du combat, la phalange conduite par Aratus arrivoit d'Amycles & s'approchoit de la ville. Le Roi passa vite la riviére pour être à portée de secourir sa phalange avec les armez à la légére & les rondachers, jusqu'à ce que les pesamment armez fussent fortis des défilez. Les troupes de la ville vinrent attaquer la cavalerie dont ils étoient foutenus, l'action fut chaude, & l'infanterie à rondaches fe battit avec valeur, la victoire fut encore pour Philippe, & la cavalerie Lacédémonienne fut pourfuivic jusques aux portes de la ville. Le Roi passa ensuite la rivière, & marcha à la suite de sa phalange. Au fortir des détroits, comme il étoit tard, il fut contraint d'y camper, & c'étoit justement l'endroit que les guides avoient choisi pour cela. C'est aussi le poste d'où l'on peut le plus aisément passer au-delà de la ville, & faire des courfes dans la Laconie. Car il est à l'entrée du défilé dont nous venons de parler, & foit que l'on vienne de Tégée ou de quelque autre endroit de la terre ferme à Lacédémone, on ne peut éviter de passer par cet endroit, qui est à deux stades au plus de cette ville, & sur le bord de la rivière. Le côté qui regarde l'Eurotas & la ville est couvert tout entier par une montagne fort haute & inaccessible, mais dont le sommet est une plaine unie, où il se trouve de la terre & de l'eau en abondance. Une armée peut y entrer, elle en peut fortir très-facilement. En un mot en occupant ce terrain on est en sûreté du côté de la ville, & l'on est avec cela maître de l'entrée & de la fortie des détroits.

Philippe fe logea là tranquillement, & dès le lendemain aiant envoié devant son bagge, il fit décendre son amée dans la plaine, & la rangea en bataille à la vûe de la ville. Il resta là quelque tems, puis toutnant d'un côté il prit la route de Têgée. Quand il sit arrivé à l'endenit, où s'étoit donnée la bataille entre Antigonus & Cléoméne, il y campa. Le lendemain aiant reconnu les lieux & facrisse aux Dieux sur le mont Olympe & l'Eva, il stortisa son arrivergarde & continua sa marche. A Têgée il sit vendre tour le butin, & s'en alla par Argos à Corinthe. Il y avoit là des Ambastladeurs de Rho-des & de Chio envoiez pour traiter de paix. Le Roi dissimulant se vériables intencions, leur dit qu'il avoit toujours soluntait & qu'il southait de vuil southait de ley dissortie les congédiant de les y disposer. Il décendit enssitué à Léchée, pour passer de la dans la Procide, où il avoit dessis d'entreprendre quel-que chosé de plus important.

La conjuration de Léontius, de Mégaleas & de Ptolémée n'étoit pas Tom, V. Ff enco-

encore éteinte. Comptant toujours d'épouvanter Philippe, & de couvrir par-là leurs crimes passez, ils soufflérent aux oreilles des rondachers & des foldats de la garde, qu'ils s'exposoient pour le falut commun à tout ce que la guerre avoit de plus pénible & de plus périlleux, que eependant on ne leur rendoit point justice, & qu'on n'obfervoit pas à leur égard l'ancien usage dans la distribution du butin. Les jeunes gens échauftez par ces discours séditieux, se divisent par bandes, pillent les logemens des Courtifans les plus diftinguez, & s'emportent julqu'à forcer les portes de la maison du Roi & à en brifer les tuiles. Grand tumulte auffitôt dans la ville. Philippe averti vient de Léchée en diligence. Il assemble les Macédoniens dans le théâtre, & par un discours mêlé de douceur & de sévérité il leur fait fentir le tort qu'ils avoient. Dans le trouble & la confusion où tout étoit alors, les uns disoient qu'il falloit saifir & punir les auteurs de la fédition, les autres qu'il valoit mieux calmer les esprits doucement, & ne plus penfer à ce qui s'étoit passé. Le Roi, qui sçavoit d'où le mal venoit, diffimula pour le présent, fit semblant d'être satisfait, & aiant exhorté ses troupes à l'union & à la paix, il reprit le chemin de Léchée. Depuis ce soulévement il ne lui fut plus si facile d'exécuter dans la Phocide ce qu'il avoit projetté.

Léontius, ne voiant plus rien à espérer après les tentatives qu'il avoit faites fans fuccès, eut recours à Apelles. Il envoia courriers fur courriers pour lui apprendre les peines qu'il avoit effuiées depuis qu'il s'étoit brouillé avec le Roi, & pour le presser de venir le joindre. Cet Apelles pendant son séjour dans la Chalcide, y disposoit de tout avec une autorité odieuse. A l'entendre on eût dit que le Roi jeune encore n'étoit presque gouverné que par lui, n'étoit maître de rien, que le maniement des affaires lui appartenoit, & qu'il avoit plein pouvoir de faire tout à son gré. Les Magistrats de Macédoine & de Theffalie, les Officiers prépofez à la régie des affaires lui rapportoient tout, & dans toutes les villes de Gréce à peine faifoit-on mention du Prince, soit qu'on eût des Decrets à dresser, soit qu'il s'agit de décerner des honneurs, foit qu'il fallût faire des présens.

Apelles avoit tout, faifoit tout.

Il y avoit longtems que Philippe étoit informé de cette conduite, & qu'il la supportoit avec peine, & Aratus de son côté le pressoit d'y mettre ordre. Mais le Roi dissimuloit sans faire connoître à personne de quel côté il panchoit, & à quoi il se détermineroit. Apelles, qui ne scavoit rien de ce qui se passoit contre lui, persuadé au contraire qu'il ne paroîtroit pas plutôt devant le Roi, qu'on le consulteroit sur tout, accourut de la Chalcide au secours de Léontius. Quand il arriva à Corinthe, Léontius, Ptolémée & Mégaleas, qui commandoient les rondachers & les eorps les plus distinguez,









engagérent la jeunesse d'aller au devant de lui. Apelles accompagné d'une grande troupe d'Officiers & de foldats, vient d'abord décendre au logis du Roi, où il prétendoit entrer comme autrefois. Mais un Licteur qui avoit le mot l'arrête brusquement, en lui disant que le Roi étoit occupé. Etonné d'une réception si extraordinaire, il délibére longtems fur le parti qu'il avoir à prendre, & enfin se retire tout confus. Le brillant cortége dont il s'étoit fait suivre se dissipa fur le champ, & il ne fut suivi jusqu'à son logis que de ses seuls domestiques. C'est ainsi qu'ordinairement, & surtout dans les Cours des Rois, la fortune se joue des hommes. Il ne faut que peu de jours pour voir tout ensemble & leur élevation & leur chûte. Selon qu'il plaît au Prince de leur être contraire ou favorable, aujourd'hui ils font heureux, demain ils feront dignes de compaffion; femblables à des jettons, qui d'un moment à l'autre passent de la plus petite à la plus grande valeur, au gré de celui qui calcule. Cette difgrace d'Apelles fit trembler Mégaleas, qui ne penía plus qu'à se mettre à couvert, par la fuite, du péril dont il étoit lui-même menacé. Le Roi ne laissa pas que de s'entretenir quelquefois avec Apelles, & de lui laisser quelques autres honneurs semblables; mais il l'exclut du Conseil & du nombre de ceux qu'il invitoit à souper. Il le prit encore avec lui lorsqu'il partit de Léchée, pour finir certaines affaires dans la Phocide; mais comme les choses n'y tournoient pas comme il l'auroit defiré, il revint bientôt d'Elatée à Corinthe. Pour dire encore un mot de Mégaleas, laiffant Léontius engagé pour vinet talens dont il avoit répondu pour ses complices, il s'enfuit à Athénes, où les Officiers de l'armée refusant de le recevoir, il prit le parti de retourner à Thébes.

### OBSERVATIONS

Sur l'expédition de Philippe dans la Laconie, & sur les deux combats donnez auprès de Lacédémone.

### §. I.

Mesures que prit Philippe pour se retirer sans perte & sans péril.

Denocup d'enterpife avortée font ordinirement remore à de nouveux propiers, c'el tout le contrire dans clui qui a érfuif dans tout cu qu'il a entrepris. Il me femble que celui qui a échous ne devroir pas moins enreprender : cat s'il net les scipoble de l'exécution d'une entrepris, va qu'il à ét toujour, malbeureux, faure de conduite & d'habilete, en fera-t-il plus paroître en ne fuifant & Ff a F en n'exécutant rien? Sçait-on bien où cela méne un Général d'armée malhabile ou timide? A une saçon de guerre de toutes la plus difficile & la plus délicate, lorsqu'il abandonne la plus aifée & la plus à portée du génie & de l'expérience des Généraux médiocres; & c'est celle qu'on appelle guerre offensive: car la défensive est, comme j'ai dit, ce qu'il y a de plus difficile & de plus profond. On doit donc être surpris qu'on embrasse & qu'on prenne celle-ci plutôt que l'autre. Estce que plusieurs entreprises manquées & malheureuses sont une raison pour n'en pas tenter de nouvelles, par des mesures mieux concertées & des réflexions sur nos fautes? Manquer une entreprife, qui se présente, par le souvenir du malheur des autres, & croire faire beaucoup en empechant l'ennemi de pouffer plus loin ses avantages, en se tenant sur la défensive, c'est ne pas songer que ce parti est celui que les plus grands hommes ne prennent que dans une extréme nécellité, comme étant le plus difficile à foutenir. Rien ne précipite plus dans les périls, dit Tite-Live, que le trop grand foin de s'en éloigner, la prudence dégénére alors en une trèsgrande imprudence. Lorsqu'on a commencé par une offensive qui n'a pas été heureuse, & qu'on se jette dans la défensive parce qu'on est intimidé, l'ennemi qui remarque cette conduite pleine de circonspection nous presse encore davantage, & trouve le moien de nous y embarquer malgré nous. C'est à quoi la plûpart des Généraux qui ont été fouvent battus, ou qui ont éprouvé le moindre revers de fortune, ne fone pas attention. Ils ne fongent pas que la défensive ensuite d'une défaite qui n'est pas décisive, & un trop grand défir d'éviter le combat, est un des plus grands périls qu'on puisse courir à la guerre; parce que les manœuvres craintives & trop circonspectes du Ches jettent les troupes dans le découragement & dans la terreur; au lieu que les difgraces portent les hommes de grand cœur à réparer la honte des mauvais fuccès par une grande réfolution en primant l'ennemi, en attaquant le premier, comme faifoit M. de Weimar. L'armée de ce grand homme aiant été battue, mife en déroute, fon canon & ses équipages pris à la bataille de Rhinfelt, bien loin de se laisser abattre par une infortune si accablante, il ramasse les débris de fon armée à une grande marche des Bavarois victorieux, tire droit à eux par une marche fecréte & nocturne, leur tombe fur les bras, & taille en piéces tout ce qui ofe lui réfister, il se rend maître du canon & des équipages des ennemis, & prend les siens avec les leurs. Nous rendrons compte de cette surprise d'armée, lorsque l'occasion s'en présentera. Voilà les marques d'un courage vraiment grand, voilà l'action d'un homme qui se moque de la sortune, & qui se la soumet par sa vertu & par son intelligence. Les Etoliens, étonnez de l'audace déterminée de Philippe à entreprendre les plus grandes choses, se découragent de telle sorte, qu'ils demourent comme des stupides, lorsqu'ils peuvent réparer leur honte en attaquant l'armée du Roi engagée dans les montagnes de Therme; ils ne font pas la moitié de ce qu'ils pouvoient faire . & le laissent aller.

Les Lacédemonins leurs Allica y tout Lacédémoniens qu'ils étoient, mais ils avoient alors dégénéré de la valeur & de la vertu de leurs ancêtres, s'économe des raploits du Rois de Macédoine , & la terreur court jufqu'à Sparte. Que penfer d'une ligue contre Philippe & les Achéras, formée des deux peuples les plus braves & les plus belliqueux de la Gréce, qui fe conduitant fi prioblement & d'une maniére fi indigne de leur gloire? Car la terreur que caufa l'entreprife de Theme n'abstite pas moins le courage de ceux de Lacédômon que celui des Etoliens.

Si l'on laisse prendre le moindre avantage, le moindre ascendant sur soi à la guerre, il est hors de doute que l'ennemi ira par degrez d'une entreprise à une autre; une petite, heureusement exécutée, nous excite & nous conduit à de plus gran-

des, & l'audace se joignant alors au mépris, on se porte aux choses les plus difficiles, & en apparence les plus infurmontables, & l'on réuffit par cela feul qu'on les croit imprudentes & téméraires. Telle fut la conduite des Généraux Etoliens, une miférable défensive, quoiqu'ils soient en pouvoir d'agir de toute autre facon. Philippe plus hardi contre les Lacédémoniens, les ménage un peu moins, ou il s'appercoit par ses tentatives qu'ils sont de meilleure composition. Il entre dans leur pais en fortant de l'Etolie, & ne trouve aucune réfistance. Il le traverse d'un bout à l'autre comme un torrent, & ce n'est qu'après qu'il a rempli le païs de toutes les calamitez de la guerre que les Lacédémoniens se réveillent de leur profond affoupillement. Car Lycurgue, qui étoit à la tête d'une armée pendant l'expédition de Philippe, s'étant jetté dans la Messénie, n'avoit rien fait de mémorable, de forte qu'il fut obligé de retourner à Sparte; mais comme on ne fut pas content de sa conduite, il se remit encore en campagne par une seconde diversion qui ne lui fut pas plus heureuse, & revint encore à Lacédémone sans avoir rien fait. Sur les nouvelles que le Roi de Macédoine tiroit du côté de la Laconie pour la rayager, pendant que les Lacédémoniens n'ofoient fortir de leur ville , & que le cœur du païs étoit la proie des Macédoniens, les forces qu'ils lui opposent à fon retour fous les murailles de Sparte n'étoient-elles pas suffisantes pour l'aller combattre à l'entrée de la Laconie? Cela n'est-il pas bien surprenant ? Mais il y a quelque chose de plus que cela : car s'ils n'oserent lui aller au-devant . selon la maxime de leurs péres de prévenir leurs ennemis dans leurs desseins, & leur épargner la moitié du chemin, ils devoient du moins le fuivre dans les passages & les défilez de leurs montagnes, attendre l'occasion de l'attaquer avec avantage dans ces lieux resserrez, ou lui couper les vivres, ou le côtoier, le harceller & resserrer fa marche, s'ils ne vouloient tenter la fortune d'un combat qui ne pouvoit que leur être avantageux, s'ils n'eussent pas attendu à le donner lorsqu'il eut tout détruit . & fous les murs de leur capitale. S'ils eussent pris le premier parti , leur défaite eût été moins honteuse qu'auprès de leurs murailles, & s'ils avoient été heureux. ils arrêtoient les desfeins présens de l'ennemi, gagnoient de la réputation & des mefures pour l'avenir, & relevoient le courage abattu de leurs Alliez.

Pendant le siége de Tournai en 1709. & surtout lorsque la ville sut prise, & que les ennemis s'attachérent à la citadelle, il fut formé un projet qui auroit pû, s'il avoit réussi, ruiner toute l'armée des Alliez. Elle étoit presque toute entière au-delà de l'Escaut. Il y avoit à peine six bataillons dans la ville. Nous n'en étions qu'à une bonne marche, il étoit aifé de la dérober, & il n'étoit pas nécessaire d'y marcher avec toutes nos forces, tous nos grenadiers, tous nos dragons, tout ce qu'on avoit de corps de réputation de cavalerie & d'infanterie. Le reste pouvoir fuivre à l'aife; en faifant un tel coup, la ville de Tournai étoit infultée, la citadelle dégagée, & peut-être les Généraux ennemis logez dans la ville eussent été enlevez, parce qu'on se sut rendu maître des ponts, pendant que toute la garnison de la citadelle fût fortie en armes & eût ouvert une des portes de la ville, & que le gros fût entré dedans. L'auteur \* de ce projet admirable, dont je donne jei l'idée, est encore plein de vie , il ne me démentira pas : j'ai eu son projet entre les mains. Ce projet sut envoié à notre armée; mais je ne sçai pas ce qu'il devint . & s'il arriva trop tard. Il le faut bien. Ce que je dis ici fait extrémement à mon fujet, par rapport à la conduite de ceux de Lacédémone, qui aiant en tête

M. de Parpaille , Colorel d'un régiment de dragons , Officier fort expérimenté. Il eff Remain,

un ennomi hardi de entrepensant, ne pouvoient éviter d'entre dans quelque engagement, de quelque maniére qu'ilés "y prificer coure un ennemi qui ouxorie protuellement à de nouvelle entrepriés., comme les Cénéraux des Allier, contre la Finne : en après que les Lecédémoniens eurent vû défoir leur puis fair ins faire, lès se vient cusina dans la trifie nécessité de combactur sous les murailles de leur entre le vient cusina dans la trifie nécessité de combactur sous les murailles de leur en-

Philippe avoir court & ravagé tout l'Etat de Sparte, il s'agifioir de retrogarder il ne le pouvoir qu'en faivant a même noute qu'il avoit prife. Il ne crus pas qu'il in e le pouvoir qu'en faivant a même noute qu'il avoit prife. Il ne crus pas qu'il fit trop digne de sa gloire de suivre le même chemin, al fonge à prendre clui de Sparte. Il s'alioit efflueure les murs de la ville, où il y avoit une armée, & paffer par un défilé très-troit entre la riviére d'Eurotas & la montagne, qui fe trouve fort estrapée de ce écél. Il 1 (govoir bien que cen feorie pa fins péril & sins une infiniré d'obliscles qu'il lui faudoiri furmonter. Il y marche pourtant , préque assifué du succès our la confinace qu'il avoit en la valeur de se trouses.

Les Lacédémoniers s'éctoient fails non fullement du défilé entre la rivière & la montagne qui de néedle, mis encor des hautrus de cette même montagne qui do-minoit fur le pifige. Toute leur infanterie fur d'abord poftée de ce côré-la, leur cavalerie occupoit le terraine nette a ville & l'Eurouss, de forte qu'une partie de l'aurs forces fe trouvoit féparée de l'aurs; ce qu'on ne pouvoit éviter pour couper Philippe dans famarche, & l'obliger à combattre save beucoup de désérantage; mais comme il ne s'étoit pas embarqué dans cette entreprife fans y apporter toutes les précautions de la prudence, on peut bein jugge qu'il avoit leu de tout efferte. L'on verta dans ce que je vais dire, qu'il ajouta à ces précautions tout l'art que les rands Capitaines ont embolé dans les entrevoirfes les but hardonies fest rands Capitaines ont embolé dans les entrevoirfes les but hardonies fest rands Capitaines ont embolé dans les entrevoirfes les but hardonies.

Le Roi trouva les Lacédémoniens dans la difpolition que je viens d'expliquer. Il reconnut le terrain des deux côtez avec une extréme application, & il paroît par le parté de Polybe que la vûe des objets lui fit affez connoître le férieux de cette en-

treprife, & la périlleuse résolution qu'il alloit prendre.

Il lui étoit impossible de passer entre la ville & l'Eurotas, quand même la cavalerie ennemie n'eût pas rempli cet espace; il ne le pouvoit donc que par le défilé très-étroit d'entre la montagne & la rivière. Comme il s'étoit attendu de trouver les ennemis sur la montagne, & que ce poste étoit trop important pour que les Lacédémoniens ne s'y fuffent pas fortifiez pour lui couper la retraite, il fit résolution de les attaquer & de s'en rendre le maître ; l'entreprise étoit délicate , vû la situation du lieu; mais il n'avoit d'autre parti à prendre que celui du combat, & la chose étoit d'autant plus difficile que Lycurgue ne faisoit que d'arriver à Sparte, d'où il étoit encore une fois forti, fur la nouvelle que les Messéniens, qui venoient joindre l'armée de Philippe s'étoient campez fous les murailles du château de Glympie; & comme ils ne se doutoient de rien, Lycurgue survint, qui les surprit, en tua un grand nombre, mit le reste en fuite, prit tous leurs bagages, & retourna à Sparte tout glorieux de cette entreprife; ce qui releva extraordinairement le courage & les efpérances des Lacédémoniens, qui eurent bien l'affurance de fortir de la ville, dans l'intention de courre le risque d'une action générale, & de défendre le passage du côté de leur ville, & celui d'entre la montagne & l'Eurotas, en gardant le haut, où il y avoit un terrain affez spacieux pour s'y ranger en bataille avec beaucoup d'avantage. Lycurgue étoit arrivé de son expédition , lorsque les Macédoniens s'avancérent près de Sparte. Il réfolut de forrir de la ville avec toutes ses forces. qu'il rangea fous les murailles, pendant que la plus grande partie de fon infanterie occupoit la croupe de la montagne (2).





Philippe jugea qu'il filloit commencer par fe rendre matère de cette hauteur, où Lycurgué etout en perfonne. Il y fait marcher fon infanctie (3), les Laccidoniens is préfentent de front; de comme ils avoient l'avonage de la hauteur de du poids du choe, les Macédoniens fuent aiffennt repoullez. Philippe voient cela, envoie un nouveau fecours de troupes fraiches, de s'appecevant que Lycurguen 'occupier pas tout le terrain au-ché de fi droite (4), ou il elt på s'appuier pour s'empécher d'être débordé. Le Roi profite de cette faute, s'étend de ce côté-la à la tére de les Illyriens, decurolpe cette droite pendant que fes troupes artsquent de front : de forte que les Laccidemoniens fureur buttus de c'halfez de la bauteur, rotts. On peut voir par la conduir de Lycurgues, qu'il n'étoit pas un fort babile homme, de que les Spartiates n'étoient pas en ce tems-la ce qu'ils avoient été au-tréfois.

Le Roi de Macédoine ne crue pas devoir en demeurer là, car il n'y sroit pas moins d'oblicats et de difficultez à furmoner au chemin d'en bus. Il fe réfolu donc d'attaquer les Lacédémoniess en-della de l'Eurotta, où ils fe rangérent en batullé tous les murs, la evaluer la Paur droit et (3) appuisé à certe riviere. Re leur infanterie (6) faifoit la guache. Il falloit que la phalange Macédonieme, qui venoit du côte d'Amyles, pravefall l'Eurotta pour entre dans le diffié (7) ris ferre que les Lacédémoniens attendations qu'elle foit à d'unit patier pour l'auraguer avec rivière, il le haite de la traverier », pour ferre à porté de fécourir la phalange avec », let armez à la légére de l'infanterie à rondaches , judqu'à ca que les pelamment » armez euflett pafié le déficile Gous le montagnet.

La cavalerie Maccdonienne (8) fit front à celle de Laccdémone, pour favorier & couvrir le prüfige de la planiage (9). Les romachers & l'armure légre (10) formoient apparemment la gauche de la cavalerie Maccdonienne, pour l'oppofer à celle de Sparte. Polybe n'entre dans aucune des circonflances de ce combat. Il dit feulement que la cavalerie de Laccdémone marcha à celle de Philippe, qui couvoir la marche de la planiage, que l'action fur chaude & vigoureule, & que les periamment armes fe bartirent avec l'action fur chaude de vigoureule, et que les victoires g'étant déclarée du côté de Philippe, les Laccdémoniens furent renvertez & pourfuiris judqu'aux portes de leur ville.

### 6. II.

### Autres fautes des Spartiates.

J'Ai digi, fait quelques obfervations fur les fautes des Spartiaes dans cette invafon de Philippe dans la Lacoise, comme dans leur diverbion en fiveur des Etoliens leurs Alliez. Ne divoic-on pas que ces Guerriers , qui maîtrifoires autrefois la Gréce, & qui avoient entrepris de fi grandes choles, avoient de Changge, en tout autres hommes en fi peu de terms l'az guerre d'Antigonus contre Cléoméne, & celle-ci de Philippe contre Lycurque fut moins horteule & fundeig aux Spartiates, qui fe froient relevez de tant de difgraces, yils n'euflequ rien change dans la conflictution de leurs boix & de leur Gouvernemen; mais ce changement saint couvert la porte aux richeffes, celles-ci, au luxe & l'intempérance, ce ne furem plas les mêmes hommes, & cette aufféried de meurs & de vie tout militaites tant vanée, de

conscrvée par la force de l'éducation & l'exacte observation de ses loix, se tourna à fon contraire. Qu'on life mon Auteur pour être convaincu de la corruption des mœurs de ce peuple, & du mépris où il tomba de son tems. Alcibiade, qui s'étoit réfugié à Lacédémone pour éviter les perfécutions de ses Citoiens, ne pouvoit s'empêcher d'admirer les vertus des Spartiates, & leur vie frugale & laborieuse, bien qu'il s'en accommodat lui-même, tout intempérant qu'il étoit par une espéce de prodige. ,, Je ne m'étonne point , disoit-il (a) , qu'ils s'exposent si volontiers . & qu'ils se précipitent dans le péril, qui semble moins leur ôter la vie que leur " faire présent de la mort. Les choses étoient bien changées du tems que mon Auteur écrivoit son Histoire. Lacédémone n'étoit plus ce qu'elle avoit été autrefois. Peu de tems auparavant ses peuples vivoient sous un gouvernement sujet aux loix qu'ils avoient reçues de leur premier Législateur, où le Souverain ne pouvoit faire que ce qui étoit conforme à ces mêmes loix : aussi les Lacédémoniens étoient heureux fous ce gouvernement. Ils étoient toujours prêts à tout facrifier pour la désense, pour la liberté & pour la gloire de leur patrie. Ils sçavoient qu'ils combuttoient en même tems pour cette liberté si chére, & pour cette gloire qui nous porte aux grandes choses; mais ils se trouvoient alors sous un Gouvernement despotique, & le plus fouvent tyrannique, qui ne s'accommodoit pas aux loix qui portent aux grandes vertus, & à nous conserver libres sous les loix. Aussi les Lacédémoniens ne combattoient alors pour leur Prince, qu'autant que le châtiment & la vûe de leur Souverain les engageoient à faire leur devoir. Ils n'étoient plus touchez de gloire, & leur patrie ne leur étoit plus si chére. Semblables à l'ane de la fable, que son maître exhorte de fuir l'ennemi qui approche, & de se retirer avec lui. & oui reste où il étoit sans s'embarasser des paroles de son maître, qui ne s'en inquiéte point, & qui pait dans la prairie, bien affûré qu'en changeant de maître il ne scauroit être pis, & croit qu'il pourroit trouver mieux. Il ne faut donc pas être surpris si les Lacédémoniens ne firent rien qui fût digne de leur ancienne réputation dans ces deux combats de Lacédémone, ni pendant l'invasion de Philippe dans la Laconie. Ce Prince voioit affez la périlleuse résolution qu'il alloit prendre, à quelles gens il avoit affaire, & qu'ils feroient des fautes contre les regles des précautions, dont il ne les auroit pas cru capables dans tout autre tems; & si ces penfées ne lui vinrent pas à cause de sa jeunesse, & du peu de connoissance de l'esprit qui régnoit alors dans Sparte, Aratus, qui le conduisoit & qui lui inspiroit tant de grandes choses, scut assez lui insinuer & lui faire connoître le caractére de ses ennemis, & le peu d'habileté de leur Général. Car rien ne les empêchoit d'enfermer le Roi dans ces montagnes, & d'envoier un corps de troupes dans les passages pour s'en rendre les maîtres, & attendre qu'ils s'y fussent engagez, & les suivre en queue avec tout ce qu'il y avoit de troupes dans Lacédémone; le Roi se fût trouvé fort empêché, fans pouvoir avancer ni revenir fur fes pas, comme Polybe nous le fait affez entendre.

L'ycurgue ne brails pas de la ville, & s'il prévit que les conemis reviendroient per un autre chemin après leur regolition, comme il y avoit lèu de le croire, ou du moins de le foupcomer , parce que le chemin de Sparte étoit le plus court , n'etie-il pas mieux fait & plus produmment en gaudant la huteur de s'y fortifier. & d'être en état par-là de la fouteur avec peu de monde, & furrout contre un en-mein hard, entrepeant & fire d'u fuscis de tunt d'entreprise extraordinaires, qui dans toure autre conjonchure auroient été blimés comme céméraires l'Car Philippe trouva des oblicatios en tribe-grand nombre , que l'art n'avoir pas peu contribué à le

rendre difficiles & presque insurmontables au défilé par où il devoit nécessairement paffer, & ces difficultez n'étoient pas absolument levées après s'être rendu mairres de la haute montagne qui domine sur Sparte. Outre les troupes qui désendoient le haut, où Lycurgue commandoit en perfonne, les Lacedemoniens se servirent encore d'un stratagéme, dit mon Auteur, ils arrêtérent par le moien d'une digue le cours de la rivière, qui faisant remonter les eaux inondérent tout l'espace d'entre la montagne & l'Eurotas, qui étoit le feul chemin par où l'armée de Philippe pouvoit passer. Cet obstacle étoit grand ; mais dans les affaires de cette nature on doir augmenter les obstacles plutôt que de s'arrêter à un feul, lorsqu'il dépend de nous de réduire le difficile à l'impratiquable. Il falloit retrancher non feulement le défilé, mais encore la croupe de la montagne, & tirer un retranchement de la ville à l'Eurotas, pour pouvoir communiquer plus facilement au défilé & à la montagne, Par cette conduite Philippe se trouvoit dans la triste nécessité de retourner honteufement par où il étoit venu; ce qui n'étoit pas la chose du monde la plus affürée : car alors Lycurgue étoit en état de le prévenir au défilé, qui étoit le feul chemin qu'il pouvoit prendre pour la retraite. Voilà des fautes qui sont à peine concevables & qu'un Général médiocre n'eût jamais faites. Des manquemens fi groffiers. qui marquent une extréme ignorance dans les Chefs, non feulement à la feconde expédition de Philippe contre les Lacédémoniens, mais encore dans la premiére contre les Etoliens; de tels manquemens, dis-je, doivent beaucoup diminuer le grand & le merveilleux de ces deux actions du Roi de Macédoine. Cela n'empêche pas que dans tous les embarras que Lycurgue lui fit rencontrer en son chemin, dans l'arraque de la montagne & dans le refte, sa conduite ne fût digne d'un grand Capitaine: car il profita si bien des fautes de l'ennemi, qu'il n'en laissa échaper aucune. On peut voir ce qui feroit arrivé dans le premier combat, si le Général de Sparte eût fcû profiter de l'avantage de la fituation, en occupant de ses troupes tout le front de la montagne; ce qu'il ne fit pas : de forte qu'il fut débordé à fa droite, & tout auffitôt pris en flanc.

Ce que fit encore Philippe, enfuite de ce combat de la hauteur, est digne d'un grand Capitaine. Il falloit que sa phalange, qui venoit d'Amycles, passat la riviére, comme je l'ai dit plus haut, & pour favorifer ce passage il salloit donner un combat contre Lycurgue, qui étoit en bataille avec toutes ses forces sous les murs de la ville. Attaquer uncjarmée fi bien protégée, cela femble d'abord imprudent & téméraire; mais si l'on y fait réflexion, cela n'est ni imprudent ni téméraire. En effet cette opinion fait que les exemples de ces fortes de combats fous la protection des fortifications d'une ville, font très-rares dans l'Histoire, quoiqu'ils le foient moins dans les Historiens de l'antiquité que dans les nôtres, à cause de nos bouches à feu; mais l'on voit affez que tout confifte à joindre l'ennemi, & à en venir dès l'inftant aux mains, parce qu'alors le feu de la place n'a plus aucun lieu. D'ailleurs ces fortes d'entreprifes ne s'exécutent qu'à la faveur des ténébres & deux heures avant le jour, & font beaucoup plus avantageuses à ceux qui attaquent qu'à ceux qui se désendent : car lorsqu'on a une retraite à deux pas de foi, on la fait d'autant plus volontiers que les combats de nuit font fort fujets à des terreurs paniques ; outre que ces fortes d'actions étant peu communes & d'un tour nouveau, on se trouve toujours furpris, parce qu'on ne croit pas l'ennemi affez hardi pour ofer entreprendre des chofes, que l'opinion nous fait regarder comme folles & imprudentes. D'ailleurs les ténébres d'une nuit obscure nous rendent un peu moins délicats sur l'honneur, parce que les làches n'ont aucun témoin de leur lâcheté, non plus que les braves de leur courage & de leur habileté.

# HISTOIRE DE POLYBE,

l'ai oui dire à plusieurs Généraux de beaucoup de mérite & fort entendus, qu'un honime qui attaqueroit une armée fous le canon d'une place feroit une grande folie, & n'en fortiroit jamais à son honneur, & que s'il y en a qui ont tenté & exécuté pareilles avantures , ils ne font pas plus fages pour avoir réufli ; ce qui prouve que l'opinion à la guerre, comme en tout, est une puissante reine qui nous gouverne despotiquement. "L'opinion est la loi & la mesure de tout, dit un Philosophe Anglois quelque part dans M. le Clerc , ,, elle n'a point de régle , elle , varie selon la variété des coutumes, elle fait que tantôt on regarde une chose. n tantôt une autre comme estimable conformément à l'usage reçu & à la force de " l'éducation. J'ai lieu de me plaindre de cette opinion à l'égard de nos usages à la guerre ; il y en a une infinité, dont on ne peut s'imaginer qu'un homme sensé puisse faire la moindre estime. Je dis plus particuliérement ceci à l'occasion du second combat de Philippe fous les murs de Lacédémone. Celui qui voudroit attaquer aujourd'hui une armée fous le canon de Lille ou de Tournai, ou qui le proposeroit dans un Conseil de guerre, ne passeroit-il pas pour insensé? Car qui estce qui ne croit pas qu'une armée est dans une très-grande sureté sous les divers seux d'une place? Cependant cela ne me femble pas trop bien fondé, ni trop vrai.

De quelle manière qu'une armée se poste & se toume sous le fau d'une place, elle donne roujours pris à celui qui vient l'attaquer. Celle qu'on croit la plus silure contre l'amenii l'est souven le moiss. Mettre toutes les fortifications d'une place à dos dans un ordre environnant, & 2 en voir protégé par tout, cels sémble quelque chosé effertouiel à cux qui se histim vaincre par les yeux; cerochatte.

dans le fond ce n'est rien considéré en soi-même.

Appuier une de fet alles fous le feu d'une place, & couvrir puissamment l'autre, en prenunt des flanes, cela me paroit quedque chosé de plus respectable que de met rels s'ortifications de la ville à dos, parce que le fru de la place enfile tout le fronz & les derniéres de l'armée, & l'enneuin ne sjauroit l'attaquer sins être exposé un feu du canon pendant & devant l'Astino, l'arme & l'autre maniére de pollet une armée ne doivent pos être un objet ni une raison de nous désilite d'une entrepsie; & bien que la d'erniére paroitife plus dangereuté, la unit de le la lus grande partie de siffi-

cultez.

Il y a plufent raifons qui engagent un Général d'armée à fe retirer fous le canon d'une forreulle. La permiers, c'ell après la petre d'une battallés ou après un éche confidérable. La feconde, lorfiqu'on le trouve hors d'est de tenir la campage, foit par foibleffe ou pour route auter raion. La troifième, lorfiqu'on vater couvrir une place importante, & la demiére lorfiqu'on affemble une armée pour entre en campage. Mhis de quelque manifer qu'on veuille fe couvrir fous le feu d'une place, on ne doir junnis fe camper autour de la ville; de peur qu'un enzemi, autil hardit à auffi fiend que Ceft, o'mine ce grane Capitaine dans le prette l'accoure Vercingentorirs, qui bien Général Romain, ne laifit pas pour cela de t'aller camper fous les must d'Aléxia, pour n'être point cobligé de combatte; ¿Clárin d'anti-

Bien des gens s'imagianet qu'il est plus avanageux & plus prudent de mettre la ville à dos. Je ne fuis par de leur frantiment, parce qu'on s'expoé à un blocus, foit par une ligne ou par de bons posses, qui pruvent empécher les vivres ou couper les convois. Il vuis mitux prendre le parti que j'à proposé plus haut, d'appuiret une de fis siles fur le glaicé de la place, & de porter l'autre dans la camaggent. L'appaire à quelque village, nuificau, ou à quelque chofe d'équivalent, & se retrancher des deux côtez, ou couvrir feultement son aile lorsqu'on est presse à abstits d'abres, comme je l'ai expliqué ailleurs; ces sortes de cas ne sont pas sort rares; mais il l'est beaucoup qu'on se poste ainsi. Les exemples d'armées attaquées sous le canon d'une place, ne font pas en fort grand nombre dans les Histories modernes. Il s'en trouve pourtant quedques-uns, & s'il vous plait dans le plein jour; ce qui me sémble extrémement hards. Je me borne à deux qui sont remarquelles. On sen bien aise, je m'assure, que je les rapporte ici pour la raresé dos fait, & vour l'honquer des Généraux. Strads m'en fountir un dans son Livive V.

L'armée du Duc d'Alencon aiant eu du pire dans une rencontre contre celle d'Alexandre Famése en 1582. & le Duc, craignant de trop s'engager s'il s'opiniàtroit à tenir plus longtems la campagne, prit le parti de se retirer sous le canon de Gand, où il fe crut en fureté. Le Général Espagnol ne jugea pas ce posteassez respectable pour ne pas marcher à son ennemi, intimidé du succès précédent quoiqu'il fût informé qu'il avoit ajouté à un fi grand avantage celui de s'être couvert d'une file de chariots attachez bout à bout sur tout le front de sa ligne. Il occupa encore plusieurs moulins & quelques maisons, où il jetta du monde, pour émousfer le premier effort de l'armée Espagnole. Les maisons & les moulins furent attaquez & emportez d'emblée ; mais il n'en fut pas de même aux chariots. Les Espagnols trouvérent à qui parler, on les aborda avec toute l'ardeur & le courage politible; ils furent si bien reçus, qu'il ne fut pas possible d'y sorcer le Duc d'A-lençon. Le Général Espagnol, après un combat très-long & très-obssiné, sut obligé de se retirer après avoir laissé un grand nombre de morts. L'Auteur dit que si les ennemis n'eussent été couverts de ces chariots, ils eussent été infailliblement défaits. Je le crois bien, vû la supériorité des ennemis, & c'est excuser assez pitoisblement son Héros que de raisonner de la sorte. Cela prouve seulement qu'une armée peut être attaquée & battue fous le canon d'une place de guerre; mais voici un fair tout récent qui le prouve beaucoup mieux. C'est un des plus remarquables de notre tems.

Comme Donawert étoit un poste d'une extréme importance , & dont la prise laissoit la Baviére toute à découvert à l'armée des Alliez contre la France, on jugea que les ennemis n'oublieraient rien pour s'en rendre les maîtres. M. le Duc de Baviére ne trouva pas d'autre expédient que d'y envoier un puissant corps de troupes d'environ quinze à feize mille hommes, commandez par le Maréchal d'Arco, avec ordre de se retrancher en diligence depuis la montagne de Schelemberg jusqu'auprès de la ville. Mylord Marlborrough forma le dessein de nous chasser de ce poste ; c'étoit un coup qu'il falloit faire à caufe de fon importance, & pour donner de la réputation à ses armes : car tout dépend des commencemens. Il se met en marche le 2. Juillet de l'année 1704. à trois heures du matin, à la tête d'un détachement de fix mille hommes d'infanterie, composé de l'élite de ses troupes, outre trois bataillons de grenadiers de troupes Impériales & trente efcadrons, avec ordre au refte de l'armée de fuivre en diligence fous les ordres du Prince Louis de Bade. On approche de la riviére de Werntz, où ce détachement jetta un pont pour le paffage de cette riviére, & faciliter celui de l'armée. Les mauvais chemins & la longueur de la marche furent cause que le détachement ne put passer la riviere que vers les trois heures après midi, de forte que le gros de l'armée arriva au moment que Milord Duc de Marlborrough venoit de traverser le Werntz. Bien que le corps qu'il commandoit ne fût pas capable d'engager une si grande entreprise que celle de sorcer un camp retranché, cela n'empecha pas ce Genéral de s'approcher des retranchemens des François, dont la contenance lui fit bien juger qu'il falloit attendre la Prince Louis de Bade avant que de rien engager. On dispose tout pour l'attaque. Dès que la tête du reste de l'armée parut, on commença à se canonner de part &c d'autre. Tout étant disposé, les Anglois & les Hollandois, commandez par le Général Goors, marchérent aux retranchemens avec beaucoup d'ordre & une très-grande réfolution, foutenus de quinze bataillons de la droite & d'autant de la gauche. L'attaque fut vive, fort opiniâtrée, & encore mieux foutenue par les François, qui les repoullérent jusqu'à deux fois: car tout donna à la seconde reprise, & la troisième ne fut malheureuse que parce qu'on s'étoit avisé de fortifier ce poste. Car la gauche de la ligne qu'on avoit tirée de la montagne à la ville, & qui ent dû aboutir directement au fosse, laissoit un assez grand intervalle pour que les ennemis puffent le remarquer, & véritablement il s'en apperçurent; & comme cet endroit avoit été négligé, à cause qu'il étoit trop près de la ville, les ennemis trouvérent que c'étoit là le plus foible. Il y avoit même fort peu de monde par la faute du Commandant de la place, qui avoit négligé d'exécuter un ordre du Maréchal , par lequel il lui ordonnoit d'envoier un détachement de fa garnison pour remplir cet endroit, où les ennemis donnérent & entrérent en foule fans y trouvet presque aucune résistance; & se trouvant sur le flanc gauche des nôtres que nos Généraux avoient un peu trop négligé, les premières troupes qui fermoient cette aîle furent défaites en un instant. Les troupes occupées ailleurs prennent l'épouvante, & un moment après le désordre se met dans nos troupes. On entre alors par plufieurs endroits de la ligne, & la confusion s'y mettant la déroute devint générale, rien ne résiste & tout s'ensuit. Nous y perdimes peu de gens de marque hors le Marquis de Nettancourt, qui mourut de ses blessures, & le fils du Général, qui y fut tué. La perte des Officiers & des soldars ne sut considérable que par la fuite. Il y eut près de deux mille hommes tuez, blessez ou pris. Il n'en fut pas de même des ennemis, & cela ne pouvoit être guéres autrement, puisqu'il s'agilloit de l'infulte d'un camp retranché fous le feu de presque tout le front d'une place, dont les ennemis se trouvérent aussi peu incommodez que s'ils en eusfent été à cent lieues. Il femble qu'on eût pû les embaraffer beaucoup en prenant des revers, & en bordant le rempart & le chemin couvert d'un bon feu de canon & de mousquéterie.

 Milord Marlborrough fait monter fa perte dans fa Lettre écrite à Meffieurs les Etats de Hollande jusqu'à cinq mille hommes, fans compter les blessez, trois Offi-

ciers Généraux tuez, & presque tous les autres blessez.

Le Duc d'Alençon fe tira un peu mieux d'affaire fous Gand, c'est qu'il eut la précaution de gamin de charios tout le front de fa ligne : obfaide qu'Alenander Farnéte ne put forcer, quidques efforts qu'il fir. Vollà deux exemples qui prouvent manifettement que ce n'elt pas une entreprise suffig grande ni sulfi délicare que l'on s'imagine, que d'atraquer une armée ou un grand corps de troupes fous le canon d'une fortereffe.

### §. 111.

### Des courses, ou des invasions dans le pais ennemi.

Es courses d'armées ou d'un grand corps de troupes dans le païs ennemi, n'apportent guéres de profit, si elles ne sont l'objet de quelque dessein considéra-

ble : car rien n'est plus capable de ruiner une armée. Ces sortes d'entreprises, qui consistent uniquement à ravager & à faire le dégât bien avant dans une frontière, ne font guéres utiles, & font plus de bruit qu'elles ne font avantageuses, si ce n'est en certaines occasions. Si nous n'avons d'autre but que celui de détruire une certaine étendue de pais, on se prive des contributions qu'on peut en tirer. & il n'en revient rien au Prince. Celle de Philippe à Therme & dans la Laconie étoit dans l'ordre, & l'on a pourtant pu voir dans l'une & dans l'autre combien ces fortes d'entreprifes font dangereufes. Elles font d'un très-grand détail, & demandent des précautions infinies, à cause de l'apreté des lieux semez de mille chicanes & d'obstacles toujours très-grands, & dans ces fortes de desseins tout le succès dépend du fecret & de la diligence, de la célérité & de l'ordre des marches, & de l'affürance de la retraite, à laquelle il faut être tout préparé, puisque c'est une nécessité de la faire. Il faut donc occuper de bons postes, comme sie Philippe, ou être bien affüré que si l'on peut être coupé en un endroit, on pourra facilement retourner par un autre; ce qui est affez rare dans un païs de hautes montagnes. L'hiver quoiqu'on en dife, n'est pas, selon mon sens, le tems le plus propre & la faison la plus commode pour ces fortes d'expéditions. Il est rare qu'on puisse les faire lorsque les armées font en campagne, car il peut arriver qu'en vous laissant pénétrer dans le païs, on vous coupe la retraite, & furtout dans un païs de hautes montagnes, " H n est vrai, dit Montécuculi (a), que si l'on saisoit le ravage au tems de la récolte, on ôteroit à l'ennemi une partie de sa subsistance; mais comme on ne neut le n faire alors, parce que l'ennemi tient la campagne & qu'il l'empêche, on le fait dans l'hiver, quand il est entiérement inutile." Il cite ailleurs plusieurs exemples qui démontrent affez cette vérité. Les plus fures sont celles, où en s'avançant deux ou trois marches dans le païs, fans trop s'éloigner des places fortes, & en occupant des postes capables d'être soutenus un certain tems pour être secourus ; on détache une partie de fa cavalerie pour pénétrer plus avant, & faire en forte que l'ennemi ne puisse, par une marche secréte & bien concertée, se mettre entre deux pour couper la retraite. Ces fortes d'invalions ne font avantageules que dans le tems de la récolte, & c'est justement le tems qu'il saudroit choisir, lorsqu'on n'a d'autre desfein que le dégât d'une frontière, ou d'une province : ear en hiver cela ne méne à rien de fort utile. 'Le butin que l'on fait tourne bien à l'avantage de quelques particuliers, mais rarement à celui du Prince. " A quoi bon? dit le même Auteur, , les grains font femez , on ne peut pas empécher l'herbe de croître en fon tems. " Pour les maifons que l'on brûle, l'ennemi, qui campe toujours fous des tentes, ne s'en foucie point." Cela ne déplaît qu'aux Généraux, & le mal n'est pas grand. ,, Les incendies des palanques, ou villages, des ponts & autres femblables, , ne tournent qu'à l'oppression des pauvres païsans, qu'on oblige à les réparer, (ou ceux qui en sont propriétaires.) ,, A l'égard d'amener les païsans, (comme l'on fait en certains pais, ) " & les bestiaux, cela améne quelque incommodité à l'enne-», mi; mais cela n'est pas assez considérable pour retarder ni pour rompre le cours de ses entreprises. Lorsque cela arrive, on méne une plus grande abondance de provisions, & la guerre ne se fait pas moins; & lorsqu'on a ruiné tout un païs. on fait un grand nombre de défespérez : de forte qu'on augmente celui de fes ennemis. D'ailleurs si l'on veut remporter quelque avantage, on ne sçauroit le suivre dans un païs ruiné, ni profiter de la victoire, dont les fiéges font les fuites. " Tant , s'en faut, continue-t-il encore, que ces dégâts nous foient avantageux, ils nous

, sont au contrair très-péfudiciable , & nous faisons justement ce que l'ennemi ,, devroit faire, s'il n'étoit pas en état de tenir la campagne ; outre que l'ennemi peut rétorquer avec usure, & cela ne manque guéres d'arriver éto ou tard ; pourquoi donc faitguer les troupes pour rien? Ce grand Capitaine raisonne en homme exofémenté.

Les courses & les invasions peuvent être glorieuses & utiles, lorsque les armées font en campagne, parce que toutes les places de la seconde ligne sont dégarnies, & celles de la premiére, qui font les plus éloignées de l'endroit où font les armées. ne le font guéres moins. C'est là le tems le plus favorable, & il y a des camps qui nous mettent en état de tenter ces sortes d'entreprises, qui échouent très-rarement : mais il faut un grand art pour les faire réuffir , & des gens hardis & capables de l'exécution. On peut avoir divers desfeins; mais les plus utiles sont de porter au loin les contributions, fans les accompagner de la ruine du païs, & de furprendre quelque bonne place. Un poste avantageux nous méne là, ou lorsque l'ennemi se trouve engagé dans quelque fiége. On entreprend ces fortes de chofes avec de grands ménagemens & des préparatifs convenables, un corps de cavalerie confidérable, tous les dragons & les grenadiers de toute une armée , fans autres équipages que leurs tentes, rien de superflu & du biscuit pour plusieurs jours, quelques pieces de canon de campagne, fix de feize livres de bale, pour s'en fervir dans l'occasion, & quelques pontons, & tout avec un double attelage pour saire plus de diligence, & plusieurs chariots chargez d'échelles. Lorsque toute une armée marche à ces fortes d'expéditions, on mêne peu de canons, & l'on se sert des chevaux des petites piéces pour doubler l'attelage des groffes. On ne marchera qu'avec les menus bagages, & l'on fera bien attention que lorsqu'on entreprend dans un païs de montagnes il faut avoir des vivres pour plufieurs jours, & c'est particuliérement dans ces fortes de païs, plus que dans aucun autre, qu'on doit en avoir au-delà de ce qu'il en faut, & où la maxime de l'Amiral de Coligni doit être mife le plus en confidération. Il disoit qu'une armée étoit un monstre, qu'il falloit soujours commencer de la former par le ventre, & à la nourriture duquel on devoit pourvoir avant que d'en exiger aucun service.

Philippe trouvant la conjoncture favorable, & des Généraux incapables de pénétrer son dessein, se jetta dans les montagnes de Therme, surprit cette ville, la brûla, & ravagea tout le pais en s'en retournant, & embrassa un dessein, dont le but étoit folide & avantageux. Son expédition, ou son invasion dans la Laconie, avoit pour fin la ruine du païs de Lacédémone, & par-là le moien de subfister. Mais l'on ne sçauroit que dire de l'expédition de Charles Gustave dans la Pologne. Il la traversa d'un bout à l'autre à la tête d'une belle armée. Rien de plus brillant que ce qu'il fit. Il remporta plusieurs grands avantages, & gagna même une bataille auprès de Warfovie; perpétuellement fuivi de l'ennemi dans toutes ses courfes, qu'arriva-t-il? Il entra dans la Pologne à la tête d'une armée nombreuse, & fortit très-débiffé & réduit à rien, fans avoir gagné un pouce de terre dans un païs, où il n'y a aucune place forte que dans des lieux, où le défaut des vives & des magazins nous rend les fiéges impossibles, & ces places ne pouvant être foutenues, nous deviennent entiérement inutiles pour être trop éloignées de nous. Charles XII. éprouva la même chose, & fut plus malheureux que Charles Gustave. Toute son armée périt dans ce païs, & à l'entrée de la Moscovie.

M. de Montécuculi ne fut jamais porté pour les couries & le ravage des frontiéres des ennemis. " La guerre, dit-il, ne confifte pas à dérober quatre cha-" meaux, ou à brûter une paillaffe, on reuverfe Porte des chofes quand de l'ac-

.. ceffoi-

ceffoire on en fait le principal." Ausli attribue-t-il les disgraces coup sur coup redoublées de la campagne prématurée de 1664, en Hongrie aux avis de certaines gens. ,, On rejetta, dit-il, tous les confeils de l'art, & l'on ne fit que des desseins " chimériques & fans apparence de fuccès. Il étoit venu de l'Empire un corps affez " confidérable de troupes auxiliaires fous la conduite du Comte de Hohenloé; la », raison de la guerre vouloit qu'on les logeat près du Danube , pour être à portée , de se mettre en campagne avec ces troupes des que la faison le permettroit, pour n faire quelque entreprise solide & avantageuse; mais on propose au lieu de cela de 23, faire une course pendant l'hiver, tandis que les troupes Otthomanes étoient re-», tirées & féparées, pour ruiner, disoit-on, le païs & les empêcher de se remettre , en campagne au Printems. Cette proposition aiant été mise en délibération , plus ,, on l'examina & plus on la trouva infoutenable." Elle parut pourtant fort raifonnable au Conseil de l'Empereur, elle y fut applaudie, & l'on envoia ordre de la mettre en exécution. Montécuculi raconte fort au long ce qui en arriva , où je renvoie mon Lecteur, afin de finir ici ces Observations sur une matiére qui me méneroit fort loin, s'il falloit en donner au-delà des bornes que je me fuis prescrites,

### CHAPITRE VII,

Les Conjurez sont punis. Le Roi continue la guerre contre les Étoliens.

E Cirrha le Roi mit à la voile avec fa garde, & alla prendre terre au port de Sicyone. Les Magistrats lui offrirent un logement, mais il préféra celui d'Aratus, qu'il ne quittoit point, & donna ordre à Apelles de s'en aller à Corinthe. Ce fut à Sicvone que Philippe aiant appris que Mégaleas avoit pris la fuite, chargea Taurion du commandement des rondachers, que commandoit Léontius, & l'envoia en Triphylie, comme s'il y cût eu là quelque affaire presfante: & dès qu'il fut parti, il fit mettre Léontius en prison pour le paiement des vingt talens dont il s'étoit fait garant. Léontius fit scavoir cette nouvelle à l'infanterie, dont il avoit été le Chef, qui auffitôt députa au Roi pour le prier que fi on chargeoit Léontius de quelque nouvelle accufation, qui cût mérité qu'on le mit en prifon, il ne décidat rien qu'elle ne fut présente : que s'il lui refusoit cette grace, elle prendroit ce refus pour un mépris & une injure infigne: (telle étoit la liberté dont les Macédoniens usoient toujours avec leur Roi; ) mais que fi Léontius n'étoit renfermé que pour le paiement des vingt talens, elle s'offroit de paier en commun cette fomme. Ce témoignage d'affection ne fit qu'irriter la colére du Roi, & accélérer la mort de Léontius.

Sur ces entrefaites arrivérent d'Étolie les Ambassadeurs de Rhodes & de Chio, après avoir fait consentir les Étoliens à une tréve de trente jours, & affürérent au Roi que ce peuple étoit disposé à la paix, Philippe accepta la tréve, & écrivit aux Alliez d'envoier leurs Plénipotentiaires à Patres pour traiter de la paix avec les Etoliens. Il partit aussi de Léchée pour s'y trouver, & y arriva après deux jours de navigation. Il recut alors des lettres envoiées par Mégaleas, de la Phocide aux Étoliens, dans lesquelles ce perfide exhortoit les Étoliens de ne rien craindre & de continuer la guerre; que Philippe étoit aux abois faute de munitions & de vivres, & il ajoutoit à cela, des choses fort injuricuses à ce Prince. Sur la lecture de ces lettres, Philippe jugeant qu'Apelles en étoit le principal auteur, le fit faifir & partir au plutôt pour Corinthe, lui, son fils & un jeune homme qu'il aimoit. Alexandre eut aussi ordre d'aller à Thébes, & de faire ajourner Mégaleas devant les Magistrats pour l'obliger à paier la fomme dont il avoit répondu. Cet ordre fut exécuté; mais Mégaleas n'attendit pas que les Juges décidassent, il se donna la mort à luimême, Apelles, fon fils & le jeune homme qu'il aimoit moururent aussi peu de tems après. Ainsi périrent les conjurez, fin que leurs crimes, & principalement leur insolence à l'égard d'Aratus, leur avoit justement attirée.

Cependant les Etoliens fouhaitoient toujours avec ardeur que la paix se conclut. Ils étoient las d'une guerre, où rien n'avoit répondu à leur attente. Ils s'étoient flattez de n'avoir affaire qu'à un Roi jeune & fans expérience, & qu'ils s'en joueroient comme d'un enfant, & Philippe au contraire leur avoit fait connoître qu'en sagesse & en résolution il étoit homme parfait, & qu'eux s'étoient conduits en enfans dans toutes leurs entreprises. Mais aiant appris le soulévement des rondachers, & la catastrophe de la conjuration d'Apelles & de Léontius ; ils reculérent le jour où ils devoient se trouver à Rhie, dans l'espérance qu'il s'éleveroit à la Cour quelque sédition, dont le Roi ne se tireroit qu'avec peine. Philippe faisit d'autant plus volontiers cette occasion de continuer la guerre, qu'il en espéroit un heureux fuecès, & qu'il étoit venu dans le dessein d'empêcher la paix. Ainfi loin de porter les Alliez qui étoient venus à Rhie à en traiter, il les encouragea à continuer la guerre, enfuite il mit à la voile & retourna encore à Corinthe. Il permit aux Macedoniens de s'en aller par la Thessalie prendre leurs quartiers d'hiver dans leur païs; puis côtoiant l'Attique fur l'Euripe, il alla de Cenchrée à Démétriade, où il trouva Ptolémée, le seul qui restoit des conjurez, & le fit condamner à mort par une affemblée de Macédonicns.

Tout ecci artiva au tems qu'Annibal campoir en Italie fur le Pô, & qu'Antiochus, après s'être foumis la plus grande partie de la Cœlefyrie, avoit envoié fes troupes en quartiers d'hiver. Ce fut aufil alors

que Lycurgue Roi des Lacédémoniens s'enfuit en Etolie pour fe dérober à la colère des Ephores, qui trompez par un faux bruit que ce Roi avoit deffein de brouiller, s'étoient affemblez pendant la nuit, & étoient venus chez lui pour le faifir de la perfonne, mais fur le preffentiment qu'il eut de cette violence, il prit la fuite avec fa famille. L'hiver venu, Philippes s'en retourna en Macédoine.

Chez les Achéens, Epérate étoit également méprifé des foldats de la République & des étrangers, personne n'obéissoit à ses ordres, le païs étoit tout ouvert & fans défense. Pyrrhias envoié par les Etoliens au secours des Eléens, remarqua ce désordre. Il avoit avec lui quatorze cens Etoliens, les étrangers des Eléens, environ mille hommes de pied de sa République & deux cens chevaux; ce qui faisoit en tout environ trois mille hommes. Avec ces forces il ravagea non sculement les Pharéens & les Dyméens, mais encore toutes les terres des Patréens. Il alla enfin camper fur une montagne qui commande l'atres, & que l'on appelle Panachaïque, & de là il mit à feu & à fang tout le païs qui s'étend jusqu'à Rhie & à Egée. Les villes abandonnées & ne recevant pas de secours étoient à l'extrémité, & ne pouvoient paier leur contingent qu'avec peine. Les troupes étrangéres, dont on reculoit de jour en jour le paiement, servoient comme on les paioit. Ce mécontentement réciproque jetta les affaires dans un tel défordre, que les foldats étrangers désertérent : désertion qui n'arriva que par la làcheté & la foiblesse du Chef. Heureusement pour les Achéens, le tems de sa Préture expiroit, il quitta cette charge au commencement de l'Eté, & Aratus le pére fut mis en sa place. Telle étoit la situation des affaires dans l'Europe.

### CHAPITRE VIII.

Pourquoi l'Historiem a distingue les affaires de la Gréce de celles de l'Asse. Importance de bien commencer un Ouvrage. Vanisé des Auteurs, qui promettent beaucoup, rabaisse. Conduite déplarable de Ptolimie Philopator. Piège que lui tend Cléomène, Roi de Lacédemone.

P Affons maintenant en Afie, puifque le tems & la fuire des affaires femble nous y conduire, & voions ce qui est arrivé dans cette même olympiade. Nous parterons d'abord, selon notre premier projer, de la guerre que se finent Antiochus & Prolemée au fujer de la Celefyrie. Il est vrai que cette guerre se faisoit en même tems que Tome V.

H h cel-

celle des Grees, mais il étoit à propos de ne point interrompre les affaires de la Gréce, & d'en léparer les autres. Il n'est point à craindre pour cela que mes Lecteurs aient peine à prendre une exacte connoiffance du tems où chaque chose s'est passée. Il suffit, pour qu'ils la prennent, que je leur fasse fre marquer en quel tems de l'olympiade dont il s'agit les affaires ont commencé & pris sin. Mais asin que la narration fut suivie & distincte, il étoit d'une extréme importance de ne pas entassier péle-mèle dans cette olympiade les faits arrivez dans la Gréce & dans l'Asie. Quand nous en sérons aux olympiades súvanies, alors nous rapporterons à chaque année ce qui s'ey est fait.

En effet comme nous ne nous fommes pas bornez à quelque Histoire particulière, mais que notre projet, le plus grand, si je l'ose dire, qu'on ait jamais formé, embrasse l'Histoire de tous les peuples, nous avons du prendre garde, en l'exécutant, que l'ordre de tout l'ouvrage en général & celui des parties fût si clair que personne ne s'y trompât. C'est dans cette vûe que nous allons reprendre d'un peu haut le regne d'Antiochus & de Ptolémée, & que nous en commencerous l'Histoire par des choses connues, & dont tout le monde convient. On ne peut trop exactement suivre cette méthode. Car ce que les Anciens ont dit que c'est avoir fait la moitié d'un Ouvrage que de l'avoir commencé, ils ne l'ont dit que pour nous faire entendre qu'en toutes choses notre principal soin doit être de bien commencer. Cette maxime des Anciens paroît un paradoxe, mais elle est encore à mon avis au-dessous de la vérité. On peut assurer hardiment que le commencement n'est pas seulement la moitié d'une entreprise, mais qu'il a encore un rapport effentiel avec la fin. Comment bien commencer un Ouvrage, sans l'avoir conduit d'esprit jusqu'à la fin, & sans avoir connu d'où on le commencera, jufqu'où on le pouffera, & quel en fera le but? Comment récapitulera-t-on bien à la fin tout ce que l'on a dit, fans avoir fcû dès le commencement d'où, comment & pourquoi l'on est venu jusqu'à un certain point? Puis donc que les commencemens ne font pas feulement liez avec le milieu, mais encore avec la fin, on doit y faire une très-grande attention, foit qu'on écrive ou qu'on life une Histoire générale, & c'est ce que nous tâcherons d'obferver.

Au refle je sçai bien que d'autres Historiens promettent comme moi une Historie générale, & se vantent d'avoir conçu le plus grand projet qu'on se soit jamais proposé. Ephore est de ce nombre, il elt le premier & le seul qui l'ait entrepris. Pour les autres, on me dispentera d'en rien dire, & de les nommer. Je dirai seulement que quelques Historiens de notre tems se croient bien fondez à croire leur Historie générale, pour nous avoir donné en trois ou quatre pages la guerre des Romains contre les Carthaginois. Mais il faudroit être bien

ignorant, pour ne sçavoir pas qu'en Espagne & en Afrique, en Sicile &c en Italie, il s'est fait dans le même tems un grand nombre d'exploits très-éclatans; & qu'après la première guerre Punique, la plus célébre & la plus longue qui se soit faite, est celle qu'Annibal eut contre les Romains; guerre si considérable, qu'elle attira l'attention de tous les Etats, & qu'elle fit trembler dans l'attente du fuccès qu'elle auroit. Cependant l'on voit des Historiens qui expliquant moins les faits que ces Peintres, qui dans quelques Républiques les tracent fur les murailles à mesure qu'ils arrivent, se vantent d'embrasser tout ce qui s'est passé chez les Grecs & chez les Barbares. D'où vient que l'effet répond si mal aux promesses? C'est qu'il n'est rien de plus aisé que de promettre les plus grandes choses, que tout le monde est en état de le faire, & qu'il ne faut pour cela qu'un peu de hardiesse : mais qu'il est difficile d'exécuter en effet quelque chose de grand, qu'il se rencontre rarement des gens qui en foient capables, & qu'à peine s'en trouve-t-il qui en fortant de la vie aient mérité cet éloge. Ceci ne plaira pas à ces Auteurs qui admirent leurs productions avec tant de complaisance: mais il étoit à propos de les humilier. Je reviens à mon fuiet.

Ptolémée furnommé Philopator aiant après la mort de son pére fait mourir Magas son frère & ses partisans, s'assit sur le trône de l'Egypte. Par la mort de Magas il croioit s'être mis par lui-même à couvert de tous périls domestiques, & que la fortune l'avoit défendu contre toute crainte du dehors, depuis qu'elle avoit enlevé de cette vie Antigonus & Seleucus, & ne leur avoit laissé qu'Antiochus & Philippe, encore enfans, pour successeurs. Dans cette sécurité il se livra tout entier aux plaifirs. Nul foin, nulle étude n'en interrompoit le cours. Ni ses Courtisans, ni ceux qui avoient des charges dans l'Egypte, n'osoient l'approcher. A peine daignoit-il faire la moindre attention à ce qui se passoit dans les Etats voisins de son Roiaume. C'étoit cependant sur quoi ses prédécesseurs veilloient plus que sur les affaires mêmes de l'intérieur de l'Egypte. Maîtres de la Cœlesyrie & de Cypre, ils tenoient les Rois de Syrie en respect par mer & par terre: comme les villes les plus confidérables, les postes & les ports qui sont le long de la côte depuis la Pamphylie jusqu'à l'Hélespont, & les lieux voifins de Lyfimachie leur étoient foumis, de là ils observoient les Puissances de l'Asie & les Isles mêmes. Dans la Thrace & la Macédoine, comment auroit-on ofé remuer pendant qu'ils commandoient dans Ene, dans Méronée & dans des villes encore plus éloignées? Avec une domination si étendue, aiant encore pour barrière devant eux les Princes qui régnoient au loin hors de l'Egypte, leur propre Roiaume étoit en sûreté. C'étoit donc avec grande raison qu'ils tenoient toujours les yeux ouverts sur ce qui se passoit au dehors: Ptolé-Hh 2

### HISTOIRE DE POLYBE,

mée au contraire dédaignoit de se donner cette peine, l'amour & le vin faisoient toutes ses délices, comme toutes ses occupations. Après cela l'on ne doit pas être surpris qu'en très peu de tems on ait attenté

de plusieurs endroits, & à sa Couronne & à sa vie.

Le premier qui l'ait fait fut Cléoméne de Sparte. Tant que Ptolémée Evergéte véquit, comme il avoit fait alliance avec ce Prince, & que d'ailleurs il comptoit d'en être secouru pour recouvrer le Roiaume de ses péres, il se tint en repos. Mais quelque tems après sa mort, quand dans la Gréce les affaires tournérent de manière que tout sembloit I'v appeller comme par fon nom, qu'Antigonus fut mort, que les Achéens eurent pris les armes, que les Lacédémoniens se furent unis avec les Etoliens contre les peuples d'Achaïe & de Macédoine, alors il demanda avec empressement de sortir d'Alexandrie. Il supplia le Roi de lui donner des troupes & des munitions suffisantes pour s'en retourner. Ne pouvant obtenir cette grace, il pria qu'on le laissat du moins partir avec sa famille, & qu'on lui permît de profiter de l'occasion favorable qui se présentoit de rentrer dans son Roiaume. Ptolémée étoit trop occupé de ses plaisirs pour daigner prêter l'oreille à cette priére de Cléomène. Sans prévoiance pour l'avenir, nulle raison, nulle priére ne put le tirer de la fotte & ridicule indolence.

Solibe, qui pour lors avoit dans le Roiaume une très-grande autorité, assembla les amis, & dans ce Conseil on résolut de ne donner à Cléoméne ni flotte ni provisions; ils croioient cette dépense inutile, parce que depuis la mort d'Antigonus les affaires du dehors du Roiaume ne leur paroiffoient d'aucune importance. D'ailleurs ce Confeil craignoit qu'Antigonus n'étant plus, & n'y aiant plus personne pour réfiffer à Cléoméne, ce Prince après s'être foumis en peu de tems la Gréce, ne devint pour l'Egypte un ennemi fâcheux & redoutable: d'autant plus qu'il avoit étudié à fond l'état du Roiaume, qu'il avoit un souverain mépris pour le Roi, & qu'il voioit quantité de parties du Roiaume séparées & fort éloignées, sur lesquelles on pouvoit trouver mille occasions de tomber. Car il y avoit un assez grand nombre de vaisscaux à Samos, & à Ephése bon nombre de soldats. Ce furent là les raisons sur lesquelles on ne jugea pas à propos d'accorder à Cléoméne ce qu'il demandoit. D'un autre côté laisser partir, après un refus méprifant, un Prince de cette confidération, c'étoit s'en faire un ennemi qui se souviendroit de cette insulte. Il ne restoit donc plus que de le retenir malgré lui. Mais cette pensée fut universcllement rejettée. Il ne fallut pas délibérer pour cela, on vit d'abord qu'il n'y avoit pas de fûreté à loger dans le même parc le loup & les brebis. Sosibe surtout craignoit qu'on ne prît ce parti, & en voici la raifon.

### OBSERVATIONS

Sur les Ptolémées.

CI M. Vaillant (e) n'avoit écrit l'Hilloûre des Poolémeis Rois d'Egyptes, dertifie fur les Médallies, on peut bien juger que i n'auroni jamin et la peutée d'intité une Obfervation, & expendant je m'y voins inécefficiement obliges nous d'auteur palunt fain ceff de Profendre comme il a fair des Anticheurs, qu'all la fait nom général. Il n'en faut bien que je fois capable de débrouille le vrai permit tout étrôurs, cels demande un trop profond (spoin; dont je me fant trabélogié. Le nom de Profémé étoit commun la tous les Rois d'legypte depuis le mort d'Alexandre le Grand. M. Vaillant nous donne d'abord à la tète de la Vie de chaque Prince fon image tirée des Médalles, & fi grande hirfeaure lui fournit et que les différes Auteurs ont écrit de ces Princes car les Hilforiers ne nous fournifient pas toujour dequoi débrouille res fretes de choles. M. Vaillant débrouille par tout la chronologie de les généalogies embaruffers, ce qu'aucun autre avant lui n'avoit pi décourir i il diffugue les Princes que le même nom avoit fait confondre. Il eut rendu un grand fervice au public , s'il et fait pour les Antigomus de Macédoine, les Anticohus de Syrée de les Denis de Sicile; eç qu'il a râit pour les Profémés. A l'Égard de ceux-ci, tous le Sçavan font unanimes quant au tems qu'ils ou r'égné, de le metten à la cett quentziéme olympische.

Le premier qui monta sur le trône est Ptolémée sils de Lagus, garde du corps de la Maifon d'Alexandre le Grand, que les Rhodiens nommérent Soter ou le Sauveur. Ce fut donc celui-là qui leur envoia du secours lorsque Demetrius affiégea cette ville fameufe. & où il échoua affez honteufement, comme je l'ai dit dans mon Traité de l'Attaque & de la Défense des places des Anciens : ce Ptolémée Soter sut tout plein de grandes qualitez, & telles qu'il les faut à un Prince. Il étoit brave. de grande prudence, joignant à cela beaucoup de bonté, de douceur, d'équité, de modestie & de sçavoir. Je crois qu'il étoit un peu railleur, défaut considérable dans un Prince, parce qu'il est rare que ceux ausquels il s'adresse osent leur retorquer. Il s'en trouva un pourtant affez impudent pour user de représaille, & qui me paroît un peu forte; ce qui fut une leçon pour ce Prince. & véritablement une marque de sa modération, & qui produisit une excellente maxime pour ses semblables. Elle mérite de passer ici. Voulant un jour se moquer d'un Grammairien, dont l'ignorance lui étoit connue, il lui demanda s'il feavoit quel étoit le pére de Palée? Je vous le dirai volontiers, lui répondit le Grammairien, lorfque vous m'aurez appris auparavant qui étoit le pére de Lagus. C'étoit reprocher à ce Prince l'obscurité ou la bassesse de sa naissance. L'insolence du personnage surprit tout le monde, mille coups d'étrivières étoient le châtiment le plus convenable & le plus digne d'un Grammairien. C'eût été lui faire trop d'honneur de le punir autrement qu'en homme de sa profession. C'est à quoi chacun s'attendoit, on se trom-

(a) Hift. Protomaerum Egyptil Regum , ad fid. numifm. accommodata.

trompa. Le Prince se contenta de dire, que s'il n'étoit pas digne d'un Roi de fouffrir qu'on le raillât impunément, il étoit encore plus indigne de lui de railler qui que ce foit. Apparemment il avoit raifon. M. Vaillant prétend que Lagus

régna quarante ans.

Soter céda la Couronne à son fils Ptolémée Philadelphe deux ans avant sa mort; & bien que celui-ci fût le cadet, il monta fur le trône au préjudice de son aîné, Les uns lui donnent trente-huit ans de régne; mais l'Auteur fait voir par une Médaille qu'il régna quarante ans comme fon père. Il prit le nom de Ptolémée Philadelphe, pour marquer l'amitié qu'il vouloit entretenir avec son frére Céraunus. Celui-ci devoit être un Prince de beaucoup de mérite, puisqu'il s'étoit acquis le Roisume de Macédoine, après avoir tué Séleucus. Il lui envois des Ambaffadeurs, pour lui dire qu'oubliant l'injustice de son pére, qui l'avoit privé de son droit à la succession au Roiaume d'Egypte, il ne laissoit pas de lui demander son amitié, posfédant un Roiaume qui lui donnoit lieu de se consoler. Philadelphe n'étoit pas moins digne du trône que fon pére, il en eut toutes les qualitez. Il le surpassa dans les sciences. Il dressa cette fameuse Bibliothéque d'Aléxandrie, dont l'Histoire fait mention, la plus nombreuse & la plus riche qui fût au monde, où il fit mettre la verfion Gréque de la Bible qu'il fit faire avec grand foin. Straton de Lampfaque avoit été son Précepteur, il le récompensa en Roi. Il ne fut pas moins généreux & libéral envers les Scavans. Un grand nombre quittérent la Gréce pour se rendre auprès de lui, sans doute chassez par la mauvaise sortune. Il les combla de ses bienfaits. & fonda des Ecoles dans Alexandrie. M. Vaillant prétend qu'il fut atteint d'un grain de folie, ce qui me feroit soupçonner quelque passion pour la Poëfie. Il s'imagina, dit l'Auteur, qu'il ne mourroit jamais, quoiqu'il fût d'une constitution affez délicate; à moins qu'il n'attribuât son immortalité à ses grandes qualitez, & au pouvoir qu'ont les Sçavans d'immortalifer leurs Mécénes.

A Ptolémée Philadelphe fuccéda Ptolémée Evergéte ou le Bienfaiteur, qui n'ésoit que fon fils d'adoption. Philadelphe s'étoit donné ce furnom, fans que ses peuples s'en mélaffent. L'autre reçut le fien de ceux-ci, ce qui est encore mieux. Le païs natal de l'épithète d'Evergéte se trouve dans la reconnoissance que les Egypeiens lui témoignérent de leur avoir rapporté d'Asse les Dieux qu'on leur avoit enlevez, quoique l'Egypte en fût toute inondée, & qu'ils en eussent affez pour fournir toute la terre fans s'incommoder beaucoup, & des Prêtres au-delà de ce qu'il en falloit pour le bien & le repos d'un Etat. Quand ils se seroient défaits des quatre cinquiernes de leurs Divinitez, il y en eût eu encore de reste pour la ruine de leur païs: car c'étoit en Egypte que la superstition avoit dressé & planté son rabernacle. Evergéte étoit fils d'Arsinoë femme de Lysimachus, & fils adoptif d'Arsinoë Bérenice, fœur (notez ceci ) & femme de Philadelphe. Ce Prince n'aiant point d'enfant de sa fœur, l'adopta comme sien, & sit bien, puisque c'étoit le même sang, & qu'il n'avoit point d'enfans d'elle. On ne vit plus de vertus, ni rien de bon dans les Rois d'Egypte après Evergéte, qui doit être compté pour le dernier qui fût digne de gouverner des peuples. Tous les autres qui vinrent après lui furent des tyrans, & leur vie fut un tissu de vices & de manyaites actions.

Après Evergéte on vit régner son fils Ptolémée Philopotor , dont Polybe parle ici. Il fut accusé de s'être défait de son pére, par la hâte qu'il avoit de goûter du trône. Mais c'est une calomnie, puisque mon Auteur assure lui-même, & M. Vaillant ne l'oublie pas, que Ptolémée Evergéte pére de Philopator mourut de maladie, & donna pour Tuteur à fon fils, qui passoit pour un hébété, ce Sosibe dont Polybe parle. Celui-ci est d'autant plus digne de créance, qu'il étoit Auteur contemporain, ou fort près de l'être. Ce Prolémée fe doann de fa propre autorité le furnom de Philopators, qui fignife ami de fon près aquest pourrait in retffembla en rien: car il n'eur aucune de fes vertus. Il illulfra fa vie par toutes fortes de viecs, & fon Gouverneur ne valut guiers misure que lui. Il flut trè-dédauché, & encore plus eruel. Il commenç son regne par le meutre de fa mére & de son frére, ce qui me féroit foupconne extrémement qu'il s'éroit définit de fon prés par le posión. Un hébété ell fouvent plus capable qu'un homme dééprit, ordqu'il a des gents auports de lui audit mal moriginez. Se pupples laiférent mettre le finanom de Philopator dans les Médailles, & lui donnémat par raillerie le nom de Try-plom & de Gallula. Chavan (grit que les Egyptions étoniet les plus grands rillieurs du monde, au jugement de Xénophon. Un Tyran, qui occupe deux ans le trôm et dun beun Rosiume, ne régne encor que trop pour les péchée de fon peuple. Celui-ci s'y maintint un peu plus de vinge-fix ans ; il laiffa un fils âgé de cinq ans fous la tratel de A'dearboek, dont Poblès paris.

Prolémé Epiphanés ou l'Illuftre monts fur le trône. Il commença fon régne comme Néron ît le fien, avec Leaucoup de gloire & d'équiré; mais la flattere de fes Courtifans & leur corruption aidérent infiniment à le corrompre lui-même, outre le penchant qu'il avoit aux vices. Il régna avec toutes les qualitez d'un Tyran, & les fis protire dans tout elleur étendue. Il s'attire par-là la haine & Parefion de fes fujets, qui faillit à lui être faisle. Il gouverna vinge-quarre ans, & laifa deux fils en las âge, & un felli hommée Ckôpatre, fous la tutelle de leur mére.

L'aîné monta sur le trône n'aiant encore que six ans, sous le surnom de Philomator, qui fignifie l'ami de sa mére. Il y a toute sorte d'apparence que sa mére lui perfuada de s'en charger, pour lui mettre incessamment dans l'esprit la reconnoissance & l'obligation qu'il lui avoit des soins qu'elle s'étoit donnée pour son éducation durant sa minorité. L'épithéte de Ptolémée Philomator passa dans les Médailles. Il s'en faut bien, felon M. Vaillant, que celui-ci ressemble à son prédécesfeur. Quelques-uns difent qu'il fut un fort bon Prince, qu'il gouverna avec beaucoup de justice & d'équiré, sans abuser de son pouvoir au préjudice de ses sujets, qu'il fut doux & clément, & qu'il n'eut pour tout défaut qu'un affez grand penchant aux plaisirs, ce qui ne pouvoit être regardé comme une chose fort blâmable chez les Egyptiens, qui étoient mols & voluptueux. Ce défaut, qu'on reprochoit à Philomator, a produit peut-être le blame que quelques-uns lui ont donné. Il n'y a point d'homme qui n'ait ses bonnes & ses mauvaises qualitez, & il est de l'équité de le louer dans les unes & de le blâmer dans les autres , & de ne point écarter ses vertus en même tems qu'on le blâme de ses vices. Il régna trente-quatre ans. M. Vaillant avoit une Médaille de ce Prince, où la prémière épithète de fon nom est suivie d'une autre. Il y a au revers en termes Grecs, Ptolémée Philomator Roi Dien. Il ne faut pas trouver ce terme fort étrange dans un homme mortel, puisque les plus vils animaux étoient mis au nombre des Divinitez de ce peuple ridiculement superstitieux, particuliérement le chat, & qui pis est le pet.

Viene ensuite Problénic Evergéte III. frére de Philomator. II se qualifia lui-même du fumom d'Evergéte, plorqu'il eut fuccédé à son frére : car avant que d'y étre parvenu on le nommoir Physico per railletie, c'etl-à-dire le Pomon. Calui-ci purut sur la scée en vari Tyran, il fit mouris le sils de son frére, ex épouls la mère de ce jeune Prince. Il poussa encore plus loin sa crusuté, il sit ôter la vie à son proper sils, qu'il avoit eu de Cléopatre si feuru de sa semuel sels mariges enter séres de feures étant une chose commune en Egypte. Sa crusuté s'étendit encore sur se purples, sels M. Vaillant die qu'il sit égorger une portie de ceux d'Alexandre sur les purples, seux d'Alexandre.

par le fer & par le feu. Cela furprendroit, s'il ne s'étoit pas trouwé des Princes plus tyrans & plus trunds que céducié. Le Egyppiens profitant du privilége quible avoient de donner aufil leurs épithéres aux Princes régnans, spoellérent celusie. Kakergére, ou maffainn. Dourquoi pas plutôt le cruel II elt imposible qu'il n'y ait toujours quelque chofe de bon dans les plus méchans hommes. M. Vaillant nous le produit comme un Prince Gavant, & qui plus est A luteur de quelques Commentaires. Il aima, dit-il, les gens de Lettres & les Philosophes, & fous fon regne les Sciences fleurient extrémement. Il régne vilge-neuf ans. M. Jacques Bernard, qui a donné un très-bon Extrait du Livre de M. Vaillant, & dont je me fers fans le copier, auroit du inferre d'ans l'Article d'Evergée II. It etma de fon regne, qu'il

donne dans celui de son frére Philomator.

Evergéte II. étant mort , laiffa un Testament par lequel il partageoit l'autorité Roiale à fa femme, & à celui de ses deux fils qu'elle voudroit choisir. La Reine auroit volontiers préféré le cadet à l'aîné, mais le peuple ne lui laissa pas le pouvoir d'opter entre ces deux Princes. Elle fut contrainte de choifir l'aîné. Celui-ci avoit été relégué dans l'Isle de Cypre avec Cléopatre, niéce d'Evergéte II. Mais avant que ce Prince se rendit en Égypte pour prendre possession du Roiaume, la Reine avoit slipulé qu'il quitteroit Cléopatre se plus jeune sœur, qu'il avoit épousée, & qu'il aimoit très-tendrement, Il fallut se résoudre à une si cruelle séparation, & laisser cette pauvre Princesse dans son exil. Voilà un beau sujet de Poëme dramatique. Ce Prince étant arrivé à Alexandrie, monta fur le trône conjointement avec sa mére. Il sut le huitiéme Ptolémée qui voulut qu'on ajoutât à ce nom-là celui de Soter II. & les Alexandrins usant de leur privilége ordinaire, l'appellérent Lathiure d'un mot Grec, dit l'Auteur, qui signifie une espéce de petite séve, parce qu'il lui en étoit forti une au visage. Qui auroit cru que ce Prince pût retourner encore en Cypre? Cela arriva pourtant : car après dix ans de regne, il fut chassé par son frére Alexandre, qui en régna dix-neuf. Celui-ci voulant régner seul, se défit bravement de sa mère. Ceux d'Alexandrie furent failis d'un parricide si épouvantable, ils rappellérent l'aîné de Cypre, où il régnoit. Etant remonté sur le trône, il l'occupa encore sept ans après son rappel.

Soter II. n'eut apparemment qu'une fille nommée Bérénice qui lui succéda, &

qui ne régna que fix mois. Les Romains étoient tellement les maîtres en ce temslà, qu'ils ne l'étoient pas moins de l'Egypte que d'un païs conquis. Ils avoient apparemment en ôtage à Rome le fils de Ptolémée Alexandre. Sylla, qui s'étoit emparé de toute l'autorité de la République sous le nom de Dictateur perpétuel, du moins il se mit sur ce pied, envoia en Egypte Alexandre, qui prit le nom de Ptolémée Alexandre II. auquel il sit épouler Bérénice sa cousine, qui monta sur le trône conjointement avec lui par ce mariage. Les Egyptiens lui firent époufer volontiers leur Reine, qu'Alexandre ne garda que dix-neuf jours, foit par haine, ou parce que cette Princesse l'incommodoit un peu trop sur le trône. Il la sit donc mourir comme les autres avoient fait leur mère : c'eût été le mieux du monde si ce Prince en fût demeuré là; mais se voiant seul le maître, il crut pouvoir se laisfor aller à ses passions, & à toutes fortes d'insolences & de crimes. Il falloit qu'il en eût commis un grand nombre, & des plus énormes, puisqu'au témoignage d'Appien ses peuples s'en désirent si promtement après un regne de dix-neuf jours, & ce témoignage se trouve encore appuié par celui de Porphyre. ", Mais , dit M. Jacques Bernard, ,, ces Auteurs fe font trompez en cet endroit, & ont confondu " la mort de Bérénice avec celle de fon époux, comme l'a fait voir M. Baudelot dans fon Histoire de Ptolémée le Fluteur, & ce sçavant homme a raison.

Nous

Nous quitterons ici M. Vaillant pour suivre M. Baudelot dans la vie de Ptolémée Aulètes ou le Fluteur, fils naturel de Ptolémée II. qui succéda à Alexandre II. au Roiaume d'Egypte. Ce Prince régna d'abord dans la Lybie, ou dans quelque autre Province confidérable. On prétend que les Alexandrins ne l'appellerent pas pour remplir le trône après la mort d'Alexandre II. mais qu'il l'acheta par de groffes fommes par le moien de Pompée & de Céfar, qui étoient encore amis. Il répandit encore de l'argent aux Aléxandrins pour trouver moins d'obstacles à son dessein. Ils se soulevérent contre Alexandre, & Ptolémée Aulétes sut appellé pour remplir fa place, & fon cadet fut déclaré Roi de Cypre par les mêmes Alexandrins. Alexandre le retira à Tyr avec les tréfors, où il mourut six mois après. Aulétes étant remonté fur le trône, s'y crut inébranlable, & tous les bons Princes doivent s'y croire très-affermis; mais un Tyran n'y tient guéres qu'à un filet. Si Aulétes se crut exemt de tyrannie, il se trompa fort : il sut au contraire un très-méchant Prince, il se livra à tous les vices imaginables, & chargea ses peuples d'impôts extraordinaires. Outre le furnom d'Aulétes, il eut encore celui de Bacchus, foit qu'il fût un dévot de ce Dieu, & qu'il se plût à ses sêtes, ou qu'il l'imitât dans son yvrognerie. Je croi qu'il y entroit de tout cela, & ce qui prouve davantage ce dernier défaut, c'est qu'il poussa sa passion pour la Musique aux derniers excès. & l'on prétend que cette passion le jetta dans la débauche & la tyrannie. Je voudrois de meilleures preuves & de meilleurs garans que Plutarque, pour me perfuader que la Musique est capable de produire de tels effets. Aulétes le Fluteur eût été tyran fans la flute & fans la Mufique, cela est certain. Un Tyran a besoin d'être bien foutenu, l'alliance des Romains lui étant nécessaire, il eut besoin de les ménager. Ceux-ci, qui n'ignoroient pas son état, n'ignoroient pas non plus combien le Rojaume de Cypre étoit de leur bienféance, ils mugueroient cette Isle depuis longtems. Le frére d'Aulétes y régnoit alors , il falloit qu'ils fussent sûrs que notre Fluteur ne s'y opposeroit pas. Aussi cette alliance, qu'ils avoient faite avec lui, étoit le but principal de cette entreprise; assurez qu'ils étoient que ce Prince ne remueroit pas, ils y marchérent; " mais les Egyptiens irritez d'ailleurs contre " leur Souverain, dit M. Baudelot, ne pûrent voir le peu de soin qu'il prenoit de » s'opposer aux entreprises des Romains sans en former , soupçonnant affez qu'il s'en-», tendoit avec eux. Aulétes parut peu disposé à les satisfaire, & loin de se met-», tre en état de donner quelque fecours à fon frère, il ne s'occupoit qu'à jouer 2, de la flute, avec tous les apprêts & les ajustemens particuliers aux joueurs de cet » instrument en ce tems-là. Toutes ces raisons & quelques autres firent soulever » un peuple affez enclin à la révolte; ce qui obligea Aulétes de se retirer. On », ne peut pas dire comment la chofe fe paffa , parce que les Auteurs ne s'accor-,, dent point fur cet article.

" Les deux filles ainées d'Auléex Tryphéne & Bérénice, dit encore le même "Auteur, furent élevées fur le trône. La première Princelle nelle pas trop cons, nue. M. l'Albé de la Charmonie l'a déterrée dans un morceau de popsyre , qui le trouve dans l'Eugée de Scaliger. Elle ne régna qu'un a. Pour Bé-, rénice, il en est affec parlé dans les Auteurs. On la croit complice de la conjunjo ton contre fon péen."

Ce Prince se reina à Rome pour implorer le secours de la République, il y fut très-bien reçu. Les Egyptiens envoierent on même tenns à Rome pour se juilsir, & pour accuser ce Prince de cruauré & de tyrannie. Celui-ci en étant informé, & craigmant le présjusée de cetter Arbassibles, envois des affiliss fur la route, qui sé désirent d'une partie de ces gen-la ; les autres étant arrivez, se turent
77mm. P.

pour de l'argent. Mais cela n'empêcha pas que cet affaffinat ne fût fçû à Rome, ce qui fit un très-mauvais effet; & si Pompée n'eût pas pris le parti d'Auléres , & gagné une grande partie du Sénat, cette mauvaise action eue perdu ce Prince malgre une si grande protection. Tout le monde se tourna contre lui; sa conduite & fa personne le rendirent si odieux aux gens de bien, qu'ils s'opposérent tous unanimement à fon rétablissement. Aulétes se voiant en exécration dans cette Capitale,

se retira à Ephése, désespérant de pouvoir rien obtenir.

Cependant Pompée, qui avoit pris à cœur l'affaire de ce Prince, voiant qu'il ne gagneroit rien auprès du Sénat, » jetta les yeux fur Gabinius, qui commandoit les 27 troupes Romaines en Syrie pour l'exécution de son dessein. Il étoit dans les inn térêts de Pompée, homme entreprenant & capable de tout faire pour de l'argent. Aulétes fit marché avec lui, & après divers combars il fut enfin rétabli par fon » moien. Il n'épargna rien pour se venger des plus considérables & des plus riches , de son Etat, sa propre fille Bérénice fut immolée à son ressentiment, & il tira », de la mort d'un grand nombre d'autres personnes de quoi satissaire aux engagemens 20 où il étoit avec Gabinius. Son rétablissement arriva l'an 701. de la ville de Rome, & mourut l'an 704. fans qu'on trouve rien de considérable dans l'Histoire n fur fon fujet depuis fon rétablissement jusqu'à sa mort.

Ptolémée XIII, fils ainé d'Aulétes , succéda à son père conformément à son Testament. Cléopatre sa sœur âgée de dix-sept ans, & qu'il devoit épouser, régna conjointement avec lui. Il prit le nom de Bacchus comme son pére. " Cléo-» patre s'étant emparée de presque toute l'autorité, les amis de Ptolémée ne pouy vant le fouffrir excitérent une fédition, & obligérent Cléopatre à se retirer en 29 Syrie avec Arfinoé fa fœur. Ce fut durant ce tems-là que Pompée, qui avoit perdu la bataille de Pharfale, se retira en Egypte, où il crut trouver une retrai-» te, à cause des grands services qu'il avoit rendus à Aulétes, pére du Roi d'Egyp-» te d'alors; mais la reconnoissance est une vertu inconnue à la plûpart des Souve-», rains, furtout lorsqu'il faut l'exercer en faveur des malheureux. Pompée, comme , chacun fçait, trouva la mort dans la même lieu où il alloit chercher du fecours; , le Roi d'Egypte & ses Ministres jugérent à propos de faire mourir ce Romain ,, pour s'acquerir la faveur de Céfar." Nous ne passerons pas plus loin, parce que le reste de l'Histoire est connu de tout le monde jusqu'à la mort de Ptolémée. Après un combat, où il fut défait par les Romains au-delà du Nil, s'étant jetté dans un navire pour repasser ce sleuve, il fut suivi d'un si grand nombre de suiards, que le vaisseau coula bas. Il se noia à l'age de dix-sept ans, après avoir régné trois ans & huit mois.

Après la mort de ce Prince, Célar ne jugea pas à propos que Cléopatre occupât tout entier le trône, il lui fit épouser Ptolémée le jeune, qui n'avoit alors que onze ans, loríque fon épouse étoit dans sa vingtieme année. C'est cette fameuse Cléopatre qui fait encore tant de bruit dans l'Histoire par ses galanteries & par ses amours. Céfar se trouva pris dans ses filets comme tant d'autres. Il en eut un enfant qu'on appella Céfarion, & dont Auguste se désit après la mort d'Antoine. Cette Princelle sit un voiage à Rome avec son jeune mari. César y étoit le maître, elle y sut très-bien, reçue par cet amant. Cette grande saveur lui donna la hardiesse de se défaire de ce mari trop jeune pour elle. Par cette infame action elle régna feule en Egypte. Après cela viennent les amours foles & ridicules d'Antoine pour cette Princelle; rout cela est connu de tout le monde, aussi bien que la fin de celle-ci & celle

de ion amant.

### CHAPITRE IX.

Conjuration contre Bérénice. Archidame Roi de Sparte est sué par Cléomène. Ce Prince est faist lui-même & mis en prison. Il en sort & se tue. Théodore, Gonverneur de la Culesprie, livre sa Province à Antiochus.

DAns le tems que l'on cherehoit les moiens de mettre à mort Magas & Bérénice, les auteurs de ce projet craignant furtout que l'audace de cette Princesse ne sit échouer leur dessein, tachoient de se gagner les Courtisans, & leur faisoient de grandes promesses en cas que leur projet réussit. Sosibe en sit particuliérement à Cléoméne, qu'il scavoit avoir besoin du secours du Roi, & qu'il connoisfoit homme d'efprit & capable de conduire prudemment une affaire importante. Il lui fit ausli part de son dessein. Cléoméne voiant fon embarras, & qu'il appréhendoit furtout les étrangers, l'exhorta de ne rien eraindre, & lui promit que les étrangers loin de lui nuire, lui feroient au contraire d'un grand fecours. Comme Sosibe étoit furpris de cette promesse, ne voiez-vous pas, lui dit Cléoméne, qu'il y a ici trois mille étrangers à la folde du Péloponése & environ mille Candiots, à qui au moindre signe je serai prendre les armes pour vous? Et avec ce corps de troupes qu'avez-vous à craindre? Les foldats de la Syrie & de la Carie vous épouvanteroient-ils? Ce discours fit plaisir à Sosibe, & l'aftermit dans le dessein qu'il avoit contre Bérénice. Mais se rappellant ensuite la mollesse de Ptolémée. les paroles de Cléoméne, sa hardiesse à entreprendre & son pouvoir fur les foldats étrangers, il aima mieux porter le Roi & ses amis à se faisir de Cléomène & à le renfermer. Une occasion s'offrit de mettre ce projet en exécution.

Certain Nieagoras de Mellène avoit par son pére droit d'hofpitalité chez Archidame Roi de Sparte. Avant l'affaire dont jenous parlons, ils se voioient rarement. Mais quand Archidame se fut enfui de Sparte, de peaur d'y être pris par Cléoméne, se qu'il su venu à Messen, de peaur d'y être pris par Cléoméne, se qu'il su venu à Messen, de peaur d'y être pris par Cléoméne, se qu'il su venu à Messen, de la se par les des des des des des des des des jour où ils ne se trouvassient ensemble, leur union devint la plus intime. Cléoméne dans la fuite aiant donné à Archidame quesque efferance qu'il le laisserior recourner à Sparte, se qui l'uviroit bien avec lui, ce sur l'integorar qui négocia cette paix, se qui en dressa les conditions. L'orsqu'elles curent éés acceptees de part se d'autre, Archiditions. L'orsqu'elles curent éés acceptees de part se d'autre, Archidame comptant sur les conditions ménagées par Nicagoras, revient à Sparte, mais il rencontre en chemin Cilcoméne, qui se jette sur lui & le true, sans toucher néanmoins à Nicagoras, mi aux augment accompagnoient Archidame. Au debors Nicagoras tempos nois mois en vient par de la voir épargné, mais il étoit très-piqué de cette perfédie, dont l'on pourroit soupronne qu'il étoit auteur.

Quelque tems après il prit port à Alexandrie avec des chevaux qu'il y venoit vendre. En décendant du vaisseau il rencontra sur le port Cléoméne, Pantée & Hippitas qui s'y promenoient. Cléoméne vint le joindre l'embrassa tendrement, & lui demanda pour quelle affaire il étoit venu. J'améne des chevaux, répondit Nicagoras. C'étoit plutôt de beaux garçons & des batteleuses qu'il falloit amener, reprit Cléoméne, voilà ce qu'aime le Roi d'aujourd'hui. Nicagoras fourit fans dire mot. A quelques jours de là aiant fait connoissance avec Sofibe à l'occasion des chevaux, pour le prévenir contre Cléomene il lui fit part de la plaifanterie de ce Prince contre Ptolémée, Voiant ensuite que Sosibe l'écoutoit avec plaisir , il lui découvrit encore la haine qu'il avoit pour Cléoméne. Sosibe charmé de le voir dans ces dispositions, lui fit des largesses, lui en promit d'autres pour la suite, & obtint qu'il écriroit une lettre contre Cléoméne, qu'il la laisseroit cachetée , & que quelques jours après fon départ un valet comme envoié de sa part lui apporteroit cette lettre. Nicagoras consent à tout. Il part, un valet apporte la lettre, & fur le champ Sofibe fuivi du valet va trouver Ptolémée. Le valet dit que Nicagoras lui avoit laissé cette lettre, avec ordre de la rendre à Sosibe. On ouvre la lettre, & on y lit que Cléoméne étoit dans le dessein, si on ne lui permettoit pas de se retirer, & si on ne lui donnoit pour cela des troupes & les provisions nécessaires, d'exciter quelque soulévement dans le Roiaume. Auflitôt Sofibe presse le Roi & ses amis de prévenir le traître, de prendre de justes mesures contre lui, & de l'enfermer. Cela fut exécuté. On donna à Cléoméne une grande maifon, où il étoit gardé, aiant ce seul avantage au-dessus des autres prisonniers, qu'il vivoit dans une plus vaste prison. Dans cette situation, où il ne voioit rien à esperer pour l'avenir, il résolut de tout tenter pour se mettre en liberté; non qu'il se flattât de réussir, destitué comme il étoit de tous les moiens nécessaires pour une si difficile entreprise; mais parce qu'il vouloit mourir glorieusement, & ne rien souffrir d'indigne de ses premiers exploits. Peut-être aussi fut-il alors animé de ce sentiment si ordinaire aux grands hommes, qu'il ne faut pas mourir d'une mort commune & fans gloire, mais après quelque action éclatante qui fasse parler de nous dans la postérité.

Il observa donc le tems que le Roi devoit aller à Conopé, & fit alors courir parmi ses gardes que le Roi devoit bientôt le mettre en liberté. Sous ce prétexte il régale ses gens, & fait distribuer à ceux qui le gardoient de la viande, des couronnes & du vin. Ceuxci mangent & boivent comme si on ne leur eût rien dit que de vrai. Quand le vin les eut mis hors d'état d'agir, Cléoméne vers le milieu du jour prend ses amis (a) & ses domestiques, & ils passent tous le poignard à la main au travers des gardes fans en être apperçus, Sur la

(a) Cléomène vers le milieu du jour prend ses amis & ses domestiques, & ils passent tous le prognard toutes les autres nations, le nombre ue ceux qui se devouoient à la mort est infini. A chaque pas qu'on fait dans l'Histoire on en trouve toujours quelqu'un qui se tue de ses propres mains et de sang troid. Les Juiss s'en méloient aussi. On en voit dans l'Ecriture fainte, temoin Rassas. Il y en a en foule dans Joséphe. Aujourd'hui on re-garde ceux qui se font mourir ou qui se pendent comme des foux. Il n'en étoit pas de même chez les Anciens, c'étoit une action très louable Ediga d'un grand courage. Il a'y avoit pas jusqu'aux enfans qui ne s'en piquassent, & sur-rout ceux de Lacedémone, qui ctoient elevez dans un très-grand mépris de la mort. Ainsi le litation de lacedémone de la mort. Ainsi le fils aine de Cleoméne, après le malheur de fon pére, s'étant débaraffe des mains de Crataficlés à grand-mère, " monta fur le toit, dit Plutar-" que, & sans que personne s'en doutat il se jetta " en bas la tête la première, dont il fut tout " brife, mais il n'en mourut pas : on le releva ", malgré ses cris, & malgré la fureur où il étoit " de ce qu'on l'empéchoit de mourir. Cette grandeur de courage dans un enfant, qui auroit dû toucher Prolemee, n'empêcha pas que cet indigne & lâche Prince ne l'envoiât au supplice, tant il avoit le cœur bas: car la cruauté ne logea jamais que dans les ames de cette trempe. Cela me tait souvenir d'un enfant de Lacedemone pris par Antigonus, & vendu comme esclave. Son tantôt qui tu as acheté, & à qui tu as affaire, puis il se précipita, pour ne rien faire d'indigne de lui. Ce mépris de la mort n'étoit pas moins commun aux semmes, témoin cette jeune captive, qui obligée de rendre à sa maltresse à peu près un semblable service, & le trouvant trop

indigne d'elle, se tua sur le champ. Cleomène voulut mourir en vrai Spartiate, & fit fort bien , plutôt que de s'exposer à une mort cruelle &c honteuse : car il ne pouvoit rien attendre de moins d'un Roi batteleur &c farceur, comme l'appelle Plutarque. Un grand Capitaine ne doit jamais descripérer. Théry-cion croioit après l'infortune de Sélatie, qu'un Roi de Sparte ne devoit point furvivre à une fi grande perte, ii lui perfuada de fe tuer, Cleomé-

ne se fâcha fort contre lui. " Je suis d'un avis " bien different, lui dit-il, je crois que ni toi ni a la main au travers des gardes.] Chez les Grecs, " moi ne devons pas encore abandonner l'espe-te encore plus chez les Romains, & presque dans ", rance d'être utiles à notre patrie. Quand cette " etpérance nous manquera , alors il nous fera " aile de mourir, si nous en avons tant d'envie." Ce compliment lui fut fait au moment qu'il alloit s'embarquer pour l'Egypte , auquel Thérycion ne repliqua point, dit encore le même Plutrour pour s'eloigner de Cléoméne, il s'ecuta fur le trutte proper anis à la première occasion favorable qu'il troura pour s'eloigner de Cléoméne, il s'ecuta fur le rivage, & te tua de fa propre main. Celui-là étoit ausii fot qu'Achitophel dans l'Ecriture, car les Juifs & tuoient affez familierement. Celui-ci se croiant le plus sage de la Cour d'Absalon, & voiant qu'on meprisoit ses avis, se pendit de chagrin. Les Anciens avoient un motif brillant de te tner, les uns par lassitude de vivre, les autres par un pur amour de leur patrie, ou pour ne pas survivre à ses malheurs, comme Cocceius Nerva. ., Ce grand Jurisconsulte, dit Montagne, ,, florissant en tante, en richesses, en reputation " & en crédit près de l'Empereur , n'eut autre ", cause de se tuer, que la compassion du mise-", rable état de la choie publique Romaine. Beau-coup sous les régnes de Tibère, de Caligula, de Neroa, & autres pareils monftres, bien qu'inno-ceas, prevenoient leur condamnation par une mort volontaire, ou se faisoient mourir, pour n'être pas les temoins des horreurs, des crimes & des infamies de ces hommes abominables, & & beaucoup d'autres pour de moindres fuiets ; car il s'en est trouve qui se sont tuez par pure curiolité, & pour sçavoir ce qui se passoit en l'au-tre vie, comme s'ils eussent du revenir pour nous maître lui aiant ordonné de lui apporter son pot curiosité, & pour sçavoir ce qui se passoit en l'au-de chambre, il ne répondit rien, & comme il le tre vie, comme il le custiène di revenir pour nous pressiot, il se sauva sur le tott, & dit: Tu verras en donner des nouvelles, & le plus grand nombre pour se faire un nom après le trepas. Tout cela y entroit. & bien d'autres extravagances. Les femmes n'en étoient gueres plus exemtes que les hommes. " Que dirons-nous des filles de Milet, » qui par une conspiration furieuse, dit encore " Montagne (a), se pendoient les unes après les " autres, juiques à ce que le Magistrat y pour-" vût, ordonnant que celles qui le trouveroient " ainsi pendues fusient trainées du même licol " toutes nues par la ville." Quelle étrange maladie! Lucien en explique la cause. Bayle dit que le remede seul temorgne que leur postion n'etoit qu'une malidie d'esprit, où le raisonnement n'avoit nulle part. Je le crois bien : ne faut-il pas

> (a) Mont. l. 1. c. 3. 1'4

place ils rencontrent Ptolémée, Gouverneur de la ville. Ils jettent la terreur parmi ceux qui l'accompagnoient, l'arrachent de dessus fon char, l'enferment, & crient au peuple de secouer le joug & de ic remettre en liberté. Chacun fut si estraié d'une action si hardie, qu'on n'ofa se joindre aux conjurez. Ceux-ci tournérent aussitot vers la citadelle pour en forcer les portes. Ils se flattoient que

l'avoir tout-à-fait perdu lorsqu'on se tue? La ma- qu'ill y a plus de Poètes que d'autres qui ont laite des filles de âbilet , qui avoient pris un si tente pareille avanture, se qui ont réuffi. Je ne turreux deposit de la vie, est aussi pue cutabble touve pas un seul sisteur de Poeme Epjaqe qui que celle de la plupart de ces Heios Grecs & s'en foit avité. Romains qui se sont dévouez à une mort vo-lontaire. Optime est mouves pas places, dit Sé-Pissories, Orateurs, Politiques, &c. est infini irique. Cet et orit fort bon en son tems, hais comme celui des Poetes. Si ecux-ci comme il ne faut pas aller fi vite, & répondre comme fit Cleomene à Thérycion, & l'on peut roujours taire cette reponfe, puisqu'il y a tant de foudains ,, changemens aux choies humaines, dit le mê-" me Auteur, qu'il est mal aife à juger à quel " point nous fommes justement au bout de no-" tre espérance." Et la-dessus l'Auteur cite Bru-,, tus & Caffius, qui achevérent de perdre les ,, reliques de la Romaine liberté, de laquelle ils " étoient protecteurs, par la précipitation & tel'occation: car la bataille étoit plus qu'à demi

Les amoureux sont encore plus foux que les autres. Il femble que l'amour leur ait affigne leur genre de mort, & c'est le licol ou la pen-derie. En vérité ils en sont bien dignes. Ceuxlà devroient bien moins déléfpérer que les autres, n'y aiant rien de plus changeant que l'amour. On se souviendra du rocher, ou du faut de Leucade. Ce fait est celebre dans l'Histoire. Je m'otonne qu'il n'ait pas fait le fujet de quelque roman. Est-ce qu'il déplait, parce qu'on ne se pend pas ? Il y avoit une infinité de pauvres amoureux infortunez, delaissez & méprilez par leurs maîtresses, qui de leur propre mouvement & pour faire cesser leur martyre, se précipitoient bravement du haut en bas du rocher. C'etoit sans doute le meilleur parti qu'ils pussent prendre pour couper court à cette passion Je m'asfure qu'aujourd'hui nos amans ks plus tourmentez & les plus déterminez le trouveroient trop haut. La célébre Sapho, mais c'étoit au bon htut. La cescure sapito, mais ectore au ovicus temis, au rapport de Menandre, éperdue-ment amoureufe de Phaon, qui la dédaignoit, inura le rocher. Ce n'a écé qu'au tems de nos peres que la penderie en mariere d'amour étoir en voque. Il y a bien des gens qui fe pendent pour des maux & des fouffrances beaucoup moins vives & moins graves que celles au quelles l'arnour nous expose. Les Auteurs n'entreroient-ils point dans le catalogue de ceux qui se tuent ?

autres n'etoient pas, licureusement pour le falut de leurs ames & de leur vie , ensêtez de leurs productions, & qu'ils fussent bien certains qu'elles font géneralement méprifées , les cordiers

s'enrichirosent en très-peu de tems. Pour revenir aux Anciens, qui se dévouoient de fi bonne grace à la mort, & par un pur mo tif de gloire, je n'en vois gueres qui me paroiffent plus dignes d'être chantez que Cleomene. La mort de Caton, dont l'Histoire fait tant de bruit, n'est pas, ce me semble, fort raisonn Pouvoit-il s'imaginer que Pompée cut été meil-leur que Ceiar? Il ne le crut jamais.

Les anciens Philosophes ne se dévouoient pas moins de bonne grace à la mort que les plus foux, fans qu'il parût trop qu'ils eussent en vue la grandeur de leur renommée pour un tel cour pensoient seulement que la vie étoit si peu de choie, qu'il étoit fort indifférent de la perdre, furtout lorsqu'on la passoit misérablement dans la pauvreté, dans les douleurs d'une vie languisfante, ou dans l'injustice. Je ne doute point qu'il no s'élève un jour quelque secte de gens fanatiques, qui se tucront de leurs propres mains, lorsqu'ils se trouveront tant foit peu degoûtez de la vie, dans la vie d'en aller goûter une meil-leure. Peu s'en faut que la Demoiselle Bourig-non ne l'ait établie. Comptez qu'elle en approcha de bien près, car elle pensa comme les an-ciens Philosophes. Si M. Poiret ne l'a pas dit formellement dans fon Mémoire qui parut en 1683. touchant la vie & les fentimens de cette mystique, il nous l'a fait affez entendre. " Dès " l'age de quatre ans , dit-il, elle commeuça à » s'appercevoir qu'il y avoit dans le monde bien " des choses mauvaries qui eussent du aller au-" trement." C'est dequoi personne ne doute. L'on vieillit & l'on menrt, & fouvent très-jeune, disoit-elle . & il eut été besucoup mieux que Dieu cut cree un monde & une vie où rien n'eprouvât la corruption & la dissolution, en un mot qu'on fut ciernel, &c ce'a bien medite, &c trouve un bon nombre, & même de Modernes fçachant d'ailleurs par l'Evangile qu'il y a une aurie qui se sont coupez la gorge, parce que leurs vie après celle ci, celeste & eternelle, cela lui srojt Ouvrages étoient liflez. Qu'on remarque bien fait méprifer les choies de cette vie à tel point,

les prisonniers leur préteroient la main; mais ils se flattoient en vain. Les Officiers avoient prévû cet accident, & avoient barricadé les portes. Alors les conjurez se portérent à un desespoir vraiment digne de Lacédémoniens, ils se percérent eux-mêmes de leurs poignards. Ainsi mourut Cléoméne, Prince d'un commerce agréable, d'une intelligence & d'une habileté fingulière pour les affaires, grand Capitaine & grand Roi.

Peu

que si elle eut trouvé dans l'Evangile au-delà du mepris de ce mande, & qu'il etoit permis de te devouer s la mort, lorsqu'on a amalle un tresor de bonnes œuvres, & quitter cette vie pour ne vnir pas tant d'injustices, de scélératesses & de sutties, je suis persuadé qu'elle se sût pendue haut & court, & bon nombre de ceux de sa secte. Il y a certaines religinns dans les Indes qui nous portent à regarder la mort comme la choie du monde la plus indifférente & la plus méprifable, dans l'esperance d'une vie infiniment heureuse apres celle-ci.

La mort valontaire de Philippe Strozzi, qui se tua de la main, eroiant faire une tres-bonne œuvre , auroit eté admirée & celebree dans les tems antiques. Il étoit d'une ancienne & puissante tamille de Florence. Il se mit la liberte de sa patrie en tête. Ce dessein étoit beuu, mais ce-lui de faire assassiner Alexandre de Medicis pour réuffir plus fürement étoit très-mauvais & trèscriminel, il vint s bout de celui-ci, mais fa pa-trie n'en fut pas plus libre. Son fuccesseur si-fermit encore plus la domination & le trône à fa Maifon. On donna une bataille, nù les mécontens furent battus, & Strozzi pris prifinnser & mis en prison. Le crime étoit trop grave. Ce grand homme s'attendit bien s perdre la vie; mais craignant de mourir d'une mort honteuse, il réfulut de se tuer de ses propres mains. Il sit fon Testament. " Cela fait, dit Balzac, il grava " avec la même pointe de fin poignard dont il " fe tua , fur le manteau de la cheminée où il " étoit détenu ce vers de Virgile, «

#### Exeriare aliquis nofiris ex offins ulter.

Cette mort de Strozzi, qui cût été admirée à Sparte & à Rome, est mille fois plus louable & plus digne d'un vrai courage que celles dont les gazettes nous régalent de tems en tems. A dire vrai rien n'approche de celle de Cleoméne. Je m'etnanequ'on n'en ait pas fait encore le sujet d'un Poème dramatique: en fauroit on trouver un meilleur que cette mort de Cleomène? Et s'il faut dans ces firtes de pieces que tout fait grand & extraordinaire pour nous frapper, entrainer natre admiration, & amener la compassion & la terreur, tout cela fe trouve ici; & quant anx Heros & aux Heroines, on n'en scauroit gueres trouver de plus " mence à se remptir d'or & d'argent,

illustres. Et bien que Ptolémee, auprès duquel le Roi de Lacedemone s'étoit retire après l'infortune de Selatie, ne le fut pas beaucoup par son peu de sêns , par sa cruaute & ses infames debauches indignes d'un Rni, & qu'il ne passit fintems, au raport de Plutarque, qu'à célebrer des fêtes ridicules, & a courir dans son palais en battant du tabourin pour assembler son mande, c'est-à-dire de jeunes débauchez très corrompus & très infames . & qu'il laissat " gouverner ses affaires les plus importan-», tes par une courtifane nammée Agatoclea, qui " étoit sa maîtresse, par la mere de cette courti-,, sane, & par un insame nommé Oenantes, qui " étnit le Ministre de ses plaitirs, tout cela n'empêche pas que Ptnlemee ne foit un Roi, & qu'nn ne puitle le faire paroitre fur la fcéne tel qu'il est, fans que cela abaiffe le mnins du monde la grandeur du sujet. A l'egard des autres personnages, ils m'en paroiffent tres-dignes. & pour de la ga-lanterie il feroit aife au Poete d'y en mélerautant qu'il voudrnit fans auenn feropule, pour rendre la caraffraphe plus touchante, & nous inspirer eette terreur & cette compassion qu'Aristnte de-mande. Cléomène se tue, & tous ses amis l'imitent à l'envie de cette actinn digne d'un Spartiate. Penlemee envise enfuite au fupplice les enfans de ce Prince, fa mere & tnutes les femmes qui l'ac-cumpagnent. Pantee fe tue le dernier fur le corps de son Maltre, fa femme tut enfaite en-vnice au fupplice. " C'etoit une Dame, dit en-" core Plutarque, d'une excellente brauté & d'u-" ne taille majestueuse; sinn mari & elle étnient " encore nouveaux mariez & dans les premiers " feux de leur amnur lorsqu'ils tombérent dans ,, cette infirtune. L'Auteur racente par quel-le avanture cette femme se rendit en Egypte pour ne point abandonner son mari, Une femme jeune & belle fournit beaucoup au Poëte. Il ne reste qu'à lui donner une bonne dose d'amour pour Cleomene, car de la transporter à son mari,

le Héros & l'Hérnine seroient ridicules. Si l'affaire de Cléomène fut arrivée du tems que Lacédémone étoit libre & dans l'état du mon le plus brillant, & nnn pas dans sinn entière décadence, le Roi d'Egypte n'aurnit pas porte loin une action fi infame; mais elle étnit tombée dans le dernier mépris, la corruption avoit gagné fes habi ans " depuis le moment qu'après avoir rui-,, ne le gouvernement d'Athènes ils eurent com-

Peu de tems après cet événement, Théodote Gouverneur de la Cœlesvrie, Étolien de nation, prit le dessein d'aller trouver Antiochus, & de lui livrer les villes de son Gouvernement. Deux choses le poufférent à cette trahison, son mépris (a) pour la vie molle & efféminée du Roi, & l'ingratitude de la Cour, & bien qu'il cût rendu de grands fervices à son Prince, & surtout dans la guerre contre Antiochus au

· (a) Deux chofes le peufferent à cette trabifen fon fiécle. Ce fumeux Guerrier , après avoir exter-mépris pour la vie multe de offenmèse du Rui.] La mine les Goths "& chaffe les François d'Italie, vie moile & elettimines d'un Finne, son peu de , la gouvernoit en puis rescue negrande autorire, leus & d'esprit, ses débauches, son peu de courage & son ingratitude pour les services, le ren. " Maltre Justinien. Ce Prince etant mort apres dent infiniment moins estimable à ses sujets, aux ,, un long & giorieux regne, l'an de ootre Sei-Grands de fa Cour & a ses troupes, que la ty-rannie & la cruauté. Il y a eu des Tyrans illustes & guerriers, ou d'l'aftres feclérats, comme " phie, qui haifioi ce grand Capitaine, niant entr'autres Agathocles; mais il ne fut jamais d'il- " rempli l'esprit de l'Empereur de soupçons conlustres esseminez. láches, sans esprit, sans culture & fans tentiment. Il y a plus de ceux ei renveriez du trône, parce qu'ils étoient tels que des autres. Il est faux, dit on, qu'un Prince ait beaucoup à craindre de ses sujets. Il sussit au contraire qu'il foit passablement bonnête homme pour en être aimé & presque adoré; mais qu'il joigne à une vie molle & de batteleur les desauts & les vices les plus bas & les plus lâches, il doit é-tre affure qu'il en seta exceffirement hai, Ptolémee étoit très-digne d'être l'un & l'autre. Faut-il s'etonner après cela, si le peu de cas qu'on fait d'un tel Prince fait souhaiter de le changer pour un autre qui soit meilleur? Qu'on lise seulement l'Històrie des Empereurs, pour voir les conspira-tions qui ont été faites à cause des impudicites & des autres vices de ces monstres abominables. Sous de tels régnes un Ministre fidèle, sage & prudent ne sauroit être trop en garde pour empêcher des injustices autant contre les petits que cootre les grands, & furtout dans uo terns de guerre, ou au moment d'y entrer. Ptolémée étoit à la veille · d'en avoir une contre Antiochus, à quoi pensoitil de choquer Théodote, qui étoit Gouverneur d'une province fronticre, & maître des meilleures places? Maltraiter un homme, & ne lui pas ôter en même tems les moiens de nous nuire, c'est une imprudence impardonnable. Polybe dit que Theodote, qui avoit bien servi le Roi en plusieurs occasions, alant été mandé à la Cour, où il avoit de puissans ennemis, fut tout surpris qu'au lieu des récompenses, ausquelles il s'attendoit, pour les services qu'il avoit rendus dans la guerre contre Antiochus pour la baile Syrie, d'y être non seulement mal reçu, mais d'avoir vu l'instant d'y perdre la vie. Il songea dès-lors de se venger d'une si noire ingratitude, & d'aller trouver Antiochus, & de lui remettre les villes de la basse Syrie; ce qu'il fit peu de tems après. L'Empereur Justin & l'Imperatrice sa semme

" Rariez les mêmes egards. L'Imperatrice So-, tre lui, il soogea à le rappeller, &c envois pour ,, prendre sa place le General Longin, & l'Impe-" ratrice ajoutant l'infulte à la difgrace, lui écrimy vit en ces termes: Un Eunuque cemme veus ne deveit pas être si longtems absent du Palais, il y a trep d'années qu'an vous attend dans l'apparet-ment des femmes pour filer avec elles. " On dit m que Nartez, pique au vir de cette finglante " raillerie, lui répondit qu'il alloit lui ourdir une », trâme dont elle ne verroit jamais le bout. En m effet s'etant retire à Naples, il envoia fecréte-ment su Roi des Lombards pour le foiliciter de venir s'emparer de l'Italie, l'affurant qu'il » trouveroit les passages ouverts & la cooquéte fa-" cile. . . . Les Lombards partirent donc de leur pais l'année 568, entrérent en Italie, s'em-,, parerent de la Ligurie, excepte les villes de cet-,, te Province qui sont sur les bords de la mer, n se rendirent maîtres de Milan, prisent Pavie , aprèsun siege de trois ans. Enfin en trois ans & " demi Alboin courut toute l'Italie & la conquit, " à la réserve de Rome & de Ravenne.

On se souviendra encore du mécont de Charles de Bourbon fous le regne de François I. il n'est pas extraordinaire, dit un Auteur judicieux quelque part, aux grands hommes & aux Officiers qui sçavent ce qu'ils valent, d'estimer trop les services qu'ils rendent à leur Roi & à leur patrie; mais il arrive au fii quelquefois que les services ne sont pas récompeosez a proportion de leur importance. On a vu qu'un rien est capable de porter certains esprits aux extremitez les plus grandes. On imite alors Théodote, comme ceia arriva en Portugal à l'égard de Magellan. Il poussa ce mécontentement au-dela des bornes raifonnables, & ce qui le caufa fut le retranchement d'un demi ecu par mois auprès du Roi. C'est de tous tems qu'on s'eft piaint, & on s'en plaindra éternellement tant qu'il y au:a des Etats au monde, que les mêmes choies qui devroient faire monter le mérite bico earent lieu de se repentir du mepris qu'ils firent connu aux honneurs de la guerre l'empéchent de Narsez, un des plus grands Capitaines de son d'y parvenir, George de Monte-Major, & mille

fuiet de la Cœlefyrie, non seulement ne lui avoit donné aucune récompense, mais l'avoit rappellé à Alexandrie, où il avoit couru risque de perdre la vie. Sa proposition sut bien reçue, comme l'on peut croire. & la chose fut bientôt réglée. Mais il est bon de faire pour la Maison Roiale d'Antiochus ce que nous avons fait pour celle de Ptolémée, & de remonter jusqu'au tems où ce Prince commença de régner, pour venir ensuite à ce qui donna lieu à la guerre dont nous deyons parler.

autres ont dit après lui , effames à tiemps que mererer dequoi s'y faire valoir & s'y foutenir per foi-mêlacefa, & principal parte para no alcancarla. Cette me plainte est néanmoins rare dans les hommes d'un vrai mérite toujours modestes, car ils crient moins que tels qui n'ont rien fait, & qui ne famoins que tes qu'il out nen tart, et qu'il et se-ront jamais rien, & ils n'ont garde de changer de de parti comme a fait Théodore. Quand on vient à cette extrémité il faut avoir des qualitez émi-nentes, fi l'on n'a un grand nom. Théodore, qui étoit Etolien, avoit les unes & manquoit de l'autre, selon toute apparence: mais son courage & ment. A ceux-la on ne leur thit pas toujours usa capacité étoient un titre qui faisoit qu'il honofa capacité érosent un tirre qui naussir que n'occap-roit son emploi. Labienus changea de parti, & a'en trouva mal. Il se croioit grand Capitaine, parce qu'il étoit eonsideré, & estimé dans l'armée de Célar, sins s(avoir qu'il étoit plutôt fait pour ode Cetar, um açoru de i color jautos apour o-béri que pour commander. Il l'hàmdoma pour Prince tel qu'étoit Protente, & ii Soiton foit le jetter dans le parti de Pompée, où il ne firiren pas éte au monde ce Prince ett cet it duri s'jouer qui vaille, & ne remporta de la défertion que la de tabourin pour gagner fair c. On fe fouviem honte qui li fuit lor que nos fervices ne répondent dra de la lettre des Lacedémoniem à Philippe pépas à ce qu'on attend de nous. Cela prouve la re d'Alexandre qui les menacoit, ils ne lus reponverité de ce que dit quelque part Cicéron, qu'il dirent que par ces mots, Denis à Carinthe, ne faut point passer dans un autre parti qu'on n'ait

Si je rapportois les exemples qui me passent par la tête fur certe matière, je ne finirois pas litôt : car toute l'Histoire en est parsennce. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a certaines conjonétures où il importe de se defier des Grands & des autres auffi, qu'on reconnoit d'une ambition démefurée & d'une grande capacite dans les armes. Le Cardinal de Rachelieu les connoilloit parfaitene injustice de leur refuser certains grands emplois qui les mettent en état de parier trop haut & de se faire eraindre, ils abutent quelquefois de leur crédit, & prennent envie par la gloire qu'ils se sont acquise de s'elever plus haut, surtout sous un

## CHAPITRE

Antiochus succède à Seleucus son père. Caractère d'Hermias Ministre de ce Roi. Sa jalousse contre Epigene. Antiochus epouse Lao-dice fille de Mithridate. Revolte de Molon.

Ntiochus, le plus jeune fils de Seleucus, surnommé Callinique, après que son pére fut mort, & que Seleucus son frére ainé lui eut succédé, se retira d'abord dans la haute Asie, jusqu'à ce que son frére aiant été tué en trahifon au-delà du mont Taurus, où nous avons déja dit qu'il avoit passé avec une armée, il revint prendre possession du Roiaume. Il fit Achée Gouverneur du païs d'en deçà du mont Taurus, & donna le gouvernement des hautes Provinces du Roiaume à Molon & à Alexandre son frére. Le premier fut donc Gouverneur de la Médie, & l'autre de la Perside. Ces deux Gouverneurs méprifoient fort la jeunesse du Roi, & comme d'une part ils espéroient gu'A-

qu'Achée entreroit volontiers dans leurs vûes, & que de l'autre ils craignoient la cruauté & les artifices d'Hermias, qui étoit alors à la tête des affaires, ils se mirent en tête d'abandonner Antiochus, & de soustraire à sa domination les hautes Provinces. Cet Hermias étoit de Carie, & Seleucus frére d'Antiochus lui avoit confié le foin des affaires de l'Etat, lorsqu'il partit pour le mont Taurus. Elevé à ce haut degré de puissance, il ne pouvoit souffrir que d'autres que lui fussent en faveur à la Cour. Naturellement cruel, des plus petites fautes il en faifoir des crimes, & les punissoit rigoureusement. Quelquefois c'étoient des accufations calomnieuses qu'il intentoit lui-même & sur lesquelles il décidoit en juge inéxorable. Mais il n'en vouloit plus à personne qu'à Epigéne qui avoit ramené les troupes qui avoient pris les armes en faveur de Seleucus: & Epigéne étoit un homme également propre à perfuader & à exécuter tout ce qu'il jugeoit à propos, & en qui les troupes avoient une confiance entière. Un Ministre jaloux ne pouvoit voir ces grandes qualitez & ne les pas hair. Il l'observoit (a) & n'épioit que l'occasion de le déservir auprès du Prince. Le conscil qui se tint sur la révolte de Molon lui parut favorable à son dessein. Antiochus y aiant ordonné à chacun de dire comment il croioit qu'on devoit se conduire dans cette affaire; Epigéne parla le premier & dit qu'il n'y avoit pas un moment à différer, que le Roi devoit incessammentse transporter en personne sur les lieux, qu'il prendroit-là le tems convenable pour agir contre les révoltez : que quand il y seroit, ou Molon n'auroit pas la hardiesse de remuer sous les yeux de son Prince & d'une armée, ou, s'il perfiftoit dans fon deffein, les peuples ne manqueroient pas de le livrer bientôt au Roi.

Il parloit encore, lorfqu'Hermias transporté de colére dit qu'il y avoit longtems qu'Epigéne trahiffoit en fecret le Roiaume, mais qu'heureusement il s'étoit découvert par l'avis qu'il venoit de donner, qui ne tendoit qu'à faire partir le Roi avec peu de troupes, & à mettre fa personne entre les mains des révoltez. Il s'arrêta-là, content d'avoir jetté comme cette premiére femence de calomnie: mais c'étoit-là plutôt un mouvement d'aigreur qui lui échapoit, qu'un effet de la haine

daux à la honte de la niture hamanne l'Hilloire le malheur de lui déplaire.

(3) Il l'obérevoir, de n'épirit que l'occasion de la nous fournit mille exemples semblables. Celle déterrit aupris du Prince. I Hermiss s'attendoit de Solibe à l'égand de Choméme enappron de allex, qu'antiochus de feroit peut-étre ture à la gourret, Hermiss avoit résegnand besion d'eloigner les acqu'antiochus de forcit peut-étre ture à la gourret, Hermiss avoit résegnand besion d'eloigner les acquisses de la commentant de la & qu'étant Tureur du Jeune Prince, a'il pouvoit mis de fon Maltre par toutes fortes de ruiés & de parvenir par ses intrigues à ce degré là, il gou-verseront le Roisume. Qualle foule imagination : carer d'auprès de la personne, quoqu'ils publiens Il eut mome des vices eriminelles, qui furent de erre utiles à l'Etat, action très-eriminelle; car se defaire du Rol; ce qui fut la cause que ce c'est trahir le Prince, dit Tite Live, que de perte dezine du Rois ce qui neu à aux que ce continui et mace, un internere, qui sont cert en fine, qui saperçue des mavais delléins d'un dre & de glere dans son esprit ceux qui sont en fin me hant homme & si daugereux, le sir poigameler devant la li. Sa perfidie à l'egned d'Epje ; les plus lois, il ne si seurce concierence de faire gene, qu'il fit mourie, et d'abbolique, & cepen - meurit ceux dont route la faute consistoit dans les de la contraint de la cont

implacable dont il étoit dévoré. Son avis fut donc qu'il ne falloit pas marcher contre Molon. Ignorant & fans expérience fur les chofes de la guerre, il craignit de courre les rifques de cette expédition. Prolémée étoit pour lui beaucoup moins redoutable. On pouvoit sans rien craindre attaquer un Prince qui ne s'occupoit que de ses plaisirs. Le conseil ainsi épouvanté, il sit donner la conduite de la guerre contre Molon à Xénon & à Théodote Hémiolien, & pressa Antiochus de penser à reconquérir la Cœlefyrie, par-là il venoit à fon but, qui étoit que le jeune Prince envelopé pour ainsi dire de tous les côtez de guerres, de combats & de périls, & aiant besoin de ses services, n'eut pas le tems de penfer ni à le punir de ses fautes passées, ni à le dépouiller de ses dignitez.

Il forgea ensuite une lettre qu'il feignit lui avoir été envoiée par Achée & la remit au Roi. Cette lettre portoit que Ptolémée preffoit Achée de s'emparer du Roiaume: qu'il le fourniroit de vaisseaux & d'argent s'il prenoit le Diadéme & prétendoit ouvertement à la fouveraineté, qu'il avoit déja en effet, mais dont il s'envioit à lui-même le titre en rejettant la couronne que la fortune lui présentoit. Sur cette lettre le Roi réfolut de marcher à la conquête de la Cœlesyrie. Quand il fut à Séleucie proche Zeugma, Diognéte Amiral y arriva de Cappadoce, amenant avec lui Laodice fille de Mithridate, pour la mettre entre les mains d'Antiochus à qui elle étoit destinée pour femme. Mithridate se vantoit de décendre (b) d'un des sept Perses qui avoient

fept Perfes qui avoient tué Magus.] Les anciens Grees & Romains & presque toutes les nations, Ceux qui sçavent qu'il ne seroit pas trop bon ti l'on en excepte quelques-unes l'esucoup moins figes, étoient extrémement entétées de leur no-lbeile, & de l'antiquité de leur extraction. On encore, & qui nont qu'une extraction leife, ne peur voir par ce que dit cie l'opbe de ndifférens manquent pas de trouver quélège non de que-endroits de son Histoire qu'on ne s'en piquoit pos que grande blaison en Pologne, en Suede, dans moins en Alie; c'est tout sutre chose aujourd'hui. Ce sont des barbares & gens de neant, dit-on, mais n'est-ce point un préjugé, puisque toujours manquent pas de l'en faire fortir. Ils le cher-égaux il a'y auroit plus que la vertu qui pur les chent furtout dans les Royaumes & les Répa-dillinguer & les avancer? Il est certain qu'on ne bliques qui ont eproure de grandes revolutions; connoit à présent dans ce pass-là d'autre noblesse d'extraction que pour les chevaux. Les Arabes vous debitent gravement leur généalogie lorsqu'ils les mettent en vente. Mithridate pouvoit fort bien se dire issu de l'un des sept Perses qui tuerent Magus fans prendre son origine dans les sieeles les p'us perdus comme font tant d'autres. Les généalogies de plusieurs Maisons de l'Europe font plus chimériques que celles de certaines familles Romaines qui se faisoient décendre de quelques Dieux ou de quelques Déesses. Je ne puis m'empêcher de rire de ce que la plupart des Mai-fons nobles racontent de leurs premiers fondateurs; celles du commun les vont chercher dans

(b) Ce Mitheidere se vantait de décendre d'un des depuis qu'on a puisé dans cette source & cherché se Perses aut avoient sué Magus.] Les anciens quelque nom dans ces braves qui se croiscent. pour eux de se dire décendus de quelque race la Saxe, en Hongrie ou en Italie, qui est semblable ou à peu près semblable aux leurs, & ne manquent pas de s'en faire sortir. Ils le cher-Chent turtout dans ses royaunes on se repa-bliques qui ont eprouve de grandes revolutions car ils choififent toujours quelque Mai'on crein-te, de peur d'éprouver quelque rude mortifica-tion. C'est toujours quelque cader qui s'est échappe de la Maison pour aller servir quelque Prince, & qui après maints beaux faits d'armes aura épousé pour le moins quelque Princeffe, s'il n'a pas epousé quelqu'Infante en confideration de ses grandes actions. Si ce que je dis ici ne regardoit que quelques Maisons en France, ou ailleurs, qui nous débitent de tels romans, on n'auroit pas tant de penchant à s'en moquer; mais en verité tout est rempli de ces sortes de nobles imaginaires ou factice

La hardiesse des faiseurs de semblables généales Croifades. Il femble qu'on s'en foit dégoûté logies est à peine concevable: ils font tous d'utué Magus, & d'avoir confervé la domination que ses Péres avoient recue de Darius, & qui s'étendoit jusqu'au Pont-Euxin. Antiochus fuivi d'un nombreux cortége fut au devant de la jeune Princesse, & les nôces se firent avec la magnificence qu'on devoit attendre d'un grand Roi. Ensuite il vint à Antioche pour y déclarer Reine Laodice, &

s'y disposer à la guerre.

Pour reprendre l'histoire de Molon, il attira dans son parti les peuples de son gouvernement, partie en leur faisant espérer un grand butin, partie en intimidant les Chefs par des lettres menaçantes qu'il feignoit avoir reçues du Roi. Il avoit encore disposé son frére à agir de concert avec lui, & s'étoit mis en fûreté contre les Satrapes voifins, dont il avoit à force de largesses acheté l'amitié: ses précautions prises, il se met en marche à la tête d'une grande armée & va au devant des troupes du Roi. Xénon & Théodote craignant qu'il ne fondit fur eux se retirérent dans les villes. Molon se rendit maître du pais des Apolloniates & v trouva des vivres en abondance. Dès auparavant il étoit formidable par l'étendue de son gouvernement. Car c'est chez les Médes que font tous les haras de chevaux du Roi. Il y a du bled & des bestiaux sans nombre: la force & la grandeur du païs est inexprimable.

En effet la Médic occupe le milieu de l'Afie, mais comparée avec les autres parties, il n'y en a point qu'elle ne surpasse & en étendue & par la hauteur des montagnes dont elle est couverte. Outre cela elle commande à des nations très-fortes & très-nombreuses. Du côté d'Orient sont les plaines de ce désert qui est entre la Perside & la Parrhasie, les Portes Caspiennes, & les montagnes des Tapyriens, dont la mer d'Hircanie n'est pas fort éloignée. Au Midi elle confine à la Mésopotamic & aux Apolloniates. Elle touche aussi à la Perse & elle est défendue de ce côté-là par le Zagre montagne haute de cent stades. & partagée en différens fommets qui forment ici des gouffres, & là des vallécs qu'habitent les Cosséens, les Corbréens, les Carhiens & pluficurs autres fortes de Barbares qui font en réputation pour la guerre. Elle joint du côté d'Occident les Ataopatiens, peuple peu éloigné des nations qui s'étendent jusqu'au Pont-Euxin. Enfin au Septentrion elle

ment qu'ils ne vous fassent sauter dans quelque tises. bonne & noble Mation qu'ils trouveront toujours dans les Hilloriens qui ont écrit des guerres des manerum, que le Pape Martin V. de a Maiton

ne fécondité extraordinaire à trouver des aieux Adam jusqu'à Philippe III. Roi d'Espagne & tilustres aux hommes les plus nouveaux. Si vo- cent vingt une de la même ligne jusqu'au Duc tre nom est favorbale, ne doutet pas un seul mo- de Lerme pour lequel il composa ces belles sot-

Bonani dit dans fon Num'smara Pentificum Redan les Hillorien qui ont cert est gerret des masseum, que le l'èpe saurun v. ce. a Nasson d'intere Estats d'Europe-Sandous Hillorienn Efigne. des Colonnes veronis de Marius, qu'on repude noi, qui a fait la genelogie de l'impercur Char-comme le chef de cette l'alleré Maison, & cou l'estat de perc en fis depuis Adam Krovi en Aritage Ross Scipion. On voioir, dis-juigly I al. Celle de Gramin Pediale n'ethy se II, de perite colonne d'appert qui eloiest autant monta infigulier. Il flortient gravement qu'il n'y de moissance des conquêtes.

aroit ou que cent dix-huit generations depuis

est bordée par les Eliméens, les Ariaraces, les Caddussens & les Matianes, & domine sur cette partie du Pont qui touche aux Palus Méotides. De l'Orient à l'Occident régne une châne de montagnes entre lesquelles sont creusées des campagnes toutes remplies de villes & de bourgs.

Molon, mairre d'un païs fi vafte & si approchant d'un grand Roiaume, a pouvoir pas ne point être redoutable. Mais quand les Généraux de Prolémée lui eurent abandonné le plat païs, & que les premiers succès eurent ensié le courage de ses troupes, ce sur alors que la terreur de son nom se répandit par tout, & que les peuplès d'Aite des fégérerent de pouvoir lui résister. D'abord il eut destièn de passer les programmes de la sur partie de la sur la sur la sur les bateaux, qui étoient sur ce steve, al se retra au camp appellé de Céssiphon, & amassa des provisions pour y passer l'hier.

### CHAPITRE XL

Progrès de la révolte de Molon. Xénéte Général d'Antiochus passe le Tigre pour attaquer le rebelle, & il en est vaincu.

E Roi aiant eu avis des progrès de Molon & de la rétraite de ses Généraux, voulut retourner contre ce rebelle & quitter la guerre contre Ptolémée. Mais Hermias s'en tint à son premier projet, & envoia contre Molon Xénéte Achéen, qu'il fit nommer Généralissime. Il faut, disoit-il, faire la guerre à des révoltez par des Généraux; mais c'est au Roi de marcher contre des Rois & de combattre pour l'Empire. Aiant le jeune Prince comme à ses ordres, il continua de marcher, & affembla les troupes à Apamée, de là il fut à Laodicée. Le Roi partit de cette ville avec toute l'armée, & traversant le désert il entra dans une vallée fort étroite entre le Liban & l'Antiliban, & qu'on appelle la vallée de Marfyas. Dans l'endroit le plus ferré font des marais & des lacs fur lesquels on cueille des cannes odoriférantes. Le détroit est commandé des deux côtez par deux châteaux, dont l'un s'appelle Broque & l'autre Gerrhe, & qui ne laissent entre eux qu'un pasfage affez étroit. Le Roi marcha plufieurs jours dans cette vallée, s'empara des villes voifines, & arriva enfin à Gerrhe. Mais Théodote Etolicn, logé dans les deux châteaux, avoir fortifié de fossez & de paliffades le défilé qui conduit au lac, & avoit mis bonne garde par tout. Le Roi voulut d'abord entrer par force dans les châteaux; mais comme il fouffroit là plus de mal qu'il n'en faifoit, parce que ces deux places étoient fortes, & que Théodote ne se laissoit pas corrompre, il quitta fon deffein.

Kk a

Dans

Dans l'embarras où il étoit, il recut encore nouvelle que Xénéte avoit été entiérement défait, & que Molon avoit foumis à sa domination toutes les hautes Provinces. Sur cet avis il partit au plutôt des deux châteaux pour venir donner ordre à ses propres affaires. Car ce Xénéte qu'il avoit envoié pour Généralissime, se voiant revetu d'une puissance qu'il n'auroit jamais osé espérer, traitoit ses amis avec hauteur, & ne fuivoit, dans ses entreprises, qu'une aveugle témérité. Il prit cependant la route de Séleucie, & aiant fait venir Diogéne & Pythiade, l'un Gouverneur de la Sufiane, & l'autre de la Mer rouge, il mit fes troupes en campagne, & alla prendre son camp sur le bord du Tigre en présence des ennemis. Là il apprit de plusieurs foldats, qui du camp de Molon étoient passez au sien à la nage, que s'il traversoit le fleuve, toute l'armée de Molon se rangeroit sous ses étendarts, parce qu'elle haïssoit autant Molon, qu'elle aimoit Antiochus. Encouragé par cette nouvelle, il réfolut de paffer le fleuve. Il fit d'abord semblant de vouloir jetter un pont sur le Tigre dans un endroit où il y avoit une espéce d'Isle, mais comme il ne disposoit rien de ce qui étoit nécessaire pour cela, Molon ne se mit pas en peine de l'empécher. Il se hâta ensuite d'amasser & d'équiper des bateaux. Puis aiant choisi dans toute son armée ce qu'il y avoit de meilleur, soit dans la cavalerie, soit dans l'infanterie, & laissé Zeuxis à la garde du camp, il décendit environ quatre vingt stades plus bas que n'étoit Molon, passa son corps de troupes fans aucune opposition, & campa de nuit dans un lieu avantageux, couvert presque tout entier par le Tigre, & défendu aux autres endroits par des marais & des fondriéres impraticables.

Molon détacha sa cavalerie pour arrêter ceux qui passoient & tailler en pieces ceux qui étoient déja passez. Cette cavalerie approcha en effet, mais il ne fallut pas d'ennemis pour la vaincre. Ne connoissant pas les lieux elle se précipita d'elle-même dans les fondriéres qui la mirent hors d'état de combattre, & où la plûpart périrent. Xénéte toujours perfuadé que les rébelles n'attendoient que fa préfence pour se joindre à lui, avança le long du fleuve & campa fous leurs yeux. Alors Molon, foit par stratagême, soit qu'il craignit qu'il n'arrivat quelque chose de ce qu'espéroit Xénéte, laisse le bagage dans les retranchemens, décampe pendant la nuit & prend le chemin de la Médie. Xénéte croit que Molon ne prend la fuite que parce qu'il craint d'en venir aux mains, & qu'il se défie de ses troupes. Il s'empare de son camp, & v fait venir la cavalerie & l'équipage qu'il avoit laissé sous la garde de Zeuxis. Il affemble enfuite l'armée & l'exhorte de bien espérer des fuites de la guerre, puisque Molon avoit déja tourné le dos. Il leur donne ordre de repaître & de se tenir prêts, parce que de grand matin il se mettroit à la queue des ennemis. L'armée pleine de confiance & regorgeant de vivres, fait bonne chere, boit à l'excès, & par une suite nécessaire néglige la victoire. Après

Après avoir marché quelque tems, Molon fait repaître & revient sur ses pas. Toute l'armée ennemie étoit éparse & ensevelie dans le vin, il se iette au point du jour sur les retranchemens. Xénéte effraié s'efforce inutilement d'éveiller ses soldats. Il se présente témérairement au combat & y perd la vie. La plupart des foldats furent massacrez fur leurs paillaffes, le reste se jetta dans le fleuve pour passer au camp qui étoit sur l'autre bord, & y périt pour la plus grande partie. C'étoit une confusion & une tumulte horrible dans les deux camps. Les troupes étonnées d'un accident si imprévu étoient hors d'elles-mêmes. Le camp qui étoit de l'autre côté, n'étoit éloigné de celui d'où l'on fortoit que de la largeur du fleuve, & l'envie de se sauver étoit telle, qu'elle fermoit les yeux fur la rapidité du Tigre & fur la difficulté de le traverser. Les foldats, uniquement occupez de la confervation de leur vie, se jettoient eux-mêmes dans le fleuve. Ils y jettoient aussi les chevaux & les équipages, comme si le fleuve par je ne sai quelle providence eut dù compatir à leur peine, & les transporter sans péril de l'autre côté. On voioit flotter entre les nageurs, des chevaux, des bêtes de charge, des armes, des cadavres, des équipages de toute forte, c'étoit le spectacle du monde le plus affreux & le plus lamentable.

Le camp de Xénére enlevé, Molon pafa le fleuve fans que perfonne se présente pour l'arrêter, car Zeuxis avoit aussi pris la fuire, il se rend encore mairre de ce sceond camp, puis part avec son armée pour Séleucie. Il entre d'emblée dans la place, parce que Zeuxis & Diomédon qui y commandiont l'avoient abandonnée: il continue d'avancer & se soume toutes les lautes Provinces sans coup sérir. Maitre de la Babylonie & du Gouvernemen qui s'étend jusqu'à la mer Rouge, il vient à Suse, & emporte la ville d'assaur l'avoien présenu & sy évoit jetcé. Il quitra donc cette entreprise, & aiant laisse du monde pour en faire lessiège, il ramena son armée à Séleucie sur le Tigre. Après avoir fait la rafraichir set roupes & se avoir encouragées, il se remit en campagne & subsigua tout le pais qui est le long du sseuve jusqu'à Europe, & la Mésporamie jusqu'à Dures.

O B

## OBSERVATIONS

Sur le passage du Tigre par l'armée de Xénéte Général du Roi Antiochus.

6. I.

On se laisse prendre aux ruses les plus surannées. Faux prévexte de la plûpare des révollets. De quelque Religion que soit un Roi, il n'est pas permis de prendre les armes contre lui.

Hucydide a dir que la plus belle de toutes les louanges qu'on puisse donner à un Général d'armée est celle qui s'acquiere par la ruse & le straragême. Philippe pére d'Alexandre le Grand a dit la même chose après ce célèbre Historien. Les Grecs étoient grands maîtres dans cet art, c'est plutôt une science; car l'art de tromper finement à la guerre peut être très-aifément réduit en principes & en méthode, & je crois l'avoir affez fait connoître dans cet Ouvrage. L'on y excelle infiniment plus par l'acquit que par le naturel, puis qu'en effet la guerre est la science des tromperies. Les Lacédémoniens avoient ce me semble une mauvaise méthode pour dreffer leur jeunesse à tromper & à ruser à la guerre, c'étoit de leur apprendre l'art de la filouterie, celui qui s'en acquitoit le plus finement étoit estimé le plus habile: mais si l'on étoit pris sur le fait, on étoit puni très-sévérement, non pour avoir vôlé, mais pour s'en être mal acquité, & avec peu d'esprit & d'artifice. Silius fait dire à Corvin, qu'il est plus glorieux de mettre en œuvre la ruse & l'artifice que d'avoir recours à la force. Plutarque dit qu'à Lacédémone on mettoit une grande difference entre ceux qui furmontoient leurs ennemis par la rufe & ceux qui les vainquoient par la force ouverte, & que les premiers immoloient une plus grande victime.

Molon dont la rébellion est célébre dans mon Auteur , eût fans doute mériré d'en immoler trois, s'il fut né dans Sparte. Mals d'où vient que l'Historien est si sec dans ce qu'il rapporte de l'événement du passage du Tigre & de la défaité de Xénéte: cela étoit ce me femble très-digne de ses réflexions & de ses éloges, car il y a beaucoup à founconner que Molon prit l'épouvante après le passage du Tigre par Xénéte, & que sa rétraite étoit moins le résultat d'un dessein prosond, que l'effet de la peur ou d'une terreur panique. Ce n'est ici qu'une conjecture qui me paroît asfez probable, cela va prefque à la conviction par les paroles de Polybe. Molon, ditil, foit par stratageme, soit qu'il craignit qu'il n'arrivat quelque chose de ce qu'espéroit Xénète, laiffa les bagages dans les retranchemens & décampa pendant la mis. L'Hiftoire est remplie d'un assez bon nombre d'exemples de Généraux qui ont abandonné leur camp par une retraite fimulée: mais celles qui nous portent à tout abandonner, vivres, tentes, équipages, & tout l'attirail d'une armée, fans rien emporter, i'avoue que cela me furprend & me paroît dépourvu de toute vraisemblance & plus capable d'orner un roman qu'une hiftoire, & cependant ils agiffent comme si c'étoient des bêtes qui se fissent la guerre entr'elles. J'en serois peut-être moins étonné, & cependant ces rufes font en grand nombre; j'en passe une ou deux où quelque Général s'est hiffé

hiffé prendre, mais qu'il s'en trouve un si grand nombre, cela deshonore infiniment la nature humaine. Dans ces cas-là, & dans bien d'autres, je suis de l'avis de Bayle, qu'il n'y a rien de plus humiliant que de se représenter que l'on est homme.

On radotoit quelquefois dans ces tems antiques, il est certain qu'on radote moins dans celui-ci ; car on trouve peu de faits femblables dans nos historiens. Il faut croire son ennemi bien dépourvu de raison & de sens commun , que dis-je, bien stupide & bien brute pour croire qu'il se gorgera de butin, de vin & de viandes comme une bête, & qu'il s'endormira ensuite sans faire ni guet ni garde, comme s'il n'avoit plus rien à faire que cela ni rien à craindre. Pour cette occasion l'on emploie le stratageme dont je parle, & l'on trouve que l'on ne s'est point trompé, l'avoue que les foldats feront capables d'une telle conduite, mais ces foldats ont des Généraux & des Officiers à leur tête. Doit-on être moins sur ses gardes lorsque l'ennemi s'en est allé sans rendre aucun combat, que lorsqu'il est en notre présence? Ce qu'il y a de bien étrange, c'est que Cyrus entr'autres tendit un piege tout semblable à l'armée de Tomiris, qui lui réussit parfaitement; Xénéte eût dû sans doute s'en souvenir. Un Général d'armée qui risque un tel stratagême risque beaucoup, & court à une perte presqu'assurée; car si Xénéte eût été, je ne dis pas un habile Général, mais quelque chose au dessous du médiocre, en se tenant sur ses gardes, & faifant voir à ses soldats qu'ils avoient beaucoup à se défier d'une retraite qui tenoit plutôt de l'artifice que de la raison, & qu'ils étoient dans un danger évident de se perdre s'ils n'étoient dans leur devoir & dans une perpétuelle défiance de ce qui pouvoit arriver, Molon fût tombé dans son propre piége, il eût trouvé le camp ennemi bien gardé, & des troupes toutes prétes à le bien recevoir. Il ne pouvoit éviter d'être battu ou de faire retraite, ce qui eût été infiniment plus honteux & plus ruineux pour lui que la perte d'une bazaille la plus complette; au lieu que fans avoir combattu il fe fut trouvé hors d'état de tenir la campagne fans vivres & fans équipages, & à la tête d'une armée composée de soldats misérables & désespérez. Qui doute qu'ils n'en eût été abandonné ? car on passe ailément d'un parti à l'autre dans les guerres civiles, & particuliérement dans celles qui n'ont aucun fondement, comme étoit fans doute celle de Molon contre Anriochus, d'un sujet contre son maître & son Souverain, & qui n'a d'autres prétextes de sa prise d'armes, que ceux qui sont ordinaires aux rebelles, qui n'ont d'autres desseins, disent-ils, que de remedier aux abus & chasser d'auprès du maître un Ministre dont ils ne sont pas contens, & les mauvais Conseillers qui l'environnent : mais dont le véritable n'est, & ne fut guere jamais, que la passion désordonnée de satissaire leurs intérêts & leur ambition. Les premiers qui ont pris les armes une ou deux fois en faveur de ces fortes de gens donnérent une ou deux fois dans le pannesu, fans passer pour fimples & pour fort grossiers s'ils y alloient de bonne foi : mais après tant d'exemples de femblables fupercheries, car elles font fans fin & de tous les fiécles, après tant de révolutions arrivées, qui n'avoient d'autre principe que cet intérêt, cette ambition, ou le mécontentement ou la haine contre un favori ou contre un Ministre, après tant d'exemples de cette nature, ne faut-il pas être bien fot & bien dupe pour donner dans un piége aussi suranné que celui-là ? Je renvoie mon Lecteur aux réflexions de M. le Vassor dans son Histoire de Louis XIII. il a chanté ces fortes de gens, il nous les a dépeints d'après nature & avec des couleurs qui ne nous les font pas feulement détefter, mais encore regarder avec un mépris fouverain. Rien de plus lâche & de plus infame que ces fortes de factieux. M. de la Rochefoucault dans fes Mémoires ne nous les chante pas avec Tom. V.

tant d'horreur, il en met pourtant beaucoup, bien qu'il y eût été trompé, & qu'il se soit tourné du côté du parti rébelle. La rébellion de Molon, celle d'Achée même avoit quelque chose de grand & d'élevé dans son principe quoique de trèscriminel, mais ceux qui ont été la cause de la plûpart des révolutions qui sont arrivées fous le regne de Louis XIII. & pendant la minorité de Louis XIV, n'avoient, disons-le sans saçon, rien de semblable. Dans les guerres même de Religion, les Chefs, si l'on en excepte trois ou quatre, entre autres le Prince Henri de Rohan & l'Amiral de Coligni, le refte n'avoit ni religion, ni bonne foi, ni honneur, ils en avoient moins que leurs foldats , qui combattoient pour leurs partis bons ou mauvais, bien que les Loix du Christianisme ne permettent en aucune maniere à des Sujets de prendre les armes contre leur Souverain légitime de quelque Religion qu'un Prince puisse être ou qu'il veuille être ; c'est le sentiment des plus habiles Théologiens & de S. Paul lui-même. Je citerai là-dessus Bayle dans son Dictiomaire dans l'article d'Amyrault, il dit que ce Ministre Professeur en Théologie à Saumur étoit un des plus sçavans & des plus honnêtes hommes de son tems , & que dans l'Apologie qu'il publia pour ceux de la Religion l'an 1647, il excuse le mieux qu'il peut leurs guerres civiles de France, mais il déchre néanmoins , qu'il ne veut nullement entreprendre la défense de la prise d'armes contre son Prince 29 pour quelque cause que ce puisse être . . . . & qu'il a toujours cru qu'il con-» vient beaucoup mieux à la nature de l'Evangile & à la pratique de l'Eglife an-» cienne de n'avoir recours à autres armes qu'à la patience , aux larmes & aux » prieres . . . & toutes les fois , dit-il , que je jette les yeux de l'esprit dessus l'histoire de nos peres, je ne puis que je ne regrete très-sensiblement qu'ils n'anient tant d'autres belles vertus dont ils nous ont laissé les exemples de l'imitation 29 des premiers Chrétiens en cette invincible patience qu'ils montrérent sous les per-" fécutions des Empereurs." Ces paroles dont je me fuis fouvenu & fi propres à nous faire détefter les guerres civiles, & ceux qui en font les bouteseux ou les Chefs, ne m'ont pas paru devoir être supprintées, car elles prouvent que si ces guerres ne font pas permifes dans les chofes de Religion, à plus forte raifon dans les autres cas, où la Religion & la confcience n'entrent en aucune maniere: telle fut celle de Molon contre son Prince, & de cent mille autres rebelles beaucoup plus indignes que lui, pour être portez d'une ambition moins noble & moins élevee, accompagnée d'une infame & balle avarice.

### 6. II.

Il est toujours bou que le Roi commande lui-même ses armées. Remarques sur le passage du Tigre par Xènète. Effets étranges de la peur.

M Con avoit déja remporté cette grande vistoire fur Xénéte par un fitzatgéme. Icor temparable. Cet événement jetta Anatochus dans tun très grand embarra. S'il cit écouré les avis des gens figes & expérimentez , & qu'il fe fût moits liffé gouverner par un Ministre Eiche, malabalie & viniciatif, qui ne (activate et que Cétoit que la guerre , & qui erajgnoit moins pour fon maitre que pour lui du concelle qu'Epigéne donnoit ce Prince autorit marché en performe droit à Molon pour le combattre. Hermis n'oublioit rien pour empécher que le Roi ne terporte droit sun expurer di distile, le Roi admibla for Confoll 3, ne saine

, ordonné à chacun, dit mon Auteur, de dire comme il croioit qu'on devoit se n conduire dans cette affaire, Epigéne parla le premier, & dit qu'il n'y avoit au-», cun tems à perdre, que le Roi devoit incessammont se transporter en personne sur , les heux, & épier là le moment d'agir contre les révoltez. Epigéne donne tout auffi-tôt la raifon en guerrier digne des éloges que l'Historien fait de ce fuiet fidele: mais quelquefois les favoris , qui ont des interêts differens du bien & de la gloire du Prince, ne s'accommodent pas toujours des confeils des habiles gens, on de ceux dont ils craignent la concurrence, dont le mérite éclate un peu trop, & dont les projets, pour être estimez trop grands & le succès trop assuré, leur font craindre que s'ils venoient à être suivis, le Prince ne vînt à reconnoître le mérite de ces gens-là, qu'il ne leur accordat sa consiance, & qu'il ne rabattit beaucoup de celle dont il les honore, & qu'il ne reconnût leur peu d'habileté par la justesse & la fagesse des conseils des autres. C'est ce qui arriva à Aratus à l'égard de Philippe, dont la jeunesse, plus éclairée que celle d'Antiochus, fit qu'il écouta volontiers les avis d'un homme fage & confommé dans les affaires , préférablement à ceux de fon Ministre ; au lieu que le Roi Antiochus se laissa entraîner aux insinuations & aux mauvais confeils d'Hermiss , qui cherchoit plutôt à fatisfaire fa haine, sa jalousse & toutes ses autres passions contre un homme de bien, que la gloire & le falut de fou Maître. En effet comme il craignoit qu'il ne prit le parti le plus honorable, & le plus digne d'un Roi, qui étoit celui qu'Epigéne lui propofoit, il chercha à rendre celui-ci fuípect de trahifon par les calomnies les plus affreuses, où sa lacheté avoit autant de part que sa haine. Polybe nous l'affûre lui-même. , Pour Hermias, dit-il, parfaitement ignorant fur la guerre il craignoit , d'en courir les hazards , il ne voulut point marcher contre Molon; il aimoit . , mieux prendre les armes contre Ptolemée, perfuadé qu'avec un Prince aussi là-2, che il n'y avoit point de péril à craindre, & proposa Xénéte Achéen pour le commandement des forces destinées contre Molon : au lieu qu'il importoit extrémement que le jeune Roi marchât contre celui de ses ennemis qui lui paroisfoit le plus redoutable. " Il faut, difoit-il, faire la guerre à des révoltez par des . Généraux : mais c'est aux Rois à marcher contre des Rois & à comberrre pour » l'Empire: » comme s'il étoit honteux à un grand Monarque de combattre pour se défendre dans les dangers éminens.

Le Cardinal de Richelieu, qui tenoit un peu du caractére d'Hermias à l'égard. de son adresse à rendre suspects ceux qu'il craignoit; cet habile & adroit Miniftre, dis-je, ne pensa jamais comme celui du jeune Antiochus. Il confeilla toujours à fon Maître de marcher lui-même en perfonne contre les Puissances qui l'artaquoient, comme contre ses sujets rebelles, & il importe plus aux Rois de marcher contre ces derniers que contre les autres, parce qu'il y a peu de fidélité dans les guerres civiles, & qu'il s'en trouve peu parmi les Grands qui ne foient fuspects, furtout lorsqu'elles ont pour principe ou pour prétexte l'oppression des peuples & des loix fous lesquelles ils vivent. Hermias étoit Etolien, & joignant à sa façon de gouverner impérieuse, & à sa qualité d'étranger tout le contraire de ce qu'il auroit du être, une humeur vindicative & fanguinaire, la lâcheté & la perfidie, tout cela n'aida pas peu à aliéner les esprits; ce qui produisit des factions, d'où naquit la révolution dont mon Auteur parle, qui commença par la révolte de Molon, & fut peu après fuivie du foulévement des Satrapes des grandes provinces de l'Afie, Troubles qu'on peut raisonnablement imputer au seul Hermiss, du moins il en fournit le prétexte. Ce ne font pas toujours ceux qui prennent les armes les premicrs qui font la cause des malheurs des guerres civiles; mais ceux uniquement qui Liz

# 268 HISTOIRE DE POLYBE,

mettent les autres en nécellié de les prendre. Le Cardinal Mazarin a'eut greda d'imiter l'Etodio dans son Ministirée, i fuivir une toute autre politique, pur cel seul qu'il étoit étranger; ét bien qu'il fits feul à la tête des affaires qu'il et pas moins grand politique, in moins éclairé que le Cardinal de Richeliau, se qu'il ne s'ut point vindicasif, il trouva pourrant des Molons & des Achtés, & une se tie de la misorité de Louis IVI. Se passi dant les horreus des guerres civilae. Cel deux Ministres n'euren garde de fuivre le conseil d'Hermiss, ils finivirent celui d'Epigéne, il menérous souvent le jeune Monarque contre les réclles : car rien n'imposé davantage aux fictieux, & ne leur doane plus de terreur que la présence de Souverini.

Antiochus se souvint du conseil d'Epigéne, que son Ministre sit mourir par un tour de perfidie, dont il y a bien des exemples dans l'Hisloire; il se porta luimême contre Molon & contre Achée, après s'être défait de fon Ministre, il commanda toujours ses armées. On pouvoit appliquer à ce Prince, comme à Philippe & à tant d'autres, ce que répondoit Henri IV. au Nonce du Pape, qui lui demandoit un jour combien de tems il avoit fait la guerre. Tome ma vie, lui répondit ce brave Roi, & jamais mes armées n'ont eu d'autre Général que moi. Il seroit à souhaiter que tous les Princes en fissent autant , leurs affaires en irojent beaucoup mieux. Tite-Live dit que les Rois doivent être les premiers Généraux de leurs armées. Regem conspici, Regem unum Ducem, unum Imperatorem videri debere. Que l'on jette les yeux fur les Princes qui ont commandé eux-mêmes leurs armées, on verra qu'ils ont été rarement malheureux, & qu'ils ont fini heureusement leurs guerres. Le Sultan Selim n'avoit-il pas raison de dire que les victoires qu'on remporte sans le Maître sont presque toujours boiteuses ? Toutes celles que nous avons vîtes ne marchent pas plus droit; les autres, qui femblibles à celle de Cannes, fembloient ne devoir laisser aucune queue aux guerres, ne sont pas de ce siècle, ni du siècle passé: elles ont presque toutes ressemblé à cette dernière, & ceux qui en ont le mieux profité ont-ils fait tout ce qu'ils pouvoient faire? Combien d'Annibals & combien peu de Céfars! Le mauvais confeil d'Hermias, & la fagesse de celui d'Epigéne, nous ont conduit à souhaiter aux Princes de suivre toujours l'avis du dernier.

Xénéte étoit un malhabile Général, bien qu'il eût commencé en fort habile horrme. Il vit bien que le dessein de Molon étoit de passer le Tigre & de faire le fiége de Séleucie, pour avoir une tête en-deçà & en faire une place d'armes & le theatre de la guerre. Xénéte le prévint sur ce fleuve pour en défendre le passage, ou pour le traverser, s'il lui étoit possible, & attaquer l'armée rebelle qui s'étoit campée de l'autre côté, fans qu'il lui fût possible d'y dresser un pont, Zeuxis aiant fait enlever tous les batteaux le long de ce fleuve : précaution qui vient affez naturellement à l'esprit, & dont très-peu se servent. Xénéte craignant de passer la campagne fans rien faire, se résolut de passer le Tigre sur la soi de quelques transseges, qui le leurrérent de l'espérance que la plus grande partie des rebelles se tourneroient de fon côté. Polybe dit qu'il ramaffa tous les batteaux qu'il put trouver le long du fleuve, & il y a toute apparence qu'il en fit construire un bon nomire dans fon comp : car le mot d'équiper des batteaux pour le passage d'une rivière na sçauroit signifier autre chose que la construction de ces batteaux. Il se servit de la ruse ordinaire, qui est de seindre de vouloir tenter en un endroit, & d'y jetter un pont à couvert d'une Ist. & de passer par un autre, où le sleuve étoit rissiblement plus large & plus difficile; mais dans ces fortes de cas, où il ne s'agit pas d'établir un pont, mais d'embarquer des troupes & de les faire traverser, il faut toujours choifir les lieux où l'ennemi se désie le moins: car une armée qui se campe en-delà d'un grand steuve pour en désendre le passage, se poste toujours aux endroits les plus aisez de les plus favorables pour jetter un poor, de surtout à ceux où le steuve sorme plusseurs 186s, parce qu'en y communiquant par plusseurs poors, il ne

nous reste plus que le bras qui nous sépare de l'ennemi.

Xénéte fit deux choses qu'il crut pouvoir lui assurer le succès de son entreprise : il fit d'abord mine de vouloir traverser, & de construire un pont à la faveur d'une Isle vis-à-vis ou fort près de l'armée rebelle; ensuite la lenteur ou plutôt le secret des préparatifs, & l'opinion que Molon avoit en ses forces, outre les avantages précédens tout cela le rendit moins circonspect & fit qu'il se tint moins sur ses gardes " qu'il n'auroit dû faire : dans les passages des grandes rivieres , ce n'est pas du côté où ces deux armées sont campées vis-à-vis l'une de l'autre, que celui qui cherche à empêcher le paffage doit porter tous fes foins, mais aux autres endroits plus éloignez au-dessus ou au-dessous du fleuve, c'est à quoi un habile Général pense ordinairement & pour cela il prend les précautions qui ne font ignorées d'aucun. Il y a plus que cela à observer dans cette partie de la guerre, ce n'est pas la facilité de paller en un endroit plutôt qu'en l'autre qu'il faut considérer, mais le terrain qui est en delà qui nous peut nuire ou servir. S'il nous est favorable & qu'au contraire le fleuve foit en cet endroit très-large & très-dangereux pour y établir un pont à cause du grand nombre de batteaux qu'il faudroit, & de la difficulté de le faire, tout cela ne doit pas être une raison qui puisse nous empêcher de le choisir présérablement à tout autre; car il fussit de s'être rendu maître de l'autre bord, où l'on est assuré par l'avantage de la situation, & de celui de l'art qu'on peut y ajoûter, s'il est nécessaire de se maintenir en fureté avec peu de monde contre toutes les forces de l'ennemi. Alors on fait passer peu à peu toute l'armée en-delà, & l'on marche ensuite à l'ennemi, où l'on cherche un autre camp en décendant ou en remontant, où l'on puisse établir son pont avec moins de difficulté. C'est ce que Xénéte prétendoit faire après avoir passé le fleuve. Ce que je trouve de bien surprenant est la négligence, ou plutôt le peu d'habileté de Molon, qui pouvoit bien s'imaginer qu'il n'étoit pas impollible de paffer autre part le fleuve que là où il étoit, & qu'il y a des endroits & des postes le long des bords sur lesquels on doit avoir une attention particulière, & les faire garder, & ce sont ceux où l'ennemi se trouve tout établi en y arrivant. Non feulement il n'en connut pas la conféquence, mais il ne paroît pas par le narré de Polybe, qu'il fe fût fervi des précautions ordinaires pour la défense du passage d'une riviere. Il donna dans le piége du monde le plus aifé à éviter, ces fortes de rufes viennent aussi naturellement à l'esprit de celui qui veut traverser une rivière, qu'à celui de l'autre qui veut l'empêcher.

Xénée , dit l'Hifforcin , » décendit environ quatre-wingt flades plus los que , » n'éctit Molon, plus fou cope de troupes fins auxune opposition, » c campa de » nuit dans un lieu avantageux , couvert persque tout entre l'appe de « per personne de » frende aux untres endrois par des maris & de fondriées impartables. " Je prie les gens de guerre de triunquer ces demiéres paroles. Il est de concevoir que les Général d'antoches publi à un endroir où le fleuve fermoir un coude ou un ressoncement s'econsérables, qu'il écoit difficile que Molon peir atraquer, noté produmente mine de sa utres servanages que Xénée rouvion le più atraquer, andequ'il y avoir des maris & des fondriées qui empéchoient que l'ementine più rem à lui qu'en définet. Il y a toute forte dipparence que Xénée s'y fortifa , & c'est par où l'on commence au pulier d'une criviere, & faretout d'en grand fleuve.

où ceux qui traversent avec des batteaux ne le sont pas si facilement que sur une riviére d'une largeur médiocre; outre qu'il saut toujours faire remonter les batteaux

après avoir traverse, à cause du courant qui les entraîne en bas.

Lorfqu'un Général d'armée ne connoît pas le païs, qu'il ne l'a pas lui-même examiné ou fait reconnoître, il est très-propre à tomber dans les sautes du monde les moins pardonnables. Nous avons vu cela au passage du Pô par M. le Prince Lugene en 1706. Molon averti que l'ennemi est en-decà du fleuve, & qu'il l'a traversé avec un certain nombre de troupes, ignorant très-parfaitement la nature des lieux où il avoit percé, il détache fa cavalerie, fans fçavoir qu'une telle forte d'arme est inutile & fans force dans un endroit de défilez très-étroits & de marais impratiquables. Lorsqu'on est incertain de la situation des lieux, & quand même on en femit le mieux instruit du monde, on ne néglige izmais d'y envoier de l'infanterie. Si l'on voit qu'elle ne puisse faire assez de diligence, chaque cavalier prend un fantaffin en croupe, & l'on détache en même tems tous les dragons . ou du moins une grande partie, & l'on attaque en arrivant tout fur le champ fort ou foible : car c'est gagner benucoup que d'en user ainsi & sans délibérer, pour deux raifons. La première, c'est qu'on ne donne pas le tems à l'ennemi de se bien reconnoître, & de fe fortifier de telle forte qu'on ne puisse plus l'attaquer; & la seconde, c'est que ses forces grollissent & augmentent toujours par les troupes qu'on embarque incessamment sur les batteaux qui passent & repassent sans cesse.

J'si và pluficurs paffages de grandes riviéris en Italie & tilleurs, comme d'autres moindres; mais je n'si jamais remanqué qu'aucun Gérdeia it jimais pir she précautions dont je parls, & sir attaqué ce qui a percé. Ils font un tens confidérable à dilibérer. & agiffent hertqu'il n'elt plus tens: la plapart le retirent & s'en vont. Le paffage de l'Adigé en 1701. & en 1706, celui ul Canal Blanc quatre ou cinq jours après, celui du Pò à pou près dans le même elpace, font térnoins de cette négligence. Tous cer faits son été fouveur répétez dans ce Uvuxuse: miss

sçauroient-ils l'être trop pour l'instruction des gens de guerre?

"Neinte chaîtir exoce le tems le plus favorable à ce fortes d'entreprifes, car toutes celles qui opérant des furprièss ne squarione sugeries restifuir qui à favorar d'une
nuit fint Lune. Vois-on beaucoup de gens qui chaififfant ces heures-ll dans tout
ce qu'ils exécutent d'extraordimier, ou qui en appenche 1 fill entre voir des veux
du corps à la guerre, & les fermer enfuitre pour voir des yeax de l'espire, e retirer
dans le cabiner, é medière à lossifie fur e que l'on doit faire pour l'exécution; ce
qui n'est pas difficile, des qu'on s'est formé une idée bien nette du psis & du
polic qu'on veut occuper , le tenne qu'il firat la l'ententi pour marchire é pour
dispoére routes choles que tenne qu'il firat la l'ententi pour marchire é pour
dispoére notes choires predaire que teux qui ont puffi les premiers fourienment dement le tems aux barteux de faire un fecond déburquement. Ainfi peu
à peu la nombre groffit, l'on eft en état de se mieux défindre par les sécours qui
arriven finectellement.

La méthode qu'on doit faivre pour le retrancher dans ces fortes de leux reflerez, n'et pa celle qu'on fuit codiminement. J'à proposé en phistenie endoiris de cet oriet pa celle qu'on fuit codiminement. J'à proposé en phistenie endoiris de cet de fe femer par des arbres coupez. Rien n'égale la force de ces fortes de fornitécations, ni rien de plus aifé que de le remparer en très-peu detens, & l'on n'en a ancun à perder; outre qu'en levant de la terre, quelque tens que l'on air, l'on a riel pinnis en deut de réfliér à un grand effort. On n'a jiansis cella id de fruettre entiérement hors d'infulte, & un retranchement ne l'eli jamsis par les moiens dont on & fest cridinariement pour famonater ce foixer d'obstâcles; an

lieu que l'abattis est fait en un instant , & Pon ne seguroti jamais être pinétre, bien qu'il n'y si ni fosse, in papere, ni fraise, ni palisse faut promen. In se faut ni pelle ni pioche, la hache sutitis; mais dans ces endoriss extrémenna resserve, ou dans les défiles où Pon ne paut se déséraden ei attaquer que sur un petir foron, le plus for l'emporte quelquesois, loriqui on attaque à différentes reprites, & que les cores fuccédant l'un a l'autre pour conserver toujours que ardure « une violnere toujours égale dans le combat: car l'une & l'autre s'amortissen, les les presentes qui attaquent pe son plue prebe un cerrain tema à dats troupes fraiches qui les soutiennem & les relévent ; on se trouve ensin acciblé par eant d'attaques successives & nouvelles. Cel pour cela que je proposé de former l'abattis ou le retranchemen en angle rentrant & le plus prosond; ce qui soumit un plus grand oblitale, & des revers contre léquels l'armenin of causoit tenis. Celt, je pend, à meilleur méthode & la plus mourriéer. Il feroit à soubairer qu'on voulût la faivre. Je reviens à mon sûget, si l'on pour s'immagiere que je men sois écute; si men sois deute;

Molon étoniné de voir l'ennemi en-deçà à cignorant la nature du polte qu'il occupoit, dérache une pritie de la cavalerie datsu un endroit où elle ne pouvoir être d'aucun udge. Il l'attaqua étourdiment, lass avoir fair reconnoitre les marsis of fa cavalerie alla s'engiger fans réflexion & fort imprudémment. Il perdit là une purtie de fis troupse, fans qu'il flut befoin de la main des enemis nour les défaire.

Un si grand avantage porta Xénéte à de plus grands desseins, il crut qu'en s'approchant de l'armée des rebelles, Molon s'en verroit abandonné, & que toutes fes troupes se tourneroient du côté du parti du Roi. Il se hâte de déloger du poste qu'il occupoit, bien qu'il n'eût avec lui qu'une pertie de fes forces, & que le refte fût encore en-delà du fleuve. Il longea la riviere en remontant pour s'approcher de l'ennemi où il parut en présence | le suis fort embarassé de sçavoir, comme je l'ai dit plus haut, fi le stratagême du Chef des factieux est l'effet d'un dessein prémédité, ou celui du defespoir qu'il concut après avoir connu la honte de sa retraite précipitée, car il abandonna son camp, ses bagages & ses vivres à la faveur de la nuit. le pancherois fort de ce côté-là. Quoi qu'il en foit il s'enfuit à la faveur des ténébres. Que ce foit une fuite réelle, ou une retraite fausse & simulée, il est constant qu'il revint fur ses pas, comme mon Auteur le rapporte, lorsque Xénéte s'étoit emparé de son camp, ses soldats ne pensoient à rien moins qu'à ce qui leur devoit arriver. Il y paroit affez par la miférable conduite de leur Général. " L'armée 22 pleine de confiance, dit mon Auteur (car une bonne partie avoit traversé endecà ensuite du premier combat,), & aiant des vivres à sosson, fit bonne chere, put à l'excès, & s'abandonna à la nonchalance ordinaire aux gens qui sont dans , cet état. Je renvoie mon lecteur au texte où cet événement est écrit avoc tout l'art d'un grand Ecrivain, & d'un guerrier expérimenté.

On voir dans cette furprisé d'une partie de l'armée de Krénée dans le camp de Molon, où il s'étoit établi, un des plus éranges effers de la paur quo puiffe jameis imaginer, je ne feaurois me disposite de faire quelques remarques s'ur cet endoite de Polybe. J'ai dit quelque chos de cette passion ains ici elle nous jette dans l'étanement. Car je ne vois rien de sérmbble. Citons le polige pout entier, pour épapres le poie à me Léculous de l'allec chec cher dans le texte. Les armes tomboré des, mains des plus braves, & des plus braches dans le truprisé, & la riéer touve lorsque ces fortes d'avantures arrivent. Xénée de se troupes aint été furpris, la confusion & le trouble future érranges dans le camp, c'hacun chercha fon falut pluste par le fraite que par son consene, ., Compar on convoir le camp qui étoit de l'autre côte, dit mon Auteur, s'étant évalger.

" de l'autre que de la largeur du fleuve ; l'envie de se sauver sermoit les yeux " fur la rapidité du Tigre, & fur la difficulté de la traverser. Ne scachant ou ils , en étoient, & occupez uniquement de la conservation de leur vie, ils se jettojent ", eux-mêmes dans le fleuve. Ils y jettoient auffi les chevaux & les équipages, ", comme fi le fleuve par je ne sçais qu'elle providence eût dû compatir à leur peine, & les transporter sans péril de l'autre côté." Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Xenéte sans être si sou sit voir, lorsqu'il sut en-delà du fleuve, & par conféquent hors de péril avec un bon refte d'armée, capable d'empêcher Molon de passer en-delà, de profiter de sa victoire & de passer en-decà; il sit voir, dis-je, que la peur dont on revient aisément dès lors qu'on est délivré des plus grands périls, n'étoit pas éteinte dans lui non plus que dans le reste des Généraux de fon armée, que les uns & les autres en avoient encore de reste pour mettre le comble à leur deshonneur, à leur honte & au malheur de leur Maitre ; ils ne fe contentérent pas d'abandonner les bords du Tigre, qu'on ne pouvoit traverser que fur un pont ou par stratagême, mais après avoir lachement abandonné le second camp, dont le victorieux se rendit le maître, la peur leur troubla tellement le jugement, que Zeuxis & Diomédon, au lieu de tenir bon dans Séleucie, qui étoit une place importante & la clef de la frontiére ; ils abandonnérent cette forteresse, où Molon entra fans aucune résistance. Xénéte ne sait pas seulement voir par sa conduite qu'il est un mauvais Général, mais qu'il est encore plus lâche que le dernier goujat de son armée. Il devoit se sauver, je l'avoue, lorsqu'il se vit furpris, & fon armée en déroute; mais devoit-il tout abandonner ? Quel étrange effet de la peur dans un Général d'armée, qui ne devroit pas en faire paroître dans les plus grands revers de fortune, & furtout lorsque le mal n'est pas sans remede : mais l'expérience ne fait que trop voir, comme je l'ai dit quelque part, & la raifon en est évidente, vû que ce qui surprend étonne de telle sorte, qu'il ôte souvent les moiens de s'y opposer. Finissons ce paragraffe par un passage de Montagne fur cette étrange & insensée passion. " Tant de gens: dit-il (4), qui de l'imparience des pointures de la peur, se sont noiez & précipitez, nous ont bien ap-, pris quelle est encore plus importune & plus insuportable que la mort. Les Grecs , en reconnoissoient une autre espece, qui est, outre l'erreur de notre discours, , dissient-ils sans cause apparente & d'une impulsion céleste, des peuples entiers s'en " voient fouvent frapez & des armées entiéres. Telle fut celle qui apporta à Car-, thage une merveilleuse désolation. On n'y oioit que cris, & voix effraiées : on ,, voioit les habitans fortir de leurs maifons comme à l'alarme, & fe charger, bleffer, , & entretuer les uns les autres, comme si ce fullent ennemis qui vinssent occuper " leur ville. Tout y étoit en désordre & en fureur, jusqu'à ce que par oraisons . & facrifices, ils euflent appaifé l'ire des Dieux, Ils nomment cela terreurs pani-

Les grands courages fe biffent quelquefois entraîner à la premiére imperfison de la peur dans les priels le plus grands, & ce qui la produit quelquefois, c'elt lorf-qu'elle devinet genérale, & que les Chefs n'en font point écempes, & prennent fouvent leur parris, mais comme lis font plus fulespibles de houte que de crainte, eclle-d's évenuouie auffi fubitement que l'autre. A peine l'ensemin à vil leurs talons qu'il voit leurs visiges, & les trouves ples mauvisi que s'ils n'avoient point bougé de leur place. Il he evoient plus le pein! Comme on demandria 'à un brave, dei leur place, attendire de l'activité de l'archivent point pui fe tenir ferme dans fon affirete dins un danger dont tous cherchoient à s'éloigner, je' rôois trop avant embarqué, & trop violen meut

épris de fauver mon honneur, & de ne rien faire d'indigne de mon courage, leur répondit-il , pour songer quel étoit le danger où je m'exposois. Feins vexabar quam ut periculum mihi succurreret. " La peur naît par fois, dit Montagne, de , faute de jugement, comme par faute de cœur.

#### 6. III.

#### Réflexions sur les fantes des deux Généraux.

O<sup>N</sup> profite toujours plus des fautes d'un habile homme à la guerre, que des belles actions d'un Général médiocre, ou moins que médiocre, parce qu'il n'y a nul art dans celui-ci, & qu'aiant affaire à un autre qui n'en a pas davantage, le plus de valeur dans les troupes de l'un des deux, ou le hazard, presque toujours le maître, ou une faute groffière contre une moins lourde décide l'affaire; de forte qu'il n'y a rien à apprendre dans une guerre conduite par des gens femblables. Les fautes d'un grand Capitaine contre un autre qui ne l'est pas moins, font plus d'impression. Molon valoit beaucoup plus que Xénéte, & tous les deux firent voir dans cette campagne qu'ils étoient d'une fort petite portée. Je ne disconviens nul-lement que ce dernier n'eût marqué beaucoup de hardiesse & de conduite à son pasfage du Tigre, & qu'il n'eût choifi l'endroit à l'autre bord du fleuve le plus propre & le plus avantageux pour pouvoir s'y maintenir avec peu de troupes, au cas qu'il fût attaqué, pour donner le tems aux autres de le venir joindre; ce qui arriva en effet. Sa marche droit au camp des rebelles, consternez d'un desavantage qui ne décidoit de rien , est hardie; mais je ne sçai fi elle ne l'étoit pas trop, ou du moins un peu trop légérement entreprise : car elle n'étoit fondée que sur le rapport de quelques transfuges, qui ne disent pas toujours vrai, & encore moins dans les guerres civiles. Xenéte ne s'avança que dans la créance que Molon se verroit bientôt déferté de ses troupes, & cependant personne ne se rangea au parti d'Antiochus. Il se peut que ce Chef des rebelles soupçonnât quelque grande conjuration dans fon armée. Mon Auteur femble vouloir nous l'infinuer, comme je l'ai dit plus haut, & que la retraite de ce Général & l'abandon de fon camp étoit moins un piége qu'un effet de la terreur panique, & le sujet étoit d'autant plus petit, que Xénéte n'étoit en-deçà du Tigre qu'avec une partie de ses forces, contre lesquelles les rebelles eussent dû marcher, qu'ils eussent dû attaquer avec d'autant plus d'avantage que Xénéte étoit infiniment inférieur à son ennemi, & que sa cavalerie, qu'il faisoit embarquer, n'étoit pas encore arrivée. Cette entreprise étoit bien plus sûre & plus felon les régles de la guerre, que le dessein qu'il prit d'abandonner son camp, ses équipages & ses vivres, fondé sur un stratagéme fort incertain, & dont le succès n'étoit appuié que sur l'ignorance & l'imbécillité des ennemis, qui par son commencement sembloient n'en être nullement capables. Il vaut mieux croire que le stratagéme vint ensuite de sa fuite, & qu'en aiant fait connoître la honte, ils confentirent, après être revenus de leur peur, de surprendre les ennemis, & de tâcher de recouvrer leur camp & leurs bagages. Il y a toute forte d'apparence que Molon eut besoin d'emplojer dans cette occasion toute son éloquence pour persuader à ses foldats un coup de cette importance, & c'est ici où elle est le plus nécessaire & de plus grande efficace : car lorsqu'on nous fait voir notre honte, & en même tems les moiens de la réparer, pour pen d'honneur qu'il y ait dans les troupes, & que leurs Officiers concourent au dessein que l'on a pris, l'on n'a nulle peine à les por-Tom. V.

Mm

ter aux plus grandes réfolutions. C'est la méthode dont se frivit le Duc de Weimar après la honte de Rhinfelt, dont le strategéme est affez dans l'esprit de celui de Molon.

Bien que ses sautes lui aient été infiniment plus avantageuses & plus glorieuses que s'il n'en avoit fait aucune, & qu'elles lui aient fourni l'occasion de remporter une victoire signalée, de passer le Tigre encore sans résistance, & de se rendre le maitre de la meilleure place d'Antiochus, l'événement ne le justifie pas. Son stratagéme eût été une imagination, s'il eût eu en tête un Général un peu moins malhabile & plus prévoiant que ne l'étoit Xénéte. Si celui-ci n'eût eu qu'un ruisseau ou une riviére à défendre guéable en quelques endroits, il eût pú quitter & abandonner fon camp pour se retirer dans un poste plus avantageux; mais le Tigre est un fleuve très-large & très-profond, qui n'est guéable nulle part : outre que Molon manquoit de tout pour passer le struve. Je pense qu'il le traversa sur les batteaux memes que le Général d'Autiochus avoit fait construire, & qu'il se saiste de ceux qu'il trouva en-delà pour se rendre le maître des autres qui étoient en-deçà , &c que l'ennemi néglisea de brûler, tant la peur trouble le jugement. Mais ce n'est pas encore là la plus grande marque de son pouvoir sur un Général d'armée, qui ne conserve son jugement que dans les fuccès, où le danger ne se présente pas visiblement, mais foulement dans l'éloignement. Ceux-là font quelquefois certaines démarches hardies pour aller à l'ennemi; ils réuffissent quelquefois sans le voir, parce qu'il se trouve ou plus foible, ou plus malhabile. Mais fi cet ennemi leur va au-devant, ou les attend de pied ferme, il reconnoît bientôt la fausse bravoure de son Antagoniste, qui se trouble, & dont la tête tourne à la présence des objets. Combien de Xénétes n'a-t-on pas vû, qui ont commencé une campagne avec beaucoup de hardieffe. & qui s'en font retournez honteux, fans avoir sçù profiter de l'occasion, ou s'ils ont réuffi fans combattre, ils ont mal combattu dès que l'ennemi a marché à eux. Tel Xénéte qui se voit surpris & battu dans le camp ennemi , dont il étoit le maître, bien qu'il le trouvât retranché, & après un échec qui ne tombe que fur une petite partie de fon armée, il s'enfuit, abandonne les bords d'un fleuve, dont il pouvoit disputer le passage, fon camp & une place très-forte & capable d'arrêter longrems l'ennemi. Certaines réfolutions, certains mouvemens que l'on regarde fouvent comme très-hardis & d'une audace furprenante, ne paroiffent pas toujours tels dans l'esprit de ceux à qui Dieu a donné plus de lumiéres qu'aux autres : car pour juger sainement de la grandeur d'une entreprise & du mérite du Général, il faut ne pas feulement attendre après le fuccès, mais après les fuites. Xénéte fe rend maître du camp de Molon, qui l'a abandonné, à la faveur de la nuit. Voilà qui est le mieux du monde, il y paffe toute la journée: l'ennemi revient fur ses pas, le surprend & le bat de la manière du monde la plus complette, & profite admirablement bien d'une si grande victoire. Si le Général d'Antiochus, ensuite d'un si grand bonheur, eût envojé reconnoître la marche de son ennemi, qu'il eût détaché plusieurs partis en campagne pour sçavoir ce qu'il étoit devenu, ses partis l'eussent rencontré fur le chemin de fon camp, & Xénéte se fut tenu sur ses gardes & prépare à le bien recevoir, ses troupes avoient eu tout le tems de se gorger de butin. C'est là le premier objet du foldat. Il ne leur restoit plus autre chose à saire que de s'enivrer, & puis de dormir; c'est ce qu'un Général est toujours en pouvoir d'empêcher : car pour le pillage on n'en est pas toujours le maitre. Le meilleur moien pour empêcher le foldat de boire & de s'enivrer, est de l'avertir que l'ennemi no s'est pas retiré sans dessein, qu'il y a plus d'arrifice dans sa fuite que de lacheré, qu'il y a beaucoup de vin & d'autres liqueurs; mais qu'ils doivent se donner de

gude

garde d'en boire, qu'on a det avis que le vin est mixtonnes de emposifonné, que le pillage ne leur fervira de rien, ni les remédes qu'on pourroit leur donner. Il arrive fouvern que le Général n'accusé pas toujours faux. Il y a mille exemple dans l'Hilloire qui ne prouvent que trop que ces fortes de ruse ont eu leurs effets. Frontin nous emprend pluiteurs dans se Strategémes.

"Naharbal, dir-di, aint été envoié par les Carthaginois contre quelques nations , foulevées d'Afrique qui aimoient fort à boire, prit la fuite à la première rencon-, tre, comme s'il eit eu peur; & fe retinant la nuit, laifia dans fon camp force , vin mixtionné avec de la mandragore pour les endormir. L'ennemi en aison bul avec excès, fu pris ét ute four affouja les foldats étant couchez tout étendus

22 comme des corps morts.

Bien des gens prétendent que ces fortes de supercheries ne sont nullement permises à la guerre. Il ne m'appartient pas de décider là-dessus; mais il me semble que je ne me ferois aucua ferupule d'aider un peu au vin dans fa vertu narcotique, & de faire dormir l'ennemi un peu au-delà que la boisson ne feroit , pour avoir le tems de le trouver bien & duement endormi. Il peut bien être que le Carthaginois doubla & tripla la dose pour un sommeil éternel, ce que le droit des gens ne permet en aucune maniére. 39 Je n'ai jamais lû, dit Jean de Sarifbury dans Grotius, qu'aucune loi autorisat le poison, bien que je voie que les Infidéles s'en , foient fervis quelquefois. Silius l'exprime ainfi : par le poifon desbonorer les armes. Et certes on n'y fçauroit verfer un plus grand deshonneur. " Car même d'empoi-29 fonner les fontaines, dit Grotius (4), c'est une chose laquelle, quoiqu'elle ne » puisse demeurer cachée, ou qu'elle ne le puisse longtems, Florus dit être toute-» fois, non feulement contre la pratique des Anciens, mais même contre l'ordre , des Dieux, parlant en cela felon le langage de l'antiquité, qui avoit accourumé 29 de rendre les Dieux les auteurs du droit des gens. Et il ne doit pas paroître , étrange, si entre ceux qui se sont la guerre il y a de ces sortes de conventions », tacites pour diminuer le danger; puisque même les Chalcidiens & les Crétriens », étoient autrefois demeurez d'accord ensemble, " de me se servir dans la guerre d'ancune arme à darder, on à atteindre de loin.

" Mais il n'en est pas de même, die-il, des exux que l'on infecteroit fins venin, de d'une maniere que l'on en pouronit boire." Il appuie cette opinion des autoritez de Solon, des Amphychions & d'Appira au Livre de la Pêche. Sur ce pied-là il fleroit permis de mistionner le vin d'une telle ficon que la drogue qu'on y mettroit, comme de l'opium, ne feroit qu'endommir quelques heures ceux qui en boiroient. Je demanderios vionniers îl le dronit des gens ne le permettroit pas l'ordinate l'appiration de la comme de l'opium ne revier qu'en de la revier qu'en de la comme de l'opium ne l'en de l'

is prine or as pace.

Je ne fçai fi Molon n'ufa pas de quelque narcotique à l'égard du vin & des vivres qu'il hiffs dars fon camp. Pouvoir-il être affuré fans cet artifice de furprendre fon enanmi? Cela eft difficile à croire. Cependant dans ce que les Hilloriens expportent de femblables fitratigémes, on ne voir pas qu'on ait emploié de ces for-

tes

tet de moiets qui deshoorent la guerre de ceux qui 'en fevrenz. Molon imite parfitientes Cryus dons fig quere contre les Seythes. & Flore verra per l'exemple que je viis repporter de ce dernier, que l'un de l'autre ont un parfair rapport dans toutes leux circonflances. Je le tire de l'Histrierin µfulfin dans fon abrégé de l'Histrie toire univerfelle de Troque Pompée, fans recourir à Hérodote, qui me paroit beucup moint s'indonable dans les circonflances les plus ceptales da firragéme de Cyrus, puisfqu'il prétend que ce grand Capteinne pour mieux couvrir l'artifice d'une retraite finandée, silisti une partie de li troupe dans fon camp, qui furent tuillées en piéces par l'armée de l'Ominis. Cels me femiles peu vraitenbable. Ecoutors Juffin, qui a travaille for un Autreur, dont les Mémoires, felon cours les apparences, éroient la travaille for un Autreur, dont les Mémoires, felon cours les apparences, éroient par le partie de l'article de les l'Historiens Perfes qui on écrit des guerres de Cype

..., Cyrus siant (abigune l'Afre, & tefauit l'Orient fous ci domination, da Jufiai dans fin Tradullera qui s'écri pa trup bius (c), entreprite fair les puerre sux seythes. Ces peuples avoient en et teme-là pour Reine Tominis, laquelle bien soin de s'épouvanter de la finarche des ennemis, comme autoir fait une femme a du commun , les attendit au contraire avec tant d'intrépidité, qu'elle permit qu'ils paffifient le feuve Araxe, quoiqu'il lui etté éfacile de les en mempéters, perfias- de qu'elle feroit plus commodement la guerre chez elle, & que les ennemis n'au-roient pas tant de facilité à le fouver sint le fleuve à dox. Cyrus siant dons fair a avancer fes troupes au-châ de l'Araxe, & siant pénétré affez avant dans la Scythie, y d'effis fou camp.

"» Et le jour fuivant y hiffint une prodigieufe abondance de vin, & tout ce qui pout contribuer à la bonne chere, il abandonan par une terreur affectée, & coma, me fuiant en défordre. Straugieus dans Orațiu duit limentum. Sitôt que Tominire sit est aprise cute faite finnidee, elle envois for fils extrémente june à la tête ad la troitfeme partie de fes forces pour charger Cyrus. A peine ce jeune Prince fast expérience au fit de la guerre fix-il arrivée a camp de Cyrus, que fe figurant vy fetr venu moins pour y combattre, que pour s'y bien divertir: fans plus penfera ux ennemis, il permit que fes gens e, qui rédoent pas accountmez au vin, en priffich par excès; de forte qu'ils furent plutóv waincus par la débauche que pur les armes, car Cyrus façchant l'étant où lis t éviont mis, revine durant la nut fur fes par pas, taills en piéces ces gens demi morts par leur yvreffe, & fit paffer au fil de ... fécé le Fils de Tomiris.

Polyen (9) dans fes firstagemes rapporte la chofe différemment, à moins que Tominis, enfitire de la défitire de fon Fils, n'air récequé au Roi de Perfe pu une femblable rule. Citors le patige. , Tomiris dans la guerre que lui fit Cyrus, dici-l], se figieit d'avoir peur des conneiss. Les Maffageres prieras la luite, les Perfes les pourfaivirient, & terrouvérant dans leur camp une grande abondance de vin, de vinyures, & des vidimes; ils en prieres avec excès de frent débante toute la nuit, su comme gens qui avoient remporte la vicloire. Après s'être remplis de vin & de y vindes, ils fe mirera la dormit. Tomiris les furpir dans cet étaz, & les trouvant

» appéfantis, elle fit périr & Cyrus & tous les Perfes,

C'est une chose surprenante de voir combien les surprises des armées, soit dans leurs camps ou dans leurs marches, sont peu rares dans les Historiens de l'Antiquité, quité,

<sup>(</sup>a) Hift, univ. de Troque Pamp, réd, en abrégé par Juft, Hen, Her, Melin, I. 1. c. 8.
(b) Polyen I. S. c. 28...

quief, & qu'elles le foient fi fort dans les nôtres; & cependant ces fortes d'entreprifes font les plus aifes du monde à pratiquer. Il ell vrai qu'il flat ustant de hadieff, que d'intelligence dans l'exécution. Je ne parle point ici de ces pièges à la fiçon de Cyrus, de de Molon, je ne les confeiiros jiansis, patilique je tiens qu'il n'y a que des fors & des Généraux fins expérience qui puillent tomber dans un tel piège, mais des furprisés d'armées telles que j'en ai proposéer en pluficus radroits de cet Ouvrage. En voici une qui terminera ce Paragnife, elle été de Zifca un des plus grands Capitaines qui sient paru dans le monde depuis les Anciens.

Les Imperiaux étant informez que Zifca marchoit pour affiéger Vilegrade, tirérent en hâte de ce côté-là pour en faire lever le siège. Trop foible pour leur résister, & en empécher le fecours, il prit prudemment le parti de se retirer & d'abandonner une si grande entreprise, résolu pourtant de réparer cette petite disgrace par un coup d'un tel éclat qui pût l'en dédommager, & lui en saire perdre le souvenir, Il leve donc le siége comme un homme qui a grand peur, sans que ses ennemis pullent s'appercevoir que cette peur dans un grand Capitaine est toujours suspecte, & qu'il y a beaucoup à s'en défier : il se retire sous le canon de Prague. Les Impériaux ravis d'avoir fauvé Vifegrade fans rien hazarder, ne firent pas autre chofe que ce que des Généraux sans expérience & des soldats sans discipline ont accouturné de faire. Ils célébrérent un si grand succès par de grands divertissemens & en bûvant avec excès, & avec aussi peu de précaution, que si l'ennemi eût été à cent lieues d'eux. Mais au plus fort de leurs barriques, dit l'Auteur, Zifca, qui venoit à eux par une marche forcée & nocturne, survint tout à coup, & les trouvant dans cet état les défit sans résistance. L'affaire sut si décisive, que l'Empereur sut contraint de s'enfuir lui vingtiéme en Siléfie.

# CHAPIT'RE XII.

Antiochus marche contre Molon, mais sans Epigéne, dont Hermias se défait ensin. Le Roi passe le Tigre, fait lever le Siège de Dure, Combat proche d'Apollonie..

E bruit de ces conquêtes fit une feconde fois renoncer Antiochiusuar viues qu'il avoit fur la Cœlefyrie, il prir de nouveau la réfolution de marcher contre le Rebelle. On affembla un fecond
Confeil, où le Roi ordonna que chacun dit ce qu'il jugeoir à propos
que l'on fit contre Molon. Epigéne prie encore le premier la parole, & dit qu'autrefois, avant que les ennemis euffant fait de fig grands
progrès, il avoit été d'avis qu'on marchit contre cux fans diffèrer, &
qu'il perfiftoit dans ce fentiment. Hermias ne put encore ici retenir fa colére. Il s'emporta contre Epigéne, lui fit mille reproches auffit
faux qu'injuftes, fans oublier de faire de foi-même un magnifique éloge. Il pria enfuite le Roi de ne pas faivre un avis it dérafionnable, &
de ne pas abandonner le projet qu'il avoit formé fur la Cœlefyric. Cer

Mm 3. visis

## HISTOIRE DE POLYBE,

178

avis révolta toute l'assemblée. Antiochus en fut aussi choqué. Il fit tout ce qu'il put pour réconcilier ces deux hommes, & il cut affez de peine pour y réuffir. Le réfultat du Conseil fut que rien n'étoit plus important ni plus nécessaire que de s'en tenir à l'avis d'Epigéne, & il fut résolu qu'on prendroit les armes contre Molon. A peine cette réfolution fut-elle prife, qu'Hermias changea tout d'un coup, on l'eût pris pour un autre homme. Non seulement il se rendit, mais il dit encore que dès qu'un Conseil avoit décidé, il n'étoit plus permis de disputer. & il donna en effet tous ses soins aux préparatifs de cette guerre. Quand les troupes furent assemblées à Apamée, un soulévement s'y étant exciré pour quelques paiemens qui leur étoient dûs, Hermias qui s'appercut que le Roi craignoit que cette fédition n'aboutit à quelque chose de funeste, s'offrit de paier à ses frais ce qui étoit du à l'armée, s'il vouloit remercier Epigéne de ses services. Il ajouta qu'il importoit au Roi que cet Officier ne servit point, parce qu'après le bruit qu'ils avoient eu ensemble, il étoit impossible qu'une division si éclatante ne fit tort aux affaires.

Cette propofition chagrina le Roi, qui connoilfant l'habileté d'Epigien dans la guerre, foulnaioti qu'il le fuivit: mais prévenu & gagné par les Miniftres des finances, par fes gardes & par fes Officiers, qu'l'ermina avoit mis maliciuelment dans son paris, il ne fur pas mâtre de lui-mème, il fallut s'accommoder au tens & accorder ce qu'on lui demandoir. Des qu'Epigéne, felon l'ordre qui lui avoit été donné, fe fur retire à Apamée, la crainte faifit les gens du Confeil du Roi, les troupes au contraire, qui avoiter obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection que voient obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection que voient obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection que voient obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection que voient obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection que voient obtenu ce qu'elles fouhaitoient, n'eurent plus d'affection au nombre d'environ fix mille, & donnéeren affez long-tens bien des affaires à Antiochus: mais enfin vaincus dans un combat par un de fes Cénéraux, la phipart furent tuez, le retle fe rendit à diférétion. Hermias aiant ainti intimidé les amis du Prince, & gagné l'armée par le fervice qu'il lui avoit rendu, fe mit ennarche avec le

Ultream Line Line Colors

mort étoit juste, mais elle fut fuspecte aux Courtisans, quoique la crainte les retint dans le filence.

Antiochus vint à l'Eufrate, & y aiant pris les troupes qui l'y attendoient, il partit pour Antioche dans la Mygdonie, où il entra aucommencement de l'hiver, & y resta pendant quarante jours en attendant que le grand froid fût passé. Au bout de ce tems il alla à Liba, & v tint conseil, pour sçavoir comment & d'où l'on tireroit les provisions de l'armée, & quelle route on tiendroit pour aller dans la Babylonie, où étoit alors Molon. Hermias fut d'avis qu'on marchât le long du Tigre, l'armée couverte d'un côté par le Tigre, & de l'autre par le Lyque & le Capre. Zeuxis aiant encore la mort d'Epigéne présente, craignoit de dire son sentiment; cependant comme l'avis qu'avoit ouvert Hermias étoit visiblement pernieieux, il hazarda de confeiller qu'il falloit passer le Tigre, alléguant que la route le long de ce fleuve étoit difficile; qu'après avoir fait assez de chemin, après avoir marché pendant fix jours dans le désert, on ne pourroit éviter de passer par la Fosse roiale; que les ennemis s'en étant emparez les premiers, il feroit impossible de passer outre; qu'on ne pourroit, fans danger évident de périr, retourner sur ses par le défert, parce que l'armée n'y auroit pas dequoi subsister; qu'au contraire, si l'on passoit le Tigre, les Apolloniates rentreroient infailliblement dans leur devoir; qu'ils ne s'en étoient écartez, pour obéir à Molon, que par crainte & par nécessité: que ce pais étant gras & fertile, l'armée y trouveroit des vivres en abondance; que furtout on fermeroit à Molon tous les chemins pour retourner dans la Médie; qu'on lui couperoit tous les vivres; & que par conséquent on le forceroit d'en venir à une bataille, qu'il ne pourroit refuser, sans que ses troupes ne se jettassent aussitôt dans le parti du Roi-

Ce sentiment aiant prévalu, on divisa l'armée en trois corps vers trois endroits du fleuve, & on y fit passer des troupes & le bagage. Ensuite on alla à Dure. Un Officier de Molon assiégeoit cette ville, Il ne fallut que se montrer pour lui faire lever le siège. On marcha enfuite sans discontinuer, & après huit jours de marche on franchit l'Orique, & on arriva à Apollonie. Molon averti de l'arrivée du Roi, ne crut pas devoir s'en fier à la fidélité des peuples de la Sufiane & de la Babylonie, dont il avoit fait la conquête depuis si peu de tems, & avec tant de rapidité: craignant d'ailleurs qu'on ne lui coupât les chemins de la Médie, & comptant sur le nombre de ses frondeurs appellez Cyrtiens, il prit le parti de jetter un pont sur le Tigre pour y faire passer son Armée, & s'aller loger, s'il étoit possible, sur les montagnes de l'Apolloniatide avant Antiochus. Il marcha fans relâche & en diligence; mais à peine touchoit-il aux postes qu'il s'étoit destinez, que les armez à la légére du Roi, qui étoit parti d'Apollonie avec son armée. armée, rencontrérent les siens sur certaines hauteurs. D'abord'ils efcarmouchérent & se tâtérent les uns les autres, mais à l'approche des deux armées ils se retirérent chacun vers leurs gens, & les armées cam-

pérent à quarante stades l'une de l'autre.

La nuit venue, Molon aiant fait réflexion qu'il est difficile & dangereux de faire combattre de front & pendant le jour des révoltez contre leur Roi, résolut d'attaquer de nuit Antiochus. Il prit pour cela l'élite de toute son armée, reconnut différens postes pour en trouver un élevé, d'où il pût fondre fur l'ennemi: mais fur l'avis qu'il reçut que dix de ses soldats étoient allez trouver Antiochus, il changea de dessein, retourna fur ses pas, rentra dans son camp vers le point du jour, & y mit le désordre & la confusion. Peu s'en fallut que ceux qui y repofoient n'en fortiffent, tant la fraieur étoit grande. Molon fit ce qu'il put pour appaifer le tumulte. Dès que le jour parut, le Roi qui étoit prêt de combattre, fait fortir ses troupes des retranehemens & les range en bataille, la cavalerie à lances fur l'aîle droite fous le commandement d'Ardye, Officier de valeur: proche la cavalerie les Candiots alliez, enfuite les Tectofages, puis les étrangers Grees, enfin la Phalange. Sur l'aîle gauche il mit la cavalerie qu'on appelle les Compagnons du Roi. Dix éléphans qu'il avoit furent placez à la premiére ligne, à quelque distance de l'armée, les troupes auxiliaires tant d'infanterie que de cavaleric furent partagées fur les deux ailes, & eurent ordre d'enveloper les ennemis dès que le combat seroit engagé. Hermias & Zeuxis commandoient à la gauche, & le Roi fe chargea du commandement à la droite. Il courut ensuite de rang en rang, pour encourager scs troupes à faire leur devoir.

Molofi fortit aufli de fes retranchemens, & rangea fon armée, quoi varce beaucoup de peine, à causé du défordre de la nuit précédente. Il paragea fic avalente fur les deux ailes, comme avoient fait les ennemis, & mit au centre les rondachers, les Gaulois, en un mot rout equ'il avoit de pefamment armez. Les archers, les frondeurs & toutes les autres espèces d'armez à la légère, il les jetts fur l'une & l'autre pointe des ailes à côté de la cavalerie, & les chariotes armez de faux furent mis un peu devant la premiére ligne. Néolas fon frère eut le commandement de la gauche, & il prit pour lui celui de la droite.

Après cela les deux afmées s'approchérent. L'aile droite de Molon, fut fidéle, & le défendit courageuiment contre Zeuxis. Mais la gauche ne parut pas plutôt fous les yeux du Roi, qu'elle se rangea sous ses enseignes. Autant que Molon fur consterné de cet événement, autant le Roi en prit de nouvelles forces. Molon envelopé de tous les côtez. & se représentant les supplices qu'on lui feroit foustfrit, s'il tomboit vif entre les mains du Roi, se donna la mort à lui-mème. Tous ceux qui avoient part à sa révolte se retirent chez eux, & pré-

viennent leur punition par une mort volontaire. Néolas échapé du combat, s'enfuit dans la Perfide chez Alexandre frére de Molon, il tue sa mére & les enfans de Molon, persuade à Alexandre de se faire mourir, & se plonge à lui-même le poignard dans le sein. Le Roi aiant pillé le camp des rebelles, donna ordre d'attacher le corps de Molon à un gibet, dans l'endroit le plus exposé de la Médie. Les exécuteurs de cet ordre emportérent aussitôt le corps dans la Calonitide. & l'attachérent à un gibet sur le penchant du Zagre. Antiochus sit ensuite une longue & sévére réprimande aux troupes qui avoient suivi le Rébelle, leur donna cependant la main en signe de pardon, leur choisit des gens pour les conduire dans la Médie, & pour mettre ordre aux affaires du pais. Il vin lui-même à Seleucie, & remit le bon ordre dans les Gouvernemens des environs avec beaucoup de doueeur & de prudence. Pour Hermias, toujours cruel à son ordinaire, il imposa à la ville de Seleucie une amende de mille talens, envoia en exil les Magistrats appellez Diganes, & sit mourir dans différens supplices un grand nombre d'habitans. Le Roi cependant rétablit la tranquillité dans cette ville, soit en faisant entendre raison à Hermias, soit en . prenant lui-même le foin des affaires, & diminua l'amande de moitié. Diogéne fut fait Gouverneur de la Médie, Apollodore de la Sufiane. Tuchon, premier Sécretaire & Commandant d'armée, fut envoié dans les lieux voifins de la mer Rouge. Ainsi finit la révolte de Molon; ainsi fut calmé le soulévement qui s'étoit excité ausujet des hautes Provinces.

# OBSERVATIONS

Sur la bataille d'Apollonie entre Antiochus & Molon.

### §. 1

Liberté essentielle dans un Conseil de guerre. Passage du Tigre par Antiochus, Ordre de bataille des deux armées.

P Olybe entre dans un détail militaire & fort exact des mefures que l'on prit dare la guerre contre Molon. Elle devire très-férieufe enfuire de la défaire de Krénée. Il nous donne le projet de cette canaggier, nous en defuil le plan per neport an pièt de la front de la company d fe couvrir du Tigre. On lira avec plaifir les raifons de Zeuxis contre un confeil fa peu fenlé, & l'on n'aura pas beaucoup de peine à s'appercevoir que le Ministre d'Antiochus avoit bien moins pour objet les intérêts & la gloire de son Maître, que la crainte du péril qu'il y auroit si l'on venoit à paster ce steuve en présence de l'armée

rebelle, qui paroiffoit disposée à s'opposer à cette entreprise.

Antiochus, quoique jeune, sentit bien la force des raisons de Zeuxis: car elles étoient autant appuiées fur une grande connoissance du païs que sur son expérience dans les armes, & l'autre manquoit dans toutes les deux. Le bon sens exigeoit qu'on s'en rapportat plutôt au fentiment d'un vieux Général qu'à celui d'un homme qui ne scavoit ce que c'étoit que la guerre. Un Prince sage & prudent ne doit point admettre un Ministre tel qu'étoit celui-ci dans un Conseil de guerre : car il est toujours à craindre qu'en la présence d'un homme de son caractère & de son crédit les voix ne soient pas libres, & qu'on ne veuille pas en heurtant ses sentimens s'en faire un ennemi : ce qui seroit que le plus grand nombre se tourneroit de son côté. Il n'y a que trop d'exemples de ce que je dis ici : ce qui a produit cette maxime , que dans un Conseil la pluralité des voix n'est pas tonjours une preuve décisive, & que chacun peut se dispenser d'y avoir égard; mais le moien de fuivre le fentiment le plus raisonnable contre un Ministre tout puissant & vindicatif, tel qu'étoit celui dont je parle! Je ne parlerai point ici de ceux qui dans un Conseil de guerre pourroient ne donner leurs avis qu'avec malignité, & avec le feul objet de contrequarrer les Généraux qu'ils n'aiment point : car je ne veux point supposer qu'il y ait de telles gens qui osassent préférer le plaisir de se satissaire au bien de l'Etat.

Il y en a qui donnent un confeil avec une pleine perfusition qu'îls penfent bien, & mieux qu'aucun autre de toux une armée; nu autre s'élève qui plus habile & plus échiré, en fait voir le défaut & le danger. Que fairet \$e rendre borque la vérité nous prefiel C c'erroit convenir qu'on s'elt trompé: il arrive fouvent qu'un bon avvis, capable de nous tirer d'un mauvais pas, ou d'y précipiter l'ennemis, elt rejetté pour en prendre na unter qui liaflié échsper une bonne occiolion, ou qui cuale fouvent norte entirer vaine, sou des malheurs qui influent fur toute une campagne, & qui renverient tous nos delfeirs. Le meilleur pari qu'on puiffe prendre dans un Confeil de guerre, eft de prier ceux qui y saffithent de parler avec toute forte de liberé, & de commencer toujours par les demiress de l'Alfenhole, & comme il importe que ceux-ci ignorent ce qu'on doit y propofer, & qu'on ignorent le raifons des plus puiffans; 'c'haun donner son avis éton fex connoiffance, fon habileté, & fon exce-

rience.

Bien qu'Antiochus füt alors fort jeune, il femit toute la force & la figelfie det confiéls de Zauxis, ill proris difez par le narré de mon Auteur, que le femitienne de celui-ci ne fut pas appaie du plus grand nombre, & qu'il l'auroit eu fans doute de fon côte fi le Minifer n'eit pars uls être contraire i a pafficon, les différens intérérs, une càble formée contre un Général à qui l'on porte envire preuvent faire pancher la balance du musuris côté. Ceux qui ne confidérent que le bien de la patrie. & de la gloire du Prince, peuvent être aifement féduits & entraintez par la foule, s'ilh ne font capables d'approfient de d'essemine les traifions du petit nombre, aquelquefios d'un feal qui fera l'Auteur d'une entreprife importante. Si l'on comptoit les voix, dit un Auteur quelque part, pour donne la préférence au fentiment qui auroit a la puralité des fuffrags, s' l'erreut domineroit bientée par tout, & baniroit la vérité du monde, Finifions cet article important, qui ne tend qu'à nifiquera ux Grands qu'ilhôchievent aller au-devant de la vérité en tout, & la laiffer approcher en lui donnant un accès libre, & ten foats tous les doffacts qu'il ren élégienent; c'ét de coutest les kçons la meilleure qu'ils puissent prendre, & le meilleur moien de juger de ceux qui peu-

vent être fuspects par leurs sentimens. On peut voir par les raisons de Zeuxis, qu'Antiochus étoit réduit à l'extrémité. si ks conseils d'Hermias eussent prévalu, on s'en tint donc à ce que le premier proposa, & l'on se résolut à passer le Tigre ,, en trois corps, vers trois endroits ,, du fleuve, dit mon Auteur, & l'on y fit passer les troupes & le bagage. Seroit-il bien possible qu'on eût pû jetter trois ponts sur un sleuve d'une si extraordinaire largeur? Quoiqu'il en foit, Molon en aiant été averti, & que le Roi tiroit à grandes journées du côté d'Apollonie, passe le Tigre, jette un pont sur le fleuve & le traverse diligemment pour s'opposer à ses desseins, craignant qu'il ne lui coupât le chemin de la Médie. Antiochus informé de la marche de l'armée rebelle, & qu'elle tournoit droit aux montagnes d'Apollonie, fit réfolution de la prévenir, & de lui couper le feul chemin pour entrer dans la Médie; mais Molon aiant forcé plusieurs marches gagne le devant, & se campe dans la plaine d'entre Apollonie & les montagnes qu'il avoit à dos. L'armée Roiale étant arrivée fur ces entrefaites. assit son camp à quarante stades des ennemis, elle décampe le lendemain & marche en bataille droit aux rebelles. Une démarche si hardie jetta la consternation dans cette armée. Molon fentit alors ce que pouvoit la présence du Prince; il trouva ses troupes tout autrement disposées à combattre qu'il ne se l'étoit imaginé. Une volonté chancelante dans celles-ci comme dans leurs Officiers jaloux de sa gloire, lui fit comprendre qu'il avoit aussi peu à compter sur leur fidélité que sur leur courage. Polybe dit une chose qui me paroît remarquable. " La nuit venue, dit-il, Molon " aiant fait réflexion qu'il est difficile & dangereux de saire combattre en bataille », rangée & pendant le jour des révoltez contre leur Roi, se résolut d'attaquer de , nuit Antiochus. C'étoit fans doute le meilleur parti, & le plus prudent qu'il pût prendre à la tête d'une armée composée de troupes rebelles, & trop mal intentionnées pour combattre dans le plein jour, les ténébres étant aussi peu favorables aux traîtres pour changer de parti, qu'elles font peu avantageuses à celui qu'on attaque à ces heures-là, cependant on les choifit aussi rarement dans les guerres civiles que dans les autres, bien que ces heures foient la reffource des foibles. Molon se détermina à cette entreprise, il prit des mesures si justes qu'il ne pouvoit guére manquer de réuffir & de furprendre l'armée Roiale, mais il fut obligé de revenir dans fon camp, fur l'avis qu'il eut que dix foldats de fon détachement avoient passé dans l'armée ennemie.

Cette entreprise manquée, digne sans doute d'un Général expérimenté, consterna son armée. Antiochus averti de son dessein, ne crut pas devoir lui donner le tems de penser à l'exécution d'un autre. Il prend la réfolution de marcher & d'atta-

quer l'armée rebelle, & s'y préfenta dans l'ordre que je vais dire.

Polybe est un peu embaratié dans la description de l'ordre de bataille d'Antiochus, mais pour peu qu'on fasse attention à celui de Molon on le débrouille facilement &

fans peine, parce qu'il se conforme à celui de son ennemi.

L'armée du Roi fut rangée fur une feule ligne, la cavaleire fur les altes & l'infanterie au centre, dans une pibine rafe & découverte. L'aile droite (1), évoit composée de la cavaleire à lances. La gauche (1) de celle qu'on apselloir les compagnons du Roi ou cavaliere de la garde. Les Candiotes allier (24), les Techologes (1) & ke étrangere Grecs (6) termoinen la gauche de l'infanterie, & la Phabagge (7) faisfoir la droite. Dire cliphan (8) farmer mis à la trèes, à quedque diffunce l'un de l'andle droite de l'aire de l'aire de l'aire de la commandie le plan, cer if Poly) tentrod pur pennier ligne celle de la Silva 2, a Il partages fa cavalerie (11) fur ces deux ailes, l'infanterie faifoit le centre, apparemment les Gaulois (13) flanquoient la droite de cette infanterie, le refle des pélamment armez ou phalangilles (14) s'étendoit jusqu'à l'autre aile de cavalerie. Il jetta fes armez à la l'égére de toute efipéee (15) fur les deux pointes de fa cavalerie, pour les propofer à ceux d'Antoichus, n. & les chavios armez de failux (16) furere mis à la

» premiére ligne à certaine distance de l'armée.

Comme Polybe ne nous dit jamais, par une négligence peu pardonnable à un guerrier habile & éclairé tel qu'il est, si les aîles de part & d'autre, dans la defcription des batailles qu'il rapporte, étoient appuiées à quelque ruiffeau, marais, bois, village, ou à quelque autre chose d'équivalent, je ne faurois dire si les deux armées étoient appuiées à quelques endroits. Il y a toute forte d'apparence que leurs aîles étoient en l'air, puisqu'Antiochus cherchoit à enveloper & à doubler celles de Molon. Il falloit donc que celui-ci fut plus foible, & par conféquent débordé: cardu reste l'Historien ne nous apprend pas le nombre des troupes desdeux armées. Peut-être l'ignoroit-il. Cela importe beaucoup moins aux Lecteurs, que de scavoir certaines circonfrances capitales à l'égard des aîles e car le nombre fait beaucoup dans une plaine. lorsque les aîles de part & d'autre ne sont appuices à rien, & qu'on ne voit pas par le détail du combat que les ailes de Molon aient été furpassées & doublées par celles de l'armée roiale. Polybe néglige presque toujours de nous instruire de ces sortes de chofes. Nos Historiens sont plus exacts là-dessus, du moins les militaires qui nous ont donné leurs Mémoires. C'est le péché originel des anciens Historiens, tant Grecs que Latins; ils n'y tombent pas toujours, mais le plus fouvent. Les Auteurs facrez, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Tite-Live ne font pas exemts de ce défaut, & Céfar lui-même en bien des endroits de fes Commentaires n'est pas fans quelque reproche, bien qu'il eût une attention extraordinaire à fes afles , parce qu'il étoit toujours le plus foible, & qu'il eût befoin de s'y couvrir pour fauver fes flancs & n'être pas débordé.

Les Auteurs dont je viens de parler, & particuliérment les Grees, & Polybe beucoup plus que les autres, l'emportent fur les Nodemes dans la déription des hatilles. Il ne négligent aucune des circonflances qui peuvent nous donner quéque influçation. Il les nerrent dans la déription de lus exacté es deux champs de busaille, & de la nature des lieux où l'ona combitu, la difoplition des deux armées, la dilibribution de chaque armes, le postie des Généraux & celui des nations différentes dont les armées des deux partis font composées, les mouvemens, le évolutions générales ou de quelquie corps en particulie ; tout cel: els fort bien, & du devoir enclas ou de quelquie corps en particulie ; tout cel: els fort bien, & du devoir des des deux peutres de l'égard des ailes. En voils affez pour ce Paragrée. Passon à quelque strates qui des cette buille & de ra quelques autres matiéres qui ne

nous paroissent pas inutiles.

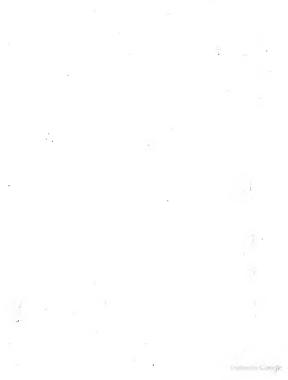



#### 6. II.

Résexions sur les motifs qui font agir les Chefs des guerres civiles.

Ne disposition égale dans les deux armées, comme dans le courage & la valeur des troupes, & la même égalité dans le terrain ne nous permet pas de rationner beaucoup fur une bataille, & d'en tirer de grandes instructions: car lorsque les choses se trouvent dans cet état , & que chacun marche devant soi pour s'aborder réciproquement, le plus brave l'emporte, ou le plus malheureux est battu, ou le hazard s'en mêle, lorsque la ruse & le stratagéme ou quelque finesse de l'art n'est pas emploié de la part de quelqu'un des Chefs. Je remarque une égale conduite de la part de ceux-ci, & rien que de fort médiocre dans les deux ordres. Je ne fçai fi Molon n'étoit pas plus capable de vaincre que fon ennemi, quoique victorieux: il battit pleinement l'aile qui lui étoit opposée. Lorsqu'un Général joue à tout perdre ou à tout gagner, il se posséde beaucoup plus qu'un autre qui ne rifque pas le tout, & qui compte sur de grandes ressources s'il perd la bataille; au lieu qu'un rebelle se reléve rarement des grandes disgraces, tout l'abandonne, & surtout dans une guerre qui n'a pour fondement que l'ambition d'un feul homme, & l'intérêt de ceux qui ont embraffé son parti. Les misérables ou les gens sans honneur, & les vagabonds qui les fuivent, ne tiennent qu'autant que la fortune leur est favorable. Je suis persuadé que Molon prit de son côté tout ce qu'il avoit de troupes & d'Officiers dont la fidélité lui étoit connue , affuré que s'il venoit à vaincre de fon côté, ceux dont la fidélité lui étoit suspecte changeroient peut-être le dessein qu'ils avoient de l'abandonner & de se ranger du côté du parti du Roi. Il ne vainquit pas affez tôt à fon aîle, ou peut-être la partie étoit déja liée & concertée de longue main. C'est le malheur ordinaire dans les guerres civiles, chacun suit le parti où il trouve le mieux son compte, chacun se vend & se livre au plus offrant, c'est un encan secret. Il n'appartient qu'aux Ministres habiles & éclairez de le faire, & ce sont toujours ceux qui n'épargnent point l'argent, qui sçavent le répandre à propos, & gagner des gens qui peuvent leur être utiles. On ne doit pas fe mettre en peine, dit un Politique dont le nom m'est échapé, si la somme peut être inutilement dépenfée, parce qu'en certaines conjonctures il vaut mieux risquer de perdre quelque chose que de ne rien faire pour rompre une intrigue, ou détruire un parti capable de caufer un grand mal, ou de produire une révolution dont on auroit de la peine à voir la fin. C'étoit la maxime d'Hermias. Il paroît visiblement par ce que dit Polybe, que la plûpart des Généraux ou des Officiers les plus distinguez des rebelles avoient fait leurs conditions avec le Roi. Si leurs intentions avoient été pures & exemtes de toute ambition & de tout intérêt, il y auroit dequoi les louer, & furtout s'ils euflent pris ce parti en toute autre occasion que celle d'une bataille rangée.

Je ne nie pas que ce ne foit un grand crime de parofire les armes à la mina contre fon Souverin legétimer, mais al first noujours pals honnéte & plus généraux de choifir un tout autre tenns, pour les mettre bas. S'il eft criminel, encore une finis, de prendre les armes contre fon Prince, 8 même sontre un mauvis Prince, is puille & cyran, on agrave encore plus l'infamile, & l'on fe couvre d'une honte & d'un mépris étrend, borfqu'on jouts à la trabilion & 2 la perfidie une véritable lichete; & 5'en eft une lorsqu'on attend le terms d'un combus pour puller dans le bon ou le Na 3; unuvais parti. Un cœur véritablement grand & magmainne, yîl eft podible qu'il pouifié fe déclare contre fon Prince, fuiva roujous une noute plus génératie, & rien ne nous empéche de quitter de la forte & de retourner à notre dévoir par des voies plus honnetes. Appliquons à ceci ce que défoit M. le Marquis de Cœurves; n. Grand exemple du peu de folkité qu'il y a dans les cabales, les lisifons, qui n'ont point d'autre fondement que l'ambition, l'avarice ou quelque intérée pa particulier. Les Seigneurs, qui s'éolignent de leur devoir , éprouvent bien-tôt qu'ils ne peuvent offérre de vériable faitsfâction que dans les fervices & les bon-

nes graces du Roi. Revenons à Molon.

Ce fameux Rébelle pouvoit bien juger par ce qui précéda la bataille, qu'il avoit peu à espérer de la fidélité de ses troupes, qu'il n'avoit aucun autre parti à prendre qu'une désensive parfaite. Il étoit maître des montagnes qui ferment l'entrée de la Médie, il n'avoit rien de mieux à faire pour couvrir ses conquêtes que de transporter la guerre dans ces montagnes, en attendant que Ptolémée, qui faifoit de grands préparatifs pour la guerre contre Antiochus se déclarât. L'intérêt de celui-ci étoit de pousser vivement cette guerre, au lieu que celui de Molon étoit de la traîner en longueur & d'éviter le combat autant qu'il pouvoit, & les montagnes le savorisoient extrémement. Fier des victoires précédentes, il s'imagine que rien ne lui pouvoit rélifter, sans songer que ses troupes étoient autrement disposées. & que les principaux Chefs de son armée étoient corrompus, & une partie de ses troupes déja gagnées & prêtes à se tourner contre lui. Il saut être bien aveuglé & bien imprudent pour se déterminer à une action générale, lorsque la terreur a gagné une partie de son armée, & que l'autre est prête à changer de parti.. On peut dire de ce Rébelle célébre ce que disoit Xénophon aux Lacédémoniens pour les engager à la poix. Je n'aime pas, dit-il, ces Athlétes, qui, après avoir remporté le prix, ne ceffent de se battre qu'ils ne soient enfin vaincus & terrassez, ni ces joueurs qui doublent toujours julques à ce qu'ils aient tout perdu. Xénophon avoit raifon de se moquer de ces fortes de gens; mais ceux-là font encore plus ridicules, qui pouvant se sauver par leur prudence se perdene par leur solie. Molon la poussa honnétement loin, il n'eut pas le courage de foutenir un mal, dont il pouvoit se délivrer comme tant d'autres: car après la défaite d'une partie de fon armée . & la trahifon de l'autre, il se laissa si sort abattre, qu'il se tua de désespoir, comme s'il n'eût eu plus rien à perdre , & cependant il pouvoit se retirer dans les montagnes avec les débris de la partie de fon armée qui étoit demeurée fidéle, & se faissir des défilez pour en défendre le paffage. Il étoit le maître de la Médie & de la Perfide, dont il pouvoit tirer de grands secours, & d'un très-grand nombre de places fortes; mais bien loin de prendre un parti si sûr, il se tue pour ne point survivre à fon malheur: comme si la constance dans les plus grands revers de fortune n'étoit pas la vertu des Héros, & mille fois plus estimable que la bravoure. Le véritable Héros ou le magnanime renferme bien des qualitez, & celles-ci n'en doivent pas moins être inféparables que la confrance dans les difgraces les plus accablantes. Tels ont été les Rohans & les Colignis, & je ne sçai si Louis XIV. ne les a pas surpaffez. Il y a des endroits dans la vie de ce grand Prince qui me femblent audessus de tout ce qu'on peut imaginer de grand , de beau & d'héroique. I'ose bien avancer que les Panégyriftes ne l'ont pas toujours loué, pour ne pas dire jamais, par ce qu'il y a de plus grand en lui : car il ne faut pas plus confidérer les hommes extraordinaires dans les événemens glorieux de leur régne, que dans leurs plus grandes infortunes, & Louis XIV. en a éprouvé beaucoup. 11 feut les foutenir avec tant de fermeté, de constance & de grandeur d'ame, que bien loin de tirer le rideux, ou de giffer légérement fur des fujest fi defagréables, on doir au contraire appaire déflits, & montrer ce Prince à la politriet au milieu de turn de ternpieres, & prefique accablé fous les débits de fes principales frontieres, pour voir avec plus de finprile de dénouement d'une guerre dont les commencessens fuerns figlorieux à fes ennemis, & la fin fi honteulle. Ces fortes d'événemens , qui viennent enfitie des plus grandes difgresses foutenues avec conflance & avec courage, fans en étre abattu & fans plier le moins du monde, nous fourniffent infiniment plus de fujest d'éloges, & forn plus dignes d'administro que les victoires les plus échatases.

## 6. 1II.

De la manière de bien établir l'état de la guerre, quelle en est la méthode. Cette partic de la guerre est la plus importante de l'art militaire.

L yré à toutes les passions & aux mauvais conseils de son Ministre violent & vindicatif, & l'on peut dire par tout ce que nous apprend Polybe de la conduite de ce Prince dans cette guerre, que l'esprit, le bon sens & le courage se firent remarquer en lui dans un âge où ces qualitez fe dévelopent très-rarement, au moins aussi pleinement que dans celui-ci : car il sont très-bien discerner & choisir de deux avis celui qui lui paroifloit le meilleur, & prendre le parti qui lui paroifloit le plus propre à finir une guerre qui l'embaraffoit extrémement : outre que dans les guerres civiles il faut beaucoup moins de ménagement & beaucoup plus de promtitude que dans les autres. J'avoue qu'il y a fort fouvent de mauvais confeils qui font fuivis d'un bon succès, lorsqu'il plait à la fortune de disposer les choses selon son caprice; mais dans celui d'Hermias tout le caprice ou la puissance de cette fortune n'auroit pû venir à bout d'en tirer le moindre avantage. Le plus fûr est de ne pas s'ériger en donneur d'avis sur des mouvemens militaires, lorsqu'on n'est pas du métier, ou que l'on manque de talens nécessaires pour cela. Le Ministre d'Antiochus, qui étoit un très-méchant homme, me paroît ici très-habile & très-éclairé pour pourvoit à tous les préparatifs d'une guerre. Il voioit de loin à cet égard-là; & bien que ce ne fut pas son dessein de passer le Tigre, il trouve le secret d'avoir toutes les choses nécessaires pour traverser un fleuve si difficile, & d'une si prodigieuse largeur. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'Antiochus le passe sur trois ponts, & fon Ministre trouve assez de batteaux pout cette grande entreprise. Mon Auteur ne parle de ponts que dans cette guerre d'Antiochus, & je ne vois rien dans tout ce qui nous reste de l'Histoire de cet Auteur qui montre qu'il ait traité du passage des riviéres fur des ponts, je ne dis pas dogmatiquement, ce feroit fortir de l'orbe de l'Historien, mais historiquement. Nous en traiterons en peu de mots dans le Paragrafe fuivant, car c'est une partie de la guerre qu'il m'importe de traiter ici sans l'épuiser. Cet endroit de mon Auteur est remarquable. Il entre dans un détail fort circonstancié des mesures que l'on prit dans le Conscil qui fut tenu pour la guerre contre Molon, où Antiochus affifta, & tout ce qu'il avoit d'Officiers généraux de son armée & fon principal Ministre, qui étant d'un avis contraire à celui de Zeuxis, le Roi suivit ce que ce dernier proposa. Ce fut dans cette assemblée militaire qu'on régla ce qu'on appelle l'état de la guerre, & c'est la première chose dont les Ministres & les Généraux prennent inftruction par rapport à l'ennemi, dès qu'on s'est déterminé à la faire. Nous allons tâcher de donner une idée générale de cette sça-

vante

vante partie de la science des armes; ce qui suffira pour ceux qu'une étude pénible & profonde pourroit rebuter. C'est fans doute celle de toutes que les Princes, les hommes d'Etat & les Généraux d'armées devroient le plus étudier; mais où la puifer ? Dans Frontin qui l'a traitée ? Mais nous ne connoissons que le titre de cet Ouvrage, qu'il intitule De constituendo statu belli, que Montécuculi traduit fort bien De la manière de bien établir l'état de la guerre. Ce grand Capitaine nous auroit fait très-grand plaisir de nous apprendre en quel endroit de Frontin on trouve ce Traité, je l'ai cherché inutilement dans la bibliothèque du Roi & dans les plus fameuses. Cependant ce grand Capitaine en parle dans ses Mémoires comme d'un être subsissant & non chimérique: feroit-il manuscrit dans la bibliothéque de l'Empereur? Personne ne le connoît. Me voilà donc réduit à tirer de mon propre fond une partie de la guerre très-difficile, où l'aurois eu besoin des-lumières d'un aussi grand homme que Frontin.

Montécuculi gliffe tellement sur cette matière, qu'à peine nous en donne-t-il une idée. La manière de bien établir l'état de la guerre, ou la disposition universelle, " dit-il (a) , regarde la guerre en gros. Elle prescrit une régle générale pour la

" faire & la dreffer fur un plan avantageux.

" Entabler bien aux échecs dès les premiers mouvemens qu'on donne à fes piéces, " dit-il emore, influe fur la fuite une facilité de vaincre. Quand vous avez mal dé-" buté, & que vos piéces font en defordre, il est difficile d'y remédier par la fuite." Or quelle est cette disposition universelle dont parle ce grand Capitaine ? Il est fort fuccint là-desfus. Examinons un peu ses raisons, on ne scauroit manquer de profiter à la fuite d'un Maître si célebre. Il éclaireit le titre du Traité de Frontin par la manière d'établir & de concerter la forme de bien conduire une guerre, & de la bien gonverner par rapport à la victoire. Il n'entend pas par-là les préparatifs , les munitions de guerre & de bouche, & tout ce qui regarde les troupes & les places : cela n'est pas de mon sujet. Je sçai que pour conserver la domination & pour le salut de la patrie on a besoin de deux choses, d'argent & de troupes : car l'on ne peut conserver les armées qu'en leur fournissant ce qui leur est nécessaire, & l'on ne fçauroit en avoir fans commencer par pourvoir à tout, les lever, les entretenir & les discipliner. Par les armées on trouve ensuite le fond de leur subsistance, & de l'or pour du fer : car fi l'une de ces deux chofes venoit à manquer , l'autre tomberoit en ruine. Mais, comme j'ai déja dit, l'argent & les troupes ne regardent pas le fujet que je traite, Frontin comme moi fuppose tous les deux; ainsi la manière d'établir l'état de la guerre a feulement rapport aux endroits des frontiéres où l'on pense de la transporter, pour la faire surement dans une offensive ou dans une défensive, & avec espérance de réussir dans l'une & dans l'autre par une conduite sage, réfléchie, préméditée & debattue dans un Confeil ou dans le Cabinet. Les exemples qu'il nous donne nous feront aisément comprendre ce que c'est. Il cite d'a-bord ,, Gustave-Adolphe Roi de Suéde, qui faisant la guerre en Pologne avec , une armée composée de bonne infanterie, mais de peu de cavalerie, ne la risqua », point dans ces vastes plaines de la Pologne; mais il s'arrêta dans la Prusse, où aiant , pris plufieurs places, & s'étant fortifié, il garda dans la paix ce qu'il avoit con-,, quis pendant la guerre. Charles Gustave au contraire, y aiant rallumé la guerre ,, en 1656, traverse le Roiaume d'un bout à l'autre à la faveur des divisions; mais . les divisions étant assoupies, & son armée affoiblie, il reperdit tout. L'armée pe-39 fante des Suédois n'étant pas propre à courir , ni l'armée légére des Polonois à com; combattre de pied ferme, ces demiers donnérent une bataille auprès de Warfovie, & furent défaits, & les premiers se ruinérent eux-mêmes par leurs courfes." Cet, exemple suffit pour nous faire comprendre, si l'on y médite bien. l'Ouvra-

ge De conflictated faut seit de Frontier, mais on le comprendre minex dans un paifage du Teltament politique du Cardinal de Richélieu, qui elt un Ovarge excellent, de quelque main qu'il nous vienne. Je vais l'infereit is, tant il me prorie
judicieux & infruditi. " En matiére d'Etat, du l'Amere, il est plus important
ne de confidére l'avenir que le préfent, & le est des maux comme des ennemis d'un
Etat, au-devant desquels il vaut mieux s'avancer que de se réserver à les chasses
nobre leur arrivée.

", C'est une chose ordinaire aux esprits communs de se contenter de pousser le terms avec l'épaule, se d'ainner mieux conserver leur ais un mois durant, que de y s'en priver de ce peu de terms pour se gurantir du trouble de plusseurs années y qu'ils ne considérent pas, parce qu'ils ne voient que ce qui est present, se n'anticipent pas le terms par une signe prévoiance.

", Ceux qui vivent au jour la journée vivent heureusement pour eux; mais on vit
malheureusement sous leur conduite.

", Qui prévoit de loin ne fait rien par précipitation, puisqu'il y pense de bonne , heure, & il est difficile de mal faire lorsqu'on y a pense auparavant.

" Il y a certaines occasions où il n'est pas permis de délibérer , parce que la na-», ture des affaires ne le permet pas. Mais dans celles qui ne sont pas de ce genre, » le plus sûr est de prendre du tems, & de récompenser par la fagesse de l'exécu-», tion le délai qu'on prend pour la mieux résoudre.

, Il faut dormir comme le lion, fans fermer les yeux, qu'on doit avoir continuellement ouverts pour prévoir les moindres inconvéniens qui peuvent arriver.

Toutes ces maximes, quì ont toutes rapport au fujer que je traite, font adminbles, & cl'un homme confommé dans la politique. Pour pen qui on foit vrefé dans la lefture des anciens Hilforiens, comme Thucydide & Polybe, (car Tite-Live a rout riée de cedmier, ) on verra que les modernes ont dérivés toutes ets belles fentences à ces deux ou trois Auteurs. Mais comme tous les hommes ne penfent pas differemment, il é peut que la grande expérience du Cardinal de Richeltiu dans la politique lui ait fait imaginer cette foule de maximes dont fon Tell-ment eft rempli. Il dit beaucoup ici, mais il n'approfondit pas.

Lonfqu'on vout entreprendre une guerre, & qu'on est au moment d'y entrer, les préparaiss ne doivent pas uniquement nous occuper, comme cet arrive aux geines médiocres, qui s'imaginent qu'il n'y « que celà à faire : ces fortes de choss respendre pour sain d'ine le pur méchantime de la guerre. Cela s'appelle la disposition par rapport aux forces ou aux moiens, & c'est par rapport à ces forces qu'on régle une parrie de s'es dessens, au les sons en la comparais de de plus grave pour les former furement pour le fueccès d'une campagne; il s'aut connoire vave coute l'exactivude possible l'état & la firutation ond se frontier comme celle de l'ennemi, & la ligne de communication parallele que celui-ci peut prondre, comme celle que l'on prondre. Cela peut siément s'évoir dans les melliures Cartes; mais ce n'est pas dequoi il importe le plus d'être instruit pour bien & s'in-rement régler l'étre de la guerre il flust avoir une connoissance parisé et paris do l'on veut porter la guerre, ou se porter pour le défendre. Quélque exacte, quelque frier que loie une Carte, un Général d'armée y trouver nie-èp-un de s'irres pour les opérations d'une campagne, & le Conseil ne s'equivei guéres fonder un projet de dé-finé ou d'artaque fur du projet c'est autre choé fur les leux. Les ampenner, s'enfe ou d'artage que fui de l'arte four les campagne, de le Conseil ne featureit guéres fonder un projet de dé-finé ou d'artage une fuit de l'arte four les campagnes.

les postes bons ou mativais ne scauroient s'y reconnoître, les tuisseaux, les riviéres, les guez, les hauteurs telles qu'elles font fut les lieux, les défilez, les endroits couverts, toutes ces choses n'y peuvent être représentées dans l'exactitude militaire. On a peu de bonnes Cartes. Je me fuis affez expliqué là-deffus, & l'on ne sçauroit trop le répéter. Il semble qu'il dépend des Princes d'en avoir. Tous ne s'embarasfent pas de ces fortes de dépenfes, ou s'ils s'y engagent ils y font fouvent trompez, parce qu'on ne choisit pas toujours des gens capables de les dreffer & de faire des observations sur chaque partie de la frontière d'une lieue à l'autre, & c'est un défaut & une négligence dont on ne sçauroit trop blâmer ceux qui se mélent quelquesois d'en faire. D'ailleurs ils font fi mal récompensez, & on leur en marque fi peu de gté, qu'ils se découragent. Cette mauvaise politique fait que ceux qui sont le plus capables d'en faire, & qui en ont le plus d'envie, voiant qu'il n'y a aucune récompense à attendre n'ont garde de se donner tant de peine pour rien. Il y a lieu d'être étonné qu'on ne mette pas tous ses soins, & qu'on n'emploie pas d'habiles Officiers pour avoir de bonnes Cartes des frontiéres, quoiqu'il en puille coûter, & de deux lieues des environs des places, pour être au fait des différens endroits par où elles peuvent être secourues au cas de siège. Je présére à toutes les Cartes du monde les itinéraires militaires, c'est-à-dire des Mémoires du païs raisonnez, & chaque partie du pais marquée fur la Carte par des lettres numérales, & que le Mémoire explique. J'en ai quelques-uns d'une partie des Pyrénées, & j'ai presque achevé ce qui manquoir. En 1719, je donnai à la Cour les environs de Saint-Omer de près de deux lieues à la ronde. La méthode que i'ai fuivie ne laiffe, fi ie ne me trompe, rien à defirer; mais la plus importante pièce est la Carte & les Mémoires des places frontières depuis Dunkerque & Calais jusqu'à la Meuse. Tout cela peut fervir de modèle; mais il n'y a qu'un homme de guerre. & même d'une expérience conformée, qui foit capable de ces fortes de chofes. Ce ne font pas feulement les chemins, mais encore la fituation du païs, les lieux de campemens, les divers postes, les défilez & leur largeur, les rivières, les ruiffeaux, leur largeur, leur profondeur, les guez, la nature du fond, la hauteur des bords, les maifons qui font à la campagne, si elles sont bonnes ou mauvaises, les villages, les Eglises & leurs Cimetiéres, les montagnes, leur hauteur, fi la pente en est rude ou aisée, les champs clos, les ravins, les fossez, si le païs est couvert en certains endroits, la meture des plaines, les lieux de fourrage, la diffance d'un lieu à un autre, le nombre des chemins fur un front d'une lieue & de lieue en lieue fur les deux lignes de communication, & fi l'on peut prendre les travers champs pour aller en avant ou en arrière, & cela regarde les marches. Je ne finirois point fi je voulois entrer dans le détail d'une exactitude militaire pour faire ces fortes de Cartes par écrit , les feules dont on peut fe tervir pour régler l'état de la guerre, & former là-deffus le plan d'un projet de campagne. Les Anciens se servoient de cette méthode; mais je ne sçai s'ils décendoient dans tous ces détails. S'il faut en juger par l'itinéraire, qu'on appelle d'Antonin, parce qu'il fut fait par l'ordre de cet Empereur, ces fortes de pièces géographiques ne pouvoient être d'aucune ressource aux Généraux d'armées. On y marque tous les grands chemins de l'Empire, & les flations des armées Romaines, ou plutôt les lieux d'étapes dreffées dans tout l'Empire comme aujourd'hui en France. Ces itinéraires que je propose sont d'une importance d'autant plus grande, qu'il n'est guéres possible qu'on puisse surement régler l'état de la guerre dans le Cabinet d'une manière bien certaine : car lorfqu'on est tur les lieux & à la présence des objets, on trouve bien du mécompte, & l'on ne sçait où l'on en est. Faute de ces piéces on consulte jes gens du'païs, ou l'on envoie des Officiers. Il faudroit que ce fullent fuffont les plus habiles. L'on peut bien croire que pour faire des observations & does remarques fair la naure & lès différenses situations du pais, il flue rier profinda, & rien de plus rare que ces fortes de gens dans les armées; & lorqu'il s'en trouve un ou deux, il ne fau pas ar tendre la guerre pour les churger de ces fortes de Micmoires. Ils ne fe font pas en un jour. Ce n'ell pas fuulement fur norre frontiér er qu'il faut travuiller, mais encore fur celle qu'il tut et opposée, c'à la più nouge

met en état d'entreprendre un si grand travail.

Il ne faut pas toujours régler l'état de la guerre fur le nombre & la qualité des forces que l'on veut opposer à l'ennemi, qui sera peut-être plus fort, il y a certains pais où le plus foible peut paroître & agir contre le fort, où la cavalerie est de moindre service que l'infanterie, qui souvent supplée à l'autre par sa valeur. L'habileté d'un Général est toujours plus avantageuse que la supériorité du nombre & les avantages du païs. Un Turenne régle l'état de la guerre fur la grandeur de fes connoissances, de son courage & de sa hardiesse. Un Général qui ne lui ressemble en rien, malhabile, peu entreprenant, quelque supérieur qu'il soit, craint toujours & n'est iamais assez fort. Qu'on remarque bien ce que je dis ici, car tout cela est grave & de grande confidération dans le Cabinet, parce qu'on prend fur ces connoissances des résolutions qu'on rejetteroit sans elles. La médiocrité du génie d'un Général. & fon trop de circonspection ou fon ignorance de la guerre & du pais où l'on veut la porter, paroissent ordinairement dans un Conseil où il s'agit de régler l'état de la guerre, ainsi que le courage & l'habileté des autres, & chacun en peut juger par les avis qu'ils donnent. Ceux-là font toujours en petit nombre. Antiochus ne trouva qu'un Epigéne & un Zeuxis, encore se désit-il du premier, qui lui étoit le plus fidéle, par la perfidie de fon Ministre. Les sentimens de ceux-cia qui raisonnent en gens expérimentez & à vûe de pais, sont souvent différens de ceux des autres qui manquent de ces qualitez. Il faut que le Prince ou fon Mimiftre confidére particuliérement les avis de ceux qui doivent commander chacun à certaine frontière. Il y en a qui ne s'accommodent pas d'une desensive, & qui proposent tout le contraire, quoique les forces qu'on leur donne semblent ne laisser aucun équilibre. Il faut les écouter, & se régler sur leurs avis, s'ils paroissent raifonnables, & leur laisser le pouvoir d'agir sur le plan qu'ils proposeront. Tel qui fe verra destiné pour le commandement d'une armée tur le Rhin, & qui connoîtra fes forces & la confiance que fes troupes pourront prendre en lui, qui aura médité fur ce qu'il veut faire par la connoissance du païs, & par le génie ou la capacité du Général qui lui fera opposé, fera peut-être contraire aux avis des autres, dont la prudence surpassera le courage. M. de Louvois ne sut pas de l'avis de M. de Turenne, quelque estime qu'il cut d'ailleurs pour ce Général, qui en effet ne pouvoit être trop estimé. Il vouloit qu'on la fit sur cette frontière tout autrement que l'autre ne fouhaitoit pour le falut de cette province. Il ne croioit pas qu'on pût la foutenir contre les forces réunies de l'Empire, que vingt-cinq mille hommes puffent réfister contre une armée de foixante mille commandée par des Généraux expérimentez. Il proposoit de raser les places qui ne pouvoient se désendre. C'étoit là ce que le Ministre, quoique d'un esprit hardi & entreprenant, vouloit, dit-on, qu'en fit, & qu'on se retirât dans divers postes pour désendre l'entrée de la Lorraine, c'est-à-dire une désensive honteuse & ruineuse. Les raisons de ce Ministre étoient affez spécieuses pour persuader le Roi, du moins l'incliner à ce parti plutôt qu'à celui pour lequel M. de Turenne insistoit beaucoup. Il fit si bien connoître au Roi la honte qu'il y auroit d'abandonner l'Alface , & la facilité qu'il auroit de la conferver par les mesures qu'il avoit prises, qu'il lui promit de lui 00 2 ren-

### HISTOIRE DE POLYBE,

rendre bon compte des entemis , & qu'il les chafferoit de certe province. Il lui tint parule. Un Printer en bazarde panuls tria à le rendre à l'aivi d'un Général qui connoit les entemis à qui il a affaire, & qui lui a donné pluficurs fois des prequeves de fon zele de de la fédirée, de la prudence de de lon courage, d'un Général que M. de Turenne: car fon nom feul forme dans l'éprit l'idée d'un Général parfair.

On peut voir par ce que je viens de dire, qu'on ne régle pas toujours l'état de la guerre à l'égard de l'offensive sur la supériorité du nombre, puisque l'habiteté & le courage peuvent suppléer à ce qui manque de ce côté-la; ce qui doit être mis en considération dans un projet de campagne digéré dans le Cabinet, & sur

la connoilfance parfaite du païs où l'on veut porter la guerre.

292

On v établit d'abord la ligne de communication, car c'est celle-ci qui régle & détermine celle de l'ennemi, lorsqu'on s'est résolu de le primer en campagne, & c'est à quoi l'on doit d'abord se résoudre. Cela dépend des mesures & des soins du Ministre chargé des affaires de la guerre. L'on régle après cela l'état de la guerre, c'est-à-dire la disposition par rapport à la manière de la faire. On règle & détermine le nombre des troupes que l'on s'est résolu de mettre en campagne, l'on munit la frontiére de toutes les choses nécessaires autant pour la subsistance des armées que pour l'amunitionnement des places qui nous paroiffent les plus expofées. La ligne de communication une fois réglée, il est aise de connoître les places les plus commodes & les plus à portée pour y établir nos magafins de vivres & de munitions de guerre. Il y a toujours quelque partie de frontiére plus favorable à nos deffeins, & dont les armées ne s'écartent guéres, & où l'on a à dos des places importantes : on en fait comme le théâtre de la guerre. Il est difficile de cacher à l'ennemi les endroits de notre frontière par où nous avons dessein de pénétrer , & la grandeur des préparatifs & des munitions de guerre & de bouche que l'on jette dans une ou plusieurs de nos places; ce qui engage l'ennemi à munir les siennes de son côté, & par-là il juge de la partie de sa frontiére par où nous avons dessein de pé-

Voilà pour ce qui regarde le gros des choses , une Carte nous met aisément au fait fans qu'il toit besoin de beaucoup de connoissances. Le bon sens sussit. Il n'est pas nécessaire de consulter les Officiers Généraux pour régler ces sortes de choses , mais feulement dans ce qui regarde la manière de faire la guerre & l'exécution des projets. Te dis des projets ou des divers desseins, car la guerre ne suit pas toujours la route qu'on se propose; des changemens peuvent arriver, & un mouvement de l'ennemi auquel on ne s'attend pas, change fouvent tout un projet de campagne &c tout ce qu'on s'étoit résolu de suivre. Il faut bien prendre garde à ceci, ou avoir plusieurs desseins plutôt que de s'arrêter à un seul : car souvent une offensive, quelque bien concertée qu'elle foit , par un mouvement fait mal à propos , se tourne malheureusement en défensive, & il faut d'autres mouvemens pour revenir au premier projet. M. de Turenne entendoit parfaitement l'art de réduire fon ennemi , auparavant prét sur l'offensive, à prendre la défensive; mais quelle profondeur de génie, d'expérience & de science ne faut-il pas avoir ? Souvent un mouvement mal concerté, fans que l'enriemi y ait la moindre part, nous réduit à cette extrémité; une lettre interceptée, un fecret divulgué, & quelquefois un mot làché mal à propos & fans réflexion, font échouer tout le plan d'une campagne. Un ordre exécuté une heure plus tard ou plutôt, ruine cent desseins entallez les uns sur les autres, qui font une fuite nécessaire du premier & des mesures prises & formées dans le Cabinet; enfin un rien, une bagatelle la plus fortuite change la face des affaires; de forte que cela nous oblige à régler autrement l'état de la guerre, & la manière de la faire & d'agir contre le plan qu'on s'étoit formé.

C'est après avoir pris les mesures dont j'ai parlé, qui regardent, s'il faut ainfi dire, le méchanisme de la guerre, que l'on doit examiner & concerter la manière de la faire. La connoissance parsaite & exacte du païs de la partie de frontière opposée à la nôtre, est ici absolument nécessaire, & sans cette connoissance on ne sçauroit rien faire sur un plan avantageux, 'Il est rare qu'un Prince qui veut entreprendre une guerre puille réuffir s'il n'imite Antiochus, qui affemble un grand Confeil pour concerter & régler l'état de la guerre, ou s'il ne confulte du moins les Officiers Généraux les plus habiles & les plus conformez de ses troupes. Cet Antiochus, tout jeune qu'il étoit, prit ce parti avant que de rien entreprendre contre Molon. Il trouva un Epigéne & un Zeuxis comme Louis XIV. un Condé & un Turenne dans celle qu'il voulut faire à la Hollande, il avoit avec cet avantage un Ministre habile, prévoiant, hardi & d'un détail extraordinaire propre pour fournir aux besoins de la guerre. Il consultoit les gens du métier sur tout ce qu'il avoit à faire, & fe faisoit une étude de les connoître & d'en tirer toutes les lumiéres dont ils étoient capables. Il ne se trouva aucun Officier Général dans le Roiaume qui pût lui fournir autant de lumiéres que M. le Prince & M. de Turenne, c'étoient de ces hommes qui ne paroissent que de loin à loin, & qu'il faut des siécles pour produire. Ce furent ces deux célébres Guerriers qui réglérent & établirent l'état de la guerre contre la Hollande. M. de Turenne, qui avoit servi autrefois dans ce païs-là, fut l'ame de ce grand projet, qui fut d'un éclat & d'un fuccès extraordinaire: s'il y eut du défaut fur la fin, & s'il fallut abandonner tout d'un coup tant de places, on ne scauroit l'attribuer à ces deux grands hommes. Un projet de guerre est délicat dans les moindres de ses parties, fi l'on n'y prend pas garde, & si chacune n'est agitée. Ce n'est pas tout que de bien entabler aux échecs, ce n'est pas tout même que les premiers mouvemens aient influé & fourni la facilité de vaincre , vous avez remporté la victoire , d'accord pour les échecs, la partie est gagnée, le triomphe vous est dû. Mais dans un Conseil, où il s'agit de régler l'état de la guerre, ce n'est point assez que rien ne manque des choses nécessaires, troupes, argent & préparatifs pour la suivre jusqu'au bout; il ne faut pas moins confidérer ce qu'on doit faire lorsque la guerre est conforme à nos espérances, que lorsqu'elle nous est contraire. Il faut régler les chofes pour la bonne comme pour la mauvaise fortune, pour avoir des resfources toutes prêtes dans celle-ci, & pour foutenir & pouffer plus loin l'autre & conferver fes conquêtes. C'est à quoi l'on ne pensa pas : l'on prit beaucoup de places, comme je l'ai dit, & pour avoir voulu les conferver toutes, l'on s'affoiblit & l'on reconnut le défaut de confeil qu'on avoit pris. Lorsque toute l'Europe conjura contre nous en faveur des Mollandois, nous fûmes obligez d'abandonner ces villes avec tant de hâte, que nous n'eûmes pas le tems de les rafer. Si l'on avoit penfé à une chose si importante, on eût pris une résolution là-dessus, ou de les conserver dans leur état ou de les raser, & l'on eût sans doute opiné à dépouiller les Hollandois de leurs places fortes, en rafant les unes & en gardant les autres qui nous pourroient être plus avantageules pour tenir le pais conquis en bride, & nos armées n'euflent pas été réduites à rien par tant de garnifons & de postes inutiles. Ce que je viens de dire me fait souvenir d'une ruse que j'ai lue dans Polyen, qui me paroit digne d'avoir place dans cette page par fa fingularité.

,, Denis voiant que les Carthaginois venoient fondre dans le païs avec une armée ,, de deux cens mille hommes, fit élever de tous côtez des forts, & y mit garnion, 3 avec ordie de traine avec les Carthoginois, & de recevoir les garaífons. Les Carthoginois furent fort aifes de prendre podicilion du pais fans coup féirir, & paragés-ant en différences genations la plupart de leurs troupes. Quand Denis vit leurs plus grandes forces différes par tous ces détachemens, il atraqua ce qui relloit enfeanble & remportab a victoire.

Il faut d'ailleurs dans un projet de campagne offenlive digéré & raifonné dans le Cabinet, ne pas moins confidérer ce que l'on veut faire, & le dreffer fur un plan qui puisse nous affirrer le succès de nos entreprises, que supposer à l'ennemi une babileté égale pour s'y opposer, afin de chercher tous les détours & les moiens nécessaires pour sendre les melures inutiles. Il faut voir pour cela, si occupant un tel poste, l'ennemi, qui ne scauroit en prendre un tel autre pour nous faire front, & couvrir un tel point de la frontière, ne fournira pas l'occasion de le combattre ou de le pénétrer par queloue mouvement avantageux qui puisse lui faire perdre sa ligne de communication & le réduire à l'abandonner. Le plus court dans une guerre offensive, est de chercher l'occasion de combattre l'ennemi & de s'engager à une action générale, parce que tout dépend des commencemens à la guerre. On doit toujours la commencer par une action de grand éclat. Que si l'ennemi incline à combattre, il faut aller au-devant plutôt que de l'attendre: que s'il évite un engagement, il faut le pousser à quelque prix que ce foit : car un fiége est très-difficile lorsqu'on ne le fait pas ensuite d'une grande victoire, ou d'un avantage confidérable. Il faut observer toutes ces choses loriqu'on règle l'état de la guerre, & que l'on établit son plan avant que de la commencer: car lorsqu'on a médité à loisir sur ce qu'on s'est résolu de faire, & sur ce que l'ennemi peut raisonnablement opposer, on vient à bout de ses desseins.

Le Cardinal de Richelieu avoit-sil bien réglé & formé fon plan de campagne de 16 f. dans la guerre contre l'Elipagne dans le Pairs-Bask Cette campagne fut des plus facheules. Il femble qu'il prit mal fet mefures avec les Hollardois , & qu'il igoora & les forces des enormis, qui nous étoient fujéreiurs de plus de la moisté , & les lorces des enormis, qui nous étoient fujéreiurs de plus de la moisté , & les lurs deffieins par rapport à ces forces & l'état des pluces de norre frontiére de Pricardie, où il n'y en avoir pas une feule qui fir let en état de défende. Elles étoient toutes dépouvoies de routes les munitiones nécessires pour un fiége. Cels est à penie concevable dans un Ministère aussi vigilent de sulfi échier de qu'il l'étoir, & ce fut une efpéce de meveille comment l'armée Elipagnole ne marcha pas droit à Paris après la prifé de la Capelle & de Corbie, le patigné de la Sommen. Il entreprit cette guerre contre l'Elipagne les fysies et s'une par use situ de féquilmese, citi Montréfor dans les Micronies qu'il s' youis par de s'entre passe soit de féquilmese, citi Montréfor dans les Micronies qu'il s' youis par d'arguet passe s'entre d'épidimese, citi Montréfor dans les Micronies qu'il s' youis par d'arguet de la Sommen.

dans les coffres, & que les pondres & les autres choses manquoient.

"Cetz guere qui devoit être princhtiele longems suparvunt, dit le même Auture, fitt une afther triblus & determinée nu jour si finque les préparation àcutilises à la foureni avec réputation ne manqualient point, & que le Roi ett dequoi répare promitement les differents de la guerre, & dequai porte fes ames avec écht dans les Païs-Bas. Richelieu mépriét toutes les figes considérations qu'un
habilé Minifer auorit ceus, & course les mémiers qu'il auroit le prévoiunce de premdre. Emporté par fon impéruoité matriels, ou plutôt par une furur défégérée,
re c'fleux envoir de Dieux pour le châtiment des péchez des hommes, engages la
prance dans une entreprié que lui feul éroit capable de former. Ne tien-il qu'à
dire cula 'Ce fléun ne fui prainsi que celui des encentis de la parte, il n'écoit pas infaitible; mais jamais Ministite n'a moins erréque ce grand homme. Ce qu'on appelle cruturé en lui, me dioit il y a queque tens un Seigenur du permier mérie; n'écoit pas surre chose qu'une févérieé, C'est à cette sévérité que la France est reclevable de l'extinction des guerres civiles de Religion, & des entreprifes criminelles des Grands contre leur légatime Souverain, & par ce service de l'élevation de la France.

Un Auteur judicieux (a) lui read plus de judice que Montréfor. ", Qui fe fair , imaginé, direil, pendant que trouve l'Europe reduoute la Maido d'Autriche, à , que le Confiell de nor Rois étoit plein de fes pentionaires, qu'il y avoit en Sorbonne un jeune Ecolier qui fiperoit biemôt toure cette grande puilfance, & le commettout en cette at de gens, qu'efin elle donneroit du nez en terre l' Cela écon pourrant vrai, comme l'a fait voir le grand Cardinal de Richelieu, l'un des plus puilfans gefine de l'univers.

Tout ce que je viens de dire plus haut, indépendamment de ce que je viens de citer plus bas, dépend uniquement de la connoilfance du païs : car fi l'on faifoit la guerre dans de valtes plaines, où il n'y eût ni oblacles ni postes à opposer, la guerre feroit sort aisse. Re ne se termineroit que par des barailles. Il sudrojt en venir la

nécessairement avant que de penser à la moindre conquête.

Louis XIV. a foutenu presque pendant tout le cours de son regne, non une seule guerre, mais plusieurs à la fois sur toutes les frontières de son Roiaume. Cela me furprend toutes les sois que j'y pense. Qu'on cherche dans l'Histoire ancienne & moderne, on ne verra rien de semblable. Les Romains n'ont jamais éprouvé de semblables guerres, & jamais le monde entier n'a conjuré contre eux, quoiqu'ils en voulufsent à la liberté de tous les peuples du monde, & que leurs guerres fussent preseue toujours injustes : au lieu que celles de Louis XIV. ne l'ont pas été. Le principe de de toutes celles qu'il a foutenues contre l'Europe liguée, n'a été que fa trop grande puissance & l'habileté de ses Généraux & de ses Ministres. Ecoutons l'Auteur (b) de l'Histoire de la guerre de Hollande, Officier du premier mérite, & Capitaine au regiment de Champagne, qui avoit servi toute sa vie. , Après tout, dit-il au commencement de son Histoire, la France ne paroît jamais capable de faire ce qu'elle a , fait, si l'on ne considére que l'étendue de sa domination, laquelle est si petite en », confidération de ceux à qui elle a eu affaire, que c'est une merveille comment elle », leur ait pû refister. A plus forte raison combien doit-on s'étonner de ce que par-» mi un si grand nombre d'ennemis, elle a fait non seulement diverses conquêtes: mais encore une paix si avantageuse, qu'on peut dire qu'après avoir donné la loi s' dans la guerre, elle l'a encore donnée à la paix. Qu'auroit-il dit, s'il eût été le témoin encore de la guerre de 1688. & de celle de 1701? Dans la dernière Louis le Grand a eu toute l'Europe fur les bras, & il étoit obligé de foutenir l'Espagne chancelante par la révolte d'une partie de ses plus belles provinces. Cependant cette guerre a fini par une paix glorieufe.

Qu'on prenne bien gancé à ce que je viens de dire, car cela regarde les Princes, Iet hommes é Ens. & plus encore les Générusa d'armées. Si l'on ne cononi les pair où l'on veur porter la guerre, on est assisté de mal entabler, & l'on peut juger, si l'on ve troy viet, que les idites e'ne peuvant être que finuesse de honteusés, au tent pour les uns que pour les autres. A un Général qui se trouve dans un pair tout différent qu'il ne se l'étoit imagnée, il ne doit peu lai donne une combreuse a-mée. L'on s'imagine que les pais sont à l'egant de leur fituation, comme les autres que nons connoidions, qui sont mêtez de valet scrappages de le pair couvers. Certaine arme qui surpssiée cherchant par des mouvemens bian concerne caré.

avan-

avantags, qu'on ne s[quuroit trouver oh l'on est d'abord, & cependant l'on voir le contrate; & que le avalerie sir la Baquelle nous avions compté, nous devine abbliquement instité. L'on s'apperçoit, lorsqu'il ny's aplus de reméde, qu'on a péché dans les maximes & les préceptes les plus graves qui regardent l'art de régler l'état de la guerre. Le Genéral alors perd toute elpérance de rien faire, & se décourage, & les Officiers & les foldstes qui vionite et eds, en font abaxtus; as lites que l'ennemi prend de nouvelles espérances, voiant que ce qui faifoit le plus fort demeuvres sans rien fair e de du ul dagle outer que les fourrages deviendront plus difficiels. & qu'on ne re de du ul dagle; outer que les fourrages deviendront plus difficiels. & qu'on ne fourrage deviendront plus difficiels. & qu'on ne service de des forces que l'appear de la plus de la constitue de l'appear de la plus de la contrage de l'appear de la plus de l'appear de la plus de l'appear de la plus de la contrage de l'appear de la plus de l'appear de l'appear de la plus de l'appear de l'

Si l'on vouloir porter la guerre en Italie, il faudorio bien fe garder d'y envoire un trop grand nombre de cavalierie, parce qu'il y a des endroires par propres à la firite combattre, & qu'un hubile homme, & méme un médiocre Général, peut très-bien éviter pour combattre à fon avanoige. Si les Romains eufflent fait un mellieur utige de leur infanterie, Jorqu'Annibal entra en Italie, la cavalerie d'Annibal etit été érés-instie. Rien nel se tempéchor d'évrite les plaines fur le Téfin, à Trèbie & à Cannes : car le pais en ce temn-là commet en cului-ci, ainti que de tout tenns, évoir coupé de raiffeurs, de canaux, de fosse pleins d'eur utiès-prossoné, de champs ches, les campges parfemées d'un nombre infini de villages, de cassines, annie tout hérissé de chiennes de d'oblateles sins nombre. Lorqui on rêgle l'état de la guerre siur de sémbables consoissance, on se dispensé d'y faire murcher sins nécelité en trop penad nombre de cavaleire, qui épaite en peu de tensu une partie des fonds déstines pour la

Il y a une autre confidération à faire dans ces fortes de guerres qu'on transporte hons de lon pais, c'el d'évitere le, comme préque par tout, une putre de défendieve, & furroux confidére non feulement le Céréral, mais encore l'humeur de la nation cer coute entaine n'y el fla pa poppe, & couve Céréral n'en el pas capable, bien qu'il foir habite; mais l'on ne l'elt pas en tout. Par exemple la nation Françoife ne vutt rien dans cette forte de guerre, elle elt trop impatiente & trop vive, & quisconque protada ce parti s'en fera quelqueloir beaucoup accroier, ou fe croin plus habite que les Turannes, les Condez & les Luxambourgs, qui fentoinst bien que cerce partie de la guerre el tre-stifficié & tre-sélaites. Trouve-t-on airfiment des Fabius dans l'Hilloire, qui fournillent le floogrens la même carrière i On dis re-grorde la défentive comme un don du ciel, loriqu'il veux que l'Eute où ces hommes

naissent, fleurisse ou se sauve des plus grands dangers.

Je ne penfe pas que qui que 'ce lôit m'allégue que les raifons qui ont fouvent déterminé notre nation dans les fiécles paffez, comme de tout tems, à foutenir les efforts de not ennemis à une défenfive, fuffent jumis fondées fur notre foibielle, mais plutôr fur fur celle des Généraux, & cela perique toujours. Ceux qui s'y font vuis qualquelois nécelitez fenoiente blen qu'ils éclorien capables de foutant quelque tem set.

personnage, pour en jouer un autre selon l'occasion.

Avan que de régler l'état d'une guerre dans un païs qu'on ne cannoît point, il fut, avant que de s'y déterminer, l'euvoier reconnoître par desgens qui ne s'e connoifent pas eux-mêmes, pour voir à leur retour s'ils s'accordent dans les Mémoirs qu'on exige d'eux. Il s'en trouve bien peu qui foient capubles de ces fores d'emplois, qui demandent des connoilfances peu communes. Beaucoup de eux qui intriguent pour érre emploize ne font pas tous capables de s'acquirer d'une femblishe commission, se lors que cour qui les proposent ne passen pour habiles, on doit extremement s'en défer e

défier : car la chose est d'une si grande conséquence, qu'on doit faire sentir à ceux qui les honorent de leurs suffrages, qu'on s'en prendra à eux s'ils sont incapables de cet emplo.

Il et de la pradence, loríqu'on les a envoice pour reconnoître le pais, de las examiner au retour de leur voiseg. «E cot au stifficé en envoire d'autres, pour voir s'ils s'accordent, comme je l'ai dit, « Comparer le tout enfemble : car on ce va pas reconnoître un plas fins fiarté de Momoirs décilles; ¿Cét-la la la pierre de touche de l'habitet dou de l'ignorance, en les examinant ou les fuifant examiner par des gens haites tous les hommes indifféremente ne four pes toujours capitals of the bin juger. « rien en en femble plus ailé. Je crois même qu'il né faut par toujours s'abites de l'appropriet de contra de la comme ple s'ai va mille fois. Je it chevior de gager qualques perfonences du pais, ce qui n'ét pas fort difficile, qui peuvent nous apprendre des chofes qui re viennes pas touvent à la comonificac des plus habites.

Si les Romainé dans la feconde Punique, comme je l'ai dit ailleurs, fe fuffenttranfportret dans l'entré de les déficie des Alpes, its euflem vid que c'étoit la qu'il falicie attendre Annibal, qui eut péri dans les montagnes. Jamais état de guerre ne fut plus mul réglé de plus mai conçu. Charles-Quini fre notore pis forqu'il fe mit en téte pénérer le Roiaume par la Provence. Nous pourrions nous rapprocher plus prês da noure tenus, pour faire voir combine il importe de moêtier profondement avant que nouve de l'approprié de l'approprié de l'approprié de l'approprié de l'approprié plus prés de nouve de depuis d'excuper de despué influire fes Leckeurs, s'il avoir l'épace nécefaire, de 3 il doit en état de cire les exemples de nou dermières guerres,

### 6. IV.

De la manière de bien établir & de bien régler l'état de la guerre dans la défensive.

T'Ai traité en for peu de mots de ce qui regarde la maniére de régler l'état de la guerre dans Orfensives nous neous étendrons pas davantage dans celle quires garde la défensive, bien qu'elle foit d'un dérail extraordinaire, & celle qui exige le plus de métiers, de préculons, d'éprir, de bon sins de de prévoinne. C'elt aus lis la praire de la guerre la plus profonde, la plus délicate & la plus ignorée. Je l'ai écudiée & méditée autant que l'em sius capable, fains que cela prouve ni que g m'j-magine que jy fois beaucoup avancé : c'elt toujours beaucoup que d'ouvrir les voies pour découvrir de nouvelles trave.

II eft certain que la partie la plus délicate & la plus dificiel de la guerre, autant dans la théorie que dans la praique, et fina difficiale la définitére, & cependant les Généraux les plus malhabiles propofent & panchent toujours pour celle-ci ; au lieu que les plus conformez dans la ficience des sumes cherchent toujours à l'évitre, & on ne leur fait jamais un plus mauvais compliment que lorqu'on les reduit dans la tritte néceffité d'obsérver l'éronaire, d'empécher qu'il ne pénére la frontiére, & det viter abbloument le combat. Ceux qui (savent la guerre, & qui l'ont faite toute leur vie, n'ignoreur pas que cette forte de guerre et tre-éungeries, parce qu'elle abse métérement le cœux du foldar, & que loriqu'ils fe voient obligez de combat-reuries que que foit le porte qu'elle occuper, ul forme leur Genéral : & quelque terranteguer que foit les porte qu'elle occupers, ul far mel leur Genéral : & quelque la montée, & l'eunemi infiniment plus fort & plus brave. Le plus grand aconder Tem, P.

des Officiers ne pense guéres différemment, & sur cette opinion l'on peut dire qu'ils font à demi battus avant que l'ennemi se mette en devoir de les joindre. Ajoutez à cela qu'une défensive nous réduit à une plus grande dépense, & ruine l'Etat si elle dure longtems : car outre qu'elle n'est jamais sans quelque perte ou fans la ruine de notre frontiére, que nos armées mangent, c'est que comme on craint également que l'ennemi coule sur toute sa ligne de communication pour couper & pénétrer la nôtre pour faire quelque conquête, on se voit obligé de munir extraordinairement toutes les places de cette frontière, parce qu'elles se trouvent également ménacées. Quel est le Prince assez puissant pour fournir toutes les forteresses de vivres & de munitions de guerre pour soutenir un long siége? Je ne sçai si on a jamais fait cette observation. Il n'y a qui que ce soit pourtant qui ne convienne qu'il n'y a rien de plus véritable : car avant que de commencer à régler cette forte de guerre, & la manière la plus propre à s'en bien démêler, on doit commencer par demander si toutes les places les plus exposées de la frontiére, c'està-dire celles de la première ligne, font en état de défense. Voilà le premier point, & je suppose qu'elles le sont toutes, sans que cela diminue beaucoup le poids des difficultez de soutenir une telle guerre.

d'une guerre fur une profonde & exacte connoissance du païs, & j'ai dit cela dans ce qui regarde l'offensive. Il y a plus ici, il faut le posséder à sond, l'avoir vû, étudié & médité foi-même, du moins le Général qui se charge d'une besogne si fâcheuse & si triste. En effet il n'y a rien de plus aisé que de se faire battre dans une défensive. Les Hollandois ont éprouvé dans la guerre de 1672, malgré leurs barrieres aux plus puissantes armées, autant par les obstacles du païs, qui font à peine concevables, que par la sorce de leurs places, que l'on ne se sauve pas par la désensive, quelque bien concertée qu'elle soit, contre des troupes audacieuses, bien disciplinées, commandées par d'excellens Officiers, & qui n'avoient d'autre Général que le Roi lui-même. Il n'en faut pas tant pour rendre inutiles tous les obstacles qu'on peut apporter dans cette désensive, & cela parut dans cette guerre avec beaucoup d'étonnement : car on ne pouvoit s'imaginer qu'un jeune Roi tel que Louis XIV. quoiqu'il eut deja fait la guerre, eut été capable de réuffir dans une si surprenante entreprise, & en si peu de tems. Ce Prince sage & éclairé, qui s'est acquis le surnom de Grand par sa vertu & ses grandes actions, avoit pris ses mefures de loin, & fans qu'on s'en dessat le moins du monde. Il avoit envoie différentes personnes sur les frontières de la Hollande reconnoître le païs, les rivières, les places & les passages; ce qui fut sait avec tant de soin, de sagesse & d'exactitude, que c'est sur ces Mémoires, dont j'ai vû une partie, qu'il régla l'état de la guerre qu'il

J'ai dit dans le Paragrafe précédent, que le plus important est de régler l'état

Faunti pil cxiger.

Les Hollandos à l'abri de leurs rivières, s'imaginérent qu'une bonne défensive les metroir à couvert de l'orige prét à fondre sur eux : comme fi duns cette forre de gentre un Général quapible de la conduire n'éctio s'en eucre plus propers, svere une avail de l'aprimentate de de de de la conduire n'éctio s'en eure plus propers, svere une avoir de la comme de des propers de la consecution de la comme de des la comme de des la comme de la co

vouloit faire; & comme il prévit les suites qui pourroient arriver de cette guerre, il fit de nouvelles alliances, & se mit en état de résister à ceux qui pourroient l'attaquer par de nouvelles levées. C'est pousser aussi bion les précautions que Frontin

d'un feul point de frontiées, fur lequel on régle l'état de la guerre, mais de toute la ligne. Quel travail ne faux-il psi, & quel tems pour être au fait & pour former fon plan de campagne? Tout cels fait voir combien il importe aux Princes deprofiter de la pix, qui nous donne le tems de derfler des Mémoires ou des l'inicrites de chaque frontière, de terwirons des places, & la ligne de communication de l'une & de l'autre frontière, du moins une marche, c'éth-à-dire en-delà & en-deçà de la frontière ennemie, comme de la nôtre. Ceci ne fequiroit être trop rejieve.

C'est donc sur ces Mémoires qu'on régle la désensive, qu'on marque les postes les plus importans, & ceux qu'on doit les premiers occuper avant que l'ennemi nous y prévienne; ce qui se fait dans le Conseil, & l'on dresse des Mémoires, sur lesquels l'Officier Général qui doit commander l'armée, & quelques-uns des plus intelligens doivent aller reconnoître, pour voir si ces Mémoires sont conformes à la vérité, & fi la vue des objets ne fournira pas de nouvel'es lumiéres pour changer dans le projet qu'on s'est résolu de suivre. On doit surtout considérer certains postes qui sont toujours de grande importance, & qui peuvent changer l'état de la guerre, c'est-à-dire en tournant une défensive réglée en offensive, car je ne scai si on doit brider & contraindre un Général, quoiqu'inférieur de beaucoup à fon ennemi, au point de ne lui pas laisser la liberté de profiter des occasions de défaire fon ennemi, forsque le païs lui est si avantageux qu'il peut combattre, attendre ou l'attaquer dans un désilé ou une trouée, où le foible se trouve sur un front égal au plus fort, qui se voit obligé de se ranger fur plufieurs lignes redoublées. J'ai fait voir démonstrativement dans plufieurs endroits de cet Ouvrage, que la victoire dépend ordinairement de la défaite d'une premiére ligne, étant une chose fort rare que celle-ci n'améne pas le désordre & la confusion dans la seconde; & quand même celle-ci rempliroit celle qui la devance, je ne trouve aucun exemple qu'une troisième ligne remplace la seconde, nos troupes ne font pas auffi disciplinées pour de femblables manœuvres que celles des Romains. Ces lieux refferrez, quand un Général y sçait attirer l'ennemi, ne peuvent lui être que d'un très-grand avantage, & il doit alors l'attaquer fans lui donner le tems de se reconnoître. J'ai donné l'ordre de bataille proposé pour combattre dans ces sortes de fituations dans mon Traité de la Colonne, chapitre II. page LVII. où le Lecteur fera fort bien de l'examiner. Le nombre n'a plus de lieu dans un défilé, & la victoire dépend de l'excellence de l'ordre fur celui de l'ennemi, & de l'élite des troupes d'une tête. Ce que je dis ici est un axiome militaire, contre lequel je ne crois pas que qui que ce soit dispute, ni qu'on dispute encore sur l'autre que j'ai déja avancé, qu'on ne doit pas régler l'état de la guerre fur la défensive, lorsqu'on est aussi sort que l'ennimi: car c'est risquer à tout perdre. Les foldats & les Officiers qui voient cette conduite timide, se découragent & perdent toute la confiance qu'ils ont en leur Général; & lorsqu'ils s'apperçoivent qu'il persiste dans cette saçon craintive de faire la guerre, ils en ont un très-grand mépris; ce qui fait qu'ils lâchent le pied lorsqu'il ne peut plus s'en dedire, & qu'il est forcé de combattre malgré lui par quelque faux mouvement qu'il aura fait. Il vaut mieux rejetter toute désensive réglée & suivie dans un Conseil, où l'on cherche la manière de rélifter à l'ennemi & de renverfer tout son système de campagne, en disposant tout sur une désensive active, c'est-à-dire qu'il faut suir toute occasion de combattre, ou la supériorité du nombre peut beaucoup, & chercher celles où le païs militera pour nous, comme je l'ai dit, quoique nous aions fait affez voir par notre système que le petit nombre audacieux bien ordonné peut battre le grand; mais il n'appartient pas aux Généraux médiocres de faire la guerre de la forte: & lorsqu'un Prince est assez heureux pour avoir des Généraux du premier ordre à son service, il n'a garde de les brider. Contre ceux-ci Dieu n'est pas toujours pour les gros escadrons.

M. de Turenne a fait voir mille fois que cette maxime étoit fausse, & elle l'est en ef-

fet à l'égard des grands Capitaines & des Officiers expérimentez.

Il y a des armées qui font si fouvent battues, foit par l'habileté des Généraux qu'elles ont en tete, oits par le nombre des nememis, que les troupes intimidée n'ofent plus paroître: le peu de capacité des Chefs y a fouvent plus de part que le nombre. Un habile Général peut étre aufili battu par un autre qui fera encore plus habile: car il n'est pas permis à un Capatiane médiocre de faivre confamment la route qu'on s'est propositée dans le Cabaine. Les Fabius font fort rares, & il a peu d'amitteurs. Il se trouver un bomme comme ce Dicitatur. Ceft par cette voie, dit Montectucil, que Fabius n'est aguais le nom de trebgrand parmi les Capations de l'abbites de l'abbites n'est acque le consideration de l'abbite n'est de l'abbi

Vercingentorix étoit sans difficulté un grand Capitaine, il reconnut qu'il ne l'étoit pas contre Céfar. Ce Capitaine fut l'auteur de la révolte générale des Gaules contre les Romains. Cette guerre, après celle d'Afranius, est tout ce qu'il v a de plus admirable & de plus beau dans les Commentaires de Céfar. Avouons que ce n'est pas un des moins beaux endroits de ses Commentaires, autant dans sa façon de l'écrire en vrai Guerrier, que dans la fagesse & la profondeur de sa conduite: car le Romain n'avoit pas affaire à un Génétal médiocre, mais à un excellent Chef de guerre. C'étoit l'être beaucoup que de scavoir résister à César, & le rouler de camp en camp & de poste en poste pendant une bonne partie de la campagne : car il scut le réduire aux derniéres extrémitez. Ce célébre Chef d'une révolution si remarquable ainst examiné la cause des disgraces, des défaites & des malheurs de sa patrie, réduite dans un honteux esclavage, & la proie des Romains, l'attribua bien moins à la valeur de leurs troupes, aufquelles celles de sa nation ne cédoient en rien à cet égard-là, qu'à l'habileté de leur Général dans l'art de les faire combattre; outre que leur discipline & la façon de leurs armes défensives plutôt que des offensives n'aidoient pas peu à leurs victoires. Sur ces observations, il résolut de régler l'état de la guerre sur des principes tout différens de ceux qu'on avoit suivis jusqu'alors, quoiqu'ils répugnassent assez à l'humeur de la nation. Il avoit déja éprouvé par lui-même la nécessité de ce changement, il fut battu plufieurs fois.

ment; a l'uté dattu plusieurs jois.

" Vercingentoris confus de hant de pertes, dir Cliar (a), affembla le Confeil, où
, il repréfents qu'il falloit faire la geures tout autrement qui on a voire fair par le paffé
, de faire en verire à un combag général, se contenter de retraschet les viveres de les
, fourreges à l'ennemis; que cela ne leur feroit par difficiels, étant les plus forst en ca, fourreges à l'ennemis que cela ne leur feroit par difficiels, étant les plus forst en ca, interes que les Romains ferientes contrintes de les fespandres par compour en trois
, ver ; qu'il ne filloit pas craindre de racheter fa vie par la perte de fornien, & qu'on
devoir briller tous lev villages aux environs & & ev ville qu'on ne pouvoit grader,
, pour ofter une rétraite aux liches & aux timides, & des vivres à Céfair; que l'armée Cauloile n'en manqueroit pas, siant pour foi tout le piris, & qu'ainfi, ou
, si la affanteroient les Romains, & que s'ils s'écartoient pour en chercher, ils leuren-

5, leveroient leur bagage, qui étoit autant que de les défaire, parce que fans cela une 23 armée ne pouvoit fubfiter; que fi cela leur fembloit rude, il l'étoit encore plus 30 de fé voit maffacrer, & leurs femmes & leurs cafans emmener en captivité pour

» servir de jouet à l'insolence du vainqueur.

Ce conseil de Vercingentorix fut généralement applaudi, & l'on mit le feu par tout dans le pais qui alloit être le théatre de la guerre. Ce Capitaine ne vouloit pas qu'on épargnat même Bourges, la Capitale & la sureté du Berri, & l'une des plus belles villes des Gaules; mais comme dans les grandes extrémitez on ne fait les chofes qu'à demi, les Gaulois, pour conferver cette ville, fournirent une place d'armes aux Romains, qui s'en rendirent les maîtres, comme Vercingentorix leur avoit prédit. Malgré cette perte, ce célébre Chef des rebelles leur attira tant d'affaires en les dépouillant de leurs alliez les plus fidéles, qui se tournérent contre eux, que Céfar se vit réduit dans les embarras les plus étranges: car le Gaulois , maleré les avantages de Céfar, fans fortir de fon système de défensive, le réduifit enfin à abandonner les Gaules; que s'il eût perfifté dans son dessein sans en sortir , & qu'il n'eût donné aucun combat contre un Général qui ne pouvoit être vaincu dans une offensive, les Gaulois secoucient le joug. Mais Vercingentorix s'oublia tellement, qu'il voulut que la honte de la retraite de Céfar fût marquée par une plus grande flétriffure à fa réputation. Il ofa bien attaquer ce grand Capitaine dans cette fameuse retraite, où il fut malheureusement battu; au lieu qu'en restant toujours sur la défensive, qu'il entendoit parfaitement, il eût fauvé sa patrie & délivré les Gaules du joug des Romains, & je doute qu'ils y fussent jamais rentrez.

Voilà un excellent modéle & une manière de régler l'état de la guerre contre un

Voil un excellent modèle & une maniere de régler l'êtat de la guerre contre un ennemi tel que Céfar qu'on ne (quronte viancre en campages, une défenière réglet, plaine & enzière, à l'on duit s'y tourne bofiqu'un Prince; comonifiant parsittement le carriere lor (part) leur plait, fans qu'ils puil monge & teur habited à me ment le carriere bofiqu'il leur plait, fans qu'ils puil monge de leur habited à me de finir la guerre, on drefte tellement fon plan, que cétui qui en est charge de faire la guerre, on drefte tellement fon plan, que cétui qui en est charge de s'en écarte jamais. Vercingentorix régla l'état de la guerre fur une campagne d'hi-ver celles-là font rudes, mais faltatiere & traincettes au vainqueur. M. de Louvois, grand Ministre, & très-capable de régler un plan de guerre, avoir defficin d'imiter Vercingentorix l'égad de l'Alléce en 1674, door on dit qu'il confolial de ne faire qu'un biuches, pour empicher les ennemis de s'y feshit de d'y prendre des quardure de la conformation de l'archive de l'estat de

Ce grand Captaine for d'un avis contraire à celui du Ministre, '& régla l'état d'une ampagne d'hiver, qu'il communiqua un Rois, & lui promis de faire en forte que les quartiers d'hiver des Impériaux en Alfac & la conquêre de cette province importante deviendroient une pure imagination par le defini qu'il s'étois romé, & les metures qu'il s'étois réfolu de prendre car sa campagne d'été lui avois éte thr-spécieux, quoiqu'il sitt fort inférieux & préque troujours sur la défentive, siant frait deux fois marcher set troupes jusqu'au Nekre, "Mais ne voulant pas en ,, demeurer la, après avoir si bien commencé, dui l'Histoire de loggems incomm de l'Histoire des guerres de Hollande, qui est un chef-d'œuvre, "il envois un Pp 1

(a) Gatian de Coursilz, Capit, dans le régiment de Champagne.

, socurier su Roi pour lui demander la permillion d'attaquer les ennemis, dont il , il évantoir de rendre bun compre, (speure comme is koinen. Il y avoir dépa quelque tems qu'il avoir préparé l'étpiri du Roi à cette demande : car dans le , tems que Sa Mijeffle le prelloit d'abandonner l'Alface, il lui sivoir mandé tout ; ce qui étoit arrivé, "c'ellè-à-dire que les ennemis ne pourroient pas marcher en corps hux de vivers, & qu'ain féant obligre de le féparer il feroir facile de tomber fur leurs quartiers les uns après les autres avant qu'ils pdifient s'entre-feccorir. Or comme le Roi voioir l'effet de la précition, il que voiouir pas fent entre-feccorir. Or comme le Roi voioir l'effet de la précition es, qui prévoioir de loin, sue choit qui devoit les combler de gloire l'un Étaures ; ce qui arrive, soit le fine de la Roin, sième mus près les autres, & chiffs toute ce qui arrive silleurs. Action mémorable l'quel dommage que ce pandour checker des quartiers ailleurs. Action mémorable l'quel dommage que ce pandour checker des quartiers ailleurs. Action mémorable l'quel dommage que ce pandour checker des quartiers ailleurs. Action mémorable l'quel dommage que ce pandour checker pas secrit lui-même l'Hilloire de fes campagnes, sorome à fait Céder de toutour ni al partier de la commande de l'action de l'action de l'action de la fire à des gens dont la plaune n'et de la prise de l'action de l'action autre l'action de l'action autre l'action autre l'action de l'action autre l'action de l'action autre l'ac

Peut-on dire que cette formidable ligue de tous les Potentats de l'Europe contre la France sir éele fréditat d'un proitou alionnemen dans la maniére de réglet & de concerter la forme de bien conduire une guerre, & de dreffer chaque campagne fur un plan fi svanageux que cheaune puilfe nous approcher furment du bat qu'in s'eft proposé! Quel étoit donc ce but l' Une vraie imagination: car les plus éclairez reconsurent que leur chemin de Paris n'incire pas bien loin, & qu'il differantiroir comme une ombre, comme en effer cela arriva par l'action de Dénain, qui eft un des plus mémorables événemes de ceux que j' air apportez dans ce grand Ouvraer.

Je n'entrerai dans aucun détail sur cette matière, il faut une postérité plus reculée pour tirer des leçons des fautes des Alliez comme des nôtres : car personne n'en a été ni n'en fera exeme, & peu ont connu les routes qu'il falloit prendre dans la bonne comme dans la mauvaise fortune par rapport à l'avantage & au desavantage des frontiéres oppofées; cette connoissance, qui devroit saire l'étude, non pas seulement des Généraux, mais des Officiers particuliers qui se veulent rendre nécessaires à leur patrie , est le vrai moien de parvenir ; mais pour s'y rendre capables, il faut de l'étude, une certaine grandeur d'esprit & des talens, & ces talens peuvent s'aquérir & s'enfeigner, puifqu'ils ne font autres qu'une grande passion pour les armes, par la recherche de ses véritables principes: car ce qui a tant coûté des veilles & de méditations pour les découvrir dans toutes les parties qu'elles renferment, est très-facile à présent à apprendre, puisque tout se trouve aujourd'hui à la portée des esprits les plus médiocres: car le coup d'œil, qui sembloit ne pouvoir être réduit en principes & en méthode, qui est la partie capitale de la manière de régler l'état de la guerre, se trouve comme celle-ci en état d'être enseigné; & lorsqu'on a appris l'une & l'autre, où est-ce que ces deux choses ne nous ménent pas? On est en état de juger d'une frontière, & de régler au juste & surement l'état de la guerre; & de former un projet de campagne fur des principes certains & affûrez. On peut juger par cet Ouvrage, & les Connoisseurs en conviennent, que la manière dont je traite la guerre est la seule qu'on doive prendre, & que j'en ai découvert les routes, sans que jusques ici aucun se soit avisé de les contester.

Le fu Roi de Suéde Charles XII. étoit fins doute un Guerrier du premite ondre, fix tallers pour le métier étoient tous-labilit extraordimises. J'eut l'honneur de l'euvrenir un jour, & cela m'arrivoir fouvent, fur la méthode de réplet l'état de la guerre, & en quoi consiste extre partie de l'étude des armes. M. le Comte de la Marck, alors Ambassiladeur de France auptes de ce grand Prince, y tôtit pré-

× 340 C-6005

fent. Il avous que cette matiére étoit grande & nécessaire aux Généraux d'armées. aux Princes & à leurs Ministres, sans laquelle on ne sçauroit s'assûrer de rien. Il avoit raison. Je doute qu'il ne se souvint pas alors de son séjour dans la Saxe en 1706, qui fut peut-être la cause de tous ses malheurs, & la fut en effet, si je ne me trompe : car il laiffa fortifier le Czar dans la Livonie , qui après avoir pris de bonnes places, eut l'esprit de les mettre hors d'état d'être attaquées, & par-la s'affûra la conquête d'un si beau païs; pendant que le Roi de Suéde restoit en Saxe fins faire autre chose que ruiner un païs où il n'avoit plus d'ennemis à combattre. Les raifons que fon Hiltorien allégue ne font pas capables de balancer l'inaction de ce grand Guerrier, car les négociations traînent moins en longueur lorfqu'on fait de bonnes conquétes qu'en restant sans rien faire. Il pouvoit bien s'imaginer que quelque chose qu'il fit, les Polonois ne se porteroient jamais sincérement à le favoriser dans le dessein qu'il avoit de pénétrer jusques dans le fond de la Moscovie, & de

chaffer le Czar de sa Capitale.

Lorsqu'on roule de si vastes desseins, on songe aux moiens de faire subfister son armée & d'avoir ses derriéres libres. Les convois qui pouvoient lui venir de la Poméranie par la Pologne, étoient incertains: un rien pouvoit les lui interdire. D'ailleurs en laiffant établir le Czar dans la Livonie, ou pour mieux dire en le laiffant le maître de cette belle Province, fans fonger à l'en chaffer, fon grand projet d'aller à Moscou étoit une illusion toute pure; au lieu que le Monarque Russien en ponvoit tirer de très-grands fecours, & affuroit fa fubfiffance de quelque côté que le vent tournât; outre qu'il étoit en état de se régler sur tels mouvemens qu'il plairoit à fon ennemi de faire, ou pour s'y oppofer; ce qui n'est pas un petit avantage. L'événement fit voir le défaut des mesures du Roi de Suéde, il n'ouvrit les youx que lorfqu'il n'y avoit plus de reméde, & qu'il fe vit engagé dans un païs inconnu & défert pour courir après un ennemi, auquel rien ne manquoit. & qui le fuioit avec art & par une défensive scavante & active, c'est-à-dire qu'il scavoit se servir des occasions favorables pour le combattre ou pour éviter un ennemi si redoutable, en interceptant ses convois, dont presque aucun ne put arriver. Une partie de son armée mourut de faim faute de subsistance, & l'autre périt enfin & fut anéantie à Pultowa. L'on peut dire qu'en cette occasion le Monarque Suédois oublia cette grande partie du métier des armes, qui est de commencer avant toutes choses de bien établir l'état de la guerre; ce qui fut la cause de cette soule de disgraces qui s'enchaînérent les unes aux autres julqu'à fa mort.

Hérodote n'est pas fort abondant en réflexions militaires dans son Histoire : au lieu que Thucydide en est tout rempli, & l'on voit assez qu'il étoit aussi habile Guerrier, qu'il étoit grand Historien & grand Politique. Je ne vois rien de plus instructif & de plus admirable que sa guerre du Péloponése. L'Empereur Charles-Quint avoit raison de faire ses délices de cet Auteur, il ne fait pas moins celles des plus habiles Guerriers. Il met les Athéniens, à l'égard de la science des armes, fort au-dessus des Lacédémoniens, & il a raison. On voit par la harangue de Périclés aux Athéniens, combien ce grand homme, qui gouvernoit les affaires de fa République, excelloit dans la science des armes, & combien sa prévoiance étoir. vaste & profonde. Il régla l'état de la guerre non pour une seule campagne, mais. pour tout le tems qu'elle dureroit, & leur dit dans fa belle harangue, que s'ils. s'écartoient de ce fystème ils périroient & deviendroient la proie de leurs ennemis, Je renvoie mes Lecteurs à cette belle harangue, & à plufieurs autres qu'il fait aux Athéniens, comme à celle d'Archidamus Roi de Lacédémone aux Alliez de sa République. Le premier y fait voir la nécessité d'agir sur mer vigoureusement, &

de faire tous leurs efforts pour augmenter leur marine. Il met en même tems devant les yeux de ses Citoiens l'ignorance de leurs ennemis dans les combats de mer. où ils n'avoient nulle expérience: ,, car l'art de naviger , dit-il (a) , dépend plus , de l'expérience que d'autre chose, & n'est pas de ces sciences qu'on puisse apprendre en ne s'y exerçant que médiocrement; mais de celles qui demandent un homme tout entier." Paroles remarquables, furtout à l'égard des galéres, dont les manœuvres font extrémement délicates, comme l'a toujours dit le Bailli de Langeron, un des plus habiles Officiers Généraux de nos galéres, & également éclairé & appliqué dans la guerre de terre, qu'il entend parfaitement. Périclés, qui n'étoit pas moins sçavant dans l'une que dans l'autre, conseille en même tems à sa République d'embrasser la désensive à l'égard de la guerre de terre contre la puissance de leurs ennemis. Il leur propose donc d'abandonner les environs d'Athénes. .. Il ne , faut pas appréhender, leur disoit-il, qu'ils vous puissent arrêter par des forts. Car il est difficile de bloquer une ville aussi puissante que celle-ci, quand elle a les parmes à la main. Je sçai bien qu'en mettant garnison sur nos frontières, ils peuyent ravager notre pais, & donner une retraite à nos esclaves; mais ils ne peuvent empêcher nos armées navales d'aller ravager leurs côtes, & de nous apporter " des vivres."

Voils ce qui m'a pû venir à l'efprit de la partie de la (cience desarmes que Frontra a traités, qui n'est la se venue usiqu'à nous, se dont M. de Moncécoudi en a à peine donné l'idée. Je l'ai poullée beaucoup plus loin , fans précendre l'avoir épuilée. Je n'en fuis in l'auteur ni l'inventeur; mais il est certain qu'elle nous étoie inconnue; ou du moins qui que ce foit ne l'avoit traitée , de je ne crains pas qu'aucun s'avité de me traiter de novateur fur cette mantie-als cer si les novateurs ou les inventeurs de s'fistense ou de méthodes font quelquéein dangereux, les intaeturs ou les routineurs sone-lis moins à craindre l'La routine ne marque-t-elle point de la parelle ou médiocrité d'étude & d'expérience. Palsons à une autre mariers,

el le regarde les ponts pour le passage des grandes riviéres.

## §. v.

Des ponts & des bateaux des Anciens pour le peffage des grandes rivières. L'origine nous en est incomme. Lour méthode étoit la noême que celle que nous suivons aujourd'hui. Pont de Darins & de Xerxès sar le Bosphore de Thrace.

S'ill en faut croire Hérodote, du terms de Créfus Roi de Lydie on ignoroir la Construcción des ponst de bateaux fur les grandes triviéres, comme le Tibre & l'Euphrare, pour le pafige des armées. Je les crois pourtant plus anciers que le terms de Créfus, Ecoutons l'Hilforien Grec. , Quand il fut arrivé fur le rivege n'd'Hàlis, dici-l, je crois qu'il fit paffer les troupes fur les ponts qui écoiera biris fur certe revière, où s, s'il en faut croire les Grees, Thalés Miléfien leur donna les moiens d'y laire paffer fon armée. Car comme Créfus étoit en doute par quel endroit de ce fleuve il feroir paffer les gens, n'y aint point encore deponst pour favorifier fon paffige, on dir que Thalés, qui étoit alors dans fon camp, , confeilla de faire en foste que le fleuve , qu'u couloit à la guante de l'armée,

(a) Thuryd. L. t.

soulis millî à la droire; pour en venir à bout on se fervit de cette invention;
On fit faire au-deffus du camp un grand follé en forme de croilint, que l'armée avoit à dos dans la fituation où elle étoit, dans lequel on pût artiret le fleuve, se d'où on le fit revenir dans son lit quand l'armée feroit paffe; e de forte
que le fleuve ainst été divité, par ce moien on le rendit aissement guéable de part
de d'autre.

Par ce que je viens de dire on pourroit croire que l'udge des ponss de bateaux pour le pafige des armées n'évoir point comu du terms de Crédits ; ce que je ne faquoris guéres me perfuader; parce que ces fortes de chofes viennent afleën, l'autre de l'autre de l'autre de l'autre actions tiennent avec peut du roma, & qui vivoir longternes avant Crédits; cette Reine dans fon expédition dans les flades fix contraire un grand contraire de l'autre actions et experient de l'autre de l'au

en grand defordre.

Cet exemple me feroit croire que Créfus détourna le cours de l'Halys faute de bateaux, & qu'il se trouva trop pressé pour en faire construire, outre qu'on ne rencontre pas toujours des bois propres pour ces fortes d'ouvrages. Cela me perfuade que les ponts de bateaux ont une origine plus reculée que celle du tems de Semiramis, puisque Diodore ne dit pas que ce pont dressé sur l'Indus sût une chose nouvelle. Il paroît par Hérodote que Xerxes fit dreffer un pont de bateaux fur le fleuve Stryman en allant faire la guerre contre les Grecs, & qu'il en fit dreffer fur toutes les rivières fur la route de l'Hélespont, non seulement pour le passage de ses troupes, mais encore pour la commodité des vivres qu'il faisoit venir de tous côtez pour la subsistance de son armée. L'Auteur n'explique pas si ces ponts étoient de bateaux, il dit seulement ,, qu'il sit tenir des cordages prêts, & tout ce qui étoit néceffaire pour l'entretien de ces ponts. Les ponts de cordes étoient ignorez des Anciens. Il y a lieu de croire qu'ils étoient composez de plusieurs bateaux comme celui qu'il dressa sur l'Hélespont: car bien qu'Artaxerxés eût fait sur un bras du Nil, dans sa guerre contre les Egyptiens qui s'étoient révoltez, ce que Crésus sit fur le fleuve Halys, cela ne prouveroit pas que les Perfes eussent fitôt oublié les ponts de bateaux de Darius & de Xerxés. C'est Thucydide (4) qui nous apprend ce paffage du Nil par Artaxerxés, l'éxemple est trop curieux pour être écarté dans un Ouvrage comme celui-ci.

Les Egypteines s'étant révoltez, & ainst appellé les Grees à leur fecours, ", Artaceracés envois une grande armée en Egypte fous le commandement d'un autre "Megabaze fils de Zopyre, qui prenant la marche par terre, vainquie en bazille "rangée les Egypteines & leurs alliez, chaffa les Grees de Memphys, & les ainst ", neilemez dans une Ifle, les y tint alliègez drie-buit mois, stant qu'iant dédour-, né le cours du fleuve, il mit leurs vaifleaux à fee, & paffant à pied dans l'Ille les "defin. Ainf fuvent ruinées les affaires de la Grée en Egypte, après, y avoir ", fleur fix ans , & tous ceux qui y étoient allez y périrent , à la réferve de quelquessais qui le funéera à Cyréne.

,, quelques-uns qui se sauvérent à Cyréne.
(a) D'Ablanc, dons Thuyd. l. 1.

Darius allant faire la guerre aux Scythes, fit conftruire un pont de bateaux ou de vaisseaux sur le Bosphore de Thrace près de Chalcédoine, qui est un détroit de mer fort peu large, & qui sépare la Thrace de l'Asie Mineure, que nous appellons aujourd'hui le détroit de Constantinople ou canal de la mer Noire, & qui communique à la mer de Marmora, où il y a un courant. Ce pont étoit de quatre stades de longueur, & ce courant rendoit l'entreprise plus difficile, celui qui en fut l'inventeur ou qu'il chargea de l'exécution étoit un homme de Samos, dit Hérodote dans son Livre IV, nommé Mandrocles, Darius le récompensa en Roi. & lui donna dix fois le double de ce que le pont coûtoit ; apparemment que le même Mandrocles fut chargé de celui du Danube où Darius se porta pour entrer dans la Scythie, & je suis persuadé que ce fameux pont sur un si grand sleuve devoit être de plus de quatre stades à l'endroit où l'armée de ce Prince traversa ce Reuve pour entrer dans la Scythie. Je m'étonne qu'Hérodote, qui se plaisoit tant au merveilleux, ne se soit pas arrêté plutôt à celui-ci beaucoup plus impérueux, & qui devoit avoir tout au moins quatre stades de largeur, l'aiant passé près de son embouchure, qu'à l'autre beaucoup plus aifé dans un tems calme, & peut-être qu'il pouvoit obtenir sans être pratiquable dans un mauvais tems, à cause qu'il falloit êter les poutres qui joignoient d'un vaisseau à l'autre. Hérodote ne nous apprend pas fi Darius ne rompit pas son pont , après y avoir passé son armée pour le remettre à son retour ; je conjecture qu'il ne le fit pas, puisque son dessein étoit de repasser le détroit après son expédition qui ne lui fut pas fort heureuse, car s'il ne se suit retiré à la hâte des déserts de la Scythie où il s'étoit engagé, & que la nuit n'eût favorisé sa retraite qui lui sit gagner une marche sur ses ennemis, il n'eût jamais repassé son pont du Danube, & il pouvoit dire qu'il dût son salut aux ânes de fon armée: non à ces ânes qui proposent toujours des sotifes ou des entreprifes infensées qui n'ont pour objet aucun but folide, mais à des ânes au sens litteral au rapport d'Hérodote, qui nous apprend que Darius aiant été informé que les Scythes avoient dessein sur son pont du Danube, Gobriat lui conseilla sagement de fonger promptement à sa retraite, sans autrement délibérer, qu'il n'y avoit rien à gagner contre un peuple pauvre & miférable, qui n'avoit mi villes, ni bourgs, ni villages, & qui sembloient se jouer de lui. Darius vit l'extrémité où il se trouvoit & la grandeur de sa folie, il suivit le conseil de Gobrias. " Je suis d'avis, lui dit , ce sage Officier, qu'on allume des seux dans le camp, qu'on fasse les autres cho-" ses accourumées; qu'on y laisse même les ânes attachez, & que pour mieux trom-" per l'ennemi, on y laisse les moins considerables de vos gens. Ce que le Roi " de Perse ne manqua pas de faire, & quand la nuit fut venue, il laissa dans le " camp tous les ânes pour épouvanter par leurs braiemens les chevaux des Scythes, " & ces animaux s'en acquitterent merveilleusement bien, ce qui trompa les ennemis qui crurent que toute l'armée étoit dans le camp.

La guerre de Xerxés contre les Grecs étoit plus folide & plus fenfée, & fut encore plus honteuse, s'il eut moins amené d'hommes que de soldats il eut conquis la Gréce. Cette guerre est le chef-d'œuvre d'Hérodote. Le pont que ce Prince fit faire fur le Bosphore de Thrace, à l'imitation de celui de Darius, est fort célébre dans l'histoire, l'Auteur Grec en donne la description, & nous représente Xerxés sur le pied d'un Prince lâche & cruel, & c'est l'ordinaire des lâches d'être cruels, comme Tacite le dit de Néron, " qu'il étoit cruel afin de paroître vaillant,

On tenta d'abord des ponts ridicules pour passer le détroit, & ce furent les Phéniciens & les Egyptiens qui se mélerent de cette entreprise pour leurs péchez, ,, ces » premiers avec des cordages, & les autres avec des jones depuis Abyde jusqu'à

i, l'autre bord, qui en ell fiquef par un trajet de fige flades: mais sufficie qu'on, en finir les ponts, il s'flers un tempére qui le trompie ensiétement." Il lut donc achre 4, veill et qui me fiurpened. Le pont difficurt pourant, ce qui artin l'indig-nation du Ra di contre la mes, locqu'il et suppost une fi trifle nouvele, cil l'Ettifici rien, qui nous rapporte en même tens les foles de ce Prince dans le chistiment qu'il fit à la mes. É tout sufficié a forcusait, ou il fit mourir les Autour de ce pous. & fonges d'abord à la confruction d'un autre plus folicle, de ceux qui s'en mélis-rent me paroifient plus habites qu'on ne pené, par la forme qu'il list lui donnéerus, comme je l'expliquerai dans la traduction de M. du Ryer, à qui le public eft re-devable d'un grand combre d'ouvriges qu'il suoris fans doute pource à la petre-tion, & traitez avec plus d'doquence, s'il n'eût été livré à la plus affreule mifere, jusqu'un partie de par la cour de pour le pour le pour le public qu'un qu'un present de point.

Après maintes folies de Xerxés pour se venger de la mer qui avoit renversé son sont, il cherche le moien de le mettre hors d'infulte par quelque ouvrage plus folide, il emploia de plus habiles gens pour dresser un nouveau pont sur lequel il pût paffer fon armée; ils s'y prirent de cette manière. s. Ils mirent en travers trois cens , foixante vaisseaux dont les flancs regardoient le Pont-Euxin, & du côté qui re-" garde l'Hélespont ils en mirent trois cens (a) disposez en piramide, afin de rom-», pre le courant de l'eau, & que les cordages eussent plus de force pour réfister. " Lorsqu'ils eurent disposé toutes ces choses, comme nous venons de le dire, ils " jetterent dans l'eau de groffes ancres de part & d'autre , pour affermir tous ces » vaisseaux contre la violence des vents; mais du côté de l'Orient ils laisserent trois ,, passages entre les vaisseaux, par où de petites barques pûssent aller au Pont-Euxin » & revenir facilement. Après cela ils plantérent des pieux en terre ferme , & » attachérent de gros anneaux & avec des machines faites exprès , ils tordirent (b) & » bandérent les cordages de filasse qui étoient faits à deux cordons , & ceux de », roseaux qui étoient faits à quatre. Mais comme ceux de filasse étoient beaucoup , plus forts, ils étoient aussi plus pesans de forte que chaque coudée avoit un ta-" lent de pesanteur. Enfin cet ouvrage étant achevé, ils mirent en travers des pié-», ces de bois, les attachérent promptement sur ces cordages bien tendus, mirent , fur ces piéces de bois des planches bien jointes qu'ils couvrirent de terre, & fi-

(a) Trais essa disporte un pinamine]

Ceis ent remançuable. Se une preuve construinte particular de l'antereu de construir. Les ne fait il Hérodote ou le Traisdécire le lone fierrie de ce tempere de la construir de la plus reporte pour réfilier course l'effert du courant, Se c'est ainti que les certaines de la plus reporte pour réfilier course l'effert du courant, Se c'est ainti que les forte, Se l'on fairir fon confeil; car les battesus c'est est autre aux aux autres par de pougaite, les maniferentement plus frentes centre l'estifier de courant. Il y aurent inside saisons de longe, les forte, Se l'on fairir fon confeil; car les battesus c'ent terenue les use aux aux purs par des pougaites, is la maniferentement plus frentes centre l'éffert du courant. Il y aurent inside saisons à longe de la construir de la construir

, rent des barrières, (des gardes fous) de part & d'autre, afin que les bêtes & les », chevaux qui devoient passer par dessus ne s'épouvantassent point en vôiant la mer-Le pont de l'Empereur Caius Caligula est célébre dans l'histoire, austi bien que fa folie, sa lâcheté & son gouvernement tirannique. La construction de ce pont est digne d'admiration, & fort au-dessus de celle de Darius & de Xerxes: le sujet de ce pont est aussi ridicule que toutes les actions de ce Prince insensé. , Il crut », qu'un Maître du monde, un Dieu, se devoit saire servir & obéir par la mer aussi 3) bien que par la terre, (a) dit M. de Tillemont dans la vie de cet Empereur; il » n'aimoit 1 ien tant que ce qui paroissoit impossible; il fit donc faire un pont sur " la mer, depuis Baies, dit Suétone, jusqu'à Pouzoles, ce qui faisoit environ cinq , quarts de lieue. Au lieu de Baies, Dion dit Baules, qui étoit une maifon roiale " fur la même côte, & Joseph Miléne qui étoit aussi dans le même quartier. Le », pont étoit posé sur deux rangs de vaisseaux atrachez avec leurs ancres, sur les-» quels l'on avoit mis quantité de pierres & de terre : & l'on y avoit fait aussi un " grand chemin. Il y avoit même des hôtelleries, & des lieux pour se reposer, où » l'on trouvoit jusqu'à des ruisseaux d'eau à boire. On ramassa pour cela autant " de vaisseaux que l'on pût ; & il fallut encore en faire de nouveaux : de sorte » que n'en restant plus pour apporter du blé à Rome, cette solie y causa une gran-" de famine, qui dura jusques sous Claude.

" Quand le pont fut fait, Caius revêtu d'une cuirasse, qu'il disoit être celle " d'Aléxandre, & de toutes ses autres armes, fit des sacrifices à ses Dieux, particu-», liérement à l'Envie, de peur, disoit-il, que les Dieux ne fussent jaloux de sa gran-», deur. Il partit ensuite de Baies à cheval, accompagné d'un grand nombre de gens ,, de pied & de cheval tous armez; & en cet équipage il fit sa grande expédition », de traverser son pont jusqu'à Pouzoles, dans le même état que s'il eût été atta-», quer les ennemis. Il passa le reste du jour à Pouzoles, comme pour se délasser », du combat; & le lendemain il en partit pour repasser le pont, habillé comme » ceux qui conduisent les chariots du Cirque, & monté sur un chariot tiré par les » chevaux les plus fameux dans ces jeux. Il avoit avec lui le jeune Darius fils », d'Artabane Roi des Parthes, & un grand nombre de ses amis manifiquement vé-" tus, & montez fur des chariots. L'armée fuivoit avec quantité de peuple. Vers », le milieu du pont il y avoit un trône pofé aussi sur des vaisseaux. Caius y », monta pour faire son panégyrique , ( car une si grande guerre le méritoit bien ) » & récompenser par des éloges & de l'argent ceux qui avoient été les compagnons 23 de ses travaux & de ses dangers.

Je ne finirois pas si je racontois toutes les folies qu'il fit sur ce pont & qu'il fit rompre lorsqu'il les eût entiérement épuisées. Ce pont étoit surprénant. 11 y a

beaucoup d'apparence que les deux extrémitez des poutres étoient appuiées & polées des deux côtez entre deux files de vailfeaux. Cet ouvrage étoit prodigieux.

Pour revenir au pont de Xerxés, l'on pourroit raifonnablement rorire qu'il a fer-

revisit au pois es Acres y ou pourous insolucionement crorre qu'il a fervi pour-être de modéle sux Gress et aux Romains enfin ceux dont nous nous fervous aujourd'hui font fairs rout de mêne, dirons-nous que nous en fommen les inrevous aujourd'hui font fairs rout de mêne, dirons-nous que nous en fomme les internats que les des la complexitation pour forte de dix mille direct les Perfès derfiferent ne pous fuir le Tigre de trente-feps bateaux, ou les dix mille Greet pafferent neue bouccopp de pérécution, purce qu'ils crajigonient que les enneferes pafferent neue bouccopp de pérécution purce qu'ils crajigonient que les enneferent parties de la complexitation de la statequation au paffage. Le pont de Corrbolon fuir l'Euphreue n'étoit pas différent de Cethi de Xexex-ju le feortistiq fuer es fleuve con-

(a) Retr. der dix mil. L. 2.

tre les Parthes; " & de peur, dit Tacite (a), que les ennemis qui voltigeoient », çà & là dans la plaine ne lui empéchassent de bâtir un pont, il attacha ensemble es de gros vaisseaux avec des grosses poutres, & les aiant garnis de tours , planta e dessus des machines à la faveur desquelles il bâtit son pont , & écarta les Barbares." Ce pont n'est pas assez clairement expliqué en cet endroit , il s'explique beaucoup plus clairement dans la guerre d'Othon contre Vitellius, deux lâches Empereurs qui se dispatoient l'Empire du monde dont ni l'un ni l'autre n'étoit digne. " Cécinna & Valens , dit le même Historien , pour bannir " l'oifiveté du camp : occupérent leurs foldats à dreffer un pont fur le Pô, feignant , de le vouloir passer pour s'oposer aux gladiateurs. Ils rangérent donc des bateaux , en égale distance, joints ensemble par de grosses poutres, & arrêtez avec des an-21 cres, dont les cordages n'étoient pas trop tendus pour n'être point rompus par " l'effort de l'eau, si elle venoit à grossir. Sur le dernier vaisseau, il y avoit une », tour, pour repouffer à coups de traits & de machines, l'ennemi qui en avoit une y vis-à-vis pour les incommoder." On voit dans la Colonne Antonine des ponts de batteaux tout femblables aux nôtres. Les Romains en avoient toujours un fort grand nombre dans leurs armées, qu'ils faisoient porter sur des chariots ou des haquets comme nous faifons les nôtres, mais lorsqu'il s'agissoit de traverser de grands fleuves comme l'Euphrate ou le Tigre, on en faisoit construire un grand nombre, pour en dreffer plufieurs lorsqu'on craindroit que l'ennemi ne s'opposat à leur passage. , Lorsque Trajan marcha contre les Parthes campez de l'autre côté du Tigre, pour paffer ce fleuve; il fit amener fur des chariots un grand nombre " de bateaux faits dans les forêts de Nisibe, parce qu'il n'y en avoit point plus » près du Tigre: & de ces bateaux il en forma un pont malgré les efforts que fi-" rent les ennemis pour l'en empêcher." Dion explique la manière dont les Romains avoient accourumé de dreffer ces ponts, qui n'est autre que celle dont nous nous fervons aujourd'hui.

Il est hors de doute que les Romains ont appris des Grecs leurs ponts de bateaux, & ceux-ci des Perfes. Arrien femble croire qu'Aléxandre le Grand paffa l'Indus fur un pont de bateaux comme Semiramis. La manière dont il explique comment les Romains faisoient ces ponts mérite que nous citions le passage tout entier. » Aristobule & Ptolomée que je suis principalement, dit cet Historien (b) célébre, » ne disent point si Alexandre passa cette rivière sur un pont de bateaux comme » Xerxés fit l'Hélespont, & Darius le Bosphore & le Danube, ou sur un pont or-» dinaire; mais pour moi je crois que ce fut de la premiére façon, quoique je n'en 33 aie rien d'affûré : car ce fleuve est trop grand & trop profond pour le passer » autrement, outre qu'on n'en eut pas le loifir. Or comme on fait des ponts de 20 bateaux de deux fortes, ou en les attachant les uns aux autres, comme fut fait celui " de l'Hélespont, au rapport d'Hérodote, ou en les joignant avec des poutres, com-», me font les Romains toutes les fois qu'ils passent le Tigre & l'Euphrate , ou le » Rhin & le Danube, je ne puis dire de quelle façon fut fait celui-ci, ni si on eut » affez de bateaux pour le faire de la première ; mais je vais décrire l'autre , parce » qu'elle est la plus aisée, & qu'elle mérite d'être sçue. On laisse aller un beteau 27 dans le courant, non pas de droit fil, mais de travers, comme s'il étoit arrêté par 29 la poupe; & de peur que l'eau ne l'emporte, on le fait foutenir par une nacelle à » force de rames jusqu'à ce qu'il soit au lieu où l'on veut faire le pont ; alors on jette

(a) Tac. am. L. 15; (b) Arrian, l. 1.

#### HISTOIRE DE POLYBE.

310

" jette en bas de la proue de grandes cages d'ofier en forme (4) de piramide , pleines , de groffes pierres qui l'arrêtent par leur pelanteur. On tourne vis-à-vis la proue , d'un autre vailleau, qu'on arrête de la même forte. Puis on jette d'une proue à " l'autre deux piéces de bois qui s'attachent ensemble avec des ais au travers, fans'. " biffer entre les deux vailfeaux qu'autant de distance qu'il en faut pour faire que les " piéces de bois n'aient pas trop de portée, afin que ce qui passera dessus ne les rom-, pe point. On observe la même chose dans tous les vaisseaux qu'on joint à ceux-,, là pour achever l'ouvrage, à la tête duquel l'on attache de part & d'autre des dé-, grez de bois, afin que les chevaux & les chariots décendent plus commodément, & , cela fert auffi à tenir plus ferme toute la structure du pont. Or comme on fait dé-;, cendre tous les vaisseaux en même tems à l'endroit où l'on veut faire l'ouvrage, il " est achevé en peu d'heures, sans que le bruit & les cris des matelots empechent , qu'on ne reçoive & qu'on n'exécute les ordres très-promtement. Ce passage est admirable, & digne d'un Historien exact : car enfin ces fortes de choses sont dignes d'être inférées dans l'Histoire,

Je ne vois nulle part dans les Historiens de l'antiquité que les Anciens connussent les bateaux ou pontons de cuivre. Les François s'en sont les premiers servis, & j'ai regret d'ignorer le nom de l'inventeur. Les Hollandois en firent de fer blanc, nous les, primes tous à la bataille de Fleurus. Je n'ai rien vû de plus propre & de mieux faits que ces fortes de pontons, qui me parurent beaucoup plus légers que les nôtres. Je ne les ai plus vûs depuis, car j'étois fort jeune en ce terns-là : je ne laissai pourtant pas de juger qu'ils étoient commodes. J'ignore encore l'inventeur des bateaux de cuir, qu'on lie à des chassis de sapin, qui sont infiniment meilleurs que les pontons ordinaires pour hâter les entrepriles, & donc les Allemans se servent aujourd'hui. Je ne le chercherai pas chez les Modernes, puisqu'ils ne sont pas les premiers qui s'en foient fervis. Je les trouve dans Ammien Marcellin dans la guerre de l'Empereur Julien contre les Perses, qu'ila décrite en stile poëtique & empoulé; ce qui ne convient guéres à un homme de guerre. Il rapporte les passages du Tigre, de l'Euphrate, de l'Halys & de plusieurs autres grandes rivières sur les ponts de bateaux , dont l'armée de Julien ne fut jamais dépourvûe; mais après la mort de ce grand Capitaine, qui fut tué dans la bataille contre Sapor, & que Jovien lui eût fuccédé, les reliques de cette armée passérent le Tigre, les uns à la nage & les autres fur quelques bateaux, n'aiant pas eu la patience d'atendre, dit Ammien, un pont de cuir qu'on devoit dreffer fur le fleuve pour faire passer l'armée. Sapor Roi de Perse n'étoit pas moins fourni des choics nécessaires pour faire des ponts sur les plus grands fleuves, puisqu'il en dressa un fur le Tiere après la défaite de Julien, où les vaincus apprirent qu'il avoit passé, & qui fut fait avant que les Romains en euffent eu la moindre nouvelle, & dans le tems que ce fleuve étoit extraordinairement débordé.

Je pancherois fort pour les pontons de cuir bouilli plutôt que pour les autres, qui font faits de bois de chêne bien cabaté, ou de cuivre ou de fer blanc : ceux-ci font plus lourds & plus difficiles à transporter, au lieu que ceux de cuir sont plus legers, d'une moindre dépense, & plus propres pour les entreprises promtes & subites. Ceux

(a) De prache sept ê-fije en feyns de piración I Voici encore une métode dont les No-decres é non ferreis pe no diris apui en el l'inverser. Di su'i presiper cols fue le Pour decre de se forte se non ferreis pe no diris per proposit i crisi qui éroir charge de la confundión de nos pours mais comme Il me die, aper la su'aver perspices i maniére de les fires, eque 'toniu une che ic commune, je n'ess r'en i sili repliquer: je lui di fealement la figure de ces pasiers, qu'il filloit tirur de la forme d'a me cut, les les requires réalisée et ples res, que que pasier don connentie positie. de fix ou sept quintaux. Ils sont plus fermes que les ancres.

qui n les approuvent pas prétendent que les vers s'y metreut aissenent, que les fouris et accommodent. Le qu'il feroit aisse de remoider à cut inconvénient per le note normal on répond à cela qu'il feroit aisse de rémoider à cet inconvénient per le moine d'une graiffe qui peut les garaziné de bous ces défauts, de crete graifie et trouvée. Je ne siai fi lon s'en fert en Allemugne, j'en ai eu le ferret d'un des plus s'avans Officiers Généraux de l'Europee; je le tiens bon après les épreuves que j'en ai faires. Voil à ce que j'avois à dire des ponts de latreux des Anciens, qui ne sont nullement différent des nôtres dans leur confruction. Je fine paule pas i ci, ils étrouvent très-bien expliquee dans les Mémoires d'Artilkerie de M. de Saint-Remi, qui eft un excellent Livre. Il 1y a plus d'art qu'on ne penie dans le confruction de pones fur les grandes rivières, comme le Rhan, le Dasube de la Rhône. Le plus fabile, je plus actif de le plus intelligent homme que j'ute comme en mi vie pour d'effer un poet dans un inflant, écor fest M. Martins. On on trouve de priet en galactes, de la destination de la vient de l

## CHAPITRE XIII.

Antiochus marche contre Artabazane, qui se soumet. Juste punition des viues ambiticuses Alemnias. Achte se tourne contre Antiochus. Conseil de guerre au sujet de l'expedition contre Ptolemée. Escalade de Seleucie.

Ntiochus fier d'un fi heureux fuccès, pensa ensuite à se faire craindre des Princes Barbares qui confinoient à ses Provinces, & qui commandoient, afin qu'ils n'eussent pas dans la suite la hardiesse de fournir des vivres aux rebelles, ou de prendre les armes en leur faveur. Résolu de leur faire la guerre, il voulut commencer par Artabazane. qui lui paroiffoit le plus à craindre & le plus entreprenant, & qui avoit fous fa domination les Atropatiens & les autres nations voilines. Cette guerre n'étoir point du tout du goût d'Hermias. Il y avoit trop à rifquer dans ces hautes Provinces, il en revenoit toujours à son premier dessein de prendre les armes contre Ptolémée. Cependant quand il sçut qu'il étoit né un fils au Roi, la pensée lui vint qu'il pourroit bien arriver quelque malheur à Antiochus dans ce pais, & qu'il pourroit fe présenter des occasions de lui faire perdre la vie. Il consentit donc au dessein du Roi, persuadé que s'il pouvoit une sois se désaire du pére, il feroit immanquablement Gouverneur du fils, & par-là maître du Roiaume.

La chose résolue, on franchit le Zagre & on se jette sur le païs d'Ar-

# HISTOIRE DE POLYBE,

tabazane. Ce païs touche à la Médie, & n'en est séparé que par des montagnes. Quelques parties du Pont le dominent, du côté du Phase, & il s'étend jusqu'à la mer d'Hyrcanie. Les hommes y font pour la plupart forts & courageux, on y léve furtout d'excel-lente cavalerie. Toutes les autres provisions de guerre s'y trouvent aussi en abondance. Ce Roiaume s'étoit conservé depuis les Perses, mais il avoit été négligé du tems d'Alexandre. Artabazane, qui étoit alors fort vieux, fut épouvanté, il céda au tems, & fit la paix aux conditions qu'il plut à Antiochus de lui imposer.

Depuis ce tems-là Apollophanes, Médecin du Roi, & qui en étoit fort aimé, voiant à quel excès étoit venu l'insolence & la fierté d'Hermias, commença à craindre (a) pour le Roi, & beaucoup plus encore pour lui-même. Il prit son tems pour parler au Roi, l'exhorta

(a) Commença à craindre pour le Rei & beau-sons plus encere pour lui-même.] Il vaut mieux pré-venir un grand mai, dit-on, par la moit d'un feul homme, que de lui donner le loitir de le faire en s'arrètant à des formalitez hors de faison en de pareilles conjonétures. Le Prince doit prendre de lui-même cette resolution. Rarement la conseille-t-on. Il semble que la prudence ne le permet pas, loriqu'il s'agit de favoris qui sont à la tête des affaires & dans un très-grand crédit: quelquefois on se voit torcé à le faire, lorsque ceux qui le confeillent font dans un aussi grand danger que le Prince lui-même. Apollophanes se trouvoit réduit à ces termes. Il vit bien qu'il falloit se hâter, affuré que tout le monde approuveroit ce qu'il proposoit, s'il n'échouoit dans son veroit ce qu'i proposoit, s'il à cessoire au saisse occusions, unant ne, occusions and entreprife. Il parcificit visiblement qu'il trichoit de le décirie de caux qui pourselle ni s'faire le main c'écoit un grand Ministre, à l'habites dumoinde ombrage, la mort d'Epigéne ourrit en quel l'Europe est redevable de fi liberté. Il sicomprises contre ion manie, or qual faction de fe definire de ceux qui pouvoient lui faire le moinde ombrage, la mort d'Epigene ouvrit enfin les yeux à Antiochus, qu'il derenoit dans la fervitude en le privant de fes meilleurs amis, dont il scholar de fa définire ouvrie mentre autorit.

ion Minifire hautain de cruel s'etait mis fur le pied de fe faire craindre à fon Maltre. On voit par les discours d'Apollophanes, qu'on avoit dé-couvert qu'il avoit dessein sur sa vie. Sejan eit un autre exemple de ces Ministres qu'i que prefque toujours, par un effet de la provi- tans, & fon autorité s'élevant par la diminution

dence de Dieu, que les grands crimes ne demeu-rent jamais impunis. On le peut voir par le fup-plice de Séjan, qui s'étendit fur toute fa famille & fur toutes fes créatures. Antiochus voulut jouir du privilége attaché à tout Souverain, de se défaire de traîtres célebres & redoutables par leur grand pouvoir sans aucune forme de procès, & surtout sorsque leur vie y est intéressée: car le bien public doit être préférable & passer par def-fiss les formalitez: Salus populi suprema lex este, dit Saluste. Les voies de fait ne doivent point être défendues, au fentiment des bons politiques, être défendues, au fentiment des bons politie quand il est question de prévenir des maux d'une extréme conséquence; tout ce qui peut asurer la tranquillité publique devient permis dans ces occasions, disent ils, & furtout lorsque la vie du

moit l'Etat & fon Prince, & il n'avoit pas moins en vue la gloire de l'un que l'intérêt & le repos public. Il vint dans un tems où la guerre étoit nécefiaire de indifpentable. & l'on verra il l'on approfondit bien les chofes, qu'à bien des égards il tachoit de se défaire, pour ne mettre auprès de lui que ses créatures qui lui étoient les plus dévouées: car il parolt par le narré de Polybe que fes ennemis, qui sembloient n'en vouloir qu'à lui, étoient eux-mêmes ceux de l'Etat, du moins la plus grande partie. On interpréta à crime les grandes charges où il monta, fans prendre garde que ses interets s'accordoient avec ceux du Prince forment des projets auffi chimériques qu'ils font & du public, & à cet egard je panche fort à criminels. Bien qu'il elt vancé les athires par croire qu'il n'avoit rien à le reprocher, quoique les perfidies les plus atroces, il le vit tout d'un fes ennemis penisfient tout autrement det motifs coup accable par la découverte de fes affeuve de fis actions. On ferroit bien malbeureux, dit coup accibil par la decouverte ce ses aureus ce ses accions. Un strois over immarureura a, un comporta, fanan Ministre farori ne poulla fi un Auster judicirca quedique pars, fio ef cott e avant fes declieis de avec plas d'aveuglemente foss a bligé de quitter le droit chemin, parce qu'en le m'ênce fouponeure, jaboux de Vyran. Il fusivant en travaille en même tenna si on insérêt: tomba comme Hermits, de comme préque tous car en augmentant tous les pours fou processes de la comme de l'auteure de femblable de felin Aufli de life leffe de d'Auteure (il importoit a ubien de cue qui on freir de femblable de felin Aufli de life life (il expire de Prince, il importoit a ubien de fi les actions d'honneur & de vertu ne sont pas l'Etat qu'il se fit nommer aux emplois les plus toujours reconnues & récompensées, on remar-éminens & aux Gouvernemens les plus impor-

de se tenir sur ses gardes, de se désier d'Hermias, & de prévenir les malheurs qui étoient arrivez à son frère; qu'il touchoit presque à son dernier jour, qu'il devoit se précautionner & songer à son salut & à celui de ses amis. Antiochus lui avoua qu'il haissoit & redoutoit Hermias, & le remercia de ce qu'il avoit eu le courage de s'ouvrir à lui fur cette affaire. Apollophanes jugeant par cette réponse qu'il étoit entré dans les dispositions du Roi, en devint plus hardi. Le Prince ne l'eut pas plutôt prié de ne se pas contenter de l'avoir averti, mais d'agir efficacement pour se tirer lui & ses amis du danger où ils étoient. qu'il parut disposé à tout entreprendre. Après être convenus ensemble de la manière dont on s'y prendroit, le Roi feignit d'avoir des pesanteurs de tête, on éloigna les Officiers & la garde ordinaire pour quelques jours, les seuls amis furent introduits, & on eut le moien d'entretenir en particulier ceux à qui l'on jugeoit à propos de faire part du fecret. Quand on cut trouvé ses gens, & la haine qu'on avoit pour Hermias rendoît la chose aisée, on se disposa à l'exécution. Les Mé-

de celle des Grands, il accrut en même tems bitieux & pts moins avides se hitoient de piller celle de son Maitre. Il falloit, pour ne laisser les particuliers, les autres les sinances de leur aucune ressource aux esprits tacheux, se faire ai Maitre, pour augmenter la misse des peuples mer & respecter des gens de guerre. Il y réulfit en les épuisant. Peut-on lite sins une extreme en se rendant seul dispensateur des récompenses indignation tout ce que nos Historiens rapportent & des honneurs militaires, pour les tenir dans la .de nos guerres civiles? Je laisse celles de la Refoumiison & la dépendance, & en clevant ceux ligion à part, quels étoient les prétextes des au-dont il connoissoit le mérite & la valeur aux plus tres? Rien de plus pitoiable & de plus criminel. grands emplois de la métice, Il forma par-la de Quels Héros que ces hommes qui en écoient les ons Officier: ,& en augmentant fa puissance par l'abaiffement de plutieurs Grands, il diminua celle de ceux, qui n'étant plus maîtres des graces du Prince, se virent tout d'un coup desertez de leurs amis & de leurs créatures: politique admi-rable, & à laquelle toute la France est redevable d'une florissante prosperité & de l'extinction des guerres civiles: car il falloit commencer par se poerres civiles: cer il failloi commenore per sentere maire des truppes de les attacher par entere maire des truppes de les attacher par la récompenié des bonnes actions te pur le chitiment des maraifes. Vaill l'entorité de foi son le chitiment des maraifes. Vaill l'entorité de foi son le chicompenié de l'entorité de foi son le chicompenié de Richéles fonges à remédier à

Le Cardinal de Richéles fonges à remédier à

On n'a qu'à lire les Historiens de ce tems-là. comme Ballompierre, Montrélor & tant d'autres, dont quelques-uns ont eu grande part aux trosbles, on y voit que les plus puissans n'avoient autre projet en tête que de s'emparer de la Souveraineté tous le pretexte du bien public, que les et en attendant mieux , ou du moins ils tadu Souverain , & d'augmenter par-la leur pou-rope par la grandeur de ses entreprites. Son in-voir & leurs revenus: car il n'y en aroti pas un flexibilité à ne point pardonner n'étoir pas l'en-feul qui ne le repût de vainnes espérances d'une droit le moints admisble de son hisnistie. grandeur imaginaire. Quelques-uns moins arti-

auteurs ! La paix failoit affez connoître quels étoient les motifs de leur prise d'armes. On pourroit très-justement leur appliquer le reproche que Philippe fit aux Étoliens, & un autre tout semblable que fit Denis le Miléfien à ceux d'Arcadie; " Vous faites, Meisseurs, leur dit-il, un bas & " un intime trafic de la guerre. Les maux de la guerre tont les richelles des Arcadiens, &

de si grands maux, ce qu'il ne pouvoit faire que sar des remedes violens & par la terreur. Ce ne fut qu'après s'être rendu absolument maître de l'esprit du Roi, qu'il vint à bout d'un si grand dessein avec toure l'adresse, la fermete & la pru-dence d'un grand Politique. Ce n'est pas ia un des moindres services qu'il rendit à son Maltie, factieux alleguent toujours pour ration de leur il le mit en état par ce moien de se faire crainprise d'armes, gardant pour eux le veritable su- dre & respecter au dedans par l'abaissement des Grands, door il en revint un ti grand bien, ou'en choient comme bieu d'autres d'attraper quelque peu de tems la France le fit resouter au dehors grolfe somme ou quelque meilleur Gouverne- par la politique serme & sage de ce grand hoinment , où its puffent te cantonner & trancher me, qui changea toute la face des affaires de l'Eu-

## HISTOIRE DE POLYBE,

decins répandirent que le lendemain il falloit que le Roi fortit d's le point du jour, & allir prendre le frais. Hermias & tous les amis qui étoient du complot vintent à l'heure marquée. Les autres ne s'y trouvérent pas, ils ne s'attendoient point que le Roi d'ut fortir à une leure fi extraordinaire. On part du camp, & lorfqu'on fur à un certain endroit défert, le Roi s'étant un peu écarré du chemin comme pour faisfaire à quelque betoin, on poignarde Hermias, peine beau-coup au dellous de la punition que fes ermes métrioient. Le Roi délivré de crainte & d'embarras, d'écampa & prit la route de fa Capitale. En quelque endroit qu'il paffir, tout retentifioit des éloges que l'on failoit de fes entreprites & de fes expolicis, mais furout de s'étre défait d'Hermias. A Apamée fa femme fur aufit tuée par les femmes, & fes enfinas par les caffairs.

Après que le Roi eut mis ses troupes en quartiers d'hiver, il dépecha vers Achée, pour lui faire des reproches d'avoir ofé se mertre le Diadéme sur la tête & se faire appeller Roi, & en second lieu pour l'avertir qu'on sçavoit la liaison qu'il avoit avec Ptolémée, & les excès ou cette liaison l'avoit fait tomber. En effet dans le tems qu'Antiochus marchoit contre Artabazane, cet Achée s'étoit flatté ou que le Roi périroit dans cette expédition, ou que quand même il en reviendroit, il auroit le tems de se jetter dans la Syrie avant que ce Prince y arrivât, & qu'avec le secours des Cyrrhestes, qui avoient quitté le parti du Roi, il feroit bientôt le maitre du Roiaume. Dans ce dessein il partit de Lydie à la tête de toute son armée. Arrivé à Laodicée en Phrygie, il se ceignit la tête du Diadéme, & prit pour la première fois le nom du Roi. Il écrivit aussi aux villes en cette qualité, poussé à cela principalement par certain banni nommé Spiris qu'il avoit auprès de lui. Il avanca toujours, & il étoit déja près de Lycaonie lorfque fes troupes voiant avec chagrin qu'on les menoir contre leur Roi naturel, se soulevérent. Achée se garda bien de persister dans son dessein après ce changement des esprits. Au contraire pour perfuader à ses troupes que ses vues n'étoient pas d'abord de faire la guerre en Syrie, il prit une autre route, pilla la Pisidie; & quand il se fut regagné l'amitié & la confiance de son armée par le butin qu'il lui fit faire dans cette province, il s'en retourna chez lui. Le Roi avoit été informé de toutes ces perfidies, & c'est la raison des menaces qu'il faisoit perpétuellement à Achée, & que nous avons rapportées.

Antiochus ne laiffa pas pour cela de donner tous ses foins à se dispofer à la guerre contre Protemée. Anant assemblé ses troupes à Apamée au commencement du Printems, il consulta ses amis sur la manifer dont on s'y prendroir pour entrer dans la Cœlesyrie. Après qu'on se fut sort étendu sur la sinuarion des lieux, sur les préparatiss, sur le fecours que pourroir donner une armée navale, Apollophanes, le mème dont nous parlions tout à l'heure, & qui étoit de Seleucie, refura tout ce que l'on avoit proposé & dit, qu'il n'étoit point raisonnable d'avoir tant de passion de conquérir la Cœlesyrie, tandis qu'on souffroit que Prolémée possedat Séleucie, la Capitale du Roiaume, le Temple pour ainsi dire des Dieux Pénates de toute la Monarchie; qu'il étoit honteux de laisser sous la puissance des Rois d'Egypte une ville, dont on pourroit tirer de très-grands avantages dans les conjonctures présentes: que tant qu'elle resteroit aux ennemis, elle seroit un obstacle invincible à tous les desseins qu'on avoit; qu'en quelque endroit qu'on voulut porter la guerre, cette ville étoit à craindre; que l'on ne devoit pas moins fonger à bien munir les places du Roiaume, qu'à faire des préparatifs contre les ennemis: qu'en prenant Séleucie, cette ville étoit si heureusement située, que non seulement elle mettroit le Roiaume à couvert de toute infulte, mais qu'elle feroit d'un grand secours par mer & par terre, pour faire réuffir les projets qu'on avoit formez. Tout le Confeil demeura d'accord de ce qu'avoit dit Apollophanes, & il fut résolu de commencer par le siège de Séleucie, où depuis que Ptolémée Evergéte irrité contre Séleucus l'avoit prise pour venger la mort de Bérénice, il y avoit eu jusqu'alors garnison Egyptienne. Antiochus donna ordre à Diognéte Amiral d'y amener une flote, & partant d'Apamée il vint camper à environ cinq stades de la ville proche du Cirque; il envoia austi Théodote Hémiolien dans la Corlesvrie avec un corps de troupes pour s'emparer des défilez, & veiller fur ses intérêts.

Voions maintenant la fituation de Séleucie, & la disposition des lieux d'alentour. Cette ville est située sur la mer entre la Cilicie & la Phénicie. Tout proche s'éléve une montagne d'une hauteur extraordinaire, & qu'on appelle le Coryphée. Là du côté d'Occident se brifent les flots-de la mer qui sépare Cypre de la Phénicie, & à l'Orient cette montagne domine toutes les terres d'Antioche & de Séleucie. La ville est au Midi de la montagne, dont elle est séparée par une vallée profonde, & où l'on ne peut décendre qu'avec peine. Elle rouche à la mer & en est presque toute environnée, la plúpart des bords sont des, précipices & des rochers affreux. Entre la mer & la ville font les marchez & le fauxbourg, qui est enfermé de fortes murailles : tour le tour de la ville est aussi bien muré, & le dedans de la ville est orné de Temples & de maisons magnifiques. On ne peut y entrer du côté de la mer que par un escalier fait exprès. Non loin de la ville est l'embouchure de l'Oronte, qui prenant sa source vers le Liban & l'Antiliban traverse la plaine d'Amyque, passe à Antioche, dont il emporte toutes les immondices, & vient se jetter dans la mer de Syrie proche de Séleucie.

Le Roi commença par faire offrir aux principaux de la ville de l'argent R r 2 &

& de grandes récompenses pour l'avenir, s'ils vouloient de bon gré lui en ouvrir les portes. Mais ses offres ne furent point écourées. Les Officiers fubalterues agant été plus traitables. Antiochus difpofa fon armée comme pour attaquer la ville du côté de la mer par une flore, & du côté de la terre par les troupes du camp. Il partagea fon armée en trois corps, & après les avoir animez à bien faire, leur avoir promis de grandes gratifications & des couronnes, tant aux Officiers qu'aux fimples foldats qui se signaleroient, il posta Zeuxis du côté de la porte qui conduit à Antioche; Hermogéne proche le Temple de Castor & de Pollux, Ardye & Diognéte furent chargez de l'attaque du port & du fauxbourg, parce que la convention faite entre les Officiers subalternes & Antiochus portoit qu'on feroit entrer ce Prince dans la ville, dès qu'il auroit emporté le fauxbourg. Le fignal donné, on attaqua de tous les côtez vigourcusement; mais la plus vive attaque fut du côté d'Ardye & de Diognéte, parce qu'aux autres côtez il falloit gravir & combattre en même tems pour aller à l'escalade; au lieu que du côté du port & du fauxbourg on pouvoit sans risque porter, dresser & appliquer les échelles. Les troupes de mer escaladérent donc le port avec vigueur, & Ardye le fauxbourg. Comme le péril étoit égal de toutes parts, & que les affiégez ne purent venir au secours d'aucun endroit, le fauxbourg fut bientôt emporté. Ceux qu'Antiochus avoit mis dans ses intérêts courent aussitôt à Léontius qui commandoit, & le pressent de dépêcher vers le Roi, & de faire la paix avec lui avant qu'il prenne la ville d'affaut. Léontius, qui ne sçavoit pas que ceuxci custent été corrompus, épouvanté de la fraieur où il les voioit. envoia au Roi, pour tirer de lui des assurances qu'il ne seroit fait de peine à aucun de ceux qui étoient dans la ville. Le Roi promit pleine fûreté aux personnes libres, & il y en avoit environ six mille. Quand il fut entré dans la ville, non sculement il ne sit aucun tort aux libres. mais il rappella tous les exilez, permit à la ville de se gouverner sclon ses loix, & rendit à chacun ses biens. Il mit aussi garnison dans le port & dans la citadelle.

#### CHAPITRE XIV.

Conquêtes d'Antiochus dans la Cælesprie. Expédient dont se servent deux Ministres de Ptolemée pour arrêter ses progrès. Trève entre les deux Rois.

P Endant que le Roi mettoit ordre à tout dans Séleucie, vinrent des lettres de la part de Théodote, qui le pressoit de venir dans la Cœlesyrie. Le Roi ne sçavoit quel parti prendre sur ces nouvelles. Nous avons déja vû que ce Théodote étoit Étolien de nation, & qu'après avoir rendu de bons offices à Ptolémée, non seulement on ne lui avoit témoigné aucune reconnoissance, mais que sa vie même avoit été en danger. Au tems qu'Antiochus avoit la guerre contre Molon, ce Théodote ne voiant plus rien à espérer de Ptolémée, & se défiant de la Cour, après avoir pris par lui-même Ptolémaïde & Tyr par Panetole, il follicita Antiochus de faire la conquête de la Cœlesyrie. Antiochus remit donc à un autre tems la vengeance qu'il vouloit tirer d'Achée, & laissant tout autre dessein reprit avec son armée la route qu'il avoit quittée. Il traversa la ville de Marsyes, & campa proche ses détroits de Gerre sur le lac qui est entre les détroits & la ville. Aiant appris que Nicolas, un des Généraux de Ptolémée, afliégoit Théodote à Ptolémaïde, il laissa les pesamment armez, donna ordres aux Officiers d'afsièger Broque, château situé sur l'entrée du lac, & suivi des armez à la légére il alla pour faire lever le fiége de Ptolémaïde. Nicolas n'attendit pas que le Roi fut arrivé. Il se retira & envoia Lagoras & Doryméne. l'un Candiot & l'autre Etolien, pour s'emparer des détroits de Béryte. Le Roi les en chassa & y mit son camp. La lui vint le reste de ses troupes, avec lesquelles, après les avoir exhortées de le fuivre avec courage dans ses desseins, il se mit en marche, & entra hardiment dans la belle carriére qui sembloit s'ouvrir devant lui. Théodote, Panetole & leurs amis lui vinrent au-devant. Il les recut avec toute forte de bontez, & entra dans Tyr & dans Ptolémaïde. Il y prit tout ce qu'il y avoit de minutions, entr'autres quarante vaisseaux, dont vingt étoient pontez & bien équipez de tout, ils avoient au moins chacun quatre rangs de rames; les autres étoient à trois, à deux & à un feul rang. Tous ces vaisseaux furent donnez à l'Amiral Diognéte.

Antiôchus aiant appris là que Ptolémée s'étoir tetiré à Memphis, & que toutes ses roupes étoient ramasses à Peluse, que les écluses du Nil étoient levées, & qu'on avoit arrêté les sources d'eau douce. Il abandonna le dessein qu'il avoit d'aller à Péluse. Il se contenta d'aller Rr 3 Rr 3

de ville en ville, & de prendre les unes par la force, les autres par douceur. Celles qui étoient peu fortifiées se rendirent de bon gré, de peur d'être maltraitées; mais il ne put se soumettre celles qui se croioient bien munies & bien situées, sans être longtems devant, & sans en faire le siège en forme.

Après une trahison si maniseste, Ptolémée auroit du mettre ordreau plutôt à fes affaires; mais la penfée ne lui en vint feulement pas, tant fa làcheté lui faifoit négliger tout ce qui regarde la guerre. Il faut qu'Agathocles & Sofibe, qui gouvernoient tout alors, tinffent confeil ensemble pour voir ce que l'on pourroit faire dans la conjonêture pré-Le réfultat fut que pendant qu'on se disposeroit à la guerre, on envoieroit des Ambassadeurs à Antiochus pour l'amuser, en le confirmant en apparence dans l'opinion qu'il avoit de Ptolémée, que ce Prince n'auroit pas le courage de prendre les armes contre lui, qu'il auroit plutôt recours à la voie des conférences, ou qu'il le feroit prier par amis de fortir de la Cœlesyrie. Nommez tous deux pour mettre ce dessein en exécution, ils dépêchérent des Ambassadeurs à Antiochus. Ils en envoiérent aussi aux Rhodiens, aux Byfantins, aux Cizicéniens & aux Etoliens pour traiter de la paix. Pendant que ces différentes Ambassades vont & viennent, les deux Rois eurent tout le loisir de faire leurs préparatifs de guerre. Pendant cet intervalle Agathocles & Sofibe restoient à Memphis, & y conféroient avec les Ambassadeurs. Ils faisoient les mêmes honnêtetez à ceux qui y venoient de la part d'Antiochus. Cependant ils appelloient & faisoient assembler à Aléxandrie (a) tous les étrangers qui étoient entretenus dans les vil-

(a) Ils applicar de fajicina affendir nou les dans un autre. Il faut bien produc parte de transper sai riente mervieur dans le voide de confincile les foldetes R de Oficiera maximires débur de Raismon.) Je crois que celui qui vou- avec les mercénaires de la respecta de la companya de la companya de la companya de la companya de mercénaire, & les premiers Rois on Républi- betandre le Grand croisent devenus les nigres, sit que qui el ferrirent de ces fiores de trouper, ne formence pas un corps par, ils avendires ne seroit pas peu embarasse: car il faut remonter bien haut, & percer bien loin dans les tiècles les plus rocules : encore ne trouveroit-on que tenebres. Quels que puissent être ceux qui s'en sont les prefages. Un Etat qui use d'une telle politique, ne sauroit être de longue durée. Si nous n'y etions pas accoutumez, nous trouverions peut-être foit etrange que certaines nations se vendifient à d'autres pour de l'argent, & se fissent suer pour vide porter les armes pour ceux qui leur faisoient le meilleur parti : que la guerre étoit leur paix , &c la paix leur guerre , c'elt-à-dire que lorsqu'ils ne l'avoient pas dans leur pais, ils l'alloient chercher

Les Juits, qui servoient dans les armées d'A-lexandre le Grand étoient devenus ses sujets. ils ne formerent pas un corps à part, ils s'entôles rent en différentes compagnies de ses troupes; mais les huit mille hommes que Sannacheriblui. amena pendant qu'il étoit occupe au fiége de Tyr, étoient fur le pied de troupes auxiliaires, miers fervis, ils n'esoient pas ce me semble fort & non pas comme mercénaires, comme Grotius (a) le pictend, de même que ceux qui s'enroloient suili dans les légions Romaines qui servoient en Asie, parce qu'ils étoient sujets des Romains, & l'on peut dire que ceux-ci n'emploierent presque point d'autres troupes dans leurs ; vre. Philippe le vieux, Roi de Macédoine, dont armoes que leurs propres fujers sous le régne de les armées n'étoient composées que de ses pro-pres fujers, distri de ces fortes de soldats, qu'ils cile (b), Auguste avoit conservé un comps de Ta-pres fujers, distri de ces fortes de soldats, qu'ils cile (b), Auguste avoit conservé un comps de n'avoient d'autre métier pour gagner leur vie, que troupes étrangeres, comme il y parut par le. Jour-

> (2) Groz de jure bel. & pag. l. 2. c. 25. (b) Tac. ann. 1. 1.

les du dehors du Roiaume. On envoioit pour en lever d'autres, & on amaffoit des vivres tant pour les troupes que l'on avoit déja, que pour celles qui arrivoient de nouveau. Ils décendoient tour à tour de

Journal de l'Empire, où se trouvoit l'état des ar- provinces en Afrique, de sorte que les Carthagi-moes & le nombre des soldats Romains & stran- nous se virent tout d'un coup réduits à leur seule mocs en le nombre des foldats Romains en étrangers. Les Egyptiens eux-mêmes ne prirent que Capitale: encore se trouvérent-ils bloquez par ces fort tard des soidats & des Officiers etrangers a leur foide. Les Grecs les appelloient etrangers foudoiez, pour les distinguer des troupes natiorales. L'ancienne milice des Rois & des Républiques de l'Atie, & des Grecs mêmes, étoit toute composce des propres sujets des Puissances qui étoient en guerre. Je crois que ce ne fut qu'après l'expedition de Brennus qu'on vit des foldats mercenaires en Alie, parce qu'une partie des troupes innombrables de ce Général, qui se répandirent comme un torrent qui emporte tout, en Orient comme en Occident, où ils firent de grandes conquêtes, a établirent dans la Thrace & fur les bords du Dannbe, & occuperent une partie du pais au-deli de l'Hélespont, & comme ils multiplierent beaucoup, ils se mettoient à la folde des Puissances qui étoient en guerre. Je pense que les Gaulois ont été les premiers qui aient fait métier de la guerre, & premiers qui aient fait métier de la guerre, & besucoup plus, & n'observent pas mieux la dif-vendu leur vie pour de l'argent. Les Egyptiens cipline militaire; ils désertent facilement loriqu'ils n'ont eu que fort tard des etrangers a leur fervice. On ne voit pas que les Medes, les Perfes & les Hébreux s'en soient servis dans les armées. Je ne trouve que les Syriens sous le régne de Da-vid & dans le second Livre des Rois qui tmitasfent les Gaulois de l'Atie. Cela fe voit dans la bataille de Medaba, que Joab remporta fur les Ammonites, qui firent lever à leurs dépens vingt monites, qui inrent tever a teurs depens vinge mille hommes de pied Syriens, que n'avoient que faire dans cette guerre, ét qu'ils joignirent aux troupes de leur nation. Sur ce pied-là les Syriens feroient les premierrs qui le feroient ven-dus & fait tuer pour l'intérêt des Puissances qui paioient le mieux.

Les plus grands hommes anciens & modern je parle ici des hommen d'Etat comme des plus grands Guerriers, n'ont jamais fait grand cas des graus suerriers, nota james late gain cauca-troupes étrangeres, bien que les Vénitiens se écr-vent de ces sortes de gens platôt que de leurs propres sujets: que s'ils s'en sont bien tronvez insantes par noe espèce de prodige, du moias fans aucune révolte considérable, cela ne prouve fans aucune revorte considerance, ceta ne prouve pas qu'ils ne puisfent eprouver quelque jour un fort femblable à celui des Carthaginois après la première Punique, par la rébellion des foldats é-trangers qu'ils avoient à leur folde, qui les rédui-firent aux dernières extrémitez, & ce n'étoit pas la première fois que cela leur étoit arrivé. Ce qu'il y eut de plus fâcheux, c'est que leurs armées n'étant composées que de mercenaires, qui avoient les meilleures places entre leurs mains, ils s'emparérent de la Sardaigne & la vendirent aux Romains, comme ils firent de toutes les autres

fo dats rebelles; & quand il n'y auroit que ce seul danger i courre, ce teroit encore beaucoup ; ce qui me persuade qu'il n'y a rien de plus contraire a la bonne politique & à la prudeuce, que de ne se servir que de troupes étrangères dont la fidelite n'est pas toujours fort atlurée. L'on 1emarque d'ailieurs qu'ils ne font pas plus braves que les propres sujets des Princes qu'ils servent, lorfque ces derniers font bien disciplinez: car ceux-ci ont plus de raison de bien faire que n'en ont les autres. On n'a pas vû que les Suiffes du tema de François I. aient mieux fait que ses propres fujets, outre qu'il leur est arrivé quelquefois de se mutiner & de refuser le combat. Depuis ce tems-là on n'a rien vu de semblable. C'est de toutes les nations la plus fage & la plus fidele, & dont les mœurs approchent plus des tems antiques. En général les foldats morcénaires coûtent craignent d'avoir affaire contre ceux de leur nation, ou qui leur font alliez. Si fande avanti la battaglia, dit Francisco Patrizi (a), non vuole ire ad affalto, combatto quando vuole, tradisce chi la paga, vende lui è le forteuze, all'appresentari il nemice si disordina, disordinara sugge, passa al ne-mice. C'est presque la tout le fruit qu'on tire de ces fortes de troupes, dit l'Auteur Italien, qui ecrivoit en 1583. Je ne lis aucun Auteur de l'antiquité qui ne

soit contraire au sentiment de la plûpart, qui ne se servent que de troupes étrangères dans leurs armées. Les Romains ont eprouve peu après la mort de Tibere, & même pendant la régne de cet Empereur, que les légions Romaines compo-sées presque toutes de citoiens Romains ou de leurs fujets d'Italie qui jouissoient du même avantage, dégénérérent peu à peu de leur ancienne vertu, & le corrompirent lorsqu'elles ne furent plus recrutées de ces mêmes soldats, maia de ceux qu'on lévoit dans les Gaules & en Afie; de forte que n'y aiant plus le même esprit ni le mê-me zele, quoique les foldats suffent tous sujets de l'Empire, la discipline militaire a'énerva, & tira peu à peu s sa décadence, & le mépris qu'ils fuitoient de leurs Empereurs qui ne faisoient plus la guerre que par leurs Lieutenans, acheva de les perdre. Tout cela joint ensemble engendra la désobeissance, & delà ils passerent à la mutinerie & à la révolte, il n'y eût plus qu'un feul pas à fai-re ; ce qui fit le même effet que fi toutes les

(a) Paralleli milis. di Franc. Patrizi cap. 6.

Memphis à Alexandrie, pour disposer tout de telle sorte que rien ne manquat. Pour le choix des armes & des hommes, ils en donnérent le foin à Echécrate de Thessalie, à Phoxidas & Mélite, à Euriloque de Magnéfie, à Socrate de Béotie, & Chopias d'Alore. Ce fut un grand bonheur (a) pour eux d'avoir des Officiers, qui aiant déja

troupes de l'Empire n'avoient été composées que « Sicile , comme ils peuvent faire aissment, à troughs us tellurjue another in the component up to profit in the control of the Component up to the local transcrients; care in a profit periode; a cut de de la grander of Pille. Uno pase dire plus de Romann naturel dans les kgons ; 8 korf- des Princes & des Republiques qui ne f servest qui existe propria de l'Emplus ; les legions que de troughe errangers pour la definité deleurs qui évoient campoes far les bords da Rhin n5- Eust, ce que les Corinthees divioient des thête context compolers que de Gaudais de Allemans : ones, "Leur puillance ed une puillance en-

fes affaires. On voit encore la même chose par grands Politiques: Machiavel s'est fort etendu la-la Lettre de Nic'as à ceux d'Athènes, pour leur dessis. Cette matière est grave & importante, rendie compte du maurais éstat de leurs affaires peut être trouverons-nous l'occasion d'en traiter au fiege de Syracufe. " Les étrangers qu'on a plus amplement dans le Tome fuivant. " levez par force, écris il, se dissipent, & ceux (a) Ce fut un grand boubeur pour eux

outre qu'il y avoit un grand corps de troupes " Fruntee, au lieu que la nôtre est en nous mê-Hollandoise qui le joignirent ensuite a Civilis qui " mes, & ne depend pas comme la leur d'un se-fe revolta contre l'Empire. fe revolta contre l'Empire.

"cours etraoger qu'on leur peut eniever à toute
Thocydide, Xeophon & Polybe font les trois ,, heure. ]e ne vois preique aucun exemple dans
Ecrivains de l'antiquité qui foient les plus oppo- l'Hifoire qu'on sit propoie un double avaorage, fez aux troupes étrangéres, bien que les Athéniens & une paie infiniment plus groffe à des mercés'en servissent comme les autres Grecs: ce que naires , si ce n'est dans Tacue. Car il pretend Thucydide nous apprend dans la harangue de qu'Arminius offroit des avantages exorbitaos & Péricles au peuple d'Athènes. ,. Il n'y a pas uo triple de la paie aux foldats Romains qui vou-s'embarquer dans une guerre trop difficile, toute viens de dire, inon qu'il est iofiniment plus ala Gréce aiant conjure contre Athènes, alleguoient vannageur à un Prince ou à une Republique de qu'il étoit à crainder qu'avec l'argent de Delphes composer ses armées de se propres sujets, que & d'Olympie ils ne debauchassent leurs mariniers, de recourir aux soldats mercenaires, & te metture mais il leur fit voir que la Republique avoit pour bien en tête qu'il naît par tout des soldats où il pilotes ses propres sujets, comme le reste de l'é- naît des hommes, & que s'ils manquent des prequipage. & que tout ce qu'ils avoient d'étrangers miers étant bien fournis des autres, c'est la faute etoit en rés-perit mobre. Cela ne laisse point du Souverair Car il n'est rien de plus aisse que de faire connoître combien il est dangereux de fe. de former une excellente milier, e. & des Officires. fervir de ces fortes de troupes, parce que les plus pour la conduire, & cela en moins de tems que riches & les plus puisfins sont toujours en état l'on ne pende. En veut-on un bel eaemple, cuter de les debuscher en leur ofifant des conditiens Pelopidas & Epaminondas, qui d'un nombre de de les debuscher en leur ofifant des conditiens Pelopidas & Epaminondas, qui d'un nombre de meilleures. Ces fortes de pratiques sont assez or bourgeois de Thèbes sans aucune experieoce de dinaires parmi les Princes de debaucher, sinon les la guerre en firent des soldats intrépides, ce seroit troupes en augmentant leur paie, du moins leurs remonter trop haut : contentons-nous de Pierre meilleurs Officiers, ce qui est le trait d'un Prin-ce ou d'un Ministre hable, comme il parolt par qui ait paru au monde depuis les anciens, qut a Sostice, qui non seulement attira en Egypte les changé ses propres sipies aupanavant mépriables, meilleurs Officiers de la Grece, pour les mettre en foldats intrepides, & tres-redoutables, en inà la tète des armées de Ptolémée, mais les mit troduitant dans ses troupes une discipline admien etat, en introduitant la milice des Grees & leur rable. Pourquoi recourir aux mercenaires finous ditcipline, de combattre comme des vieillestrou- avons dans notre país de quoi nous defendre? C'est pes bien commandees & bien exercées; ce qui le sentiment de Polybe, & de Tacite, & d'une rompit toutes les mejures d'Antiochus & ruina infinitéd'Auteurs ancieos & modernes, & des plus

(a) Ce fut un grand bombeur pour eux d'avoir des , qu'on a erròlez pour de l'argent qui penfoient Officer, qui aunt dija fervi font Demetrius the vertifa su pilique plusit qu'au combat, rencon-datignaus. La politique de certains Frinces ou rante tou le contraire, se vont rendre aux en-certains Ministres ancients de modernes, de de-", nemis qui font proches, où se répandent par la faucher les habiles Officiers les uns des autres,

fervi fous Demetrius & Antigonus, avoient quelque connoissance de la vraie manière de faire la guerre. Aussi mirent-ils toute leur application à bien dresser les soldats.

D'abord ils les distingérent par nation & par âge. Ils leur firent quitter leurs anciennes armes, & leur (a) en donnérent de nouvelles

& de les attirer à leur fervice par de grands hvan- tourné à tout autre qu'à Sofibe. Il eut fa reffourtages, est toute des plus fines & des plus pruden- ce dans les etrangers, & attira en Egypte les tes. Que cela foit contraire à l'honnête de s'enlever ainti reciproquement leurs meilleurs fujets recontens ou mal récompensez, je n'as garde de l'affûrer. On se souviendra des msximes de ceux ment que les successeurs de ces deux grands Malqui gouvernoient à Lacedémone & à Athènes, tres, n'en siant eu aucun befoin, ne eur avoient Plutarque nous les apprend. Il eut pû mettre en pas témoigne toute la reconnoissance qu'ils mérijeu ceux qui gouverooient en Egypte, en Afie, toient, de forte qu'ils les iaisséenn pour être à Carthage, & presque dans tout le monde en-beaucoup mieux ailleurs perte irreparable. Car entier. Il y a même apparence qu'on les pra- un Prince qui s'en dépouile ne squaroit en faire tiquera tant qu'il y aura des Princes & des Républiques au monde. Les Lacédémoniens ne reconnoilloient d'autre justice, nul plus grand bien que celui qui aidoit à l'agrandissement de l'Etat, & c'étoit parmi eux ., la regle & la mesure du .. droit & de l'honnête , dit un Auteur , & fi u-" ne chose etoit uti'e au public, elle passoit des-" la pour légitime. C'étoit marcher dans la rectitude morale du Prince, que de ne se point re-Licher de cet admirable principe. Sur ce pied-là je prens droit de conclure, qu'un Prince fait fort prudemment d'attirer à son service tout ce qu'il y a de meilleurs Officiers dans les troupes de ses voitins, & l'on peut dire que le Ministre de Ptolemée fit le trait d'un très habile homme Tout autre que lui se sut trouvé très-embarasse. Combien s'en trouve-t-il qui l'ont imité? Ceux qui ne l'ont pas fait s'en font mal trouvez 11 n'y a pour tant rien de plus facile, puisqu'il arrive affez souvent que les gens du premier mérite & à grands salens se trouvent éloignez des honneurs & des bienfaits du Prince, & éprouvent même tous les dé-

Le Maitre de Sofibe paffoit tout fon tems à jouer du tabourin & dans la crapule, il ne penfa jamais à conferver fes bons Officiers, & hiffa tomber & corrompre la discipline militaire. Une Courtifanne & une foule de Petits-Maîtres trèscorrompus, qui composoient toute sa Cour, é-toient-ils geos à lui inspirer de bons sentimens, & à lui donner de bons confeils? Si Sofibe eut pris plutôt le timon des affaires, il lui eût appris qu'un Prince doit conserver autant qu'il peut dans la paix des Officiers qui l'ont fervi pendant la guerre, & qu'en s'en privant, ou les laissant sans recompense, ou fans en faire un grand cas; les uns se dégoûtent, les autres vont chercher la guerre ailleurs, ou négligent la discipline militai-re, & les bons écoutent les propositions des étrangers. Quoiqu'il en foit, son Ministre ne trou-Tom. V.

meilleurs Officiers & les plus experimentez de la Grece, qui avoient fervi fous deux habiles Chefa de Guerre, Demetrius & Antigonus. Apparemune plus grande. Il est asse de trouver des hommes, & très-mal aife, après les avoir ameutez, d'en faire des foidats, & ceux qui en font capables sont aussi rares que ceux qui doivent les com-mander. Soube attira ou débaucha tous ces genslà, ce qui fauva l'Egypte & faillit à causer la perte d'Antiochus: car il trouva les Egyptiens auffi bien exercez, & plus même que ses propres troupes, & des Officiers excellens accoutumez aux occa-

Les Rois de Perfe ont été les mieux pourvûs de bons Officiera, & par conféquent de braves toldats & d'habiles Généraux. Austi ils ne negligroient rien pour en avoir des uns & des autres. Les mécontens de la Grèce y trouvoient toujours un azyle honorable, & des emplois conformes a leur merite. Themistocles fut dignement récomsense. ('e grand homme étant persecuté par sea Citoiens juiqu'au point qu'on en vouloit à fa vie fe ret ra auprès d'Artaxerxes Roi de Perfe, auquel Plutarque fait dire ces paroles remarquables, qu'il prioit ,, fon Dieu Arimanius d'envoier toujours a fes ennemis de femblables penfees, & de les " porter à se défaire de leurs plus grands person-

(a) Ils leurs firent quitter leurs anciennes armes, de leur en donnérent de nouvelles felon qu'elles convessions à chacam.] Ce passage de mon Auteur est fort remarquable, & me semble si bon & si digne d'être observé des Princes & des hommes d'Etat, que je ne puis me dispenser d'y faire quel-ques réflexions. Il y a de quoi admirer la force des prejugez de la coutume a l'egard de certains ulages, de certaines pratiques, & certaines mo-des qui font quelquefois capables de nous precipiter dans les plus grandes infortunes. Je me borne ici aux feuls utages qui regardent la guerre, foit dens la nature des armes, ou dans la façon de se ranger & de combattre, ce qui n'est pas ii-ne chose de peu d'importance; car souvent l'ava ni Officiers, ni foldars, ni homme qui valût bandon de certaines armes tur la bonte desquelpour mettre à la tête des armées. La cervelle cut les on n'aura pas reflechi, ou notre opinilitrete à selon qu'elles convenoient à chacun. On changea la distribution des corps, & les rôles qu'on en faisoit pour donner la paie aux soldats, & l'on forma une ordonnance militaire propre au tems. Les foldats furent exercez for de nouveaux ordres, & for les mouvemens que chaque arme particulière demandoit. Il se faisoit des revûes générales, où on les avertiffoit de leurs devoirs. Andromaque d'Afpende & Polycrate d'Argos leur furent d'une grande utilité pour cette réforme de la discipline militaire. Ils étoient venus tout récemment de Gréce, tous deux pleins de cette hardiesse & de cette industrie si naturelles aux Grecs: tous deux autant diftinguez par leur patrie que par leurs richesses, quoique Polycrate l'emportat sur l'autre par l'ancienneté de sa famille, & par la gloire que Mnœsiade son père s'étoit acquise dans les jeux olympiques. A force d'animer les foldats & en particulier & en public, ils leur inspirérent du courage & de la valeur.

Tour

conferver les anciennes plutôt que celles qu'on fon, tant elle a de force & d'empire; car elle nous fait voir plus syantageures, conduit à de n'ell pas leulement capable d'émouller les fens & trés-grands maux; la necellue même de kechan- les fentimens : mais els tait pis sencre fur l'elprit nouvelles pratiques qui tendent toutes à la p section, & par confequent à nous affürer la victoire, ne peuvent être négligées fans attirer fur l'Etat une infinité de malheurs, lorsqu'il arrive soit un habile homme, en même tems qu'il penfa à renverser, à tout changer dans la discipline militaire, dans la manière de se ranger & de combattre de fon pais, & dans la nature des armes au l'importance de ce changement, l'Egypte changeoit de Maltre, & affürement Antiochus ne fe füt pas trup morfondu à faire cette conquête. Si les Gaulois très-mal armez (car leur tactique étoit . bonne; ) fi les Grecs eux-mêmes euffent change dans leurs armes en mélant les longues avec les courtes, ou pris celles des Romains ; je panche fort à croire que ces derniers n'eussent fait qu'une afsez petite figure dans le monde: peut-être que leur République eut fini à la première visite que les Gaulois leur rendirent dans leur pais, ceux-ci fe fussent même établis dans Rome, & il n'eut saitonnables, comme les véritables Sçavans, à l'egard de leurs ouvrages, en parlent encore avec

ger par rapport à l'ennemi, ainti que les autres & fur la raison, & nous préoccupe tellement & fa excellivement, que ceux qui en font entêtez, ne croient pas qu'on puisse attaquer les plus bizarres extravagances & les usages ou pratiques les plus ridicules, fans chaquer les lumières du fens comque l'ennemi a des armes ou une manière de com-batre & de le ranger qui sont visiblement plus des usges, & des pratiques généralement reçues avantageuse. Sile Ministre de Ptolémec qui 6- en France comme chez tous nos vossins, les unes médiocres & les autres mauvaises ou très-défectueuses, que les plus habiles auroient prises pour escellentes, & surgient crû qu'il ne s'y pourroit rien ajoûter, fans les tirer de l'état de perfection pour prendre celles des Grecs ou de ceux contre où elles fe trouvoient. Nous avons pourtant vu lesquels il alloit entrer en guerre, n'eut pas con- avec assez d'etonnement que le bon n'a pas touou este le trouvoient. Nous avons pourtam vu avec affes d'etonnement que le bon n's pas tou-jours prévalu , & pendant que nous avons fait des changemens dans la façon des armes a feu de nour instaterie, en quittant & abandonnant le mou(quet pour le fuil). & a jouité en même tems à celui-ci, la baionette à douille au bout, pendant, dis-je, que l'on s'elt attaché à ce qu'il y a de meil-leur, & qu'on l'a embrasse malgré les préjugez de la courume, & que l'inventeur a essué et sisé toutes les oppositions imaginables, quelqu'un s'a sist fans beaucoup de réflexion de propoier de retrancher la pique, & il en vint à bout. La seule arme comme je l'ai si souvent ditailleurs, & qu'on ne scauplus été question de ces Romains tant vantez & roit trop répéter, la seule qui soutient nos bouches à sort révérez, que les gens de guerre les plus à seu, & que Montécuculi appelle avec raison la reine de toutes, bien qu'elle foit imparfaite dans fa longueur comme dans son ser. La maxime de Tacite, qui dit qu'il faut toujours manufacture commons imaginations que nou trons manufacture de l'acter, qu'on ce qui a tropport se vons en credit intorius de nous, di Mentrages, le raine en vieillifiant, s'ell trouvée trancé. Be indiffére en norre ame par la francées de nou l'égrat de nou bouches à feu, qu'on ne fauroir et l'est de l'acter de l'acter

Toutes les personnes que je viens de nommer eurent des charges chacun selon son talent particulier. Euryloque eut sous lui les trois mille hommes de la garde: Socrate deux mille hommes d'infanterie à rondaches: Phoxidas Achéen, Ptolémée fils de Thraseas & Andromaque exerçoient la phalange & les Grecs foudoiez. Les deux derniers commandérent la phalange, qui étoit de vingt-cinq mille hommes, & Phoxidas les Grecs au nombre de huit mille. Les fept cens chevaux qui font le corrége du Roi, la cavalerie d'Afrique & celle qui avoit été levée dans le païs, tout cela faisant environ trois mille chevaux, fut mis sous le commandement de Polycrate. Echécrate, qui avoit merveilleusement exercé la cavalerie de Gréce & toute l'étrangére, lesquelles montoient ensemble à deux mille chevaux, fut d'un grand secours dans la bataille. Personne n'apporta plus de soin à dresser les troupes qui lui furent confiées que Cnopias. Il avoit

ju'il y ait parmi elle différentes fortes d'armes. Puisqu'il y en a de deux fortes dans les armecs cavalerie & infanterie, il faut donc que celie-ci puille se défendre contre l'autre en raie campagne. S'il n'y avoit que de l'infanterie dans une armée, je ne trouverois pas étrange qu'on cut la l'harmonie, les coupa, & ne se soucia pas se abandonne les armes de longueur, qui font la les accords en seux ramplis, dit-il; il lai abandonne les armes de songueur , qui tous force & le foutien der plus courtes, & ieur don- forffit, peur les condamner, que ce foit une attéra-nent plus d'avantages car celles-ci n'en rencon- tiens de la wielle façon. Polybe & Phutzuque sair-tent aucun dans un nais favorable à la cavalerie, lui, louent Phioperence, le plus grand Capitaine trent aucun dans un pais favorable à la cavalerie, quand elle est bien menée & bien resolue , & quand eue ett tien mence de tatt un vere du joug des Romains, deja trop puilfam-quale rakandome fur un batailon, ou fur un vere du joug des Romains, deja trop puilfam-grand corps d'infanterie rangé felon la coutume ment ciablis par leurs victoires, de ce que ce de ce tems-ci, dont on le defera, je m'afflue, grand homme changes tout l'ordre des Grees avec le tems, le cavalerie lui patiers atément ur dans leur façon de se ranger & dans celle de avec le tems la cavalerie lui patiera aifement iur dans leur façon de se range se dans celle de le ventre pour peu qu'elle s'abandonne dessus, leurs armes, & prit ce qu'il trouva d'imitateurs tant qu'elle sera dépourvue & depouillee d'armes dans les Romains. Etant né pour commander , de longueur. Ce que dit Tite-Live est vraidans dit le même Montagne , il favoit uen feulement de longueur. Ce que dis Tunc-Larc est visiones dit se mone Montagne, a l'apous un placement ce cas-ci, que tout changement, noue musiation cammanie film la liste, me mais une lais mente introduite dans un exhibitement de longue per- quama la ndesplis publique le requientir, ce que dictivision, ne fit piantis bon ni lomble. Adé tout grand Ceptaine fren. Celt ce que Michrinalia mamm ex notique probabil sij. a il la finat date het force de fiue, un apport de l'aureque. Publication de la distribuir de conducte de la distribuir de constructe de la distribuir de la distribuir de la distri reur des notes de La menvelle édition de Montagne, tageules que celles de ses troupes, il en sit for-, qu'il fautroit conferver les utages les plus bi- ger de semblables, dont il n'eut pas lieu de se

est contraire aux régles de la guerre, par la rai- & ne haise guéres à gianer, ce me semble. Ce fon qu'il faut en 10ut à l'égard de l'infanterie qu'il dit de l'Ephore Emerèpes a bien des exemples, il l'a tiré de Pluturque dans les dits nota-bles des Lacedemoniens. Cet homme tout plein des préjugez de la coutume, aiant feû que Parinys avoit ajouté deux cordes à la musique, bien loin d'admirer l'inventeur, qui augmentoit par-li l'harmonie, les coupa, & ne se soucia pas si de la Grece, & qui vint trop tard pour la déliqu'il industion conferer les siègne les plus bis gré de finhibbles, dont il n'eur pai fou de le martes, autigne les variennes donnes tous-tenent. Mais un égrite comman n'aux grates jours de définiteurs. Et lu ne l'en trouve que de rient changer, fi ce n'eft dans des hagrelles tours à l'égret de certain sugne les plus mans-mitteurs. Personnes peut de ce qu'il y a d'une vin de la peut pitre fur la coutume qu'en ne scaurent trop paier, premiers à donner l'exemple ? » Qui se mêle

environ trois mille Candiots, entre lesquels il y avoit mille Néocrétes, dont il donna le commandement à Philon de Cnosse. On avoit armé trois mille Afriquains à la manière des Macédoniens . & Ammonius les commandoit. La phalange Egyptienne consistant en vingt mille hommes, étoit conduite par Sofibe. Il y avoit outre cela un corps de quatre mille Thraces & Gaulois, levé depuis peu tant de ceux qui demeuroient dans le pais, que de ceux qui vinrent d'ailleurs se présenter, & c'étoit Denis de Thrace qui étoit à leur tête. Telle étoit l'armée de Ptolémée, & les différentes nations qui la composoient.

Cependant Antiochus pressoit le siége de Dure, & tous ses efforts

, de choifir & de changer, dit encore Mentagne, " usurpe l'autorité de juger, & se doit faire fort " de voir sa faute qu'il introduit. Dès qu'il desnontre l'un & l'autre, on doit lui être t ès obli- des plus grands Maîtres qui fut au monde. Si gé, & furtout lorsqu'on le soutient par des faits ce Guerrier celebre n'est pas imaginaire dans se par l'expérience: dés-lors 70n ne doit pas l'Austeur Grec, ce que Jai de la pence à renire, trouver étrange qu'on parle d'un air déclisif, car car il l'est un punoins dans Herodote, qu'il air to par traverence.

In the part of the par le reproche de vanité & d'immodestie est injuste & tres-malhonnése. Les Princes, ou ceux qui iont à la séte des affaires ; & qui donnent le branle à un Etat, à l'égard de la guerre, doivent se faire un étude particulière & très-terieuse des abus ou des pratiques mauvailes, qui pruvent avoir des fuites facheuses, & voir fi les changemens qu'on propose de faire n'ont rien de defectueux, s'ils tendent à une plus grande per- mille Perfes qu'il amenoit à son secours, & qu'il fection, & s'ils sont plus avantageux à l'Etat; se sut informe du nombre des troupes qu'il pouce peur que ce que nous rejettons ne soit suivi voit mettre en campagne , & de celles de ses de nos ennemis, qui se trouveront plus dociles , ennemis ; Dites-moi appararat, lui demanda-ou qui n'auront pas les mémes passions. Car , 1-81, quelle est la façon de combattre de ces alors nous ferions les premiers les dupes de no-

la main. Il fondit fur eux bravement , & les au vent le foin de porter ses coups à l'ennemi? N'est-ce pas l'epée qui fait toute la force & l'avantage du foldat? Les nations belliqueuses decident-elles leurs combats autrement qu'en joignant l'ennemi l'epée i la main?

Et qu'à ferre velint permittere valuera ventis: En . s habet vires , & gent quecumque virorum eft. Bella gerit gladite.

C'est Lucain qui dit cela, il dit vrai. Cyrus l'avoit pensé avant lui. C'étoit un grand Capi-taine, & Xénophon nous le donne comme un phon étoit lui-même un très-grand Maître, indépendamment de son Héros, qui introduisit une nouve le discip îne dans ses troupes & de nouveiles armes. Ecoutons son Historien dans M. Charpentier, car on ne scauroit affez etablir une vérité li importante qu'en ajoutant les faits aux raison-

Des que Cyrus eut joint Cyarare avec trente » nations? C'est presque la même de la nôtre, tre opinistreté.

Je ne spain de nos Je ne spain quel fut eet Officier, qui dans un gens & des leurs se servent de l'arc & du jaurents contre les Fipagnois dans les guerres du « velot. Avec ces armes-is, dit Cyrus, d'i sac embat contre les Fipagoiss dans ses geerres que "recor. Avec ces avine-va, que cyrau, «i mais refinent, fossi le Ministère du Confinali de Ri"refinent, fossi le Ministère du Confinali de Ri"refinent, fossi le Ministère du Confinali de Ri"refinent de la presentation de Ri"refinent de la presentation de Ri"refinent de la presentation de la refinentation de la presentation de la presentation de la presentation de la finentation de la presentation de la presentation de la finentation de la presentation de la finentation de " dans une petite qui lui fera oppoice, que la mit en fuite: methode qui fut trouvée très-con- , petite n'en pourra bleffer du côté de la grande. venable à l'humeur impetueuse de la nation, & " Si cela est ainsi, dit Cyarare, il n'y a point de dont on fe fervit par la fuite. Pourquoi laisser " meilleur expedient que d'envoier en Perse pour sy demander un plus grand fecours, & re-sy montrer que si nous fommes défaits, ils auront ensuite les ennemis sur les bras. En vérité. s, répondit Cyrus, quand tous les Perios feroient " ramastes ensemble, je ne crois pas que nous " fuilions encore épaux en nombre aux enne-" mis. Que vous lemble t-il donc plus i propos " de faire, dit Cyax re? Pour moi, repondit " Cyrus, si j'etois à votre place, je ferois saire m promtement pour tous les Perfes qui viennent, après

n'aboutiffoient à rien. Outre que la ville par sa situation étoit trèsforte, Nicolas ne ceffoit d'y jetter du secours. Enfin les approches de l'hiver le déterminérent à se rendre aux sollicitations des Ambassadeurs de Ptolémée; il consentit à une tréve de quatre mois, & promit que pour le reste on le trouveroit toujours fort raisonnable. Cela étoit bien éloigné de sa pensée; mais il se lassoit d'être si longtems éloigné de fon Rojaume, & d'ailleurs il avoit de bonnes raisons de prendre ses quartiers d'hiver à Séleucie. Car il n'y avoit plus lieu de douter qu'Achée ne lui tendit des piéges, & ne s'entendit avec Ptoléméc.

naprès moi, des armes telles que portent les de bonnes armes accroissent l'ardeur & le coura-, Gentilshommes qui iont dans l'armec, c'est-à- ge des soldats. Germanicus pour animer ses sol-" dire une cuiraffe pour couvrir l'eftomac : le pe- dats à affronter les Allemans , leur fit voir le , tit bouclier pour le bras gauche, le cimeterre desavantage de leurs armes. ", Que les Allemans ", ou la ha-he à le main droite. Par ce moien ", ne pourroient pas manier leurs grands bouchers, » vous ferez que nos gens iront à la charge avec ", ni leurs longuez piques, par des halliers & des-» plus d'all'arance, & que les ennemis noiront ", tronce d'arbres, comme le foldait Romain cou-" plus d'afturance, & que les ennemis noirront " tronce d'arbres, comme le foldat Romain cou-les attendre de pied ferme Aussi comme nous " vert de ses armes feroit son épée & son javelor, " prendrons le soin de combattre tont ce qui " qu'ils prissent garde seulement à redoubler seurs " fera tête, ce sera affaire à vous & à votre ca- " coups, & à chercher le visige désarme de l'en-" valerie de poursuivre ceux qui tourneront le ,, nemi; que les barbates n'avoient ni cuirasses, dos, afin qu'ils ne puissent ni fuir en surete, ,, ni armet, & que leurs boucliers d'osier, on de " ni se rallier. Cyaxare jugea qu'il avoit raison, " bois peint seroient de soible réissance contre .. & fans p'us fonger à mander de nouvelles ,, troupes, il fit faire les armes dont il lui avoit ,, parle." J'ai cru devoir rapporter tout ce paffage, qui contient d'excellentes instructions pour les Ministres & les Généraux d'armees, & qui leur apprend que l'on ne doit jamais s'opposer à des changemens de grande importance. Les Romains étoient si peu contraints à l'égard des usages mêmes de la plus longue prescription quant à leur discipline militaire, & à leurs armes qu'ils à leur disciplice mitinaire, & a leuru armen qu'in man dansé et plaines, cu les armen defenires des les changement a cour moments pur certe liege Romaine ne lainbieze pas que d'étre in commen-préfédent de la Circuct de la gourre. Ce qui nous , traite sux Komista, " dit cet Hifferin data la spepered qu'il ne l'intern énéglique l'origit à s'agit praines explosan de térmanais armés et chémie, d'une projestions qu'i tred à la priféction de su « n. , la pétineur des armes, la longeme de la general. Ce que de l'it-l'elle après l'évile, eff. ) pouvoirent ai sauscen i reudes ni fe tenir évri-trier sit à titué-dispué de renurque, qu'une nou-, me pout lancer le juréou. Au lieu que les celle méthode de combatter, à de étament diffe. Che culture da courant se de férnibles rencourant se rentes de celles dont on se ser communément & ,, tres, & plus robustes que nos soldats, avoient plus avantageuses, sont terribles à l'ennemi qui ,, encore l'avantage de leurs longues piques, can'y elt pas accoutume. Il est certain aussi que s, pables d'atteindre de loin.

" leurs epces. Qu'il n'y avoit des piques qu'aux " premiers rangs " & que le refle n'avoit pour " armes qu'un bâton brûlé. Il n'y a pas ce me semble de meilleur moien d'encourager les soldats, que de leur reprelenter le defaut des armes de leurs ennemis, & le grand avantage des leurs qui nous portent à les joindre. Il parolt pourtant par ce que dit Tacite, que les Romains redoutoient extremement les longues piques des Allemans dans es plaines, car les armes defensives des

#### CHAPITRE XV.

Combats sur terre & sur mer entre les deux Rois. Antiochus vainqueur entre dans plusieurs places.

A trére condue, Antiochus envoia des Ambaffadeurs au Roi d'Egypte, avec ordre de lui rapportrer au plutôt les diflocitions de ce Prince, & de lo venir joindre à Seleucie. Puis aiant mis des garnisons dans les différens poltes, & confié le soin des affaires à Théodote, il reprir la route de Séleucie, où il ne sur paptutôt arrivé qu'il distribua ses troupes en quartiers d'hiver. Du reste il ne sit pas grande attention à exercer fon armée, persuade qu'étant déja maitre d'une partie de la Cœlesyrie & de la Phénicie, il feroit aidment & sans combat la conquête du reste. Il se flatori d'ailleurs que la chose se décideroit de gré à gré & par des consérences, & que Prolémée n'ostroir pas en venir à une bataille. Les Ambassadeurs de part & d'aurre écoient entrez dans le même sentiment, ceux d'Antiochus par les honnétetez que Sossible leur avoit faires à Memphis, & ceux d'Prolémée, parce que Sossible avoit empéché qu'ils ne vissen.

les préparatifs qui se faisoient à Alexandrie.

Selon le rapport des Ambaffadeurs d'Antiochus, Sofibe étoit préparé à tout événement, & dans les conférences qu'avoit Antiochus avec les Ambassadeurs d'Egypte, il s'étudioit à leur faire voir qu'il n'étoit pas moins supérieur par la justice de sa cause que par ses armes. En effet quand ces Ambassadeurs furent arrivez à Séleucie, & qu'on en vint à discuter ce qui regardoit la paix en particulier, selon l'ordre qu'ilsen avoient reçu de Sofibe, le Roi dit qu'on avoit tort de lui faire un crime de s'être emparé d'une partie de la Cœlesyrie, qu'il l'avoit seulement revendiquée comme un bien qui lui appartenoit : qu'Antigonus le borgne avoit le premier conquis cette province, que Séleucus l'avoit eue fous sa domination, que c'étoient là les titres authentiques sur lesquels il étoit fondé à se la faire rendre par Ptolémée, qui n'y avoit aucun droit : qu'à la vérité ce Prince avoit eu la guerre avec Antigonus, mais pour aider Séleucus à s'y établir, & non pas pour y dominer lui-même. Il appuioit principalement sur la concession qui lui avoit été faite de ce pais par les Rois Caffander, Lyfimaque & Séleucus, losqu'après avoir défait Antigonus, ils décidérent unanimement dans un Conscil que toute la Syrie appartenoit à Séleucus.

Les Ambassadeurs de Ptolémée soutinrent tout au contraire, que c'étoit une injustice manifeste que la trahison de Théodote & l'irrup-

tion d'Antiochus, & prétendirent que Prolémée fils de Lagus s'étoit joint à Scleucus pour aider celui-ci à le rendre mairre de toutel Afaç, mais que c'étoit à condition que la Cœlefyrie & la Phênicie feroient à Prolémée. On diffputa longtems fiur ces points de part & d'autre dans les conférences, & l'on ne concluoit rien 1 parce que, les chofes fe traitant par amis communs, il n'y avoit perfonne qui pir modérer la chaleur avec laquelle un parti tachoit de faire foit avantage au préjudice de l'autre. Ce qui leur caufoit le plus d'embarras, c'étoit l'affaire d'Achée. Prolémée auroit bien voulu le comprende dans le Traité, mais Antiochus ne pouvoit fouffiri qu'on en fit mention; il regardoit comme une chofe indigne, que Prolémée fer rendit le procéteur d'un rébelle & Ofit Relument en parler.

Pendant cette contestation, où chacun se défendit du mieux qu'il put fans rien décider, le Printems arrive & Antiochus affemble fes troupes, menacant d'attaquer par mer & par terre & de subjuguer le reste de la Cœlesvrie. Ptolémée de son côté sit Nicolas Généralissime de ses armées, amassa des vivres en abondance proche de Gaza. & mit en mouvement deux armées, une sur terre & une sur mer. Nicolas plein de confiance se met à la tête de la première, soutenu de l'Amiral Périgéne, à qui Ptolémée avoit donné le commandement de la seconde. Cette derniére étoit composée de trente vaisseaux pontez & de plus de quatre cens vaisseaux de charge. Le Général, Etolien de naiffance, étoit un homme expérimenté & courageux, qui ne cédoit en rien aux autres Officiers de Ptolémée. Une partie de ses troupes s'empara des détroits de Platane, pendant que l'autre, où il étoit en personne, se jetta dans la ville de Porphyréon pour fermer par là, avec le secours de l'armée navale, l'entrée du païs à Antiochus.

Celuici vint d'abord (a) à Marathe, où les Aradiens le vinrent trouver pour lui offiri leur alliance. Non feulement il accepta leurs offres, mais appaifa encore une conteflation qui divisoir depuis quelque tems les Aradiens infulaires de ceux qui habitoient la terre ferme. De la entrant dans la Syrie par le promonotier appellé Face-Dieu, il prit Botrys, brilla Triére & Calame, & vint à Beryte. Il envoia d'ici Nicarque & Théodote devant, pour occuper les défilez qui font proche du Lyque. Ensuite il alla camper proche la rivière de Damure, fuivi de près par mer de son armée navale que commandoir l'Amiral Diognéte. Aiant pris là Théodote, Nicarque & ses armez à la légére, il marcha vers les déflez où Nicolas s'écit déja logé, & après avoir reconnu la situation des lieux, il se retira dans

<sup>(</sup>a) Celui-ti vina d'abord à Maratha... pris Bo- es placer, puifiqu'elles fe trouvent sur la marchatrys, bejia Trière & Calame.] Ces villes ne fe de l'armée d'Antiochus. trouvent point dans Cellarius. Il eft très-liste de

fon camp. Dès le lendemain, laiflant au camp les pefamment armez fous le commandement de Nicarque, il marche avec le refle de fon armée vers l'ennemi, qui campé dans un terrain fort ferré, fur la còte, entre le pied du mont Liban & la mer, & environné d'une hauteur rude & cifacapée qui ne laifle le long de la mer qu'un patilige étroit & difficile, a avoit encore mis bonne garde à certains poftes & en avoit fortifié d'autres , croiant qu'il lu féroit aigé d'empécher.

qu'Antiochus ne pénétrât jusqu'à lui.

Ce Prince partagea son armée en trois corps. Il en donna un à Théodore, avec ordre de charger & de forcer les ennemis au pied du mont Liban: Ménédéme avec le second avoit ordre exprès de tenter le passage par le milieu de la hauteur: le troisième fut posté sur le bord de la mer, Dioclés Gouverneur de la Parapotamie à la tête. Le Roi avec sa garde se plaça au milieu, pour être à portée de voir ce qui se passeroit, & d'envoier du secours où il seroit nécessaire. Diognéte & Périgéne se disposérent de leur côté à un combat naval. Ils s'approchérent de la terre le plus qu'il leur fut possible, & tâchérent de faire en forte que leurs armées ne fissent ensemble qu'un même front. Le fignal donné, l'on attaque de tous les côtez en même tems, Sur mer comme les forces étoient égales, on combattit avec égal avantage. Par terre la forte fituation des postes que Nicolas occupoir, lui donna d'abord quelque supériorité. Mais quand Théodote eut rompu les ennemis qui étoient le long du Liban, & que d'enhaut il fut ensuite tombé sur eux, toute l'armée de Nicolas s'ensuit à vauderoute. Deux mille furent tuez en fuiant, on n'en prit pas moins de prisonniers, le reste se retira à Sidon. Périgéne, qui commençoit à espérer un heureux succès du combat naval, ne vit pas plutôt la défaite de l'armée de terre, qu'il prit l'épouvante & se retira aussi au même endroit.

Antiochus vint camper devant Sidon: mais il y avoit tant de munitions dans certe ville, la garnidio jointe aux fuards y étoit fi forte, e, que n'ofant tenter le fiege, il prit le chemin de Philotérie, e, & envoia ordre à Diognéte Amiral de venir à Tyr. Philotérie ef tire le ac où le jette le Jourdain, d'où fortant il traverfe la plaine dans laquelle eft fituée Seythople. On lui ouvrit de bon gré les portes de ces deux places, & cette nouvelle conquéte lui donna de grandes efpérances pour la fuite. Car comme tout le pais dépend de ces deux villes, il trouvoit là aifement les vivres & toutes les autres munitions néceflaires. Aiant mis garnifon dans ces deux places, il paffa les montagnes & arriva à Atabryon, ville fituée fur une hauteur de plus de quinze flades. Pour entrer dans cette place (a) il usa d'un flratagement de la contra de la co

(a) Pour entrer dans cette place il usa è un firabor, que Josephe nomme Itaburus, comme fait
tegéne ] Cette place dont parle mon Auteur, Polybe, du moin la ville: je l'appelle fameule,
etoit donc bâtie fur la famtule montaguedu Thaparce que la tradition nous apprend que , JefürChrist
Christ

géme. Il mit des troupes en embuscade, engagea une escarmouche avec les habitans, puis les aiant attirez loin de la ville en faifant femblant de fuir, il tourna tout d'un coup visage; ceux qui étoient en embuscade donnérent en même rems. Beaucoup des habitans restérent sur la place. Antiochus poursuivit les autres, & entra avec eux dans la ville sans résistance.

Vers le même tems Céreas, un des Gouverneurs de Ptolémée, vint s'offrir à Antiochus, qui par les honneurs qu'il lui fit attira dans son parti beaucoup d'autres Officiers ennemis, du nombre desquels fut Hippoloque Thesfalien avec quatre cens chevaux qu'il commandoit. Antiochus, après avoir mis garnison dans Atabryon, se mit en marche, & prit en passant Pella, Came & Gephre. Tous ces succès soulevérent l'Arabie en sa faveur. On s'exhortoit les uns les autres à se rendre à lui. Le Roi en conçut de nouvelles espérances. Il prit là des provisions, & poursuivit sa route. De là il passa dans la Galatide, s'empara d'Abila, & prit tous ceux qui fous le commandement de Nicias, ami & parent de Méneas, étoient venus pour secourir cette place. Gadare restoit à prendre. La ville passoit dans le pais pour une des plus fortes. Il campe devant, fait ses approches, la ville est épouvantée & se rend. De là il reçoit avis qu'une troupe d'ennemis rassemblez dans Rabatamane, ville de l'Arabie, ravageoit le païs des Arabes qui avoient pris leur parti, il part aussitôt & se campe sur les hauteurs, où cette ville est située. Aiant fait le tour de la

-- Christ y transfigure en préfence de trois de fis qu'elle culfinit du term de Pulyle. Joéphe np.--Dilitéples, "fine le étilet commentaire () ab per tent den five, qu'il sort bortifs ce nodure. Férriere. ... L'Empelle ne tout dit pais le nom il comme fort avanageurs, que Vefapiene le fit, a de la montagne oci cel arrive, mais les Peres attaque per Facide, predate le feige de Gamals, a R les nouveaux luctraprétes abscordont à dire. Autiochus siant connu l'importance de ce polte que ce fu fix le Tablour". Comme ce not flo pur eture in builde out, s'opor l'excétuire des que ce fu fix le Tablour". pas un article de foi à l'egard du nom de la monpa' un mriche de foi à l'egard du som de la monse entreprisen emanqua pas de ren emparer. J'ai
supre, je doute beneurup que c'oit in en cet
dini. Cette monague r'aire un miles d'une extremensais funçaire miles de cur surrege, que j'école
drini. Cette monague r'aire un miles d'une extremensais funçaire not partie de l'entre que gestoit mon
contra de l'entre rar l'un prétend qu'éte du parliament route, modern l'infedée nis pas e maurait sont Don Dom Climet affaire que les ruises y paroidient reuille que ce finit i soil. Le nout cas , quant encore assignar/hai. Ac qué du tenu det Cruisia un m'en avertira, la faute fara biente? réparce de il y avent une ville qui étnit glégarde, le Tientifice de émundout un matre qui lui appart, conclute que cert ville étoit tré-sacienne, puis conclute que cert ville étoit tré-sacienne, puis cial. Je pourrois hire de ma mémnite les mêments que cert ville étoit tré-sacienne, puis cial. Je pourrois hire de ma mémnite les mêments que conclusive que controlle que cert ville étoit tré-sacienne, puis cial.

ses entreprises ne manqua pas de s'en emparer. J'ai

<sup>(</sup>a) D. Calmet Benedictin , Juges , ch. 4.

# HISTOIRE DE POLYBE.

colline, & remarqué qu'on ne pouvoit y monter que par deux endroits, il fait par-là approcher ses machines. Nicarque en conduifoit une partie, & Théodote l'autre, pendant que le Roi observoit avec une égale vigilance quel feroit le zéle de ces deux Capitaines pour fon fervice. Comme il y avoit entre eux une noble & continuelle émulation à qui abattroit le premier le côté du mur qu'il attaquoit, tout d'un coup, lorsqu'on s'y attendoit le moins, l'un & l'autre côté tombérent. Après quoi & de nuit & de jour ce furent des affauts continuels. On n'avançoit cependant rien, quelques efforts que l'on fit, à cause du grand nombre d'hommes qui s'étoient retirez dans la place. Enfin je ne sçai quel prisonnier (a) montra le passage souterrain par où l'on décendoit de la ville pour chercher de l'eau. On le boucha de bois, de pierres & d'autres choses semblables, de sorte que les habitans manquant d'eau furent contraints de se rendre.

Le Roi aiant laissé dans la ville Nicarque avec une bonne garnifon, envoia cing mille hommes de pied fous la conduite d'Hippoloque & de Céreas, les deux qui avoient quitté Ptolémée, dans les lieux voifins de Samarie, pour veiller aux affaires de cette province, & défendre de toute infulte les peuples qui s'étoient foumis. Il décampa ensuite, & alla à Ptolémaide passer le quartier d'hiver.

orant, emme fa pife, ch distrementation in the state of t (a) Je ne fest quel prifemètr montra le paffage de la lituation de cette ville. Le fiége qu'Aotio-festerrain.] Le fiège de Rabbath, que mon Au-chus mit devant, comme fa prife, est affez tern-teur appelle Rabbath-ben-Ammon, ou Rabbatama-biable dans se circonstânces à celle de David est est. consult fourering ne goule 'ronient fe que le translage découvrir, pouvoit leur feur par le partie de la consult fourering ne de la libérait l'étair.

Divid n'étoit ai evel il infraire. Ce ou avoit guéque autre du côte le plus innecessité notes au cert el infraire. L'étaire l'appear le de de la montagne. Clause feur celt contrait de nous lois militaires. Je or vois réco de fam- ciens, & que les pleires ciurries ou de nacedible dans les illéraires de l'étaires de l'étaires au permit junuit ces fortes de lispites.

Poèple s'accorde affix avec l'Écritaire à l'égad

3 30

"fortir les habitans, il les fit feier avec des feies, flégez tous les endroits par où ils pouvoient re-"& fit paffer fur eux des chariots avec des rouss evvoir des vivres, ce qui me feroit croiter que le "de fer." Voilà une vengeance bien forte, je même conduit fouterrain par où is alloient à l'eus,

## OBSERVATIONS

Sur les deun combats de mer & de terre entre les armées de Ptolémée & d'Antiochus.

# 9. I.

Changement dans les usages de la guerre quelquesois importans. Négociations suspectes.

IL y a du plaifir d'entendre mon Auteur dans ce qu'il nous apprend de cette guerre d'Antiochus contre Ptolémée. On s'apperçoit plus que dans aucune autre dont il a traité jusques ici, qu'il avoit travaillé sur d'excellens Mémoires, & appris les divers événemens de cette guerre par des gens habiles, & qui en avoient été les témoins. Il ne paroît pas moins bien informé dans ce qui regarde la politique. Il dévelope parfaitement le fentiment de ceux qui avoient opiné dans les Confeils, les demandes des Ambassadeurs, les divers intérêts des deux Puissances qui se firent la guerre, & cet ahîme de négociations & d'intrigues politiques dont on fut long-tems à voir le fond, chacun aiant intérêt d'éloigner cette guerre, Antiochus par les avis qu'il recevoit de toutes parts de la révolte d'Achée, qui le tenoit en grande inquiétude, se doutant que si Ptolémée joignoit ses forces à celles de ce rebelle, il s'en verroit bientôt accablé: & Ptolémée pour se mettre en état de la soutenir par de nouvelles levées & par la discipline de ses troupes, que ses Ministres sentoient hors d'état de paroître en campagne, sans commencer par cet endroit-là comme le plus important. C'est pour cela qu'ils attirérent en Egypte les Officiers les plus habiles de la Gréce. Non feulement ils introduifirent les loix militaires des Grecs, ils prirent encore (a) leurs armes, & par conséquent leur façon de combattre; enfin ils firent approuver au Roi de tout changer, & d'abandonner l'ancicane

<sup>(</sup>c) It is seen also que code, ils privent entre leur memo 31 int difficile de guide in appear de giern de prégige du de commante. Para les tries lacelles la Vened auta de Differen politiques. An entre private de la commante del commante de la commante del commante de la commante del com

# HISTOIRE DE POLYBE,

cione méthode des Egyptiens. Je ne vois rien de plus fage que cels, & qui foit plus digne d'être propolé comme une honne leçon à ceux qui font chargez des affaires de la guerre : car ce que Prolémée on fes deux Ministres font , Pierre le Grand Cars de Ruffie, l'a fair fans beaucoup de peine. La coutume, die-on-, eft une piéce de fij grande refifiance à qui la voudroit battre de frons, qu'il n'y a point de batterie qui ne blanchit & ne rebouchité contre : il faut y aller pied à pied & comme à la fope. Je le croirois sifiez pour certaines coutumes généralement reçdies, & qui ne regardent pas la guerre; mist dans celle-ci il ne faut qu'une ordonnance du Prince pour tout changer : car il n'y a rien de moiss peuple que les

gens de guerre.

Norre Auteur nous faie paroître Solibe comme un homme d'une prévoinne extraordinaire. Car bien qu'il juggiet la guerre ofecifiaire & nierivaille, al lagit pourtuit trè-prudeminent, en tâchant d'empécher qu'on s'et penbarquit fitôt. Il vouloir metre la disignite militaire fur un meilleur pois è, mandrait est de celle de Grece, leur actique & leurs amérs, ce qui n'étois pes une affaire d'un jour & peu important de la comme que fon Mairer alloit avoir course les forces d'Antiochus fur les bras, il mit en œuvre toutes les rufics de la politique pour tromper Antiochus, en négociar de en intriguant prépetuellement pour tromper de Ministres par des propositions de paix; machines dont les plus hables Ministres comme les plus gendes guerries fe otro toijours fervis fort utilement, pour doigner la comme de plus gendes guerries fe fort toijours fervis fort utilement, pour doigner la comme de que lour de proposition de paix qui trous particitement bonne la maxime d'Euripide, que tout et que l'on peut faire autil avec des par-ofes, ou du monito lorqu'un n'ell pas encore n'ent d'alferne de boss coups.

Cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée, n'est pas l'endroit le moins intéressant de l'Histoire de mon Auteur. Les Plénipotentiaires de celui-ci firent paroître autant d'adresse & de conduite qu'il en parût peu dans ceux du premier, qui surent la dupe des autres. Sosibe ne cherchoit qu'à gagner du tems, comme je viens de le dire, & faifoit ses préparatifs avec beaucoup de secret ; mais cela n'empêche pas que je ne fois extrémement furpris qu'Antiochus n'en eût aucunes nouvelles : ce qui me donne une grande idée du Ministre Egyptien. En examinant sa conduite & fes allures dans la guerre, comme dans les affaires de politique, il n'est pas difficile d'en connoître le caractère & d'en faire le portrait, puisqu'il joue un si grand rôle dans ce cinquiéme Livre de Polybe. C'étoit un homme de tête, hardi & entreprenant, politique rafiné, fertile en expédiens, d'un esprit fin, couvert & rusé, & d'une prévoiance fans bornes, qui fçavoit concevoir & concerter un dessein & le fuivre avec fermeté fans se laisser abattre, ni céder à la mauvaise fortune. Habile dans le choix des fujets pour l'exécution de ses entreprises, recevant volontiers les confeils dans les choses où il manquoit d'expérience, sans aucune jalousse ni haine contre ceux, qui comme lui, étoiene chargez de la conduite de cette guerre; confidérant bien moins les vices & les défauts du Prince, capables de lui attirer le mépris & la haine de fes fujets, que le bien de l'Etat, n'aiant à fe reprocher dans son administration que la perfidie dont il usa envers Cléoméne, dont la personne lui devoit être facrée & inviolable : au reste d'une audace & d'une hardiesse surprenante dans ce qu'il avoit une fois réfolu par la connoissance qu'il avoit du fond des affaires & des reflources, qui font ordinairement cachées aux politiques trimides & chaprins, gers qui ne voient que des difficultez & des embarrss en apparence infurmontables à faire la guerre au moinder revers de fortune, quoiqui'ls púlfent rouver des moiens & des fonds pour la foutenti, & de des hommes habiles & échirez pour ferre mis à la tree des armées. Il n'y a rien de plus aifé que de découvrir. le métire, lorfuron veut le donner la piene de la chretcher & de la démafer de noir principal de la chaprache de la chaprache de la démafer de noir la piene de la chretcher de de la démafer de noir la principal de la chaprache de la chaprache de la démafer de noir principal de la chaprache de la chaprache de la démafer de noir principal de la demafer de la chaprache de la chaprache de la démafer de la de la démafer de la chaprache de la chaprache de la démafer de la destancie de la demafer de la chaprache de la chaprache de la démafer de la destancie de la demafer de la chaprache de la chaprache de la demafer de la destancie de la demafer de la demafer de la demafer de la destancie de la demafer de la de la dema

la foule, & pouffer jufqu'à lui. Sofibe fut fi heureux dans le choix des Officiers généraux qu'il voulut emploier dans cette guerre, chacun felon fes talens, il fe conduifit avec tant d'adreffe, d'artifice & de dextérité dans sa politique, en amusant les Ministres d'Antiochus par des propositions de paix, qu'il eut tout le tems nécessaire pour armer sur mer & fur terre, discipliner ses troupes, & artirer à son service un corps considérable de foldats étrangers & d'excellens Officiers. Antiochus fit tout le contraire, il négligea la discipline militaire pendant tout le tems que ses troupes restérent dans leurs quartiers d'hiver. Car enfin, dit Végéce, puisqu'il en faut faire toujours les frais, ceci mérite d'être remarqué des hommes d'État, une armée bien disciplinée ne coûte pas plus à entretenir qu'une qui ne l'est point du tout : Nam cum easdem expensas faciat, & diligenter & negligenter exercitus ordinatus, non folum prafentibus, sed etiam futuris seculis proficiet. Enfin Antiochus se gouverna dans la guerre comme si la paix eût été signée, jurée & cimentée des sermens les plus solemnels, & qu'il n'eût rien à craindre d'un ennemi fin & rufé, & d'un Roi autant gouverné par ses vices qu'il l'étoit par le pouvoir & l'habileté de ses Ministres, ausquels il s'étoit absolument livré; ce qui est un bonheur plutôt qu'une preuve de la sagesse d'un Prince mol & efféminé, d'un fort petit génie, & incapable de gouverner par lui-même; mais heureux par la grande habileté & la fagesse de ses Ministres. est surprenant qu'Antiochus & ceux de son Conseil, qui sembloient être fort éclairez, aient pû donner dans une telle ruse de politique : car lorsqu'on négocie longtems fans convenir de rien, & qu'on rejette ce que l'on a auparavant accordé par de nouvelles difficultez qu'on fait naître; c'est une marque qu'on n'a d'autres vues que celles de nous surprendre & de gagner du tems pour se préparer à la guerre. Si Antiochus eût pénétré l'artifice des Ministres de Ptolémée, il se trouvoit dans une pleine espérance de subjuguer toute la basse Syrie.

Dans la guerre qui survint en 1324, entre la France & Edouard. II. Roi d'Angleterre, pour un château que Hugues Seigneur de Montpezat avoit bâti fur un terrain que ce Scigneur prétendoit être dans les terres du Roi d'Angleterre dans la Guienne, & que le Roi de France Charles le Bel foutenoit être dans celles de fa dépendance, ce procès aiant été jugé au Parlement de Paris, le Roi de France le gagna, & donna austi-tôt ordre qu'on attaquât le château, qui fut pris. Le Seigneur de Montpezat ne crut pas de la dignité de son Maître de souffrir une pareille infulte, il affembla un corps confidérable de troupes, vint affiéger le château, l'em-porta, & fit paffer au fil de l'épée les François qui le défendoient. Le Roi de France, après un coup d'un tel éclat, envoia faire ses plaintes au Roi d'Angleterre, & lui demanda fatisfaction d'une telle injure. Comme Edouard n'étoit pas en état d'entrer aussitôt en guerre, & qu'il falloit faire des préparatifs, il fit passer Edmond Comte de Kent en France, moins pour saire satisfaction à Charles que pour l'amuser par des propositions d'accommodement sous divers prétextes. Le Roi de France jugea qu'on vouloit traîner les affaires en longueur, afin d'avoir le tems de se préparer à la guerre, & de parler plus haut lorsqu'on seroit en état de la faire. ,, Le " Seigneur d'Arrablai fut averti, dit le Pére Daniel, que les Anglois remplissoiene " fecré-Tt3

# 334 HISTOIRE DE POLYBE,

, secréement leurs place de munisions de guerre ; & qu'us lien de fairfaire le , Ro-i, il fe metrolent en état de 6 défendre en ces qu'il les ateuplat, il en deme na viri su Roi, qui réfolut fur le champ de 6 faire justice lui-même, puisfa qu'on refuidic de la lui rendre ; & comme il voir une armée coutre prêze, la fer marcher le Comte de Valois, qui étane entré dans la Guienne, la prit perfique toute, pour ne étre pas anuél à de vaines négociations, qui de tous les firmagémes de politique font les plus puilfans, & ceux dont les Princes & les Ministres les plus échure for ferves to forqu'ils ne fe finates pas la plus forças fer ferves to forqu'ils ne fe finates pas la plus forças fer fervest tofqu'ils ne fe finates pas la plus forças.

#### 6. 11.

Réflexions sur les deux combass de mer & de terre. Ordre de bacaille pour celus qui se donna sur serre.

L importoit extrémement à Ptolémée de conferve les places maritimes qui refloient encore dans la balle Syrè, le faitu de l'Egypte en dépenduit abdolument. Antiochus en consoilloit parfatement l'importance & la nécessiré qu'il y avoit de éen rendre le mattre, astuant pour s'ouvrir un plaige dans l'Egypte & y portre la guerre, que pour la s'ibblitance de son armée, qu'il ne pouvoit tirre que de la mer. Ceft à-qu'il is faut premiérement penfer avant que d'écablir l'état de la guerre, c'eft-à-dire la maniére de la faire : car le pais en-deçà est impariquable, ce ne sont que des déferts faint euu, faits bois & fain fournes; miss pour restifuir deus une fin grande entreprife, il lui faltoit une armée navale, & forcer les passignes les défilez de montagnes du mont. Liban.

Sofile, qui juga de fes defficias par la nature du païs, prévir bien que l'ememi porteroir toustes fes forces du côté des montegas pour tere plus près de fi fine. Il y fit marcher son armée commandée par Nicolas, qui se faifit de tout les défi-lez de des pat umont Liban, par où il faibit nécfilierment qui Antochos patific pour se rendre maitre des places de la côte qui pouvoient affiure son carrée en Egypre & fi faibit fance. Les deux armées ne pouvoient trier leux vivrens que de la mer, & Antiochus moins commodément, de forte que le succès de la guerre des deux côtez dérendoir d'une busilie navale.

L'intérét d'Antiochus étoit de combattre fur mer & fur terre tour en mêmerems, il fentit bien que cela ne pouvoit être surremens, par les polles ol Nicolas s'étoit établi, pour l'empécher de pénétret dans l'Expyte par les détroits eurre la mer & le mont L'iban, qu'il uit en ouvroit l'entrée. Il n'en étoit pas de même de Ptolémét, ai devoit le tenir fur la défenive, el l'avantage des lieux lui étoit extrémement fovorbles tams je ne feja vill lui étoit autil aid évitire un combat de mer, l'en penét qu'il le pouvoit, & c'elt ce qu'il cit dit faire, parce que par la perre d'une battalle savale il le voioti obligé d'alandonne le faul pulifique par oil à pouvoit entre en Egypte. Antionèue ni guoroit par ce chofes, il le vit donc réduit dans la détermina pour n'en pas faire à deux foit, portificad qu'il ne faire point différét dans le certain pour n'en pas faire à deux foit, portificad qu'il ne faire point différét dans les entrepriés difficiles , & furrout lorsque le retardement est plus dangereux que l'exécution

Il paroît par le récit de Polybe, que l'armée de Prolémée avoit prévenu de peu de jours celle du Roi de Syrie; ce qui fit qu'il ne réfléchit pas affez fur la nature de fon poste, & qu'il ne se précautionna pas autant que la chose le méritoit

au défilé d'entre la mer & le mont Liban, quoiqu'il eût occupé les hauteurs qui dominoient fur le passage, & qu'il s'y fût même retranché. Mais ce n'étoit pas affez que de fortifier le haut, il falloit retrancher le bas. Il mit donc son unique reffource dans la valeur de ses troupes en cet endroit-là. Antiochus, qui s'en apperçut, ne comptant pas moins fur le nombre & fur le courage des fiennes, prit résolution d'attaquer le défilé & les hauteurs où les Egyptiens s'étoient postez : mais comme il craignoit que la flote Egyptienne qui longeoit la côte ne prit ses troupes en flanc à la faveur des machines, il ordonna à fa flote d'attaquer celle de-Ptolémée. L'entreprise étoit grande, il faut l'avouer; mais ce que je trouve de plus remarquable en ceci, c'est que je ne vois nul exemple dans l'Histoire d'un événement femblable, ou du moins je ne m'en fouviens pas, & je foupçonne en ceci quelque mauvais tour de ma mémoire. Quoiqu'il en foit , je ne vois rien de femblable, deux grandes batailles de mer & de terre tout en même tems, & deux combats fur les hauteurs des montagnes. Antiochus, qui craignoit que Nicolas ne prît le parti de se retrancher au défilé comme sur les hauteurs qui le dominoient , vit bien qu'il falloit se hûter pour ne pas lui donner le tems de se reconnoître; outre qu'avant que de rien engager, & furtout dans un païs de défilez & de hautes montagnes, il est besoin d'une grande connoissance des lieux. Car il y a des choses, dit Tite-Live après mon Anteur, sur lesquelles on ne peut prendre des résolutions certaines, si on ne les voit soi-même. Ce n'est pas affez que de reconnoître par où il faut aller à l'ennemi, il faut encore observer la disposition de ses troupes & la nature du terrain qu'il occupe: car les endroits difficiles qui nous conduifent au poste qu'il défend, & par où il faut nécessairement passer pour le joindre, deviennent quelquefois le vrai champ de bataille; il faut donc y marcher avec beaucoup de précaution & comme si on y devoit être attaqué, comme cela est quelquefois arrivé, & ce stratagéme n'est pas des plus mauvais.

Antiochus, tout jeune qu'il étoit, se comporta en grand Capitaine en cette occafion. Il s'avance avec la plus grande partie de fon armée pour voir à l'œil ce qu'il falloit faire, & c'est ce que tout Général doit pratiquer, & non pas former ses desfeins fur le rapport des autres, autant que cela dépend d'eux. Ce Prince aiant reconnu toute cette disposition des ennemis, & tous les endroits qui pouvoient Vy mener, se résolut de forcer le passage des montagnes, & s'avança de ce côté-là avec une partie de ses troupes. Je ne puis comprendre le narré de Polybe , car enfin toute l'armée Egyptienne occupoit le passage d'entre le mont Liban & la mer, & les hauteurs les plus avantageuses pour en empêcher l'entrée, & cependant il ne prend que ce qu'il avoit de légérement armez, & laisse ce qu'il avoit de meilleures troupes. Ce choix m'embarasse un peu, il faut que je l'avoue. Je crois qu'il y a faute au texte, qu'Antiochus ne laiffa dans son camp qu'une partie de ses pesamment armez, & qu'il marcha aux ennemis avec la plus grande partie de ses forces & ce qu'il avoit de meilleures troupes: car cette journée est très-mémorable. On peut juger par la description des lieux que l'Auteur fait, de la difficulté de cette entreprise, & de la hardiesse qu'il falloit pour attaquer une armée postée aussi avantageusement qu'étoit celle de Ptolémée : car le plus grand effort devoit se faire dans le défilé entre la mer & le mont Liban. Nicolas occupoit ce passage, aiant à sa droite (2) une hauteur rude & escarpée, qui ne laisse le long de la mer, où il avoit appuié la gauche (3), qu'un passage fort étroit. Il s'étoit encore saiss des hauteurs (4) qui pouvoient dominer le passage, ou qui en laissoient un par le haut, & fortifié d'autres (5) qui pouvoient être de quelque avantage à l'ennemi.

Antiochus aiant reconnu cette disposition, se regla là-dessus pour la disposition

de ses troupes; & comme il s'apperçut du danger qu'il y auroit de forcer Nicolas posté dans le défilé d'entre la montagne & la mer, s'il n'attaquoit en même tems des hauteurs qui dominoient le passage, il jugea bien que le succès de l'attaque du bas dépendoit de celle du haut, ou qu'il se trouveroit moins incommodé en un endroit en infultant tous les postes en même tems : car par là il divisoit les forces & l'attention des ennemis; ce qui fut réfolu, & l'armée fut rangée de la forte que je vais dire. Elle fut partagée en deux corps, une partie (6) devoit attaquer le haut des montagnes, où les Egyptiens (7) s'étoient fortifiez, & le corps le plus confidérable (8) remplit tout le terrain du défilé. Le troisième (9), où Antiochus étoit à la tête, servit comme de réserve pour les cas inopinez. Ce Prince étoit posté de telle forte, qu'il voioit tout ce qui se passoit sur tout le front des deux attaques autant fur mer que fur terre; ce qui me feroit croire, quoique Polybe ne le dife pas, que ce troifiéme corps, où Antiochus étoit en personne, étoit sur une hauteur. Ce n'est pas un petit avantage de voir tout un front d'attaque pour remédier en peu de tems aux accidens qui peuvent arriver, & y envoier promtement les fecours nécessaires; outre que cela excite les foldats à bien faire, lorsqu'ils sont assurez que leur Général est le témoin de leur valeur & de la conduite d'un chacun.

Mon Auteur ne donne pas l'ordre fur lequel les deux armées combatrients, il eftaité de juerq que ce fur fur beutououp de profondeur, « & comme les Afristiques, ainfi que les Grees, se rangovinet en plusinges; lorsqu'elle s'e trouvoir dans la néceffiété de combatrer dans des lueux reflerenz, elle doubloit de triploit, « & même quadruploit se files. J'ai eru donc devoir repréfienter l'ordre de bataille des deux sements éslon la méthods des peuples de l'Alte, qui, comme j'ai dir, combattorisen mes éslon la méthods de peuples de l'Alte, qui, comme j'ai dir, combattorisen grande profondeur que les Grees à l'ure phalinge. Quant à l'action qui se passifi fur la huteur, se supose qu'ou combattri s'ur le même princie, so forque le terraine

permettoit de ne former qu'une ligne fans intervale entre les corps,

Il se donna donc deux combats sur les hauteurs, & un autre plus considérable dans le défilé. Celui-ci fut foutenu avec toute la valeur & l'opiniâtreté possibles , comme cela arrive affez ordinairement dans un païs difficile, de défilez & plein de chicanes. Il n'en fut pas ainfi fur la montagne, les ennemis y furent forcez en peu de tems & fans beaucoup de résistance: malheur qui influa sur tout le reste. Nicolas desepéré de la lâcheté de ceux d'en haut, & voiant l'ennemi victorieux sur fon flanc droit & fur les rochers qui le dominoient entiérement , craignant d'ailleurs d'être coupé & pris par ses deniéres, pendant qu'il étoit attaqué de front, fongea fort prudemment à la retraite, & plutôt qu'il n'eût fait, s'il ne le fût apperçû que les affaires n'alloient pas mieux du côté de la mer: car les deux batailles fe donnérent tout en même tems; & quand même Antiochus n'eût pas réuffi à l'attaque qu'il fit fur la hauteur, Nicolas eût été obligé d'abandonner le passage entre la mer & la montagne par la défaite de son armée navale, qui laissoit sa gauche découverte, & exposée aux traits & aux machines des vaisseaux d'Antiochus, qui eussent rangé le long du bord & battu ses troupes en flanc, & pris encore des revers fur elles. Avant que de passer au combat qui se donna sur mer, faisons quelques réflexions fur la conduite des Egyptiens & d'Antiochus à l'égard des deux qui se donnérent au bas & sur le haut de la montagne, elles peuvent être de quelque instruction pour les Généraux qui se trouveront en pareil cas-

La conduite d'Antiochus dans cetre affaire est d'un grand Capitaine, quoiqu'elle fût le fruit du conseil de ses Généraux : car il éroit trop jeune pour être capable de conduire une entreprise d'un si grand détail, & qui demandoit une intesligence &





une expérience consommée. C'est besucoup d'avoir agi par les lumières des autres , &

par conséquent l'honneur de cette victoire lui doit être attribué.

Les pais de montagnes obligent fouvent un Général d'armée, qui, fe pofite dans une vallée pour en dérânde l'emrée, d'occuper différents pofies, cer il ne faut promining garder le haut que le bas. Nicols sé vit dans cette nécellité, & il paroit méme qu'il ne pouvoit communiques avec les troupes qui éciones pofites fur les hauteurs, à cau-fe de l'àpreté des rochers : ou s'il le pouvoit, ce n'étoit que par de long détours; ce qui arrive affic cordinairement, & ce ç que j'ai remayed plufeurs fois dans les Alpes; c'eft une chosé à observe lorsqu'on attaque l'emnemi ainfi divisé & postée : cer lorsqu'on grade le los de le plus considérable, on doit préfumer qu'on n'occuperoit pas le haut, qui domine fur le bas, s'il n'y avoit quelque passiges, qui pair nous conduire dans la vallée ou des chemins qui privent nous mener à un autre, ou du moins croire qu'en nous en rendant les maîtres nous aurions l'avantage des hauteurs fur l'ennemi, qui occupe le bas du défilé.

Un Général qui observe tout cela, ne doit pas moins attaquer le haut en même tems que le bas, non feulement dans le deffein d'occuper l'ennema par tout, mais encore de crainte qu'en attaquant un feul endroit, ceux des autres postes ne nous attaquent nous-memes & ne tombent fur notre flanc ou fur nos derriéres dans le tems que l'affaire se trouvers tout-à-fait engagée ailleurs. Ainsi l'on doit plutôt donner deux ou trois combats qu'un feul, car il est difficile qu'on ne pénétre pas en un endroit tandis qu'on ell repoussé à l'autre : au lieu qu'en attaquant par un seul, si l'on se trouve repoussé, on perd l'envie de tenter aux autres, qui se désendront d'autant mieux qu'ils feront animez par l'avantage des premiers. Il y a beaucoup d'apparence qu'Antiochus agit fur ce raifonnement, & il penfa en homme fage & de jugement. Il trouva peu de réfistance sur la hauteur, & le bas ne céda que par le peu de courage des autres, mais cela n'empêche pas que Nicolas n'eût commis une très-lourde faute : car il manqua aux précautions que la guerre nous enseigne à l'égard de son poste, qui étoit le point capital & le seul endroit par où Antiochus pouvoit passer pour entrer dans l'Egypte; il eût donc dû s'y fortifier comme il avoit fait fur le haute car puisqu'il eut le tems de songer à celui-ci, quoique le plus difficile, pourquoi négliger le bas? Le dessein de Ptolémée étoit de commencer par aguerrir ses troupes après les avoir disciplinées, & pour cela une défensive étoit ce qui convenoit le plus. Leur faire voir l'ennemi, les accoutumer à de petits combats avant que de les embarquer dans un général. On voit affez par tout ce que dit Polybe, que Sofibe en fort habile homme avoit ainsi réglé l'état de la guerre dans un païs très-propre pour cela. Or lorsqu'on suit une telle méthode, il ne saut penser à autre chose qu'à la pelle & 1 la pioche, & se retrancher par tout, & rien n'est plus aisé qu'un désilé & un endroit de montagnes. J'expliquerois ici cette méthode de se retrancher & de se ranger dans l'attaque comme dans la défense, si je ne l'avois proposée dans le Tome précédent page 90.

On ne peut trop bilmer Nicolas, qui paroit un homme expérimenté & confommé dans le métier, d'avoir négligé l'endurot do îl avoit le plus à craindre, & d'avoir donné foi unique attention aux autres qui évoitex afle fors par eux-mémes, bien qu'ils ne fuillent pas moits important. On doit les troche importiquables à une atraque, s'il el poillule de le faire, pour mettre fon attention à l'endroit facile, s'an qu'on ne puillé être infulté qu'à un feul endroit. Nicolas ne le fit pas : il autroit d'a, comme j'ai dit, riter une ligne depuis la mer judqu'à la montagne, après voir nis le haut bars de toute infulte. & c'ela le patique lorique les troupes qui l'occuper en pouvent entre fecourante du reftée d'armés. 31 l'adodait l'épérance de la vicloire fur voir entre fecourante du reftée d'armés. 31 l'adodait l'épérance de la vicloire fur

Tom. V. Vv

ses forces & fur l'avantage de son poste, il se trompoit, comme on se trompe toujours lorfqu'on fe fonde uniquement fur cet avantage. Un ennemi hardi & entreprenant, capable de tenter le plus fort comme le plus foible, malgré l'apreté des lieux, franchit les hauteurs les plus difficiles à gravir lorsqu'il sçait qu'on peut y monter. Ne voit-on pas tous les jours qu'on est emporté par le plus fort, & le moins pratiquable, parce qu'on ne peut s'imaginer que l'ennemi ole tenter ces endroits. Delà vient qu'on les garnit mal par l'avantage de la situation, & ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'on y met souvent le rebut d'une armée, ou ce que l'on a de moins redoutable, & qu'on en consie la détense à quelque Officier sur lequel l'on compte moins que fur les autres. Sur cette opinion un habile Général ne manque pas de tenter ces endroits, & l'on voit rarement qu'il se trompe; ce stratagéme est un des meilleurs qu'on puisse emploier à la guerre. L'on remarque, par mille exemples éclatans, que les plus habiles Généraux s'y trouvent fouvent pris comme les plus médiocres. Il y en a un dans les Commentaires de Céfar qui est d'une instruction admirable dans la guerre d'Alexandrie, & c'est l'attaque célébre du camp de Ptolémée après la jonction de l'armée de Mithridate de Pergame, avec celle de César. Mais comme j'ai rapporté cet exemple quelque part dans les Tomes précédens, je ne le répéterai pas ici.

Toute cette affaire, que mon Auteur détaille en vai Guerrier, en commençant par la disposition des lieux, me fait juegre que la ration pour laquelle Antiochus y murch avec peu de forces, venoit de la fituation des lieux, & qu'il ne crut pas devoir immere toutes fes forces dans des pais ouls grand nombre fait moins que le petitisme chossis, foit dans l'attraque ou la défense, ce qui doit nous apprendre qu'a l'égard de la gearre de monapper, où il y peu de passigne à garder, une petite améte asturat de sur le puris que que per le passigne à garder, une petite améte asturat de la comme de l

blent grandes & redoutables plutôt par imagination que par effet.

### 5. III.

### Combat Naval. Ordre qu'en y observa.

N Tools étoit fans doute enabardlé dans la fituation où il fe trouvoit, sintre en même tem saleux combars à footunir fut errer è um betaillé un mer et cer tout-cell artiva en même tems; événement finquiler & fort extraordinaire. Il étoit trè-difficile que le Géréral Egyptien pais paiss évite un combat de mer, s'il plaisiré à Antiochus d'en courre les rifques ; & il hui importoit extrémement de tenure également fur mer de fent terrer, de pere qu'en atraquant en ché de détreir d'entre le Liben. d'i mer, la front extreptione ne l'incommodit à les fisuce à coups de traits out tenune fur lume de l'exprete de l'entre le la mer, la front en l'entre de l'entre le la mer, la front en l'entre du côré de terre, à luffient l'enomin insuire de la mer, il ne fait extranchia les vivres qu'il pouvoit sirer de la flore, qu'il n'avoit levée que pour qu'elle hai fournit les chois néedliares pour fa marche en l'expres, & il ne pouvoit y entre s'il n'avoit la mer enniéerement libre. Sur ces figes confidérations, il ordonn d'atta-que la flore le gyptienne en misme tenns qu'il attaiquorit les deux hauteures & é-de-que la flore le gyptienne en misme tenns qu'il attaiquorit les deux hauteures & é-de-qu'es la flore le gyptienne en misme tenn qu'il attaiquorit les deux hauteures & é-de-

troit d'entre la mer & le Liban. On se prépara donc au combat de part & d'autre. Les deux armées (a) (b) se rangérent de front sur deux lignes selon la coutume des Aficiens, qui ne différoit en rien de la nôtre. Les deux aîles (c) (d) appuioient fort près du rivage qui les couvroit de ce côté-là, ce qui empêchoit que l'une ou l'autre des deux armées ne put prendre aucun avantage & ne doublât son ennemi ; car la supériorité des vaisseaux fait beaucoup sur mer. A l'égard des deux autres ailes (e) (f) elles s'étendojent vers la pleine mer. Les vaisseaux de charge (g) (h) dûrent former une troisiéme ligne à couvert de ceux de guerre.

Les deux armées voguérent ainsi l'une contre l'autre avec beaucoup d'espérance & de résolution. Le combat fut un peu moins bien soutenu que celui de terre, ce qui me paroît un peu surprenant : car s'il en saut croire César dans sa guerre d'Alexandrie, les Egyptiens étoient autant bons hommes de mer que les autres peuples de l'Afie y étoient ignorans. Voilà tout ce que j'avois de remarques à faire fur la bataille qui se donna sur mer entre les deux slottes ennemies, où Antiochus remporta deux victoires en un même jour , l'une fur terre , & l'autre fur mer , cela est fort remarquable. Il y a encore une chose qui me surprend à l'égard des armées navales des Anciens, c'est le nombre des hommes qui combattoient dessus; car si l'on compte le nombre de leurs vailleaux ou galéres, il falloit que celles du troisième rang. qui étoient de trirémes, eussent pour le moins sept à huit cens hommes d'équipage, ce qui ne laiffe aucun lieu de douter, quand meme tous les Auteurs ne nous l'af-fureroient pas, que les différens ordres de rames étoient les uns sur les autres.

Ce n'est pas seulement le nombre de soldats & de rameurs qu'il y avoit sur chaque bâtiment des Anciens qui m'étonne le plus, c'est la facilité de leurs décentes; car l'on ne voit pas qu'ils se servissent de chaloupes comme nous faisons. On voit dans la vie de Cimon, qu'après une bataille gagnée, l'armée victorieuse sur mer approche le rivage, & décend pour donner un moment après une grande bataille. L'exemple est un peu long; mais comme il est curieux & fort remarquable, il est bon de le rapporter. Plutarque me le fournit dans la traduction de M. Dacier. Thucydide rapporte cet événement en fort peu de paroles dans son premier Livre, au lieu que Plutarque entre dans de plus grandes circonstances des deux batailles données contre les Perfes en Pamphilie, l'une sur mer, & l'autre sur terre près du fleuve Eurymédon, sous le commandement de Cimon fils de Miltiades.

, Ephorus écrit, die l'Auteur (a), que Tithraustes étoit Amiral de la flotte du », Roi, & Phérendotes Général de son armée de terre : mais Calisthéne assure qu'A-20 riomandas fils de Gobrias, étoit le Généralissime de toute cette grande puissance, , qu'il se tenoit à l'ancre avec toute la flotte à l'embouchure de l'Eurymédon , & qu'il , ne vouloit point hazarder le combat contre les Grecs, parce qu'il attendoit un , renfort de quatre-vingt vaisseaux Phéniciens qui lui venoient de Cypre.

" Cimon au contraire pour prévenir ce renfort, s'avança contre eux en bataille. " réfolu, s'ils ne vouloient point combattre de leur bon gré, de les y obliger par force. Les Barbares pour éviter cette nécessité, (b) entrérent dans le fleuve ; mais , comme les Athéniens les y fuivirent, enfin ils vinrent à leur rencontre avec fix

(a) Plut. Vie de Cimon.

22 cens

<sup>(</sup>a) zim. ris se cames.

(b) Teur sieur suit sielle.

Le combas et de la men, l'autorité et d'ille fais piet croisèe que (b) Teur sieur suit sielle.

Le combas et d'ente point dans le facte l'autorité de la mentant de la manage de la mentant de la manager de l'autorité de l'autorité

,, cens voiles, comme écrit Phanodémus, ou avec trois cens cinquante, fi l'on s'en rap-, porte à Ephorus, & dans ce combat naval ils ne firent rien qui répondit à de fi , grandes forces: car tournant d'abord leurs proues vers la terre, les premiers qui purent en approcher s'y jettérent, & se retirérent dans l'armée de terre qui étoit en bataille affez près du rivage , & les autres qui tombérent entre les mains des Grecs, , furent fort maltraitez, & une preuve certaine que les vaisseaux des Barbares é-, toient en très-grand nombre, c'est que bien qu'il y en eût beaucoup qui se sau-, vérent, comme cela est vrailemblable, & beaucoup d'autres qui furent brisez &

coulez à fond, les Athéniens ne laissérent pas d'en prendre deux cens.

. Après cette défaite de la flotte, l'armée de terre s'approcha du rivage. Cimon p trouvoit que c'étoit une entreprise très-hazardeuse que de tenter une décente en », présence de l'ennemi, & de mener des troupes déja fatiguées & affoiblies contre des troupes fraîches & fupérieures en nombre. Mais voiant que le courage de n ses soldats étoit infiniment relevé par leur première victoire, que leurs forces en , etoient même augmentées, & qu'ils ne demandoient qu'à être lâchez contre les Bar-» bates, il fit décendre son infanterie pesamment armée, encore toute chaude du combat. » Cette infanterie faute à terre avec de grands cris , & se jette impétueusement , fur les Perfes. Ceux-ci les reçoivent avec courage, & foutiennent le premier , choc fans s'ébranler. Le combat fut rude, beaucoup des plus braves Athéniens & des plus confidérables y furent tuez; enfin après de grands efforts les Grecs rompirent les Barbares, les mirent en fuite, & en firent un grand carnage. Tout » ce qui ne périt pas par l'épée fut pris, & on se rendit maître de leurs pavillons, p qui étoient remplis de toutes fortes de richesses. Je n'ai aucune observation à faire sur l'attaque des hauteurs & des détroits de mon-

tagnes, i'en ai aflez amplement traité dans les Volumes précédens. J'avoue pourtant que je n'ai pas épuisé la matiére, la guerre des montagnes étant la partie de la science des armes la plus difficile & la plus étendue, à cause de la varieté des lieux, qui changeant à chaque pas que l'on fait, nous oblige à tout moment de changer les ordres; mais comme mon système des colonnes s'accommode à tout, les dispofitions font plus aifées & plus fimples. On peut voir dans mes Observations sur la marche d'Annibal dans les Alpes, non feulement les précautions qu'il faut prendre pour n'être pas forcé dans un défilé de montagnes, mais encore la méthode d'y faire combattre la cavalerie comme l'infanterie, lorsque le païs le permet : 'chose assez rare pourtant à l'égard de la première, qui n'est pas d'un grand usage dans ces sortes de situations, si ce n'est dans de grandes & spacieuses vallées, c'est-à-dire dans celles qui versent dans les grandes plaines; car les vallées sont comme les grands fleuves qui se déchargent dans la mer, qui sont toujours très-larges à leur embouchure. Dans ces fortes de fituations on doit observer de mettre la cavalerie au centre, entrelassée de colonnes de deux ou trois fections chacune, & l'infanterie au centre rangée par colonnes, & se se garder de combattre sur plusieurs lignes redoublées, mais seulement sur deux & une réferve: & plutôt que de combattre fur quatre dans ces lieux refferrez, on doit former des colonnes de trois ou quatre sections à la première comme à la seconde ligne; & pendant que l'une attaquera la premiére ligne ennemie, que cette attaque serve de signal à la seconde, qui passant entre les intervales des bataillons ennemis, ira tomber en même tems fur ceux de la seconde, pour n'en pas faire à deux fois; c'est, ce me semble, tout ce qu'on peut faire de mieux : car si une sois ces deux lignes font renversées, ce qui ne sçauroit manquer d'arriver, vû le poids & la violence du choc des colonnes, les lignes qu'elles ont en queue & qui les foutiennent ne sçauroient s'empêcher d'être rompues & renversées par la déroute & le nombre des fuiards des deux précédentes , qui ne fauroient s'écouler entre leurs intervales.

Ce que je viens de dire a été dit ailleurs en différens endroits des Volumes précédens, & l'on ne sçauroit trop le répéter, parce que le plus grand nombre, prévenu en faveur des usages communément reçus, se révolte contre un système qui renverse tout l'ordre de notre tactique. Ils ne peuvent souffrir ces colonnes dans un défilé ou un détroit de montagnes, ils aiment mieux leurs bataillons minces fans force & fans choc, comme si la force de l'infanterie ne consistoit pas dans la profondeur de ses siles : car fi l'on suppose un défilé de six ou huit bataillons de front rangez selon notre méthode, tiendront-ils contre un front de seize colonnes? Car j'en oppose deux à chacun de ces bataillons minces flottans. Ils alléguent toujours la coutume pour les moindres innovations. Mais on leur a fait affez voir combien il y a de mécompte dans les fentimens les plus généralement approuvez : car je n'ai affaire qu'à ces gens-là qui font d'une humeur infiniment peu accommodante, comme si la coutume, destituée de raifon, pouvoit être mife au rang des bonnes preuves auprès des gens raifonnables; ce qui est bon en un certain tems, parce qu'on n'a rien de mieux à pratiquer, doit tout auffitôt être abandonné, lorsqu'on propose des choses infiniment meilleures, & qui peuvent causer notre ruine, si l'ennemi plus docile les adopte. Il faudroit donc plutôt laisser tout bouleverser que d'abolir ce qui auroit été une sois établi plutôt par coutume que par raifon. Où en ferions-nous fi cette maxime avoit lieu ? Car il ne faut point douter que le tems & la guerre ne nous obligent aux changemens que je propose dans la tactique: on ne sçauroit disputer sur un principe de tactique, qui est appuié fur des axiomes, de la vérité desquels on ne seauroit disputer, & jusqu'ici aucun ne s'est avisé de le faire, ou du moins il me semble que personne n'y a réussis.

# C H A P I T R E XVI.

Siège de Pednelisse par les Selgiens. Selge attaquée à son tour. Trabison de Loghasse. Vengeauce qu'en tirent les Selgiens. Conquêtes d'Attalus.

Le même Eté, les Pednélifiens afliégez & prefize par les Selgiens, dépèchérent vers Achée pout imploner fon fecours, & en aiant eu une réponte favorable, ils foutenoient conflamment le fiége dans l'efpérance d'en être fecourus. Achée leur envoia Gerfyéris avec îx mulle fantaffiins & cinq cens chevaux. Les Selgiens furent avertis de ce renfort, & auflitôt ils s'emparérent des détroits qui font près de Climace. Ils posiférent lè al plus grande partie de leurs troupes, mi-rent bonne garde à l'entrée de Saporda, & rompirent tous les chemins par où l'en pouvoit en approchet. Garfyéris s'étant jetté dans Milyade, & aiant campé devant Crétople, vit bien que tant que les ennemis occuperoient les paffiges, il ne féroit pas posifile d'avancer. Pour les en déloger, voici le stratagéme dont il usa; il retourna sur ses pas, voici le stratagéme dont il usa; il retourna sur ses pas,

comme s'il cût désespéré de pouvoir porter du secours (a) aux assiégez, depuis que les passages avoient été pris par les Selgiens. Ceux-ci croiant que la rétraite se faisoit de bonne foi, se retirérent, les uns dans leur

(a) Il rezourna fur fes pas, comme s'il eut défefpere de penvour parter du secours. De tous les stra-tagemes, ceux qui trompent les plus sins comme les plus sots, & qui sont en même tems les plus res prus notes, et qui torit en meme term ten puis rarement pratiquez, sont les fausses et restretes. Il faut plus d'art que l'on ne penie pour les mettre en œuvre, &t plus d'éspace que je n'en ai ici pour en trâtier : ce Volume eit deja trop plein pour traiter cette matiere, qui fera partie de mon essai des retraites d'armées. Je dirai seulement que la conduite de Garfyeris dans sa tetraite simulée est celle d'un habile homme. Quand je dis que ces fortes de stratagemes sont rares, cela doit s'entendre chez les Modernes: est chez les Anciens on les trouve en affez grand nombre. Il y a une infinité de mesures & de précautions à prendre, & celles du tecret ne font pas les moindres, à cause des fréquens transfuges. J'ai four-ni le moien de leur couper court en plusieurs endroits des Volumes precèdens. Mais ce n'est pas là pourtant le plus delicat de l'entreprise, c'est la marche & la diligence. Celle-ci depend du bon otdre & de la protondeur de l'autre. Qu'eft-ce que j'enteus par la profondeur? La netteté, le degagement de le développement des colonnes: orte qu'en arrivant en pretence de l'ennemi, on se trouve tout d'un tems & d'un même mouvement en bataille, que l'on marche dans l'ordre fur lequel l'on veut combattre, & que chaque arme se trouve en sa place, c'est-à-dire que l'une des deux foit toijours prête & à portée de sou-tenir l'autre, & que chacune foit placée en lieu qu'elle puille faire son devoir fins qu'aucune de-meure inutile, -toutes choses que l'on ne seavoir trop souvent répéter, que l'on consoisse le pair par où l'on va à l'ennemi, & celui où il es, s'il nous fuit, trompé par notre retraite, qui n'est que simulée, & pour revirer sur lui & tomber er fa marche, que la nôtre foit faite & compose de forte qu'il ne se trouve aucun emque l'un & l'antre s'y trouvent, qu'on marche sur des principes certains & assurez, & sur une s'embaraffent nullement d'être débordées, à cause prébension de l'ennemi. Il décampe à la fourd

de la profondeur de leurs files, de la violence de leur choc & de la rapidité de leurs manœuvres , qui se font toutes par un mouvement facile &

tegulier, on fait la guerre à coup für.

Voilà tout ce que j'ai cru devoir dire (des fausses retraites ou des fimulées, à l'égard du capital de cette partie du métier des armes qui consiste dans la marche. Quant aux faits, Polybe nous en fournit affez, & celul de Garsyéris me paroit extrémement remarquable. Tout ce qui regarde ce Genéral, & tout l'évenement de Sulge est cutieux & d'une instruction peu commune pour ceux qui voudront réfléchir dessis car cet événement fut une fuite de la retraite de Garfyéris. Les exemples ne manquent pas de ces fortes de retraites fimulées, nous nous contenterons d'en rapporter deux pour finir ces remar-ques. Polyen me fournit le premier, & je tire l'autre des actions de Zisca, comparable aux plus

grands Guerriers de l'antiquité.

"Autophradate voulant faire incursion dans le
"païs des Pysidiens "touva que l'entrée étoit
"fort étroite & bien gardee, il s'y préfentaire , fes troupes, & comme s'il eut été rebute de la ,, difficulte des lieux, il recula jusqu'à fix flades. La nuit survint sur ces entrefaites, & les Py-" fidiens s'imaginant que les ennemis s'étoient " retirez tout-a-fait, s'en allérent suffi. Anto-" phradate en siant été informé, prit son infan-" teric armée à la légère & ceux de ses toldats qui étoient les plus agiles, & courant avec , qui etosent les pius agues , & courant avec une estrevine diligence, il traverfa ces paffages , étroits & fe déborda dana le país des Pyfidiens, , qu'il ravagea d'un bout à l'autre. Ce que je vais dire de Zifca renferme une fauffe retraite & une

furprise d'armée. Ce grand Capitaine aiant affiégé Vise-grade, ville de Bohème, en 1420. l'Empereur Sigiimond accourut au secours à la tête d'une nombreuse fie de forte qu'il ne le une partie de la l'estate de la l'estate de la corpo de caraleire de d'infinitere a qu'elle foir enc les mifeges, qui prominent de la rendre, fi cope de caraleire de d'infinitere qu'elle foir ence les mifeges, qui prominent de la rendre, fi comparte de la contra de la rendre de armée. Il y arriva devant le jour même que d'eux. Zisca informé qu'ils ont bû toute la joutfur des principes certains & assures, & fur une née, ne douta point qu'ils ne dormissent toute la manière de combattre qui supplée au défaut du nuit, & très prosondement, & que tout ne sut nombre, qui fait peu contre des colonnes, qui ne dans une parsitte tranquillité & sins aucune apcamp, & les autres dans la ville, parce que le tems de la moisson prefsoit. Mais Garlýréis revina raultiot fur les pas, & marchant à grandes journées vint se poster sur les hauteurs, qu'il rrouva fans défense, & y mir du monde, Puis laissant la Phayle pour commander, il sur à Perge avec equi lui restoit de troupes, & envoia de là dans les autres endroits de la Pisside & la Pamphylie pour représenter comme l'on avoit à craindre des Selgiens, engager les peuples de ces provinces à faire alliance avec Achée, & les presser de venir au secours des Pednélisses.

Cependant les Selgiens se fiant sur la connoissance qu'ils avoient du païs, crurent qu'en faisant marcher un corps de troupes contre Phay-le, ils lui donneroient l'épouvante & le chasseroient de ses postes. Mais loin de réuffir, ils perdirent beaucoup de leur monde. Ils fe tournérent donc du côté du fiége, & le presserent plus qu'ils n'avoient fait jusqu'alors. Les Etenniens, peuple de la Pissidie, qui habite les montagnes au-dessus de Sida, envoiérent à Phayle huit mille pesamment armez, & les Aspendiens quatre mille. Ceux de Sida ne prirent point de part à ce secours, soit pour gagner l'amitié d'Antiochus, ou plutôt à cause de la haine qu'ils portoient aux Aspendiens. Avec ces nouvelles forces jointes à son armée, Garsyéris approcha de Pednélisse, & s'imagina que les Selgiens, pour lever le fiége, attendroient à peine qu'il parût. Comme cependant ils l'attendirent de pied ferme, il s'arrêta à une distance raisonnable de la ville, & s'y retrancha. Pour fecourir néanmoins les Pednélissiens autant qu'il lui feroit possible, scachant qu'ils manquoient de vivres, il voulut faire entrer pendant la nuit deux mille hommes chargez chacun d'une certaine mesure de bled. Les Selgiens furent avertis qu'ils étoient en marche, ils vont au-devant, taillent en piéces la plus grande partie de ce détachement, & emportent tout le bled.

Fiers de ce fuccès, ils entreprirent non feulement de continuer le frége de Pednéliffe, mais encore d'alfféger Garfyéris lui-même. Car dans la guerre ce peuple est toujours hardi jusqu'à la témérité. Laissant done dans leurs retranchemens une garde lussilante, ils approchent du du camp ennemi par plusileurs endroits, & l'attaquent avec vigueur. Garfyéris presse de lous côtez, & voiant ses retranchemens renversez en plus d'un endroits, commençoit à craindre une déchite entrére. Il envoia sa cavalerie dans certain poste qui n'étoit point gardé. Les Selgiens crurent que c'étoit la crainte d'être forcez qui les fassioir retirer, & ne pensérent point du tout à les arrêter. Mais la cavalerie de Garfyéris

me à la faveur des tenebres, & tire droit à leur traint l'Empereur lui vingtieme de s'enfuir en Sàcamp, il les furprend dans cet état, les taille tous lefie, an pièces fains présque aucune réfifiance, & con-

fyéris aiant tourné par leurs derriéres & chargez Drufquement, l'infanterie encouragée, quoiquelle cût été déja renverfée, revin à la charge. Les Selgiens envelopez prennent la fuite. En même tems les Pednélifiens fondent fair ceux qui avoient été laifez au camp, & les en délogent. Les vaineus s'écarrérent de côté & d'autre. Il en refta au moins dix mille fur la place. De ceux qui fe fauvérent, les alliez fe regirérent ehez eux, & les Selgiens s'enfurient par les montagnes dans

leur patrie.

Garfyéris, qui étoit bien aise de passer les défilez, & d'approcher de Selge avant que les fuiards revenus de leur fraieur puffent l'arrêter & délibérer fur ce qu'ils auroient à faire, se mit sur le champ à leur queue, & arriva à Selge avec son armée. Les Selgiens ne pouvant pas espérer du secours de leurs alliez après leur dernière défaite, & effraiez de l'échee qu'ils avoient reçu, commencérent à eraindre pour eux-mêmes & pour leur patrie. Ils eonvoquérent une affemblée, où il fut réfolu de députer un de leurs Citoiens à Garlyéris. Ils choisirent pour cela Logbasis. Cet homme avoit été longtems ami de cet Antiochus qui étoit mort en Thrace: & avoit élevé, comme sa propre fille & avec une tendresse extreme, Laodice qui lui avoit été confiée, & qui fur depuis femme d'Achée. Tout cela fit croire qu'on ne pouvoit dans la conjoncture présente faire une choix plus heureux. Loghasis entra en conférence avec Garsvéris; mais loin de rendre service à sa patrie comme on attendoit de lui, il exhorta ce Général d'avertir au plutôt Achée, que Loghafis se chargeoit de lui livrer Selge. On ne pouvoit faire à Garsvéris une proposition qui lui fût plus agréable. Il envoia fur le champ à Achée pour lui apprendre ce qui se passoit, & le faire venir. On fit une tréve avec les Selgiens, on recula la conclusion du Traité, toujours quelque difficulté se présentoit en attendant Achée, & pour donner à Logbasis le loisir de conférer avec lui, & de prendre des mesures pour l'exécution de son dessein.

Pendant qu'on alloit & venoit pour eela, les foldats paffoient librement du camp à la ville pour y prendre des vivres. On a éprouvé cent & cent fois combien cette liberté étoit funelle, cependant on n'y met point ordre. En vérité c'elt mal à propos que l'homme paffe; pour le plus rufé de tous les animaux, il n'y en a point de plus facile à furprendre. Car combien de camps, combien de garmifons, combien de grandes villes fe font perdues par cette liberté? Cet malheur est arrivé à une infinité des gens, les faits font certains, & malgré cela nous fommes toujours neurs fur ces fortes de furprites. La ration en est qu'on ne s'applique pas à connoître les malheurs où font tombez, faute de certaines précautions, ceux qui nous ont précédez. On fe donne beaucoup de peine, on fait de grandes dépentes pour amaffer des vivres & de l'argent, pour déver des muralles, pour avoir des armes,

&

& l'on néglige la connoiflance de l'Hiftoire, la plus aifée de toutes à acquérir, & qui fournit le plus de reflources dans les occasions facheucheuses: & cela, pendant qu'on pourroit dans un honnête repos & avec beaucoup de plaifir se remplir l'efprit de ces connoiflances par la lecture de ce qui s'est passié avant nous.

Achée arriva au tems marqué, & les Selgiens, après avoir conféré avec lui, s'attendoient à l'accommodement du monde le plus avantageux. Pendant ce tems-là Logbasis amassa des soldats d'Achée dans sa maison, ne laissant pas toujours de conseiller aux Selgiens de tenir des confeils fur l'affaire présente, de ne point échaper l'occasion & de conclure enfin un Traité. On s'affembla en effet, & comme si la chose devoit se terminer, on fit venir à l'assemblée jusqu'aux sentinelles. Alors Logbalis donna le fignal aux ennemis, fit prendre les armes aux foldats qu'il avoit chez lui, en prit lui-même & en donna à ses enfans. Achée s'approche de la ville avec la moitié de l'armée, &c Garfvéris avec le reste s'avance vers un Temple de Jupiter, lequel commande la ville, & en est comme la citadelle. Un Pastre s'apperçoit par hazard de la chose, & en avertit l'assemblée. Aussirôt les foldats courent: les uns à Cestédion, c'est le nom du Temple: les autres aux corps-de-garde, & le peuple en fureur à la maison de Logbasis, où la trahison aiant été découverte, une partie monte sur le toit, les autres forcent les portes du vestibule, & massacrent Logbasis, ses enfans & tous les autres qui étojent dans la maifon: Enfujte on annonca la liberté aux esclaves, & l'on partagea les forces pour aller à la défense des postes avantageux. Garsyéris tàcha d'approcher de Cestédion, dès qu'il vit que les afliégez s'en étoient emparez : & Achée de rompre les portes de la ville; mais les Selgiens firent une fortie qui lui couta fept cens hommes, & obligea le reste à quitter l'entreprise, en sorte que lui & Garfyéris prirent le parti de rentrer dans leurs retranche-

Les Selgiens alors craignant qu'il ne s'élevai parmi eux quelque sédition, craignant aussi de nouvelles attaques de la part de l'ennemi, envoiérent à Achée les plus anciens de la ville avec les marques ordinaires de la paix, 8 un Traité qui portoit: Byist domnerosent far le champ quatre cent talent, qu'ils rendoient aux Pedacifitiens les prisonners, c'o qu'à quelque tems de là ils pairesient trait cens autres talent. C'est ains que les Selgiens fauvérent leur patrie du péril où la trahison de Logbass l'avoit jettée. Ce courage étoit digne de leur liberté, & de l'alliance qu'ils avoitent avec les Lacédémoniens. Pour Achée, après avoir pris Milyade & rangé sous sa domination la plus grande partie de la Pamphylie, il alla à Sardes, sit une guerre continuelle à Attalus, menaça Prusa, & se rendit formidable à tout le pais d'en decà du mont Taurus.

Tom. V. Xx Dans

# 346 HISTOIRE DE POLYBE,

Dans le tems qu'Achée étoit occupé au fiége de Selge, Attalus parcouroit avec un corps de Gaulois Tectofages les villes d'Elide & toutes les autres villes voilines, qui par crainte s'étoient auparavant rendues à Achée. La plúpart se donnérent à lui de bonne grace, & regardérent même comme un bienfait qu'il voulût bien les prendre sous la protection. Peu attendirent qu'on leur fit violence. Celles qui le reçurent de bon gré, furent Cumes, Smyrne, Phocée: Ægée & Temnos craignirent qu'il ne vînt à elles, & firent comme les autres. Les Teiens & les Colophoniens lui envoiérent auffi des Ambaffadeurs, & fe rendirent à lui eux & leurs villes. Il les reçut aux mêmes conditions qu'auparavant, & prit des ôtages. Il ne traita personne avec plus de douceur que les Ambaffadeurs des Smyrnéens, en reconnoiffance de la fidélité qu'ils lui avoient gardée. Ensuite il continua d'avancer, & aiant passé le Lyque, il entra dans la Mysie; Carse épouvantée lui ouveit ses portes. Didyme ne tint pas non plus contre la crainte qu'eut la garnison d'être assiégée. Ce sut Thémistocles qui lui livra ces deux places. Il en avoit reçu le gouvernement d'Achée. De là il entra dans la plaine d'Apie, & y fit le dégât, passa le mont appellé Pelicanta, & campa fur le Mégifte. Pendant qu'il y étoit, arriva une éclipse de Lune, & les Gaulois qui depuis longtems se lassoient d'une route si pénible, parce que leurs femmes & leurs enfans les suivent à la guerre dans des chars, prirent cette écliple pour un augure qui ne leur permetroit pas d'aller plus loin. Attalus n'en tiroit aucun service : mais leurs campemens féparez, leur défobéissance & leur orgueil ne laissérent pas de le jetter dans un très-grand embarras. D'un côté il craignoit que se joignant à Achée, ils ne se jettassent sur les terres de sa domination, & de l'autre il ne vouloit pas se perdre de réputation, en faisant égorger des foldats, qui par affection pour lui l'avoient suivi jusqu'en Afie. Il fe servit donc du prétexte qu'ils lui donnoient, & leur promit de les ramener où il les avoit pris, de leur donner un terrain commode pour s'y établir, & que toutes les fois dans la fuite qu'ils lui demanderoient des choses qu'il seroit juste de leur accorder, ils le trouveroient toujours disposé à les obliger. Il les sit conduire en estet à l'Hélespont, fit beaucoup d'amitiez aux Lampascéniens, aux Alexandrins & aux I. liens, qui lui avoient été fidéles, puis avec son armée il se retira à Pergame.

#### OBSERVATIONS

Sur l'attaque & la défense des maisons, cassines ou censes en pleiu champ.

#### 6. I

Mesures à prendre soit pour l'attaque, soit pour la désense d'une maisan, &c.

A trabifon de Loghafis, qui fut affez mal concertée, & la défense de la maifon où il s'étoit retiré avec ses amis & ses enfans, me fournira l'occasion de traiter une partie de la guerre qui me paroit affez importante: personne n'en a encore traité, ni pensé meme à le faire. Cela n'est pas surprenant, puisqu'on a vil par cet Ouvrage que nos Auteurs dogmatiques militaires ont négligé même celles qui regardent le plus absolument le Général, & ce qu'ils ont dit des autres nous en fournit à peine une idée. Je ne pense pas que qui que ce soit s'avise de nous chicaner là-deffus; nous n'en oublierons donc aucune, & particuliérement celle-ci, qui regarde l'attaque & la défense des maisons soit dans les villages ou en pleine campagne, parce que ces fortes d'actions ne regardent presque que les Officiers particu-iiers, & nous travaillons autant pour ceux-ci que pour les autres d'un rang plusélevé. Chacun sçait, & nous l'avons dit, que la science de la guerre ne s'apprend pas en un jour & par la scule expérience, mais par une étude prosonde & très-méditée. Je dis ceci après en avoir pris felon mes forces & mon expérience, & après avoir traité près de trease parties de cette science. Cello-ci ne nous tiendra pas longrems, & après plusieurs préceptes nous donnerons quelques exemples, où le Lecteur s'instruira mieux que tout ce que je pourrois dire. Cet exorde étoit nécessaire avant que d'enerer en matière, car il n'y a pas de meilleurs guides que les faits, & il ne nous arrive pas toujours de marcher en leur compagnie; nous fentons alors notre foibleffe, puilqu'il faut tirer les principes de notre propre fond, lorsque ces faits ne fournissent

pas. Quelque mauvaifes & en apparence méprifables que foient les maifons, foit dans les villages ou en pleine campagne, soit qu'on se soit mis en tête de les désendre pour fe couvrir contre l'ennemi, ou qu'on s'y trouve furpris; quelque mauvailes, dis-je. qu'elles soient, l'insulte ou l'attaque de ces sortes de postes n'est pas, à mon sens, la chose du monde la plus aisée. Je crois au contraire qu'elles sont plus difficiles & plus dangereuses qu'on ne pense. Je me suis trouvé enfermé & insulté dans une maison ou caffine en pleine campagne en 1705. en Italie, & j'ai vû l'attaque d'une autre de fort près en 1703. Ce qu'il y a de bien surprenant, & l'expérience me le fait assez connoître, c'est que les plus méchantes maisons sont les plus difficiles à emporter, lorsque ceux qui font dedans font réfolus & déterminez à se bien défendre. Celles qui font bâties de brique & de peu d'épaisseur, sont beaucoup plus fortes & plus soutenables que les autres qui seroient plus épailles, c'est-à-dire qu'un mur de trois briques d'épais est préférable à un autre de fix : car ceux de pierre ou de moilon ne valent rien. L'ai remitrqué que deux ou trois coups de canon y font de telles ouvertures, qu'il

# HISTOIRE DE POLYBE,

qu'il n'y a plus moien d'y tenir; outre que les éclats des pierres bleffent une infinité de personnes, fans compete la facilité de les jetter los en très-peu de tenns; au lieu que le canon dans un mur de brique ne fait qu'un trou guéres plus large que le boulet sans le moindre écart. Voil l'avantage des maisons de brique, que l'on doit préférer à

celles qui font de pierre de taille ou de moilon.

348

Ceux qui craignent d'être attaquez dans une maifon où ils ont été postez, ou que la nécessité les oblige de défendre, ont des mesures à garder & des précautions à prendre. Il faut plus de bon fens que d'expérience, lorsqu'on est assuré de la valeur & de la bonne volonté des foldats. Le plus grand danger est le feu : car si elle étoit couverte de chaume ou de planches, il n'y a pas de meilleur reméde que de jetter bas le toît, du moins le chaume, & le brûler tout auflitôt, de peur que l'ennemi ne s'en serve contre la maison même. Il est bon de lui enlever cet avantage. Après cela on visitera la maison, pour percer des crénaux tout autour à deux ou trois pieds de distance l'un de l'autre, de trois ou quatre pouces de diamétre, & furtout aux angles, Le les mets près-à-près pour empêcher que l'ennemi n'applique des échelles entre deux crénaux pour monter sur le toît, comme il arriva à Logbasis: car pendant que les uns attaquoient les portes, dit Polybe, les autres montérent fur le toît, & affommérent ou tuérent d'en haut à coups de tuilles ceux qui la défendoient, pendant que les autres étoient occupez en bas à la défense des portes, qui furent enfoncées. C'est pour cette raison que bien que le toît soit couvert de tuilles, je propose d'y faire de grandes ouvertures & de s'y échafauder, pour être en état de bien recevoir à coups d'épées ou de halebardes ceux qui tâcheroient de monter dessus. Il faut avoir fait encore une bonne provision de grosses pierres pour les jetter sur les affaillans, & furtout du côté des angles, par où on les sappe ordinairement ; ce que je n'ai pourtant vû ni ou'i dire qu'on eût jamais pratiqué, bien que j'aie trouvé plusieurs exemples dans l'Histoire de ces sortes d'actions.

Voilà ce qui regarde le haut lorsqu'il n'y a qu'un étage. Celui du rez-de-chaussée ne doit pas moins être gardé que l'autre d'en haut; mais les crénaux doivent être percez fort haut, de crainte que l'ennemi ne s'en rende le maître en fourrant ses armes dedans. C'est ce qui arrive ordinairement aux Officiers fans expérience. On doit les percer à sept pieds & demi ou huit pieds du rez-de-chaussée, avec des banquettes de planches ou de fascinages, afin que les crénaux se trouvent alors à hauteur d'appui : car il faut bien prendre garde que ce qu'on appelle hauteur d'appui en termes militaires, est fort différent de la hauteur d'appui en architecture, qui n'est élevé qu'autant qu'il est nécessaire pour y mettre les coudes; au lieu qu'il faut créncler le mur à environ quatre pieds & demi de la banquette en haut. Il ne faut pas moins percer les portes à la même hauteur, & les barricader du mieux qu'il fera possible, & cet endroit est sans difficulté le plus difficile à défendre, par la raison qu'il est aisé d'y mettre le feu en se coulant, & se baissant le long du mur pour n'être pas vûs de ceux qui se désendent. Pour moi je penfe que si je me trouvois en pareil cas, je fermerois ou boucherois ma porte, & furtout lorsqu'elle est grande, par un ou deux arbres entiers avec toures leurs branches, dont j'aiguiferois les bouts ou la pointe pour empêcher l'ennemi d'en approcher, & je garnirois ce retranchement d'un bon nombre de fufeliers; ce qui vaux mieux que la porte du monde la mieux barricadée-

Si l'on avoit le tems de lever terre, je voudrois tirer un fossé tout autour de trois pieds de prosondeur dans l'intérieur de la maison, à deux pieds & demi en

cez vis-la-vis & entre les intervales de ceux d'en hatt, & par deffous la banquette. Ces créanux voime les piedes des mem suve cet exvaneges, que entre ut de debot ne peuvent voir ceux du debot ne peuvent voir ceux du dedats qui les voient fins être vus, fans qu'il leur foit possible de mettre leurs armes dans ces créanux pour tere trop bas. Cez swange est d'abunnt plus considérables, que l'ememi ne [cauroit approcher ni Spper le mur fans être except su fieu d'en haut, & cleui des créanux d'en bas.

J'ii Oblevé cette méthode en 1708. I l'Eglide de Leffingue, dont j'avois en le gouvernement, que je fortifail, en attrodant que le village, dont on vouloit fairé une place de guerre, fuit en état de défenfe, & où je pulle me retirer avec crois bataillons que j'avois à mes ordres, au cus qu'il prit envie aux ennemis, qui étoient alors occupez au fiége de Lille, de me venir astrague; & comme ce polée, dont j'avois proposé l'attaque, étoit d'une extréme importance, je me hista de le mettre hors d'institue, saint cité averti qu'ils avoient déletin fur mois mais comme ils appirent qu'il n'y avoit pas moien de me forcer fans canon, & que préqueront le pais aux qu'instos étoit four les raus, il ne juégérant pas à propos de tenter l'avanture.

La prudence exige, lorfqu'il s'agit d'attaquer une maifon isolée dans un village ou en pleine campagne, d'y faire marcher du canon de fix ou de huit livres de bale, de peur d'y perdre inutilement fon tems: car le fuccès d'une infulte de cette nature étant toujours fort incertain, lorsqu'on a affaire à des foldats réfolus & déterminez à se bien désendre, il vaut mieux aller au plus sur, les faire sommer: & s'ils ne font pas d'humeur à capituler, il faut faire battre le mur par les angles, ce qui est une affaire d'un moment. Si l'on n'a pas du canon, le meilleur expédient est de faire un grand feu aux crénaux, pendant qu'avec des échelles on tâchera de monter fur le toît, de l'ouvrir, & de tirer d'en haut fur ceux du dedans ou de les affommer à coups de tuilles ; ce qui ne peut guéres se faire sans danger , &c même fans defavantage, fi ceux du dedans ont ouvert eux-mêmes le toît pour tirer d'en bas contre ceux qui feroient montez par dessus, qui ne peuvent guéres tirer fans emburras, outre qu'ils font vûs & choifis de ceux d'en bas, dont il n'y a pas un coup d'inutile. Ajoutez que ceux qui montent par les échelles font vûs des crénaux , qu'ils ne peuvent éviter lorsqu'ils sont percez à deux pieds l'un de Pautre.

Lorfou'on défend une maifon où il y a une cour. & une ou deux portes cochéres, on doit se tenir dans la cour, occuper tous les corps de logis qui l'enferment, & créneler non feulement les murs du côté de la campagne, mais encore ceux qui voient dans la cour; afin que si l'ennemi venoit à se rendre maître de la cour, on pût se retirer dans l'étage du rez-de-chaussée & dans celui d'en haut, pour tirer de toutes parts fur ceux qui feront entrez, comme cela arriva à l'attaque de la cassine de la Bouline ou de Moscolini en 1705, la nuit du dernier de Mai au premier de Juin. Mais je crois que le meilleur moien pour n'être pas forcé aux portes, est de les laisser ouvertes & de les boucher d'arbres abattus avec toutes leurs branches. Je ne vois pas de meilleur expédient que celui-là, car alors il ne reste plus d'autre ressource à l'ennemi que de sapper les murs ou les battre à coups de canon; & lorsqu'on manque de celui-ci, & des outils propres pour sapper la muraille, je ne vois pas d'autre reméde que de quitrer partie , à moins qu'on ne fe serve du belier, c'est-à-dire de suspendre une poutre entre quatre poteaux pour battre la muraille; ce qui fait plus d'effet que tous les canons du monde. Cela ne se fait pas sans péril, mais aussi la maison en est plutôt renversée. Finissons ce Paragrafe par quelques exemples remarquables de ces fortes d'actions, pour passer dans le fuivant à celui de la caffine de Moscolini ou de la Bouline.

Xx;

I'ai regret de trouver une tache de trahifon & de perfidie, & qui pis est d'ingratitude dans un des plus grands Capitaines du fixiéme fiécle, c'est de Mummol dont je veux parler. Cet habile Guerrier ajant abandonné le parti du Roi de Bourgogne pour se jetter dans celui de Gondebaud, se trouva enfermé dans Comminge avec ce Prince, & plusieurs autres Seigneurs tout aussi insidéles que lui. Leudegifile, Général du Roi de Bourgogne, mit le fiége devant cette place, audevant de laquelle il fe fût morfondu, fi Mummol & les autres Seigneurs n'euffent traité secrétement avec l'ennemi pour lui remettre la place, & la personne de Gondebaud; mus comme il est ordinaire aux Princes d'aimer la trahison, & d'avoir en horreur les traîtres, après s'être vengez de leurs ennemis, le Roi de Bourgogne écrivit à sen Général de se défaire de ces gens-là, & particuliérement de Mummol. qu'il haiffoit mortellement. Leudegifile siant reçu cet ordre, ,, fit fous main fou-, lever quelques foldats contre Mummol, dit le Pére Daniel (a), qui après s'être , longuems battu en desespéré dans une maifon où il s'étoit jetté, fut tué de deux , coups de lance, au moment qu'il en fortoit pour se faire passage au travers de .. ceux qui l'attaquoient.

La gloire qu'on acquiert dans la défense d'un méchant poste, est infiniment audeffes des plus belles réfiftances d'une place forte & des plus importantes d'un Etat. C'eft le sentiment des Connoisseurs, & j'ai lieu d'être surpris que les Historiens négligent de nous apprendre ces fortes d'actions, qui font celles où la valeur & la vertu militaire paroiffent avec plus d'écht. Henri Duc de Rohan n'a eu garde d'imiter ces fortes d'Ecrivains dans ses Mémoires. Il rapporte un fait de cette espéce, & ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'il n'y avoit que sept soldats. & cependant ces fept foldats, ou plutôt ces fept héros enfermez dans une méchante maifon de terre nommée Chambonat auprès de Carlat, arrêtérent deux jours entiers le Maréchal de Thémines, ,, qui marchoit vers le païs de Foix avec fept mille hommes de pied & fix ceus chevaux ; ces fept hommes comparables , die , T.Historien, aux soldats les plus vantez dans l'Histoire Gréque & Romaine, , tuent plus de quarante hommes en diverses attaques, le seul défaut de vivres & de provisions les contraignit à chercher les moiens de se fauver. Un d'eux fort a la nuit & va reconnoître les environs. Joieux d'avoir trouvé un endroit, il re-" vient; mais fon propre frére, qui le prend pour un ennemi, le tire & lui casse , la cuisse. Il se traine le mieux qu'il peut, exhorte ses camarades à se fauver. & , teur donne les enseignes nécessaires. Pour mei, lui dit son frère, je ne vons quit-,, terni point, puisque je suis la cause innocente de votre matheur, je veux vivre & , montrir avec vous. Un de leurs confins germains dit la même chose , pendant que leurs compagnons se sauvent à regret. Ces trois se défendent dans leur », méchant poste, tuent encore quelques ennemis, & meurem libres. L'altion de ces parreres foldars, pourfuit leur illustre & reconnoissant Général, mérite sa place " dans l'Histoire, elle égale ce qu'il y a de plus mémorable dans l'antiquité."

M. de Rohan, n'a pas cru devoir entreré dans le dérait de la défené de cette méchante mainin. · il n'a eu d'autre vês que de nous donner un exemple de la verru & de l'incroiable valeur de ces braves foldats , & de nous exciter à la gloire des belles sétions par elles des autres; ce qui n'elt pas d'une petite influséion pour les gens de guerre, & pour ceux qui font nez pour la faire un jour. Nous ne fonmes par moins portre à citer ces fortes d'exemples lorfque l'occafion c'en préfente; mais nous herchons plus particuliférement ceux d'où nous pufficns tier des fentes; mais nous herchons plus particuliférement ceux d'où nous pufficns tier des

préceptés pour nous conduire en femblables octafions, puifque no Anteus degractiques , viè-fecs & très-larégez, on oublé cette parte de la guerre, ausii bien qu'un grand nombre d'autres. Le Roi de Suéle Charles XII. nous fournit une défenté de maifon, où il étoit bui-meme en perfonne. Cette action est d'an brislant qui n'a guerre d'exemples dans l'Hilbore, & c'elt, je pende, la feut être couronnée à qui pareille avanture foit arrivée. Je vuis la rapporter fans m'allervir à l'ordre des treus, je ne vois rien qui nous porte devantage aux réflictions grééenefes, & qui nous excite le plus à les inniter qu'en prenant nos Acteurs fur le trône même.

L'attaque de la maifon de ce Prince auprès de Bender , est un des événemene le plus mémorable de la vie de ce Guerrier vraiment extraordinaire, & au-deffus peut-être des plus grands hommes de l'antiquité. Je l'ai comparé à Alexandre le Grand, ou pour mieux dire je l'ai mis au-deffus de ce Conquérant : car on ne juge pas des hommes par l'étendue de leurs conquêtes & le nombre de leurs victoires. qui font le plus fouvent l'ouvrage de la fortune plutôt que celui de l'habileté & de l'expérience. Si un habile homme se mettoit en tête de saire l'analyse des actions du Monarque Grec en Asie, comme de celles de Charles XII. en Éurope, il rabattroit infiniment, je m'affûre, de la renommée du premier , & trouveroit dans l'autre le grand & le merveilleux qu'elle lui refuse, & que personne ne s'est avisé d'y chercher. C'est de tous les Capitaines celui qui a commis le moins de fautes, & qui a donné les plus grandes marques de courage & de parience, & je doute qu'il s'en trouve aucun dont les actions aient été plus brillantes & plus extraordinaires que celles de ce grand homme. On remarque en lui , chose rare, toutes les parties de la guerre, il les a toutes parcourues & pratiquées dans un espace trèscourt & une vie de peu de durée. Personne ne s'est mieux servi de sa raison dans toutes ses entreprises que celui-là, bien que ceux qui ne jugent des choses que par les événemens aient jugé tout autrement de la grandeur de ses actions. Ceux qui louent & admirent fi fort les actions d'Alexandre le Grand dans sa guerre contre les Perfes, j'entens ici les gens du métier & les gens de Lettres, n'examinent pas d'affez près, ils n'ont vu que le gros des chofes : ce qui fait voir qu'ils ne louent & n'admirent que par coutume; mais les autres, qui font confommez dans les armes, & qui comparent l'un avec l'autre, trouveront que je décide avec connoissance de caufe. Les actions du Roi de Suéde font en si grand nombre, qu'elles embraffent comme ie l'ai dit fi fouvent teutes les parties des armes. Qui pourroit jamais s'imaginer que dans ce que je traite ici s je pusse citer ce Prince pour exemple dans la défense d'une maison qu'il a défendue lui-même en personne? Je le tire de l'Histoire de Suéde sous le regne de Charles XII. J'ai dit ailleurs dans cet-Ouvrage, que l'Auteur me paroissoit avoir travaillé sur d'excellens Mémoires en bien des endroits de son Histoire, il ne lui arrive pas toujours d'en rencontrer de paneils: car il y a bien des faits qu'il rapporte, qui ne font pas conformes à ce que j'ai appris de plusieurs Officiers en Suéde qui en avoient été les témoins.

J'à appris de putiteurs Olimeters en suede qui en avoient être les remoins. Quant à l'action de Bender, son me l'a renorde, è quelques circonflances près, comme on le rapporte, il ron en excepte les bombes , donn ils n'ont fait sacune en Brince august de Bender, bien qu'il n'etit qu'une posjurée de perse, col n'empécha pes qu'on ne fit des préparatifs suffi confidérables que s'il fe fitt seji de combettre une puillette armée, genn plus beuves que des Tures de de Tures de de l'armes en suffern peut-étre fait autunt. Ce qu'il y a de certain, c'eft que le Grand Vifir & le Kam' de Tartases avoient formé le moir complox à l'airqu'à de Grand Ségentre. de se faisir de la personne du Roi de Suéde, & avoient supposé des ordres, dont ils firent part aux Généraux, pour qu'ils pûssent agir sans scrupule: de sorte qu'en peu de tems un corps de troupes Turques s'étant joint à un plus grand des Tartares, & aiant tiré du canon de Bender, le Seraskier étant entré dans le complot, ils investirent le quartier du Roi de Suéde. Le Roi avoit déia été instruit par un Officier des Janissaires de ce qui se brassoit contre sa personne, & lui sit assez entendre que le Grand Visir s'entendoit avec le Kam des Tartares, & qu'ils cherchoient bien moins à l'obliger à s'en aller, & ce dernier à lui fervir d'escorte, qu'à le remettre entre les mains de ses ennemis pour des sommes considérables, qui devoient se partager entre le Visir , le Bacha de Bender & les Officiers Généraux Turcs; ce qui obligea le Roi de Suéde de faire partir fur le champ un de fes Interprétes nommé Jean Savari, avec lequel je fis naufrage à l'entrée de la mer Baltique à mon retour de Suéde, homme hardi, capable d'une intrigue, & qui eut affez de courage pour donner un placet au Grand Seigneur par le moien de l'Ambaffadeur de France, ce que je croirois affez, vû que cet homme parloit parfaitement la langue Turque. Cependant M. de Villelongue, Colonel de dragons, s'attribue cette action-là: je ne la lui ôte point, je n'ai jamais ouï dire à aucun Officier que ce ne fût pas lui. Le Grand Seigneur lut le placet avec une étrange furprise; mais avant que les ordres fussent arrivez, pour tirer le Roi d'embarras, il se passa bien des choses que je vais copier de l'Historien dont j'ai parlé, après avoir dit en peu de mots certaines circonstances qui me paroissent nécessaires pour entrer en matière. Les Turcs qui s'étoient joints aux Tartares avoient invefti le petit camp du Roi. où il avoit fait bâtir une maison de bois, dans laquelle il logeoit, & où l'on faisoit la priére. On l'avertiffoit à tout moment de se tenir sur ses gardes, & qu'il seroit infailliblement infulté; mais il répondoit toujours, bagatelle, bagatelle, ils n'en feront rien. Cependant comme il vit qu'on se disposoit à l'attaquer tout de bon, il envoia au Seraskier pour lui demander ce que cela fignifioit ; mais celui ou'il envoia revint avec des conditions que le Roi n'étoit guéres d'humeur d'accepter. Les Janissaires, qui ignoroient la trahison de leurs Chess, y alloient de bonne soi . & vouloient que le Roi se remît entre leurs mains pour aller où il lui plairoit sous leur escorre; ce que le Roi n'eut garde d'accepter, après leur avoir fait connoître qu'étant foumis aux ordres de leurs Officiers Généraux, ils ne feroient pas maîtres de l'escorter par tout où il voudroit aller, & que ces Généraux trempoient eux-mêmes dans le complot.

Le lendermin 1x. de Février 1713, qui étoit un Dimanche , & dans le tems qu'on faitoit la préte; , no ou vins aveuri S Majelés, que les Inalifieirs intrez du na refins qu'elle avoit fait de le confier à eux, s'étoient jettez fur les troupes Suémoitse qui gradionne le camp; qu'ils en avoient dépi pair tois cens foldats, qu'ils ma voient défamez : & que le refite qui fe défendoit opinitérément, ne pouvoit manquer d'étre bientés excédés par le nombre. L'a-défuils le Roi fet celle fest vivie, & fortant de la Chapelle avec douze ou quinze Officiers qui l'accompagnoient, et de l'archivent de les d'agons, qu'in faifoint outre fa garde, il m's s'avança contre les Tartares, dont il tua d'abord trois de la propre main. Sa fiére » & majelleusel contenance infighier tout la fois tent de terreur de et répéch aux ne mennés, que les Chefs qui les conduifoient s'arréétent tout à coup, comme n's ils avoient été dôlouis & fingez de quelques échim qui faiffent fortis de fes » yeux. Ils reférent quelque tems immobiles , & le Roi rentra dans fon logis » avec le Colond Rofen & quelques autres.

35 Il n'y fut pas un demi quart d'heure que cette maison fut attaquée avec furie.
35 Il n'y fut pas un demi quart d'heure que

7 Il s'y étoit retranché le mieux qu'il avoit pû en barricadant les portes & les fenetres. Mais quelle réfisfance pouvoit faire une maison de bois contre une ar-» mée entière de Barbares, & contre un feu continuel de grenades & de bombes? " Déja le retranchement & la maison étoit forcée de tous côtez , le toir tout en ,, feu, d'où il tomboit des tisons embrasez; lorsque le Colonel Rosen, iustement , allarmé pour la perfonne du Roi, ouvrit une fenêtre, & fautant dehors le premier donna la main au Roi pour le suivre. Ce Prince avoit à peine touché à terre, qu'un Tartare lui appuiant fon mousqueton contre la tête, l'alloit paier, n disoit-il, de ce qu'il avoit tué son frére, si le même Colonel, détournant le », coup avec fon épée, n'eût encore fauvé le Roi de ce danger. Enfin il n'y avoit », nulle apparence qu'il pût réfister, étant réduit à quarante-deux hommes, & il ,, alloit se faire massacrer en se jettant l'épée à la main au milieu du carnage," Clorsque par une avanture qui orneroit parfaitement un roman, & qui est pourtant veritable,) ,, l'on vit arriver les ordres du Sultan. Ils étoient apportez par un exprès qui accompagnoit l'Interpréte de Sa Majesté (Savari), ils défendoient , toute violence contre le Roi de Suéde, & réprimoient le Kam des Tartares. Les , Janissaires les reçûrent avec respect, baisant le paquet où ils étoienr rensermez. " Ils firent d'abord ceffer toute hostilité, & se chargérent de la personne du Roi, , qui étoit si foible, fans pourtant avoir été blesse, mais pour n'avoir pris aucune nourriture depuis trois jours, qu'il tomba, à ce que quelques-uns disent, au pre-" mier pas qu'il fit pour s'avancer vers eux." Ces fortes de jeûnes lui étoient affez ordinaires, autant pour s'accoutumer à la faim, disoit-il au Comte de la Marck, Ambaffadeur de France, en ne mangeant que le quatriéme jour, & quelquefois paffant au-delà, comme j'en ai été le témoin moi-même, que pour s'empêcher de groffir comme fon pére & Gustave-Adolphe. Pour revenir à ce Guerrier célébre, & comparable aux plus grands de l'antiquité; s'il n'est au-dessus, " il fut conduit , chez le Bacha de Bender, qui eut peine à dissimuler le chagrin que lui causoit , ce changement de scéne. Cependant aiant reçû le Roi sur son sopha, où il le » pria de s'affeoir auprès de lui, ce Prince qui confervoit toute fa fierté & toute ,, fa grandeur, même dans les plus fâcheux revers, lui donna une marque de mépris fort fenfible. Il s'étendit nonchalamment fur le fopha, leva une jambe jus-, ques fur l'épaule du Bacha; puis la retirant tout à coup, comme si ce mouy vement eût été involontaire, il lui déchira toute fa veste avec son éperon. Le " Bacha régala le Roi à dîner; après quoi fa Majesté fut conduite à Andrinople, », où le Sultan lui affigna fa demeure pour quelque tems , & de là il fut transféré » au château de Demirtocca."

Paffons à un autre exemple qui n'eft guéres moins remarquable, & que le Lecteur ne fers pas faché de trouver ici, à case des influtchions que les gens de guere en peuvent ture, & qui fait voir que dans certaines occafions l'ennemi n'eft pa muitre d'un poste pour être dedans, tant qu'il y a du courage & du jugement dans ceux qui le défendent.

## §. II.

Description de la cassine de la Bouline, & la distribution des postes pour la désense.

J'Ai toujours cru que pour faire une narration complette d'une action extraordinaire; il importoit de joindre à fes circonfiances celles qui l'ont précédée, & Tem, V.

## HISTOIRE DE POLYBE,

les motifs de cette aftion. Sur ce principe je dois reprendre les chofes d'un peuhaut, sin de faire cononitre à mer Lecteurs ce qui oblige quelquetios les Gederaux d'armées d'occuper certains poftes, qui bien que maivais & trop foiginez de leur camp, pour être fouteurs, ou du moins fecourus à tems, svant que l'ennemi sit celui de s'en rendre le maitre par une attaque d'emblée, ne laifleat pas que d'avoir leur utilité. Les habiles Genéraux n'ons garde de faire occuper ces fortes de poftes fins de puisfiantes & fortes raisons, & fais en connoitre l'importance: car lorique des choles ne nous méneral à rien d'avariaequex, ninon qu'à faire perdre du monde de part & d'autre, alors il y a plus à perdre qu'à gegner, quand meme l'un ou l'autre des deux partis féroit alluré da faccès, à moissa que ren fût à deficier d'aguerrir nos troupes & de les accoutumer à voir l'ennemi; ce qui ne peut érre que louable dans un Geferal. Hors dans ce ca-la on ne doit defiende de pottes perdus, que larquo veut fic couvrir & avoir le large pour les fourrages ou pbur les vivres, qu'on peut tier d'une gauche ou d'une drotte, ou pour tout autre sy vivres, qu'on peut tier d'une gauche ou d'une drotte, ou pour tout autre

M. le Prince Eugéne n'eur gueres jamuis de fubfilance réglée dans fa guerre d'Italie, elle évrit prefuje toute l'endée fuir ce qu'il pouvoit tirre du priis. Etant fouvent trop cloigné des places dont il naroit pû en tirer, il fe trouva un peu embanific dans fon camp de Gavardo, o bû il avoit appuis fa droite en 1795. Il avoit une affez grande étendue de pais pour le fourrage de certe aile & pour fe vivere, dont il froit beaucoup des villages d'arent Euréin, & le canal qui et décrité de la Chiéfa au village même de Gavardo. A qui arrolé tout le pais du Breffin. Le Gérénd de l'Empereur avoit un três-grand befoin de le conferer et avenue per la consenie de conferer et de la chiéfa de l'archive de la chiéfa de l'archive de l'entre de l'archive de l'entre de l'archive de l'entre de l'archive de l'entre de l'archive l'entre de l'archive de l'entre de l'archive l'entre l'entre de l'archive l'entre de l'archive l'entre l'entre l'entre l'entre de l'archive l'entre l'e

Il y avoit une affez grande cassine nommée la Bouline, à quinze ou vingt toifes en-delà du canal, avec un pont de pierre vis-à-vis & une immense prairie entre le canal & la Chiefa, qui fournissoit de l'eau à ce canal, & tous les deux formoient un angle, dont les branches s'écartoient fort, & laissoient un espace entre elles de plus de cent toifes du côté de la cassine jusqu'aux rochers, où nous avions notre gauche, du haut desquels on voioit toute la droite des ennemis, qui n'étoient éloignez de la cassine que d'environ quatre cens toises, & qui se trouvoit sur leur flanc. On voioit du haut la file de leurs fourrageurs, dont il y en avoit qui revenoient sans fourrages. La raison de cela venoit d'un détachement de deux cens maîtres commandez par M. d'Ufez, qui avoit passé le canal, & étoit tombé sur une de leurs escortes, qu'il avoit poussée & battue, pendant qu'une compagnie de grenadiers de la Vieille Marine, commandée par la Tour-Fraguier, qui avoit passe le canal avec environ deux cens dragons commandez par le Chevalier de Meane, tomba fur la tête de leurs fourrageurs & de leur escorte, qu'elle mit en desordre : de sorte qu'une partie se jetta dans les montagnes, & les autres jettérent leurs trouffes pour fe fauver.

On voioit tout cela des hauteurs, où nous avions norre gauche, & oh étoit M. le Grand Prieur. Je lui dis que fi, nous occupions la caffine qui étoit en-delà du canal, nous reffererions tellement les ennemis à leur droite, que nous ferions maîtres des fourrages d'eutre le canal & la montagne, qui ferroit fi fort en cet endroits, qu'il n'y avoit guéres plus de deux cans toits des rochers au canal, & tout cet en-qu'il n'y avoit guéres plus de deux cans toits des rochers au canal, & tout cet en-





CASSINE DE LA BOULINE.

droit formoit une plaine fort unie, où il falloit nécessairement que les ennemis passassent, outre qu'il leur venoit des vivres des villages qui étoient dans la plaine ; mais qu'il feroit difficile d'y communiquer, fi nous ne jettions un pont sur la Chiéfa, & que trois bateaux fuffiroient. Il me répondit qu'il me chargeoit de cette besogne, & que M. le Marquis de Guerchois, aujourd'hui Lieutenant Général, me fourniroit autant de travailleurs que je voudrois; mais qu'avant que de prendre un tel parti, je prisse celui d'alter recomoître cette cassine, pour voir si en y jettant quelques compagnies de grenadiers, elle pourroit être foutenue. Je partis fur le champ. Je fus tout étonné d'y trouver des créneaux pratiquez dans l'enclos de la cour, & je jugeai bien que celui qui les avoit faits n'étoit pas un fort habile homme: car outre qu'ils étoient à quatre pieds & demi du rez-de-chauffée, ils étoient de plus d'un pied de diamétre : de forte que ceux du dedans avoient le même avantage pour tirer que ceux du dehors , défaut auquel il étoit impossible de remédier sans les sermer : ce qui n'étoit pas aisé faute de tems. 11 eût fallu encore en percer de nouveaux à lept pieds du rez-de-chauflée, & élever une banquette de deux pieds & demi de haut. Ce poste me parut de si grande importance, que je crus qu'on auroit affez de tems, à force de travail, pour remédier à tout, & qu'en y jettant un bon bataillon on pourroit foutenir ce poste un affez bon espace de tems pour être secouru. On jugea que j'avois raison ; mais M. de Langalerie trouva que quatre compagnies suffisoient au-delà pour la désendre, & l'on s'en tint à fon jugement. La Tour-Fraguier eut ordre de s'y jetter avec une de Leuvile commandée par des Roches, celle de Bretagne par Martinot, & celle d'Egrigny par la Roque. Je ne mis qu'une heure à faire mon pont envelopé d'un retranchement qui ne valoit rien, à cause des rochers que nous rencontrions à chaque moment; mais comme je le fis dans un coude, il se trouvoit flanqué naturellement. L'ouvrage achevé, je galopai à la cassine, où la Tour-Fraguier avoit déja fait ses dispositions, ne doutant point d'être artaqué, comme je l'en avois affuré, aiant trop grande opinion du Général de l'Empereur pour ne pas croire qu'il eût oublié fon art militaire en si beau sujet de le mettre en pratique. Je connus à la mine de la Tour-Fraguier combien ces maudits créneaux le tenoient perplexe & en cervelle.

J'ai dit que la cassine étoit à environ vingt toises du canal, ie crus que rien n'importoit davantage pour le falut de cette cassine que de tirer une communication du pont à la porte. Je galopai à M. le Grand-Prieur, je lui dis que nous ferions infailliblement attaquez, & qu'il donnât ordre qu'on suivit ce que je propofois. L'ordre fut donné, & l'on me dit de prendre tout autant de travailleurs qu'il m'en viendroit à la fantaisse; mais je connus bien qu'il n'étoit plus tems, la nuit étant déja fort noire, & cela n'eût pas empêché le travail, si on n'eût appris qu'on entendoit marcher de la cavalerie, qui côtoioit le pied de la montagne que nous avions en face, & le bruit de quelques chariots. Un Officier me dit qu'il ne doutoit nullement que ce ne fût un fourrage. Gardez-vous bien de croire un fourrage, M. lui dis-ie, c'est toute autre chose, & ce qu'on prend pour des charjots n'est autre chofe que du canon , & vous pouvez compter que nous allons être attaquez tout-à-l'heure. Sur quelle herbe avez-vous marche, me répondit-il, vous rêvez; eftce qu'on marche en fi grand arroi pour une cassine qui ne vant pas deux liards? Dans peu, lui repliquai-je, vous en aurez pour ce qu'elle vaut. J'allai demander à l'Officier Général de jour la permiffion de m'y jetter. Fy confens de bon com, me ditil, allez & partez. Je passai le pont lorsqu'on étoit au moment de fermer la porre A, du côté du canal, je trouvai nos gens fort emprellez: car on voioit malgré l'obfl'obscurité les ennemis qui s'avançoient droit à nous. La Tour-Fraguier avoit déja fait avancer un foudre, où l'on fait cuver le vin, contre la porte B. ce qui nous mettoit en sûreté: je lui dis qu'il falloit en faire autant à celle du canal. On avoit posté la Roque avec une partie de sa compagnie dans un colombier C, qui étoit tout ce qu'il y avoit de meilleur à défendre bravement. Il y avoit fix escaliers de pierre pour y monter, & la porte étoit si petite qu'on ne pouvoit y entrer qu'un à un , autre avantage. Il fit monter par une échelle à l'étage d'en haut fept grenadiers pour tirer des fenêtres, où il y avoit des barreaux de fer, & occupa le bas. Voilà le poste de celui-ci. Les autres compagnies furent distribuées à la porte A. tout autour des murs D. qui bordoient la cour & dans les celliers E, & quelques foldats dans un poulailler F. Il n'y avoit que cinq ou fix hommes à la grande porte B, on n'avoit pas jugé à propos d'en mettre davantage, & on avoit renvoié ailleurs vingt hommes des vingt-cinq que la Tour-Fraguier y avoit mis, ne s'imaginant pas qu'on dût nous attaquer du côté du pont, fentant environ deux cens hommes en-delà. Je ne sçai guéres bien ce qui se fit au dehors jusqu'à l'arrivée du régiment de la Vieille Marine, qui accourut à notre fecours avec fon Colonel à la tete. C'est en peu de mots la disposition sur laquelle les ennemis nous trouvérent. Six hommes à chaque créneau auroient à peine fuffi, car c'étoit plutôt des fenêtres. On pouvoit bien juger que les ennemis nous empêcheroient d'y mettre le nez au premier abord, & s'en rendroient les maîtres. Rien ne les empéchoit de le faire, n'y aiant ni flanc ni fossé, comme on va le voir dans le Paragrafe fuivant.

## 6. III.

Attaque de la caffine és des deux portes eschéres, les créments abandonnes, la porte du côt de la montagne est battue à coups de cason, és le colombier falué de quelques voltes. Define jonitaire de la porte du pour. Vigueures desfifiames de Al. de Comie de Saxe, investi dans une maijon par un curps de troupes des Consédéres, de Poloxos.

Les chofes étoient dans cet état lorfque les ennemis arrivérent avec du canon ; Le cétoir nous faire beaucoup d'honneur. Il nous en firmet nocre un plus grand d'y venir en forces, ils avoient prefque tous les grenadiers de l'armée , du moins quitaze cens. Nous ne vinns point de dapeaux, muis feulement des déstachemens ture de différens régimens , qui pouvoient aller à mille ou quinze cens honmes de environ mille chevaux, qui fe mirent en batullé, où M. le Prince Eugéné etois, di-on, à la tête, ce que j'ai beaucoup de peine à croire. M. le Prince de Wittemberg fut charge de cettre entreprife, on malgré fon habilée il lui échapa quelques fautes, dequelles j'ai tiré plus d'infructions que s'il n'en avoit fait acunne, comme cela arrive dans toutes celles des plus grand Captiniens , qui font plus d'impreffion fur l'efpritz, & comme chacun en pale, ceux qui font capables de s'en appereuvoir les comprement à la fin, & appenennet à en raisfonner, pour paroritre plus habiles. Les grandes manœuvres font moins remarquées , parce qu'elles font moins à la portée des répires commans, & vouloiten plutôt e on en parle même peu, lorfque le Général n'en eft pas l'auteur, & que quelqu'un de fes Lieutenans les a faites.

Pendant qu'on d'ételoit le canon ; qu'on pointa contre la porte du côté de la

mon-

montagne, le Prince de Wirtemberg difpola toutes chofes pour l'attaque. Trois coups qui funet iterze fevrirent de figual à toute l'infanterie, qui évoit en batallé de fur le veutre dans la plaine d'entre la calline de la montagne. On l'envelops de toutes parts, hoss du côté du cellier E, où lis ne prirent pas garde, à Caulé de la muits qu'il y avoit une porte cochére à l'endroit G. du côte de la montagne, avec des créneaux qui ne valoiner guéres mieux que les autres, qu'ils cultient peut en meme tenns pour faire divertion de nos forces; outre qu'ils feullent corpt de legis de la calliera, brough de la calliera corpt de legis de la calliera de not colombier d'et du poulailler. Cette faute leur coutt bons, fins mettre en ligne de compte la honte qui fuit toujours des entreprises mul concerté.

Les grenadiers marchérent droit à la cassine, une partie enveloppa les murs de la cour, & s'étant approchez des créneaux, en délogérent bientôt nos gens, en fourrant cinq ou fix fufils dedans. Il n'y cut plus moien d'y montrer le nez après la première décharge, & presque tous ceux qui s'y montrérent furent tuez ; les autres se sauvérent qui çà qui là, & la plupart dans le cellier, ne trouvant pas de meilleure retraite. Les ennemis maîtres de nos créneaux, firent au dehors ce que nous avions fait au dedans. & dans un instant nous fûmes envelopez de mille seux. Ceux du colombier, qui les voioient depuis les pieds jusqu'à la tête, ne tiroient pas en vain à la clarté du pétillement de leurs feux. Ce début nous fit perdre quelques foldars, bien qu'ils eussent trouvé un abri au cellier, dans les différens corps de logis & fous le portique, où il y avoit un preffoir à l'endroit H, & cer abri, où plusieurs des nôtres s'étoient retirez, se trouvant tout auprès de la porte du pont K, nous fournit l'occasion de nous servir de ces soldats pour la désense de cette porte, où ils se portérent, & où les ennemis s'attachérent dans le même tems qu'ils battoient l'autre pour se délivrer des cuves qui étoient derrière, où l'on ne laissoit pas de leur tuer du monde dans le poulailler, où la Tour-Fraguier avoit jetté dix ou douze de ses grenadiers: car il avoit disposé toutes choses avec beaucoup de sagesse &c d'intelligence. Ces deux attaques & celle du clos de la cour se suivirent de si prèsqu'on eut peine à se reconnoître. Je m'étois jetté sous le portique du pressoir avec vingt ou trente grenadiers de différentes compagnies tout auprès de la porte , lorsque je m'apperçus qu'elle étoit attaquée. Les ennemis ne pouvant l'enfoncer, commencérent à la couper à coups de hache. Je criai aux grenadiers qu'il falloit faire tête à cette porte, quoiqu'il ne pût arriver, puisque le falut de la calline & le nôtre-propre en dépendoient. Ils s'y préfentéent de bonne grace, je leur dis que la porte étant fans créneaux il falloit tirer à l'endroit où l'on tachoit de la rompre. Je les fis reculer environ fix pas, & faire grand feu: les bales perçant à travers, tuérent ou blessérent la plupart de ceux qui travailloient à la couper. On ne s'étoit pas attendu à cette attaque, parce que l'on croioit que les ennemis ne voudroient pas se mettre entre deux seux: car nous avions environ deux cens hommes à norre pont. N'y aiant aucun Officier qui fût chargé de la défense de cette porte, & m'y trouvant tout porté, j'y suppléai du mieux qu'il me sût possible. Je m'apperçus bien-tôt du fuccès du feu que nous faisions contre la porte, car on la coupoit avec un peu moins de vivacité; mais comme elle n'étoit que de fapin, & fort peu épaiffe, ils firent une ouverture à paffer deux hommes affez incommodément, parce qu'étant faite trop bas il falloit qu'ils se baissassent pour entrer dedans.

Je jugesi dès-lors qu'il étoit tems d'approcher de cette ouverture, ce qui nous fimes promptement. Les premiers de ceux des entemis, poullez par ceux qui les fuivoient, le prefloient d'entrer; mais à peine écoient-ils dedans, qu'ils étoient reçus à Yy; coups

## 358 HISTOIRE DE POLYBE,

coups de baionnette & égorgez fans miféricorde; & comme ceux qui les fuivoient ne voioient rien de cette boucherie qu'on faisoit dedans, ils se pressoient toujours d'entrer pour avoit la gloire d'être des premiers. Cela dura un certain tems, lorsqu'on s'appercut d'une autre ouverture qu'ils venoient de faire à l'autre battant de la porte; les premiers étoient à peine à demi entrez, qu'ils furent égorgez, & ceux-là bouchérent le trou. Les ennemis voiant cela, firent de puissans efforts pour enfoncer cette porte, & ajoutérent des leviers : de forte qu'ils la firent fauter hors de ses gonds. D'abord que le premier battant fut enlevé, les ennemis firent de grands cris, croiant qu'on n'auroit garde de les recevoir au paffage, & cependant ils furent très-bien reçus. Ces braves foldats se jettérent sur eux en vrais déterminez, avec cette sureur & cette violence si redoutable que l'on admire dans la nation, lorsque les Chefs qui la connoisfent sçavent s'en servir & en profiter, avec le secours de l'ordre & de la conduite & furtout dans les grandes extrémitez. Les premiers qui entrérent furent tuez, c'étoit presque tous Officiers. Sur ces entresaites l'autre battant, qui craquoit, tombatout d'un coup. Cet obstacle levé, on les vit entrer en foule & comme un torrent. Je fus d'abord blessé d'un coup d'épée au ventre, qui put se sauver le fit; les autres se firent tuer, ou furent entraînez ou renverfez par le grand nombre de ceux qui entroient. Je fus du nombre de ces derniers, & foulé aux pieds. Je me relevai promtement, & me trouvai au milieu d'eux, & pouffai jufqu'à l'autre porte fans être connu, à caufe de l'obscurité, outre que j'avois négligé de mettre du papier à mon chapeau. La cour fut remplie en un instant de leur nombre. Le poulailler étoit attenant cette porte. La nuit étoit fort obscure, mais la clarté de trois seux qui étoient dans la cour me fit appercevoir de nos grenadiers qui montoient un méchant escalier de bois, par où l'on montoit au poulailler. Je n'avois que deux pas à faire affez périlleux pour gagner cet escalier, je pris mon parti & j'y montai en hâte. Je ne sçai si je sus remarqué. J'entrai dans le poulailler, où je trouvai la Tour-Fraguier & une quinzaine de grenadiers de différentes compagnies, qui tiroient fans ceffe fur un corps d'environ fix cens hommes qui étoient en bataille derrière la cassine & près du canon, qui ne nous incommoda pas beaucoup, à cause de leurs gens qui étoient dans la cour.

Il senit disticile de bien représenter l'embarns où chscun se trouvoir. On ne tiroit de nul endoni; l'enemei se crut alorn mairre de la cassine, sofragin's l'evi teu na coup acciblé d'une grête de coups de sussi qui paroit de l'intérieur de la cassine, des graniers, des chambres, du cellier, du colombier de du ponaliste, 3 dos, de front, fur leurs derriéres & à leur since gauche, sins qu'ils vissent caux qui les chaussionent d'une si érange maniére. Ce qu'ill y a de supremant, c'est que n'aime pas eu la précaution d'étendre les feux que nos foldars avoient sint au milieu de la cour, nous les trinos & les chosississons d'actré de ces feux comme il nous platfoit.

M. le Grand Prisur aint entendu le bruit de tant de décharges, qui se firmte en moins d'une deime leure, envois ordre à M. le Marquis de Guerchois de marcher à notre scours avet son régiment de la Marine. Il ne tarda pas un nithrats, & account en blace de notre côcé. Le Prince de Wirtemberg, qui craignoit que nous ne vinisions en forces, orut que se rendant maitre du colombier le resident en tendent pas longettens, il se sit autre qui tentit le bas, & qui venoit d'être blesse, voint que le propurbir du seu le le fattaquer et comme nos sódates en avoiente cheve la porte pour birir du seu l'en propuré propuroit répondre au seu qui on lui sissoit de cette porte, suit obligé de fe rendre. Il y avoit sept prenadiers en haut, cet Officier leur dit de décendre. Ces bruves gens qui se coioient trop bien pollete pour étre dés) réduits à le siène, répondirest que s'îls avoient à se rendre, ce ne seroit que lorsque la poir fevir mûre. A probe la prisé du pris, « qu'un servoient en son de la considerat de

colombier, ou du moins du bas, on nous fomma plufieurs fois de nous rendre. & l'on en fit autant aux autres, qui ne cessérent de tirer, sans rien répondre. Nous sumes plus civils, nous répondimes, mais fort impoliment, fentant que le regiment de la Vieille Marine arrivoit par le bruit de guerre que nous entendions, & nous crûmes effectivement que toute la brigade marchoit; tout cela releva le courage de nos foldats, & déplut beaucoup au Prince de Wirtemberg, dont les gens commençoient à fe décourager & à se désier du succès de cette entreprise. Notre seu ne cessa pos pour cela, les fept grenadiers qui étoient au haut du colombier ne laissoient pis que d'incommoder les ennemis, fans que ceux-ci villent aucun reméde à cela, il y a lieu de s'en étonner: étant maîtres du bas, rien ne les empêchoit d'y mettre le feu ou d'y jetter un baril de poudre pour les faire fauter, & d'en faire autant au poulailler. C'étoit là ce que nous craignions le plus; ce qui nous obligea de faire un trou dans le plancher, qui étoit fort bas, pour tirer d'en haut fur ceux qui s'aviscroient d'entrer dans l'étage d'en bas, & v en aiant eu un de tué on prit cet endroit pour un coupe-gorge: tant la nuit groffit les objets, & nous fait paroître terrible ee qui ne le seroit point du tout dans le plein jour.

Sur ces entrefaites les trois bataillons de la Marine arrivérent. M. le Guerchois fait border le canal aux deux premiers, passe le pont à la tête de l'autre, & marche droit à la cassine, mais la trouvant toute remplie d'ennemis, & un corps de six cens hommes postez à l'endroit L, qui l'eût pris en flanc, il appuia sa droite M à la cassine, ignorant qu'il y avoit une porte du côté du cellier, par où il feroit entré infailliblement avec fon bataillon & les deux autres, fi celui qui lui parla d'une fénêtre l'en eût averti. Il fe fit là un très-grand feu, fans que les ennemis ofassent jamais l'aborder, le croiant peut-être plus fort qu'il n'étoit. Cependant notre feu continuoit au dedans de la cassine, que les ennemis soutenoient avec beaucoup de fermeté, & toute la nuit fe passa de la forte au dedans & au dehors, lorsque M. le Guerchojs eût passé le pont. M. le Grand Prieur entendant que le feu redoubloit d'un moment à l'autre, regarda cette affaire comme très-férieuse, bien que le canon ne tirât que par intervalle; car M. le Prince de Wirtemberg, qui craignit que les troupes qui venoient à notre fecours, ne passassent le pont du canal vis-à-vis la porte B, fit entrer le canon dans la cour qu'il remplit du nombre de ses troupes, & le fit approcher de la grande porte pour tirer au pont de pierre qui étoit vis-à-vis; comme si cette précaution eût été capable d'arrêter les troupes qui venoient au secours, & de leur en empêcher le passage, cependant le feu continuoit au dehors avec beaucoup de vivacité, des décharges continuelles nous tenoient dans une grande inquiétude, fans que nous vislions que nos gens se missent en devoir d'entrer dans la cassine, & de chasser les ennemis de la cour. Nous ne sçavions pas que M. le Guerchois n'avoit passé qu'avec un scul bataillon, & cependant ce feul bataillon faifoit tête à plus de 1500, hommes, fans que les ennemis s'appercussent de la foiblesse des troupes qui étoient entre la cassine & le pont, troupes qu'ils eussent pû en tournant la cassine du côté du cellier & de celtii du colombier enveloper & tailler en piéces.

M. le Grand Prieur aiant connu la conféquence de cette affaire, comme ie viens de le dire, passa le pont de la Chiésa pour s'approcher de la cassine, & amena quelques bataillons avec his pour terminer cette affaire par quelque bon effort, & nous délivrer; ce qui étoit aifé, vû les fautes énormes où les ennemis tomboient à chique pas qu'ils faifoient, fans rien tenter de vigoureux contre environ deux cens hommes dispersez par-ci par-là dans des endroits qui n'étoient point fortifiez, & les portes toutes ouvertes: car à quoi tenoit-il de nous forcer dans ces divers postes, ou nous obliger à nous rendre, sans exposer si longtems la vie de tant de braves gens san

aucune nécellité, puifqu'il leur étoit libre de mettre le feu au premier endroit, qui fe für bientôt communiqué à tous les autres ? Cette faute est à peine concevalis.

Toute la nuit fe pulla de la forte que je viens de dite, & îl refloit encore environ une heure judqu'au jour, forque M. le Grand Prieur arvia wee du renfort. M. de Wirtemberg jugea bien que l'Brilire n'en demeutrenit pas la, & qu'il fe trouvernit peut-etire le plus foible s'il attendoir que tout arrivirk, il fit encore un nouvelle tensative pour nous engager à nous rendre, & nous fit fommer d'une maniére qui fembloit amquer fon clime, mais inutellement. Voint rant d'opinistre c'é, outre le jour qui n'étoir pas loin de paroitre, il prin réfolation de le reti-la culfire en évoint tellement couverts que je n'ai rien viú de pareil. & l'on peut dire qu'ils y perdient la moitié de leurs greudeire. Ce fut là que nous remarquimes le grand courage du Prince qui nous statequois, acri la est bouge de l'insé-

rieur de la cassine où étoit le plus grand danger.

Les postes du dehors aiant été levez avant que le jour parût, les troupes qui étoient dans la cassine commencerent à désiler, de forte que le bruit de tant de décharges tomba tout d'un coup, comme si l'on s'étoit donné le mot de part & d'autre. On prétend que M. le Prince Eugéne envoia ordre au Prince de Wirtemberg de se retirer, craignant que M. le Grand Prieur ne prit la résolution d'engager un combat général contre une armée dépouillée de tout ce qu'elle avoit de troupes d'élite. Quoiqu'il en foit, les ennemis nous laissérent là. M. le Grand Prieur entra un moment après dans la cassine, chacun fortit de l'endroit qu'il occupoit, il donna beaucoup de louanges à ces braves compagnies. Ceux qui en méritoient davantage étoient les sept grenadiers qui avoient défendu le haut du colombier, qui ne voulurent jamais se rendre. Ce qui semblera surprenant, c'est qu'il n'y en eut pas un seul de tué ni de blessé; on ne doit pas le trouver étrange, vû que les ennemis les tiroient de bas en haut, de forte que le plancher d'au dessous du toît fut tout percé de coups de fusils. & cela arriva dans tous les autres endroits où l'on tiroit de bas en haut. La Tour-Fraguier de la Marine, & Martinot de Bretagne s'y distinguérent beaucoup. Si je ne m'accorde pas en tout avec l'Auteur d'une Histoire moderne, on ne doit pas le trouver étrange, puisqu'il romanise presque toute cette action. J'ai rapporté le fait comme témoin digne de foi , si j'ose le dire. S'il avoit vû les lettres de M. le Grand Prieur & des Officiers particuliers qui écrivirent deux jours après, il eut rendu justice à tout le monde; le Colonel de la Marine fit une action fort hardie. & cependant on n'en parle point. Revenons à notre fuiet.

Les entemis s'étant retiriz fais rien faire avec le pouvoir de faire beaucoup, M. le Grand Prieur entra un moment aprèt dans la crilline, & dans le terms que le jour commençoit à poindre, il la trouva toute couverte de copts morts des entemis qu'il fit jetter dans le canal. Il dépéche le lendemin un courrier à M. le Duc de Vendéme pour lui apprendre cette nouvelle, en le priant d'en envoire un autre à la Cour. On y lous beaucoup etter aélons a utili je crois qu'on ne peut trop lour ni trop donner à ceux qui en font étambables. La raifon de cela eff que les récompeniés pour cos forces d'échoin étant plus nouvelles, en la raifon de cela eff que les récompeniés pour cos forces d'échoin et des plus pour de l'entre la comme de la propriet de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'une peut le cut de l'entre d'entre d'entre d'une peut le cut de l'entre d'entre d'entre d'une peut le contre d'un peut le décit cet ne congresse d'entre d'un peut le doit cit en récompeniée au double par la rision alléguée plus hust, la fief d'un peut de doit cit en récompeniée au double par la rision alléguée plus hust, la

science des postes pour la conservation des armées étant la partie capitale du Général. Une belle désense doit être aussi la capitale d'un Prince ou d'un Ministre, à l'égard des récompenses dûes à ceux qui ont le bonheur de faire leur devoir & de se défendre jusqu'à la dernière extrémité; & si la reconnoissance doit être digne de la conséquence de l'action, celui qui n'a rien fait qui foit digne d'un homme de courage, & qui s'est rendu làchement, doit étre dégradé des armes, & puni de mort sans miséricorde. C'étoit une loi des Romains, comme Polybe nous l'apprend dans fon fixiéme Livre. de même que dans le premier. Les Modernes n'en usent pas ainsi. Faut-il s'étonner, après cela, si l'on désend si mal les postes de plus grande importance? Nous en avons tant d'exemples dans les Historiens, que cela fait peur, dix années de guerre en fournissent plus que deux siécles chez les Grecs & chez les Romains. Les Francois tombent moins dans ces fortes de foiblesses que les autres nations, cela est certaine l'entens ici par postes ceux de campagne, comme villages, Eglises, maisons & grosses redoutes, où il y a affez de monde pour tenir bon & attendre le fecours. Un Général d'armée ne sçau: oit être trop attentif à les voir & les examiner lui-même, & non par les yeux d'autrui, qui peuvent être mauvais & trompeurs. Il faut, pour qu'un Officier n'ait pas raison de se plaindre, lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour sa defense, & le mettre entiérement hors d'insulte. On est alors en droit & en pouvoir de lui ordonner de se défendre jusqu'à ce qu'on vienne le secourir, sous peine de deshonneur, & lui expliquer la manière dont il doit se conduire. Après cela on lui fait comprendre que s'il y a de la honte à ne pas exécuter les ordres qu'on donne . il y a de la gloire, des honneurs & du profit à acquérir en faifant bien.

L'année 1705, me fournit encore une défense de maison tout aussi hardie, & autant digne d'être décrite que la précédente dans un village de Pologne. Je l'appris en passant dans la Prusse par un Oshicier qui n'avoit aucun intérêt de m'en imposer; mais comme ce n'est guéres ma coutume d'écrire sur le témoignage d'un seul homme, lorsque je puis m'informer par d'autres de la vérité du fait, j'ai eu foin d'interroger pluficurs personnes sur ce sujet. Ce que je vais dire regarde le Comte de Saxe, Marcchal de camp dans les troupes de France, qui joint à une grande valeur une intelligence, une application & des talens peu communs dans les grandes parties de la guerre, aiant eu pour Maître un des plus fçavans & habiles Guerriers (4) de l'Europe. Il fut attaqué de nuit dans une maison dans le tems de la Consédération en Pologne. Il étoit à Léopold, où il attendoit l'ocasion & une escorte pour se rendre à Warsovie. où la Cour se trouvoit alors. Comme il apprit qu'il s'étoit fait une tréve entre les troupes Saxones & les Confédérez, il crut devoir profiter de cette occasion, & partit vers la fin de Janvier avec un bon nombre d'Officiers & les gens de sa maison. Il arriva dans un bourg nommé Crachnitk, & prit fon logement dans un cartehmar, qui est un bâtiment à peu près semblable à ceux qu'on appelle un caravanseras en Turquie. ignorant que la tréve étoit rompue, & que les Polonois eussent dessein de l'enlever dans cet endroit-là. Informez qu'il étoit dans ce bourg , ils détachérent deux cens dragons & fix cens chevaux commandez par M. Pafchkoniski, parce qu'ils s'imaginérent qu'ils y trouveroient encore le Maréchal Comte de Flemming, qui venoit par la meme route. A peine étoit-il à table, qu'on vint l'avertir qu'il entroit beaucoup de cavalerie dans le bourg, & qu'on la vojoit défiler de fon côté, que s'il avoit envie de foutenir fon polte , il se hâtât de prendre ses précautions. Il lui étoit impossible de pouvoir désendre tous les corps de logis de cette maison, qui étoient

(a) Le Felde-Maréchal Comte de Schoulembourg.

étoient féparez les uns des autres, n'aiant que dix-huit perfonnes avec lui. Il abandonna la cour & occupa les chambres, où il posta deux ou trois hommes à chacune, avec ordre de percer le plancher pour pouvoir tirer d'en haut sur ceux qui entreroient dans les étages d'en bas. Et comme le Comte pouvoit donner du fecours à ses gens par l'écurie, il s'y posta avec ce qui lui restoit de gens. Il n'eut que le tems qu'il falloit pour faire cette disposition, & un moment après les Polonois l'attaquérent. Les portes d'en bas furent d'abord enfoncées; mais comme le plancher étoit fort peu élevé, ceux d'en haut, pouvant leur appuier le bout du fufil fur les reins fans être vûs, ne manquérent pas de profiter de cet avantage. Les premiers entrez furent tuez fur la place; les autres étonnez de ce meurtre, voiant qu'il ne feroit pas meilleur pour eux s'ils s'avisoient de suivre leurs camarades, & s'imaginant qu'il y avoit plus de monde en bas, quoiqu'il n'y eût personne, qu'il n'y en avoit en haut, abandonnérent cette attaque pour monter par les fenêtres des autres chambres, qu'ils voioient bien n'être pas gardées faute de monde, pour entrer de là dans les autres; ce qui embaraffa beaucoup le Comte de Saxe, qui ne pouvoit empêcher cette manœuvre. Il les laiffa faire, réfolu de monter & d'entrer dans ces chambres l'épée à la main avec ce qu'il avoit d'Officiers, & de tomber fur l'ennemi, qui ne s'attendoit pas à une fortie si sourde, & surrout au milieu d'une nuit obscure, où le courage tient lieu de nombre, & qu'on croit toujours plus grand qu'il n'est en effet.

London que le Comte ett été bélif d'un coup de fiu an travers de la cuife, ceta ne l'ampéda pas d'agis de 6 é jettre fui le conneirs, qui avoient dejs rempit la première chambre. Ils furnt fiupris & changes, & préque tour puffe au fil de l'épés la autres prires le parit de feitere par le finériers. Les Pôlonois tenrérent encore une feconde fois l'avanture avec le même finceis, ce qui les oblèges de fe reitrer. Ils écontenterent de bloque le maion, & d'artendre le jour pour voir le parti qu'ils autoient à prendre. Le Contre juges bien de leur deffien, & el avoir de grandes raffons de fei tiert de leurs maior. M. Pedichonski invettil la maifon par différens petits poffes, & envois en même tens un Officier fommer le Contre de Sare, avec mence de le briller, ainfi que le bourg. Celui-ci cris à l'Officier de fe reitre; mais comme un de fes dometfiques entendit qu'il y avoir bon quariter, & fe mit en devor de fortir por la freiere pour s'alter rendre. Il fe vit coligé, pour défépéer les affaires, de fiire tuer l'Officier Polonois. L'en-nemin se fratbunt pas , envois un Dominicien pour fire une feconde formation au formain s'en pour fire une feconde formation un Dominicien pour fire une feconde formation en mi per le pour fire une reconde formation un Dominicien pour fire une feconde formation en mi per feconde formation un Dominicien pour fire une feconde formation.

Il fur reçu comme l'Officier. Le Comte alfemblaenfuire tout ce qu'il avoit de monde, & leur dit que hy aint auturn quartier à attendre pour lui moins que pour les autres, il ne voioit point d'autre reméde pour fuver feur vie que de fortir l'épée à la main, leurs troupes étant disperées en différentes pitties gardes & le gros loin d'eux, outre la nuit qui étoit fort obfeure, que le bois n'étant qu'à deux pes du bourg, leur réraite étoit de tout eq qu'il leur pouvoit arriver étoit de tomber dans une de leurs gardes, qu'ils ne pouvoient manquer de furprendre & de charger l'épée à la main fan délibérer. Cette propolition étonas quel ques-auxi, & fut goûtée des autres, On se met en devoit de fortir au nombre de quasorze hommes. On encourter d'abord une grade, qui ne se défoit de rêns, qu'il est de fait de l'est que je de défoit de rêns, qu'il est de l'étant que le viens de dins, ett le de l'étant que le viens de dins, ett le define le fait paulel le ns fit main ballé, sins qu'il sitt trê un feul coup, & ces quatorze hommes fe retaréer à 8 acodomir, où il y voit use granifes Saxone.

Qu'il me soit permis de faire quelques remarques instructives sur cette action." Ie ne vois rien de plus difficile dans la défense d'une maison, que lorsque notre foiblesse ne nous permet pas de défendre le bas & le haut tout en même tems. Un courage & une intelligence médiocres, bien loin de trouver du reméde à cela, fongeront bientôt à se rendre sans rien faire de vigoureux, & quelquesois ceux qui en ont le plus, ne sçachant quel parti prendre faute d'expérience, ne tiendront pas, & se rendront avec un mortel déplaisir. Le Comte de Saxe trouva dans son esprit toutes les ressources nécessaires, il vit qu'en prenant le parti de désendre le haut, il lui feroit très-aife de défendre le bas en l'abandonnant. Il fit percer le plancher en plufieurs endroits, & furtout par deffus la porte, pour voir fans être vu ceux qui entreroient par la porte d'en bas ; & parce que cette porte étoit fort petite & fort baffe, comme le plancher, les premiers qui eurent la hardielle d'entrer furent tuez sur le champ. Le meilleur pour ne pas user de poudre, & pour être plus für de son coup, lorsque le plancher est bas, est de percer d'en haut ceux qui entrent à coups de baionette au bout du fusil : car en ne tirant point , ceux d'en bas ignorent qu'on les darde d'en haut & d'où vient le coup, & avant qu'on s'en avise on a le tems d'en tuer un bon nombre: tant la nuit est avantageuse à ceux qui défendent ces fortes de postes, & tant elle l'est peu à ceux qui attaquent. Ce qu'il y a encore d'avantageux dans les défenfes de maifons où les planchers font bas & les portes étroites, c'est que n'y pouvant entrer qu'un seul homme de front, il est aife de s'en défaire: & quand même il en entreroit deux, deux hommes sont en état d'en défendre l'entrée, en se tenant à côté de jour comme de nuit; ils en tueront autant qu'il en entrera à coups de baionette, dès le moment qu'ils paroitront fur le feuil de la porte. Il n'y a qui que ce foit au monde qui puisse ré-voquer en doute ce que je dis ici. Deux hommes sont capables d'en tuer deux cens, fans s'exposer le moins du monde; & lorsqu'il n'y a personne, deux hommes bien adroits & postez en haut auront presque le même avantage. A l'égard des chambres d'en haut qu'on ne peut garder, & qu'il faut nécessairement abandonner faute de monde, il n'y a point de reméde, si l'ennemi pouvant monter par plufieurs fenêtres fe jette dedans pour mettre le feu en ces endroits, & le communiquer aux autres chambres où l'on se désend, supposé qu'on ne puisse entrer par le bas. Mais comme il peut arriver que l'ennemi ne penfera pas à emploier ce reméde. comme cela arriva à la cassine de Moscolini, & qu'il voudra gagner les chambres abandonnées pour entrer dans les autres que l'on défend, le meilleur expédient que i'aie à propofer, si jamais quelqu'un ne s'en est avisé, est de faire couper le plancher du devant de la porte un peu plus que de sa largeur, cela servira comme de fossé, & ceux qui se hazarderont de monter dans les ténébres tomberont en bas ; lorsqu'on a le tems nécessaire on ouvre le plancher en plusieurs endroits: de sorte qu'il est impossible à l'ennemi d'entrer dans les chambres pour se rendre maître des autres que l'on défend.

Lorfqu'on est affez houreux pour repousiter l'entemi dans une affaire de cette naiture, de l'obliger à tout abandonner pour attendre le jour, le meilleur expédient, si l'on n'est pas d'humeur à le rendie par la crinine de n'etre poine reçu à composition de d'etre brillé ans missificationet, est cleul un Comte de Saxe; c'est même le feul quo in puisse prendre; mais il faut beine ge grafe d'attendre le jour, il surproprier de la nuix: le plutôt c'est le meilleur, de je crois la retraite la chosé du monde la plus aifée de la plus fifte: car qui ju envey s'imaginer, comme je l'ai dit plus hust, que quel ques hommes aient affez de réfolution de foient affez déterminez pour fortir de percer au trevers des cennentsi qui les arvivonnent de toutes parts? Cels feul est l'unique chos de ut trevers des cennentsi qui les arvivonnent de toutes parts? Cels feul est l'unique chos

Zz z

## 364 HISTOIRE DE POLYBE,

qui contibue à leur falut; mis dans cet cas on doit fortir avec besticoup de focre; tous enfemble, fortez & tuis autant qu'il elt possible pour choquet avec plus de poids & de lacrez; oblevant de ne print tiers; & meim en grand fille.e.; de peur que les coups de faill ne faillent connoitte l'endoit où l'on a percé; car outre qu'on le porte en cet androit a pius vite; o no juve encore per où exte qui on precé fer retirent. Ce que je dis ici métire d'être bien obfervé. Ce qu'ill y a encore de mieux à faire pour n'arre par renoutré, c'ett de prendre toujours un chemin contains à eclui qu'on croit que nous prendrons, & qu'il femble que nous devrions prendre nous-mêmes; une petite troupe le cache par tout, & il n'elt pas ordinaire d'alter cherche les endoits du côté de l'ennemis, & ceux-la font toujours les plus affurez : on y paile le jour pour prendre un autre chemin à la fouver de la nuit.

### CHAPITRE XVII.

Enumeration des troupes d'Antiochus & de Ptolémée. Entreprise de Théodote. Bataille de Raphie.

A U Printems fuivant, Antiochus & Ptolémée aiant fait tous leurs A préparatifs n'attendoient plus qu'une bataille pour décider de la guerre. Celui-ci partit d'Alexandrie avec quarante mille hommes d'infanteric, cinq mille chevaux & foixante-dix éléphans. Antiochus, fur l'avis que fon ennemi approchoit, affemble auflitôt fon armée, où il y avoit cinq mille hommes armez à la légére, tant Daies que Carmaniens & Ciliciens, que commandoit Byttaque de Macédoine, vingt mille hommes choifis de tout le Roiaume & armez à la Macédonienne que conduisoit Théodote , cet Etolien qui avoit trahi Ptolémée, la plûpart de ceux-là avoient des boueliers d'argent; une phalange de vingt mille hommes commandez par Nicarque & Théodote Hémiolien: deux mille archers & frondeurs Agrianiens & Perfes : mille Thraces aiant à leur tête Menédéme d'Alabande : cinq mille Médes, Ciffiens, Cadduciens & Carmaniens fous la conduite d'Afpafien Méde: dix mille hommes d'Arabie & de quelques païs voifins, qui avoient Sabdiphile pour Chef: cinq mille étrangers de Gréce, conduits par Hippologue de Thessalie: quinze cens Candiots sous Euryloque : mille Neocrétes fous le commandement de Zelés de Gortynie: cinq cens archers de Lydie & mille Cardaces, conduits par Lylimaque Gaulois. La cavalerie confiftoit en fix mille chevaux, dont Antipater neveu du Roi commandoit les deux tiers, & Thémison le reste : de sorte que toute cette armée étoit composé de foixante & onze mille hommes d'infanterie, de fix mille chevaux & de cent deux éléphans.

Ptolémée alla d'abord à Péluse, où il campa en attendant ceux qui

le suivoient, & pour distribuer des vivres à son armée. De là passant le mont Casius, & ce qu'on appelle les abimes, par un pais sec & fans eau, il vint à Gaza, où son armée s'étant rafraîchie, il continua fa route avec la même lenteur qu'il l'avoit commencée. Après cinq jours de marche il arriva à cinquante stades de Raphie, & v mit le camp. Cette ville est après Rhinocorure, & la première que l'on rencontre en allant d'Egypte dans la Cœlefyrie.

En même tems Antiochus aiant passe Raphie, vint de nuit camper à dix stades des ennemis. Il ne resta pas longtems dans cet éloignement: quelques jours après voulant se loger dans les meilleurs postes. & inspirer en même tems de la confiance à ses troupes, il approcha plus de Ptolémée, en forte que les deux camps n'étoient éloignez I'un de l'autre que de cinq stades. Il y eut alors bien des combats entre les fourrageurs & ceux qui alloient à l'eau, il y cut aussi entre les deux camps des escarmouches de cavalerie & d'infanterie.

Ce fut aufli alors que Théodote, qui aiant longtems vécu avec Ptolémée sçavoit sa manière de vivre, se mit en tête un dessein (a) qui étoit bien d'un Etolien, mais qui demandoit pourtant de la har-

(a) Se mit en tets un deffein qui étoit bien d'un Etolien, mais qui de nandoit pourtant de la hardief-fe.] L'Auteur du troisieme Livre des Machabées est fort peu d'accord avec le mien, il rapporte la ehose bien differemment. Théodote ésoit un homme de g ande consideration lorsqu'il étoit au fervice de Ptolemée, comme je l'ai dit ailleurs; il trahit ce Prince & entra dans le service d'Antiochus, qui le mit au nombre des Officiers gé-néraux de lon armée. On peut voir par tout ce que die Polybe, combieo l'Auteur Joif est mal informé à l'égard de cette action de Théodote. Aussi ce troisieme Livre des Machabées a étémis au nombre des apocriphes, Polybe est mille fois plus digne de foi. Théodote etoit dans l'armée d'Antiochus, & non dans celle de Ptolemee Philopator. Ecoutons l'Auteur Juif. ,, Uo certain " Théodote, dis-il, voulant exécuter un mauvais " deslein qu'il avoit conçu contre Philopator, » choifit les meilleures armes du magafin de ce » Prince, dont il avoit eu autrefois la garde, &c " entra la nuit dans la tente du Roi, dans l'in-" tention de le tuer, & de terminer ainfi la guerin tention de le ure, & de terminer sinfia guerri fugide & fi for, y fine termipe pas dessi a trahi
n, re. Ne cioini-ton pas que Théodore cioit foo, qui negligeroit d'averti fon Maltre qu'on
anna l'armée de Poloime: Cependant il fervoit en veut à la vie. & de prendre des mediures
alors dans celle d'Antiochas. L'exacte vivinte fie pour fe faitir de la perfonne de Théodore ? Si

Provent due Deble oni internation palo bette fe. 101 finantine administration de Théodore? trouve dans Polybe, qui remonte plus haut, & nous rapporte la cause de la désertion de Théorouve cans roupe, and remotre pus mut, or le juit avoit eu deixio de tromper ceui-e-, it nous rapporte la cusé de la déterition de Théo- n'étit pas manqué de lui tentate un piège te do dote & celle de son mécontentement contre Phi- le faire prendre, le sens commun vouioit qu'il lopator, qui pais sea services d'une extréme in- en usta taisf, & le Roi lui cut témoigné la regratitude, & nous fait voir par tout ce qu'il sit connoillance. Il faut donc éen tenir au maré grattude, & nous rait voir par rout te qu'u ni commonance. Il propour s'evenger, que les Grands du monde net doi- de mon Auteur, vent pas méprifer les gens de mérite & de courage, & qu'il n'y a point de petits encemis pour (\*) Dem Calm eux: car cette action de l'Etolien, outragé par le 3. e. 1.

peu de reconnoissance de ses services, est tout ce qu'on peut imaginer de plus hardi. , L'Auteur " du troilième Livre des Machabées, die le Com-"mentateur Beneditlin (\*), nous apprend ici une autre particularité qui n'est point dans Polybe; c'est que Théodote sut introduit dans la tente " du Roi par un Juif nommé Dolithée, qui le " trompa, & qui fit coucher dans cette tente un " homme du commun, qui fut mis à mort par " Throdore: ou , fi l'on veut prendre le texte " dans un autre f.os, Dofither ainnt eu quelque " vent de la résolution de Théodote, persuada " au Roi de sortir de sa tente, & y fit coucher ,, un homme de basse condition, qui fut pris & " tué pour le Roi." De quelque manière que le Commentateur tourne ce patiage pour y donner quelque fens, il o'en viendra jamais à bout, tant il est brouille, on o'y sçauroit trouver une om-bre de vraisemblance. Car si Dolithée avoit euveot du dessein de Théodote, il n'avoit que faire de faire coucher qui que ce soit dans la cham-bre ou la tente du Roi. Quel seroit l'homme si le Juif avoit eu desseio de tromper celui-ei, il

(\*) Dom Calmes Comment. fur la Bibl. Mach. l.

dieffe & du courage. Il entre lui troiféme au point du jour dans le camp des ennemis. Comme il écoit nuit, on ne le reconnur point au visige, & il n'étoit pas plus reconnoissable par l'habit, parce qu'il y en avoit de toutes maniéres dans le camp. Il alla droit à la tente du Roi, laquelle il avoit auparavant remarquée pendant les écarmouches qui s'étoient faites tout auprès. Les premiers qu'il rencontra ne prient pas garde à lui. Il entre dans la ente, furce dans tous les coins, & manque le Roi, qui repositi dans une tente différente de celle où pour l'ordinaire il mangeoit & donnoit au diance. Deux autres Officiers, & André le Médecin du Roi, y dormoient: il les poignarda tous trois & s'en revini impunément au camp, quoiqu'un peu inquiété au fortir des retranchemens ennemis. S'il n'avoit failu que de la hardiesse, il cut fruss; il manque de prudence en n'examinant pas assez où Prolémée avoit coutume de reposér.

Les deux Rois, après avoir été cinq jours en préfence, réfolurent d'en venir à une bataille déclive. Profemée mit le premier fon armée en mouvement, & auflitôt Antiochus y mit la fienne. Les phalanges de part & d'autre & l'élite des troupes armées à la manière des Macédoniens, furent rangées vis-à-vis l'une de l'autre. Du côté de Prolémée, Polycrates, avec le corps de cavalerie qu'il commandoir, avoir l'aile gauche, & entre lui & la phalange étoir la cavalerie de Créte: fuivoient de fuite la garde du Roi , l'infannerie à rondaches fous le commandement de Socrates, & les Afriquains armez à la Macédonienne. A l'aile droire Echérates à la tée de fon corps de cavalerie, à fa gauche les Gaulois & les Thraces, puis les étrangers de Gréce, Phoxidas à leur tête, aufquels étoir jointe la phalange Egypteinne. Des éféphans quarante furent mis à Paile gauche, ou Prolémée devoit commander, & trente-trois à l'aile droire devant la cavalerie étrangéré devoit commander, & trente-trois à l'aile droire devant la cavalerie étrangéer.

Du côté d'Antiochus, foixante éléphans couvroient l'aile droite, où il devoit combattre contre Ptolémée, ils éroient conduits par Philippe, frére de lair du Roi. Derniére eux deux mille chevaux fous la conduite d'Antipatert, & deux mille autres rangez en crochet; proche la cavaleire; les Candiots au front, pus les étrangez de Gréce; entre eux & les armez à la Macédonienne cinq mille Macédoniens commandez par Bartaeux. A l'aile gauche deux mille chevaux que commandoit Thémilon, puis de fuire les archers Cardaces & Lydyens, les armez à la légére de Menédéme au nombre de trois mille; les Cifliens, Médes & Carmaniens; les Arabes & leurs voilins, qui touchoient à la phalange. Cette aile gauche étoit couverte du relte des éléphans, que conduiioft un nomme Myíque Page du Roi.

Les armées ainsi rangées en bataille, les deux Rois accompagnez de

de leurs favoris & des Chefs allérent de corps en corps fur le front de la ligne pour encourager les troupes, ils s'attachérent furtour l'un & l'autre à leur phalange, dont ils cipéroient le plus. Prolémée étoir accompagné d'Arlinoé fa fœur, d'Andromaque & de Solibe, Antiochus de Théodote & de Nicarque. C'étoient de part & d'autre les Chefs des phalanges. Les harangues de part & d'autre rouloient fur les mêmes morifs. Comme les deux Princes n'écoient fur le trône que depuis peu, & qu'ils n'avoient rien fait encore de fort mémorable, ils fe fervirent, pour animer les phalanges, de la gloire de leurs ancêtres, & des grandes actions qui la leur avoient acquité. Ils leur firent voir furrout, aux Officiers en particulier & à coutes les troupes en général, les grandes cléránes que l'on fondoit fur leur valeur. Prières, exhortations, on emploia tout pour les engager à bien faire leur devoir.

Après que les deux Rois eurent ainsi exhorté leurs soldats, ou par eux-mêmes ou par des truchemens, Ptolémée revint à son aîle gauche avec fa fœur, & Antiochus fuivi de fes gens-d'armes à fon aile droite: fur le champ on fonne la charge, & les éléphans commencent l'action. Quelques-uns de ceux de Ptolémée vinrent fondre avec impétuolité fur ceux d'Antiochus. On se battit, des tours, avec beaucoup de chaleur, les foldats combattant de près & se percant les uns les autres de leurs piques. Mais ce qui fut le plus agréable. ce fut de voir les éléphans mêmes fondre de front les uns fur les autres, & se battre avec fureur. Car telle est la manière de combattre de ces animaux. Ils fe prennent par les dents, & fans branler de la place ils se poussent l'un l'autre de toutes leurs forces, jusqu'à ce que l'un des deux plus fort détourne la trompe de son antagoniste; & des qu'il lui a fait prêter le flanc, il le perce à coups de dents, comme les taurcaux se percent avec les cornes. La plupart des éléphans de Ptolémée craignirent le combat, ce qui est assez ordinaire aux éléphans d'Afrique. Ils ne peuvent foutenir ni l'odeur, ni le cri de ceux des Indes, ou plutôt je crois que c'est la grandeur & la force de ceux-ci qui les épouvantent & leur font prendre la fuite avant même qu'on les en approche. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Ces animaux aiant làché le pied, enfoncérent les rangs qui se rencontrérent devant eux. La garde de Ptolémée en sut renverfée. Antiochus tourna en même tems au desfus des éléphans , & chargea la cavalerie que commandoit Polycrates. Les étrangers de Gréce, qui étoient en-deçà des éléphans auprès de la phalange donnent sur les rondachers de Ptolémée, & les enfoncent d'autant plus aisément qu'ils avoient déja été desunis & rompus par leurs éléphans. Ainsi toute l'aile gauche de Ptolémée sut défaite, & prit la fuite.

· Echécrates à l'aile droite attendit d'abord quel feroit le fort de la gau-

gauche. Mais quand il vit la poussiére portée contre ses gens . & que les éléphans n'avoient pas le courage d'approcher des ennemis. il envoia dire à Phoxidas, qui commandoit les étrangers de Gréce. de charger ceux qu'il avoit en front : il fit en même tems défiler par la pointe de l'aile son corps de eavalerie avec celle qui étoit rangée derrière les éléphans, & aiant évité par ce moien les éléphans de l'aile gauche d'Antiochus, il tomba fur la eavalerie des ennemis, & attaquant les uns en queue & les autres en flanc, il la renversa toute en peu de tems. Phoxidas eut le même succès. Car fondant sur les Arabes & les Médes, il les contragnit de prendre la fuite. Antiochus vainquit donc par fa droite, & fut vaincu à fa gauche. Il ne restoit plus en entier que les phalanges, qui au milieu de la plaine, dépouillées de leurs ailes, ne sçavoient que craindre ni qu'espérer.

Pendant qu'Antiochus triomphoit à fon aile droite, Ptolémée qui avoit fait retraite derriére sa phalange, s'avança au milieu, & se préfentant aux deux armées jetta celle des ennemis dans l'épouvante, & fit naître au contraire dans tous les cœurs de la fienne de nouvelles forces & une nouvelle ardeur de combattre. Andromaque & Sofibe marchent piques baiffées contre l'ennemi. L'élite des Syriens foutint le choc pendant quelque tems; mais le corps que Nicarque conduisoit lacha le pied d'abord. Pendant ce combat. Antiochus, neuf alors & fans expérience, & jugeant des avantages du refte de fon armée par ceux de l'aile qu'il commandoit, s'amufoit à poursuivre les fuiards. Enfin un des anciens qui le suivoient l'arrêta en lui montrant la poussière qui étoit portée de la phalange vers son camp. Il accourut avec ses gens-d'armes au champ de bataille; mais tous ses gens aiant pris la fuite, il se retira à Raphie; sa consolation sut, qu'il étoit victorieux autant qu'il avoit dépendu de lui, & qu'il n'avoit été vaincu

que par la lâcheté & de la poltronnerie des fiens.

Après que la phalange cut décidé de la bataille, & que la cavalerie de l'aile droite jointe aux étrangers fut de retour de la pourfuite des fuiards, dont grand nombre avoit été tué, Ptolémée se retira dans fon camp, & y passa la nuit. Le lendemain il fit enlever & enterrer ses morts & dépouiller ceux des ennemis. Il décampa ensuite & marcha vers Raphie. Le premier dessein d'Antiochus après la défaite de ses troupes, étoit de ramasser tous ceux qui fuioient en corps, & de mettre le camp hors de cette ville; mais comme la plupart de fon monde s'y étoit retiré, il fut obligé, malgré qu'il en cut, de s'y retirer lui-même. Il en fortit donc de grand matin avec les débris de fon armée, & prit le chemin de Gaza, où il campa. De là il envoia demander ses morts à Ptolémée, & leur sit rendre les dern'ers devoirs. Il perdit dans cette bataille à peu près dix mille hommes d'infanterie & plus de trois cens chevaux, quatre mille prisonniers &c cinq éléphans , dont trois moururent fur le champ de bataille & deux de leurs blessures. La perte de Prolémée fut de quinze cens fantassins & de sept cens chevaux. Seize de ses éléphans restieren sur la place, la plûpart des autres furent pris. Ainsi sinit la bataille de Raphie donnée entre ces deux Rois au sujet de la Coelévirie.

#### OBSERV.ATIONS

Sur la bataille de Raphie.

6. .

Préparatifs des deux Rois pour en venir à une action décifroe. Ordre de bataille des deux armées.

VOici une bataille autant complette qu'un Général d'armée puisse raisonnablement souhaiter. Elle ne ressemble pas à celle de Cadmus ou de Malplaquet, où le prétendu victorieux se trouve plus débiffé & plus éclopé que le vain-Je la regarde comme une des plus remarquables de celles que mon Auteur rapporte dans son Histoire, l'on ne remarque pas même la moindre chose du peu de vertu, de courage & d'intelligence dont on accuse les peuples de l'Asie de manquer absolument. Tout va ici du même branle, beaucoup de valeur & de conduite dans les Généraux des deux partis, beaucoup de courage dans les troupes & un grand ordre dans la distribution de chaque arme. J'admire l'exactitude avec laquelle Polybe traite cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée, si féconde en événemens extraordinaires. Celui de Raphie en fait la clôture. L'Auteur entre dans un détail de cette journée qui ne laisse rien à desirer aux Lecteurs militaires. Je ne doute nullement que ce grand homme n'ait travaillé non feulement fur d'excellens Mémoires , mais encore sur le récit des Officiers généraux & particuliers qui ont été les témoins de tant d'actions mémorables: car Antiochus a foutenu trois groffes guerres, celle de Molon, de Ptolémée & d'Achée. C'est par où ce grand Prince ouvre la scéne de sa vie toute militaire.

Notre Auteur entre en matiére par le dénombrement des deux armées & des différents putpels qui combattirent des deux côtre. Il resplique encore la nature des armes de ces nations, car il paroît qu'il y en avoit qui étoient armées à la Romaine. Il ne nous dit rien de celles des phulages, parce que le mot fignifie un corps de piquiers rangez fur une feule ligne & fur une grande profondeur fans diffuiction des corps, cell-à-dire fans aucun intervale entre eux car ces phalagres ne différiente en rien de celles des Greex. Les peuples de l'Afie avoient embraffe leur tetique & leur maniére de combattre depuis la mort d'Ackardar le Grand, & leur diséplie militaire n'étoit guéres différente. Les Egyptiens l'embrafférent en ce tem-sh par le confiel de Softote. Je ne dout point qu'ils ne la fuivillént auparvant; mais elle s'étoit corrompue fous pluticurs régars, lorfque l'Egypte fut tombée dans le parage des Górfernex d'Alexardes eprès la mort de ce Conquérant. Si je termonois plus baut, il me feroit aifé de prouver que les Grees, qui traitoient de babbares toutes Tam. V.

les autres nations , avoient empeunté des Afiniques leurs armes de leur saîque, Heucuellment in ne les imitéreurs pas dans leur lusae, ès perficionnement ce qu'il y avoit de defectueux dans leur difcipline de leur façon de combattre, outre qu'ils le rangierent fur moint de profondeur. Du terns de Cytru & fons le régne de Créfus, les Egyptiens combattoient par gros bataillons quarrez à centre plêtin, comme cela fe voit dans Aérophon. Chaque crops écoit de dar. mille hommes tous piquiers. Les Perfes ne pletret jarnais les tromprez miss lorqu'ils virent que toute l'aniancié de Creat force icadella, qui avoir véfich longurens. Il coên treferfier que je fific extre digreffion avant que de m'emberquer dans l'analysé de cette fameus!

Le conseil de Prolémée juges fort fagement qu'il falloit murcher droit à Antiochus, se le combattre sur les frontières de la balle Syrie avant qu'il pût s'en approcher & s'en rendre le maitre: car il ne refloit plus de places sortes de cette frontière que Caza & Rhinocorure, qui étoient les seules forterelles importantes , se dont la prisé ouvroit à l'ennemt une entrée libre dans l'Esprée, d'où il est tiré

ses convois pour traverser les déserts qu'il y a de là jusqu'à Péluse.

Prolomée aint fait tous fes préparaits & établi fes magafins à Gaza, s'avança avec toute fon armée jufuéunpris de cette place , laifiant fans doute finlocourie à fa guache, où il pafie un torrent qui fépare l'Egypte de la Judée. Antiochas averti de la nurche promote de Prolomée, & volulent lui deparger la motifie du chemin, trat droit à Raphie. C'etit été une impradence aux Génaux Egyptiem d'attendre Pennemi à Gaza : cut s'il s'en fits approché et qu'il le relic combattus apprès de l'entendre de le coupé les vivers & la retraite tout en même cems, si viclorieux il se fût poté ence applie. Al Phinocourue.

Antiochus ne voulant pas laisfer échaper une si belle occasion, marcha droit à Gaza; les Egyptiens informez de cette marche, décampent de Gaza. Apparemment qu'ils prirent un autre chemin pour s'approcher de Raphie, où ils arrivérent en cinq jours, & où ils campérent à cinquante stades de la place. S'il faut s'en tenir aux Cartes de Cellarius, cette armée fit huit lieues, car il n'y en a pas davantage, en cinq campemens; mais je crois qu'elle ne fit cette marche pesante que pour avoir le tems de ruiner & de fourrager le païs aux environs de Raphie, & d'obliger l'ennemi, faute de fourrage, d'en aller chercher bien loin, pendant qu'ils auroient tous leurs derriéres libres. Toute cette conduite de Ptolémée, ou pour mieux dire de ses Généraux, est très-remarquable & très-sage. Il vouloit courre les risques d'une bataille rangée, & fe délivrer par-là de l'inquiétude de l'espérance & de la crainte : car il trouvoit là tout à fouhait, furtout une belle & vaste plaine, où il pouvoit déploier toutes fes forces, & c'est là qu'il choisit son champ de bataille, & où il attendit l'ennemi, qui n'inclinoit pas moins à un combat. Celui-ci hazardoit peu, si la fortune lui étoit contraire; au lieu que Ptolémée risquoit le tout pour le tout, à cause de l'éloignement & des déserts qu'il avoit à traverser jusqu'à Péluse. Il ne lui restoit que Rhiconorure pour toute retraite par le mouvement qu'il venoit de faire, & où il pouvoit se retirer par sa gauche: il avoit sans doute établi des magasins d'où il tiroit ses convois, le côté de Gaza lui étant interdit, parce que l'ennemi l'avoit mis fur fes derriéres pour lui faire front.

Antiochus ne s'étoit pas attendu à la marche hardie de l'armée Egyptienne; il vit bien qu'elle étoit réfolue de n'en pas faire à deux fois, & que le plus brave & le mieux commandé décideroit des affaires de la baffe Syrie. Il fe hâte de joindre fon enne-

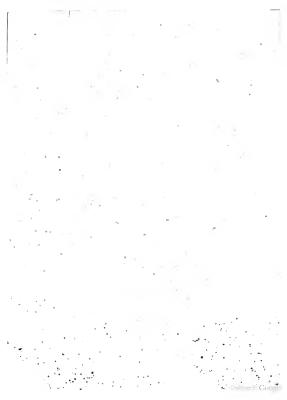

enterni, les tarmées furtest bienée en préfence. Je ne feai fi la bonne contranace de Profence ne rendre pas Anticohis un peu chancetau dans fa permière réfoution. Il avoit negligé la diricipite de fes troupes, son mariage avoit été, comme dit Polybe. Profence de défices pour fest troupes, un quatrier d'hiver paffé dans les plaifires, la moitre pour des Afaisiques. Se lorfqu'on caure en canapage dans cet éat un Général peut le vanter de commander à beaucoup d'hommes & à très-peu de folcites. Je fais perfadé qu' Anticohus fe fouvira stont des délices de Sélucies, finon lorfqu'il flut en préfence de l'ennemi, du moins après la journée de Raphie, qui lui fin finefice.

Il campa, dit mon Auteur, à cinq stades de l'ennemi; les deux armées ne pouvoient être plus proche , & cependant elles furent plusieurs jours à s'entreregarder ; ce qui est moins blamable à Ptokimée, qui étoit inférieur à fon ennemi, qu'il ne l'est à Antiochus. Il y eut pendane ce tems-là de légéres escarmouches, ce qui marque qu'on se craint réciproquement; mais cela fait croire aussi que le plus fort a moins de courage, & qu'il redoute le plus foible, & celui-ci craint beaucoup moins de près ce qu'il redoutoit de loin. C'est auss une bonne maxime, & l'expérience le fait affez voir, qu'il faut accourumer les nouveaux foldats comme les vieux, enfuite d'une longue paix, à des petits combats & à des escarmouches, à courir le parti au commencement d'une guerre, & furtout pendant le Printems, à faire même quelques petits sièges au plus fort de certe saison, ou à saire des courses pour établir des contributions, L'habitude des petits combots & la présence de l'ennemi, lorsque les armées font en campagne, les accoutument à moins craindre, & l'habitude des moindres dangers affermit le courage & les prépare à s'exposer à de plus grands. Quelquefois le délai de plufieurs jours, lorsqu'il ne paroît pas qu'on refuse le combat, leur redonne la confiance qui leur manquoit , & sugmente en même terns l'ardeur de combattre & les remplie d'espérance.

Il est arivé quelquefois que des Cénéraix, par un excèt de prudence, ont perdu une occision qui se présentoit, quoiqu'ils euffint l'avantage du nombre ou du ternia fortifiqu'îls el une fois manquier, il est difficils de la retrouver, on est obligé de frettiere, & on perd même la consinuer des rrouper; au leur qu'en donnant tout en serviuxs, on est comme assisté de remporer la victoire, lorfqu'on se trouve à la rête d'une armée aguerrie & commossée d'Officiers expérimentes. Antiochus ne se retin pas, mais par se délais il guerit ées menure la grande opinion qu'ils avoient de fes forces & de la valeur de ses moupes. At aguerre les nouveaux soldats de Protéme par de frequentes estamouches qui se sirent pendant ce reme-la ce qui affertair leur courage & les prépars à de plus grands diangers, qui leur parositioient beuccoup moinders qu'il se l'autorité des l'antionées qu'en et attagué ca arrivant & cour à la

chaude.

Les deux années aiant été quelques jours en préfence, comme dit Polybe, les deux Rois se déterminérant à donner bassille. Ce qui fait encore voir que la tête avoit roumé à Antiochus, c'est que l'Egytien engagea l'affaire tout le premier, se s'ébran-la pour donner. Voici en peu de most l'ordre sur le quel les deux armées combat-

\*\*\*\*\*\*

Probimée muscha à l'ennemi fur une fule ligne, la cavalerie (1) (5) fur les ailes de l'infiniterie au centre, folon le courume ordinaire, que je a ràpprouve pat trop, de fustront lorque les ailes fe trouvent en l'air de que leurs flancs font à découvert; coure que le bon fient veux, comme c'eft le fraitment de Montécuculis, que l'on couvre l'arme la plus foible par la plus forte, de en ce tens-là l'infinite de l'ontre l'arme la plus forte plus forte, de en ce tens-là l'infinite l'air l'air l'infinite l'air l'air

## HISTOIRE DE POLYBE,

l'infanterie par la profondeur de fes files avoit peu à craindre à fes flancs, outre l'avantage de fes armes toutes de longueur. Les troupes étrangéres (4) (5), Grèces, Gaulors, Thraces & autres rangez par nations, flanquoient la Phalange (6), les éléphans (7) partagez aux ailes de la cavalerie. Voilà la diftribution de chaque arme, & l'or-

dre sur lequel Ptolémée se présenta contre Antiochus.

Celui-á étoit de beaucoup fupéritur à lon ennemi en troupe & en éléphans, mair non pas autant que quéques Hillottionis le pérétandent, & que mon Auteur le dit, ce qui me fait beaucoup fouponner qu'il y a faute au texte par la négligence des Copifices car s'il color vira; il autorit extraordinairement débondé: ce qui ne parolt pas. Le delfini d'Antiochus étoit, à la vérité, de ne pas faire paroltre toutes fes forces, pour empécher l'ennemi de la précusionner à fes afles; ce qui fur le leigie de fa tensille ou de fon crocher à la gauche de fon aite droite de cavalerie; mais cels ne lui fervir rien, comme l'on versa. Quoiqu'il en fois, Antiochus fi mit en batille dans un order fanabable à celui den meanne la finite de la face de la comme l'on versa. Quoiqu'il en fois, Antiochus fi mit en batille dans un order fanabable à celui den meanne guilléen, a plus ferre de la noité que profes de la contine que de la contra contra la contra mille de la gauche de Ptolémée, les deux mille fueras difiosée en forme de cro-chet (e).

L'alie gauche de la cavalerie (10) étoit de deux mille chevaux. La Phalange (11) formoit le centre, flanquée à fes alles de l'infinaterie étrangére (12) (13) partagée par nations. Les éléphans (14) (15) couvroient les deux ailes de la cavalerie. An-tiochus en mit un plus grand nombre à fon aile gauche, mais il fortifab beaucoup fa donice: ero outre les éléphans ; la les fic fouteuir encore par tout ce qu'il avoit d'av-

mez à la légére (16).

372

La defription des deux ordres de bataille n'ell pas aifée à bien échairci aujourd'hui, on l'entendoit eu tens de l'Hildroine. Je ne figi i c'elt un défaut dans la langue Gréque, ou s'il fau attribuer cette oblicatité à l'Auteur; elle est pourtaut viible. Il fau éret du métire pour le bien entendre, & pour pleur certaines armso où els doivent érer. Toutautre qui ne feroit pas du métier, o'qui suroit ignoré le polt eté est smez à la légére, les autoit placées fur la même lipne, ce qui tiet étr i-dicule, ces fortes de troupes ne combattant que de loin; & lorsque les deux armées s'abordoinen; ils passificant derinées de linge par des ternites pratiquées entre les corps, où l'on poulfoit certain nombre de files en avant ou en arnére pour leur donnet un écoulement. Ces remuques étoient importantes. Il el de conféquence maintenant d'enterre dans quelque détail de cette finneule journée, & del recompagner de réflexions pour une plus grande influction. C'eft et que nous allons faire.

#### 9. II.

#### Action. Faute d'Antiochus. Exemples de pareilles fautes.

Le défiein d'Antiochus éroit d'agir puill'amment à fi droite, & de vaincre par cet endoire. Il crut qu'en portant le plus grand nombre de fi cavalent à cette droite, avec fes éléphant foutenus de fes armez à la légére, il acculheroit & doubleroit he guanche de fon ennemi, ou Prodiente éroite en perfonne, feindement pour la montre, à la vériré; mais la préfence d'un Roi, tout ridicule qu'étoit cethi-ei, ne hiffe pas de relever le courage d'a ha hardieft des troupes. A l'égard de la gauche, elle égaloit en forces la droite des Egyptiens. Mais je ne comprens pas comments de la comprens de la compre

ment ce Prince forma son crochet (9) à la gauche de l'ardoite de la cevaleire plutice qu'à la pointe de son aite; car astos par un mouvement ficile de régulier, il fection en état de doubler de d'envélopper en un inflant la gauche de Prolémée, de de tomber fire fis flants de fur set dreifers, au lieu qu'en plagant le crochet à la gauche de son aile, il ne pouvoir l'étendre affez promenent. Tout cela prouve que les deux aemées n'avoient rieu qui finquaite turs ailes, de qu'Antoichus crigiqui que plaçant le crochet à la droite. l'ennemi ne s'en apperçuit. C'eft, je pensé, la milleure aisson qu'on puissé donner pour le dicliquer de ce dégine, si firo peus appliert défiant une chosé qui ne nous apporte aucun préjudice, car son stratagéme eut tout l'eftet qu'il

Comme il s'appercut que ses éléphans étoient victorieux de ceux des Egyptiens, qu'ils avoient même renversé les gardes de Ptolémée, & que ses étrangers étoient déja engagez contre ceux des ennemis, il fait faire à droit, & étendant sa gauche, que le crochet remplaca par un quare de conversion aisé pour remplir le vuide qu'on lui laissoit. il tourne subitement sur le stanc de la gauche de Ptolémée, pendant que le crochet attaque de front cette gauche, qui fut renversée & totalement défaite. Si Antiochus eût penfé fagement & en homme expérimenté, il eût laissé courir cette aîle avec quelques troupes à ses trousses, & sût tombé sur les slancs & sur les derriéres de l'infanterie étrangére, dépouillée de sa cavalerie & de la Phalange Egyptienne; ce qui lui eût épargné bien de la honte, & acquis beaucoup de gloire. Mais il passa outre, & fe mit aussitôt à la tête de cette aile, sans songer à suivre son avantage, & sans se mettre en peine de ce qui pouvoit arriver d'une si étrange conduite, à peine concevable dans un Général d'armée, & encore moins dans un Roi. L'ennemi d'abord furpris de la déroute de fa cavalerie, reprit de nouvelles espérances, lorsqu'il s'apperçut qu'Antiochus, bien loin de profiter de fon avantage, avoit difparu comme le vaincus abandonnant son armée dans le tems que sa présence étoit le plus nécessaire, en rendant inutile ce qu'il avoit de troupes victorieuses pour courir après des fuiards qui ne pouvoient plus lui nuire; l'ennemi qui remarqua une faute si prodigieuse, ne manqua pas d'en tirer parti par la sçavante manœuvre d'Echécrates. Cet habile Officier, qui fe trouvoit à la tête de l'aîle droite de la cavalerie Egyptienne, s'appercevant par la pouffiére que la gauche de la cavalerie avoit été pouffée & enlevée hors de fon aile, ne perdit pas un moment de tems. Il fait à droit avec fon aîle, coule derriére les éléphans, qui couvroient fon mouvement, & déborde extraordinairement la gauche des ennemis: par cette manœuvre il enveloppe cette gauche & envoie en même tems à Phoxidas, qui commandoit les étrangers de la Gréce, d'avancer promtement & d'attaquer les étrangers d'Antiochus, qui fermoient la gauche de la Phalange. Toutes ces troupes aiant donné en même tems & de front, chargérent avec tant de vigueur qu'ils les rompirent & les mirent en fuite.

Les Phalanges enfuite en vinrent aux mains, de forte que l'affaire devint générale. Celle d'Antiochus se voiant dénuée de ses alles des étrangers & de la cavalerie de sa gauche, ainsi que de celle de sa droite, qui étoit après les fuiards, où le Roi étoit

en personne, ne fit presque aucune résistance, & s'enfuit lâchement.

Antiochus brave & même entendu, mais en cette occasion fort mallabili & trèle - inprudent, vidorieux l'so ni sile, s'imagias follatment qu'il n's plus autre choic à faire qu' à fe mettre aux trouffes des entenis; sins songer que son infareterin à pas combatru, non plus que la cavatier de fa ganche, & que l'ennemi put aussi aidement viairer du côté de la droite qu'il sovit fait lui-même à la stenne; mais emporte pur son courge de par une audreu inconsidéré qu'ul sidoit le lignement, il fut longtems après les situates, lorsqu'on l'avertit qu'on voioti une grande poulfiére qui l'étène par la sidoit pur la sont partie qu'ul s'otte l'entenit qu'ul s'otte qu'ul s'otte l'entenit qu'ul s'otte qu'ul s'otte l'entenit qu'ul s'otte q'ul s'otte qu'ul s'otte q'ul s'otte q

s'étendoit du côté de fon camp, & bien au-delà de champ du bataille. Il fut faifi à cette nouvelle, il tourne tête de ce côté-là ; mais il n'y avoit plus de reméde : il vit toute fon armée en déroute, à peine eut-il le tems de se retirer & de s'empécher d'être coupé & taillé en piéces; ,, sa consolation sut, dit man Auteur, qu'il étoit victorieux autant qu'il avoit dé-», pendu de lui , & qu'il n'avoit été vaincu que par la làcheté & la poltronnerie des , fiens. Besu fujet de confolation pour un Général & pour un Roi qui abandonne fon armée pour courir après des troupes qu'il vient de battre, & qui est luimême la cause de la déroute & de la perte de son armée! Tant est vraie la maxime de Végéce, que celui qui se laisse emporter inconsidérément à poursuivre les suiards. lorsque la défaite n'est pas entière, redonne la victoire à l'ennemi, & la lui affure. Qui dispersis suis inconsulte sequitur, quam ipse acceperat adversario vult dare victoriam.

Antiochus est peut-être le seul des Rois ou des Généraux d'armées de son tems, fi l'on n'en excepte Machanidas, Tyran de Lacédémone, à la bataille de Mantinée contre Philopœmen, qui foit tombé dans une femblable faute, pour ne pas dire pis; mais nous ne comparerons pas un Roitelet tel que Mechanidas à un grand Monarque comme Antiochus, qui écoit un grand Capitaine, & qui devint peu de tems après un des plus dangereux ennemis de nom Romain. A cela près ces fautes font fi peu rares dans l'Histoire ancienne & moderne, qu'on en rencontre à chaque pas qu'on fait. Autrefois j'étois tout étonné dans mes lectures, lorsque le rencontrois de tels étourdis; mais à présent ils ne me surprennent plus, j'en ai trouvé un trop grand nombre pour n'y être pas accoutumé. Ce grand nombre & la grossiéreté de la faute peuvent nous servir de bonnes leçons pour nous garder d'y tomber, si nous

nous trouvions dans de femblables conionctures.

Les Lacédémoniens, qui étoient de grands Maîtres dans la fcience des armes, evoient pour maxime de ne pas poursuivre longtems l'ennemi, mais seulement autant qu'il falloit pour s'affûrer la victoire & empêcher qu'il ne fe ralliât. Ils avoient encore une autre raison, au rapport de Plutarque, c'est qu'ils ne croioient pas qu'il sût digne d'un grand courage de tuer ceux qui cédent & qui ne se désendent pas. Cependant ils oubliérent cette excellente maxime dans la retraite de Pyrrhus devant Sparte : car ce Prince aiant été repouffé dans fon entreprise, fut suivi des Spartiates aulà des bornes que ceux-ci s'étoient prescrites a 33 ils menoient battant l'arriégarde » de ce Prince avec tant de chaleur, die Plutarque dans la Vie de Pyrrhus, » que , fans s'en appercevoir, ils étoient déja dans la plaine, & fort éloignez de leur in-», fanterie qui n'avoit pû fuivre. Pyrrhus, qui venoit de perdre fon fils Ptolémée dans cette affaire, pénétré de douleur de cette petite perte, fit volteface & attaqua les Lacédémoniens avec tant de rage, qu'il en fit un meurtreeffroiable. C'est dans des conjonctures femblables, & contre des troupes braves, aguerries & commandées par des Chefs excellens, qu'on doit ufer de prudence dans une victoire qui n'est jamais affurée, lorsqu'il reste quelque corps en entier ou de réserve : car une bataille n'est pas gagnée pour avoir vaincu à une aile, & même à un centre. Il faut être toujours dans une telle défiance dans une action générale, & se se garder toujours des corps qui font encore en entier & qui tiennent hon, & certes cen'est pas fans raifon qu'on dit qu'il faut faire un pont d'or à l'ennemi qui fuit. Si le Prince Robert ou Rupert avoit fait usage de cette maxime, dont il avoit trèsgrand befoin, & qu'il eût fait une feule fois un tel pont aux Parlementaires fous le régne malheureux de Charles I. en 1644, la guerre eût été finie; mais le croira-t-on? Ce Prince, qui étoit neveu du Roi, tomba trois fois & en trois différentes barailles dans une faute toute temblable à celle d'Antiochus: ce qui fut la cause des maux & des malheurs inouis de Charles: du moins s'il se sut corrigé à la troisiéme, il eût ré-

paré le mal des deux autres, & les rebelles n'eusfent jamais pû s'en relever. Je me bornerai à ces trois exemples que le Prince Robert me fournit, car je ne pense pas qu'on air jamais out parler de chose semblable dans une même personne.

Le Roi aiant levé une armée contre ses sujets rebelles, & sçachant que le Comte d'Essex s'étoit éloigné de Londres pour suivre un corps de troupes Roiales, s'approcha de cette capitale. Effex, qui vit le dell'ein du Roi, fit volteface pour le fuivre. Le Roi averti de ce mouvement, & craignant d'ailleurs que les troupes qui étoient dans Londres, ne fortifient pour tomber fur fa marche, pendant qu'Effex le prendroit en queue, s'il en approchoit de trop près, prit le parti de tourner brufquement tête contre ce dernier. Deux armées, dont chacune fait la moitié du chemin, font bientôt en préfence; ces deux-ci se rencontrérent dans une plaine située entre le bourg de Keynston & la montagne d'Edgehill dans le Comté de Warwik.

Le Roi venoit par la montagne, du haut de laquelle on découvroit tous les mouvemens de l'armée rebelle, qui fortant du bourg entroit dans la plaine pour s'y mettre en bataille & faire face à celle du Roi, qui décendit la montagne fur deux lignes & une réferve, & dans une disposition à peu près semblable à celle de l'ennemi, contre lequel il marcha avec beaucoup de réfolution. Le Prince Robert étoit à la droite, à la gauche le Comte de Wilmot, le Comte de Lindsei avoit le centre. Le Roi prit la réserve, & s'il ne l'eût fait la désaite de son armée étoit alfürée. Le Comte d'Effex mit à son aîle droite Bedfort & Stapleton, le Colonel Ramsei à sa gauche, & prit le centre pour lui, afin d'être également à portée des deux ailes. Le canon aiant commencé à se faire entendre sans un grand effet , le Prince Robert qui commandoit la cavalerie de la droite , ", fondit fi impétueusement fur Ramsci, que non seulement il le fit plier, le rompit & le mit en dé-», route, dit l'Auteur \* de la belle Histoire des Révolutions d'Angleterre, », mais » le poussa même si loin, qu'il arriva jusqu'au bagage des ennemis laissé à Keynston, » & le donna en proie à ses gens. Si le Palatin eût eu moins du feu, s'il se fût » moins laissé emporter, & qu'au lieu de pousser si loin des fuiards, qui ne pouvoient » plus nuire, il fût revenu fur ses pas , & qu'il cût replié sur l'infanterie rebelle » dépouillée de fon aîle, dès-lors l'action & la guerre étoient finies, le Roi étoit » maître. Mais ce fut le défaut du Prince Robert de perdre le fruit de fa valeur » (4) par l'excès de sa valeur même. Sa faute n'étoit pas sans reméde, si son » exemple n'eût pas entraîné le Comte de Carnarvan après lui. L'infanterie Par-» lementaire, voifine de l'aîle qu'on venoit de rompre, avoit été fi effraiée d'une fi 35 fubite déroute, qu'un régiment de ce parti que commandoit le Chevalier Forth, » étant passé dans l'armée du Roi à la faveur de ce desordre, le Comte d'Essex ne

<sup>\*</sup> Histoire des Révolut. d'Angles, liv. 9. (a) Mais ce sur le désaux du Prince Robert de perdre le fruit de sa valeur par l'excès de sa valeur méms.] L'Historien brille ici plus qu'il n'est soilée. Ce n'est pas la marque d'un excès de valeur que de pourfuivre rop loin l'ennemi, lorspec les deux ires d'une armée n'ont point combattu, la methode des Lacédemoniens fait voir le contraire. Un véritable courage ne s'amule pas à ture ceux qui cédent Seq in excherbent point à le destination in the constitution of the properties of th numez unas seurs tautes. Carmaran éprouva cette contagion, ét fi faute elt d'autant plus grande que celle da Prince Robert étoit de toutes celles de la guerre la plus grande. Il ne l'apperçue past con qui dilent que teu sit samués fi de fauter, d'o que l'en su « apperçue que des plus gréfier», se trompere bauccup. Carmaran en eftun exemple, ainfi qu'une infinité qui lui reflemblent, anciens & modernes.

#### HISTOIRE DE POLYBE, 376

" pouvoit éviter d'être taillé en piéces, si Carnarvan qui commandoit la seconde , ligne de l'aîle du Prince, au lieu de poursuivre avec lui Ramsei, eût pris en flanc l'armée ennemie du côté de l'aîle rompue. Le Général rebelle vit cette faute, & en profita pour faire avancer un corps de réferve, qui fit contre les Roialistes ce

,, que Carnarvan n'avoit pas fait contre les Parlementaires,

Le combat devint furieux en cet endroit, & les troupes Roiales alloient fuccomber, si le Roi, qui s'étoit mis à la tête de sa réserve, n'eût marché promtement au fecours de ses gens. Il donne en personne avec tant de conduite & de courage, qu'il rétablit les affaires presque desespérées avec un meurtre effroiable, lorsque la nuit sépara les combattans, & l'avantage demeura tout entier au Roi, sans qu'aucun pût pourtant s'attribuer le fuccès de cette bataille; le champ de bataille aiant été également abandonné des deux côtez. Charles eût pû fe vanter de l'avoir gagné, s'il eût marché promtement à Londres, comme c'étoit son dessein; mais la plûpart ne furent pas de cet avis.

Là-dessus, l'Historien éloquent fait cette réflexion : " l'esprit Anglois, qui ne se . dément point même dans les plus attachez à la Roiauté; l'esprit Anglois, dis-,, je, toujours entêté de ces libertez si funcstes au repos de la nation, porta la plus grande partie du Conseil à s'opposer à son dessein. Le prétexte fut qu'il étoit , dangereux pour le Roi de l'exécuter , & pour la ville que le Prince Robert l'exécutât, comme il le vouloit, chacun le croiant capable d'y entrer le flambeau à la main; " mais la véritable raison des Généraux étoit que s'on craignoit que le . Roi s'il entroit dans Londres les armes à la main, ne prétendit sur la nation " une espéce de droit de conquête, qui le rendit trop absolu."

Dans la feconde bataille qui fut donnée contre les rebelles Parlementaires, & s'il vous plaît la même année 1644, le Prince Robert commandoit l'armée en personne. Qui auroit cru qu'il eût oublié la faute qu'il avoit faite à celle d'Engehill? Il ne s'en fouvint point du tout. Elle se donna dans la plaine de Morstonmoor. Il venoit de remporter quelques avantages considérables; il étoit très-brave; mais d'une prudence & d'une expérience médiocre. Avec ces deux dernières qualitez ; à moins que la fortune ne foit excessivement favorable, on réuffit très-mal aisément dans une bataille rangée, & furtout lorfeu'on a affaire à deux vieux Guerriers expérimentez, & plus forts dans le nombre de leurs troupes. Le Prince Robert enflé de tant de bonne fortune, (car il venoit tout fraîchement de faire lever deux siéges, & de battre pleinement & entiérement un corps de fix mille hommes. ) feréfolut de marcher à l'armée rebelle , fans attendre un corps considérable de troupes que lui amenoit Montrofe, un des plus habiles Guerriers de son siécle. Il marche donc aux ennemis, qui le connoissant très-bien, inclinoient très-sort à une action générale. Les deux armées se trouvérent en présence le premier jour de Juillet. Ce fut dans cette journée que Cromwel commença à se faire connoître, il commandoit fous Manchester les troupes rebelles. Si cet homme extraordinaire ne se sût pas trouvé à cette bataille, le Prince Robert étoit victorieux, malgré fa vivacité ordinaire. Les deux armées se choquérent avec toute l'ardeur & la sureur possibles, & la journée fut une des plus fanglantes & des plus décifives dont on ait our parler , dit l'Historien. , La victoire sembla d'abord s'être livrée sans balancer à tout le parti », Roialiste, les trois Généraux Parlementaires aiant plié en même tems & s'étant 20 retirez en déroute.... Cromwel avoit été bleffé tout d'abord; il s'étoit allé faire », panser. Dès qu'on avoit eu mis l'appareil, il étoit retourné au combat, où il » avoit trouvé les choses dans l'état que je viens de dire. Tout autre auroit suivi », le torrent, & se feroit laissé entraîner par des exemples qu'il n'étoit pas honteux , de fuivre, & à chercher son salut dans la retraite. Il avoit l'esprit trop éclairé & le courage trop grand pour ne pas trouver des ressources dans les plus grandes extrémitez. Il trouva fous fa main une brigade encore en entier, & des foldats un peu plus fusceptibles de honte que les autres qui s'enfuioient, il les rallie, avec espérance de rétablir une affaire qu'on tenoit pour désespérée, fondé sur ce qu'il voioit que le victorieux, après une victoire qu'il croioit affurée, étoit dans un aussi grand desordre que le vaincu. Sur cette observation, autant à la portée d'un esprit médiocre que des plus grands & des plus rafinez, secondé de David Lessé, Officier de réputation, il marche serré & en bon ordre à l'ennemi, qui n'en observoit aucun, rombe fur ceux qui méritoient encore quelque respect, pour n'avoir plus rien de capable de lui faire tête , les charge encore tout étonnez d'une chose à laquelle ils s'attendoient si peu, qu'il les met à leur tour en fuite. Tout sit joug après cela. le bagage, le canon, le champ de bataille & l'honneur, tout demeura à l'auteur d'une action si mémorable. On me demandera peut-être où étoit le Prince Robert? L'Historien répondra que ce Prince ,, aiant fuivi trop loin les fuiards à fon 27 ordinaire, trouva à fon retour la victoire entre les mains de ses ennemis." On peut bien juger que comme Antiochus, il ne s'attribua pas la faute de cette diserace; mais il exhala son chagrin contre le Comte de Newcastle & contre Hurry, & leur dit tant de choses desagréables , que l'un & l'autre quittérent la partie.

Les plus fages à la guerre sont ceux qui sevent profiter de leurs propres fautes, & qui s'en corrigent tout au plutois, via qu'elle sont toutes capitales, & qu'il n'en tij samais de petitests mais quel nom peut-on donner à ceux, qui connosilant par une tritle expérience l'importance de cas fautes & les malheurs oil elle nous précipients, ne s'en corrigent pas pour cels, & tombent enfaute d'une première dans une féconde, & de là dans une troisience; & ces deux-ci, deux fideles copies de la première? Le Prince Robert ell peut-érie le feul au monde qui air cut en antibute de nous fournir un exemple d'une si grande metté : cur ce qui le rench plus recommadable, c'elt qu'il air plu dans l'espace d'une campagne, & de s' louvertune cle fuivante, tombet trois fois dans les mémes fautes. Cal s'inter prefique du profige, & n'est que top vair en effec. Comme ce qui et en la rivié peut fairs doute arriver encoce, je vais rapporter le troisséme, qui joint aux deux premiers fut la cause des malbeurs inouis de Charles I.

La bataille de Naezby fe donne la campage fuivante de l'année 1645. Charles 5'y trouv en perfone. Ce Prince impaient de combattre, marcha aux rebelles, finant attendre Gening, est le venouis joindone, il les trouva en bataille dans la plaine de Naezby.

La Roi siant pris le terrain néceliaire pour ranger fon armée en bataille dans la plaine de Naezby.

La Roi siant pris le terrain néceliaire pour ranger fon armée en bataille ne deux Palains finr la droite à la tête d'un corps de cavalire, le Cherilier Langdall à la gauche pour en commander un fecond. Lindley & Afthense le consecue de la consecue de

ВЬЬ

<sup>(</sup>b) Fortig commendait a millen.] L'ilifaire de Peir d'Orlâns et trop belle pour ne pas métier parla la récite dans les exterits oil n'écrit point aux l'extéritues millaires. On district qu'il layfe d'Officier Générar, un tel avois le centre ou commandeit sa centre, & sons le mafier. L'origion dist un tel commandoir le centre ou commandeit sa centre, & sons le mafier. L'origion district sons de la centre del la centre de la centre del la centre del la centre de la centre del la centre de la centre de la centre del la centre de la centre del la centre de la centre de la centre de la centre de la centre del la centre de la centre de la centre del la centre del la centre del l

# 378 HISTOIRE DE POLYBE,

", chacun s'ébranle & charge avec une fureur digne d'une guerre civile. Le Prince Robert à fon ordinaire fondit fur l'aile d'îreton avec une impétuofité que nul
s'effort an pur retenir : en un moment on la vir compue, pus après en déroute &
piètenté en fuite. Ireton y fut belfié de drux coups , mis hors de combat &
pris prionnier. Si l'ardent l'inne cét été corrigible au moins à troiffente fois,
if au lieu de le hilfre emporter à fuivre trop loin les fuiards, il fit revenu fur
s'e, pas, c'étor fist de l'armée enemie. Mais ne l'ainst pas fiui, Cromwel fit
à fon aile ce que l'autre cût dû faire à la fienne; il hilfs fuir l'aile qui hui étoir
oppofée, & qu'il avoit battue, & replant tout court fu l'infinerei, la prit en flanc
& enfuire en queue, & quelque effort que le Roi fit, il fut totalement battu &
le la mairée du monde la plus complette.

## 6. III.

Réflexions sur la manœuvere d'Echécrates. Soin qu'on doit prendre de la discipline.
Eloge de Sosibe. Fautes d'Antiochus.

JE n'ai dit qu'un mot en palfant de la belle manceuvre d'Echécrates , elle est tout-à-fait digne d'être remarquée des Connoilleurs. Bien qu'il y air des exemples de ces fortes de straugémes dans l'Histoire , ils font si peu ordinaires , que je ne pais m'empécher d'admirer célui-ci , comme s'il ne faitoit que de naitre. Les Anciers ne font pas les feuls qui s'en sont gers les Modernes sont significant se mister. Ces forts de mouvement sont ret-d-éliens de trè-dangereux ; miss comme ils font peu communs, il arrive de là qu'on résuffit coujours. De dégamir une ail pour renforcer l'autre , cel ac si peratque allez ordinairement. C'étoit la méthode de Milord Malborrough , il l'emplois fort heureusement à la battille de Ramillez.

La manœuvre d'Ethéocles n'est pas du nombre de celles dont je parle, un esprit médiocre la feroit bien fans passer pour être des plus sublimes; mais ici le stratagéme est tout des plus fins, des plus hardis & des plus profonds : car il faut être tout cela pour les penfer & pour réuffir dans une chofe fi délicate; & ce qu'il y a d'amirable, c'est lorsqu'on est inférieur en nombre à son ennemi, & que l'on ne combat, comme en ce tems-là, que fur une feule ligne, & qu'on ne peut écarter une aîle de cavalerie & la féparer extraordinairement de celle de fon infanterie, fans que l'ennemi s'en apperçoive; au lieu qu'en ce tems-ci, que nos armées combattent sur deux lignes, la rufe est beaucoup plus aifée à convrir & à cacher à l'ennemi, outre que la fumée de toute une ligne ou de toute une afle nous en dérobe la vûe, pendant qu'une première ligne, que la seconde remplace, ou que celle-ci marchant par fon flanc derrière la première, pendant que l'autre attaque de front, étend fon aile & déborde par ce mouvement une droite ou une gauche, la double & l'enveloppe. C'est ce que sit Ethéocles à sa droite. Car voiant que ses éléphans qui couvroient toute son aile, en étoient venus aux prises avec ceux de l'ennemi , & qu'ils élevoient une grande pouffiére en l'air, il profita en habile homme de ce muage de poussière pour faire la manœuvre qu'il fit , qui étoit dans le même esprit que ce qu'Antiochus pratiqua lui-même à sa droite. Il faut bien posséder la guerre, & avoir une grande présence d'esprit & de jugement, & beaucoup de hardiesse pour prendre un tel parti fur le champ. Ce font de ces coups de Maîtres, qui ne peuvent être exécutez que par des Généraux du premier ordre. Tel a été entre autres le Maréchal Duc de Luxembourg à la bataille de Fleurus en 1690, car il mit en usage une ruse à peu près semblable, qui est une des plus hardies dont on ait oui parler depuis les Anciens. Il déroba un mouvement à M. le Comte de Waldeck. a couvert du château de Signy, & des villages qui étoient à la droite de fa cavalerie , d'où il tira celle-ci pour la faire passer à sa gauche : mouvement dont les ennemis ne s'apperçurent jamais, & qui leur étoit caché par la hauteur des haies & des bleds: outre qu'en cet endroit le terrain alloit un peu en enfoncement, observation que j'ai faite trois ans après. Les ennemis ne s'en apperçurent que lorsqu'il n'étoit plus tems d'y apporter du reméde, leur droite se trouvant extraordinairement surpassée de celle qui lui étoit opposée, & qui formoit en-deçà un crochet : de sorte que tout ce que fit M. de Waldeck pour rendre inutiles les mouvemens du Général François, ne firent qu'empirer le mal bien loin de le corriger; ce qui rendit fa défaite beaucoup plus aifée, & donna à M. de Luxembourg plus de facilité pour faire avancer & charger tout en même tems fon infanterie du centre, & de former deux coudes à fa droite & à fa gauche, dont les ennemis se trouvoient embrassez. fans que le mouvement qui fut fait à leur feconde ligne pût réparer un malheur déia décidé. Je ne dis que deux mots de cette grande journée, qui fut une des plus com-

plettes dont on ait our parler depuis longtems.

Il y a une chose affez embarassante à l'égard du nombre des deux armées, par le dénombrement des nations qui combattirent dans cette fameuse journée de Raphie. Il paroît affez par la narration de notre Historien, qu'Antiochus étoit de beaucoun Supérieur à Ptolémée. Il fortifia extrémement sa droite, où ce Prince étoit en perfonne, comme je l'ai dit plus haut; mais il n'étoit pas moins en état d'étendre sa gauche & de furpaller à sa droite. Je soupçonne qu'il donna plus de hauteur à sa phalange pour rompre celle des Egyptiens par la pelanteur du choc & la hauteur de ses files impénétrables à la cavalerie, contre liquelle cette phalange pouvoit fort bien rélister, quoiqu'elle sût attaquée de front, ( car la grande profondeur d'un corps d'infanterie le met en état de faire front de toutes parts,) & donner le tems à Antiochus de venir au fecours avec sa cavalerie victorieuse. Mais que deviennent ces troupes étrangéres? Leur lâcheté est à peine concevable, & celle de la phalange ne l'est guéres plus. Antiochus, qui mérita le furnom de Grand, en étoit peu digne en cette occasion; c'eût été même une merveille, si aiant fait ce qu'il eût dû faire après avoir battu & mis en fuite la gauche de Ptolémée, il cût été victorieux de son concrei. Le seul reproche que Polybe lui fait, est l'unique cause de son malheur & de la home de cesse journées & quel est, ce reproche? Le voici : " Il ne , fit pas grande artention, dit-il, à exercer son armée pendant l'hiver, & à la main-, tenir dans une exacte discipline; persuadé qu'étant maître d'une partie de la basse » Syrie & de la Phénicie, il ne faudroit point de combat pour conquérir le reste.

If hiff à juger aux gens du métier, si un Roi peut peuire de la forte foir dans ha paire. Ce Prince apprir par la perte de certe battille, qu'il ne s'était attrié une dispense si accabiante que pour avoir négligé la discipline mitiaire: cet quelque habille ét quelque habille è quelque habil è entreprehend que soit un Gérénal, s'il manque en ce point, toutes se grandes qualitez hai feront absolument inutiles, s'é le précipitezont dans les plus grandes infortuses. On ne sigunoir trop-répèter s'é tropicalquer dans l'ésprit des Princes & des Généraux d'armées ce que je dis sici. La chôe st d'armées de la la character de la companie de la companie

court, tomme dit Homées, pour jettre les foldats dans l'oubli & le mépris de ces loix. Ce qu'il y de plus fâcheux, c'eft qu'on ne fçuroir les rétablir que par la terreur des châtimens, ce qui n'eft pas peu fâcheux & peu difficile. On doit conclure de là que le mai n'eft pas peu de chofe, outre qu'il eft très-rare de trouver des Corbulons, c'eft-à-dire des gens capables de fe charger de guérir ces fortse de maux. Ce que dit Végéce eft très-vrai. In belle, dit-il, qui plus in ungariis vigilaverir, plus in exercendo milite laberaverir minum privaleum failleur.

Un Prince ou un Général d'armée, qui veillera fur la disépline de se troupe; qui en fen son occupation la plus féreule pour en empêcher le rélâchement, « couper court à la fainématife par un continuel exercice , aura sina doute moins de danger à courre, & plus d'eléprance de viaince. Antiochus ne pensis pas à cette belle leçon, bien qu'elle stir plus vieille que le tens où il vivoir, & éponus, à son gend malteure, qu'il cet da la fuirve. Sollès, pour s'en tre souveau, vair fon gend maltheur, qu'il cet da la fuirve. Sollès, pour s'en tre souveau, vair

à bout de furmonter un ennemi si redoutable.

Qu'on ne me dise pas qu'une armée ne peut être corrompue dans l'espace d'un quartier d'hiver : fix mois de repos, fans nul exercice, fans nul foin des armes, & dans les plaifirs & l'abondance de toutes choses, font capables de changer les Officiers & les foldats en tout autres hommes. Il n'en fallut pas davantage à Annibal pour rendre fon armée aussi vile & aussi méprisable qu'elle avoit paru redoutable fix mois auparavant à ses ennemis. Cette nouvelle n'auroit-elle pas passé jusqu'à Antiochus? Il est même difficile de remettre des troupes déja corrompues & amollies par les plaisirs & par la mollesse, de leur faire oublier les douceurs passées par le retour des principes que nous avons abandonnez. Le triple du tems pourra à peine fuffire, & ce ne fera pas dans une campagne, où l'on entre tout corrompu, qu'on les remettra en vigueur fans cabrer les foldats & les empêcher de fortir de leurs devoirs , puisque le défaut de discipline en les rendant lâches les porte à être mutins: car il n'est pas au pouvoir des plus grands Rois de rétablir, sinon avec beaucoup de tems, un vieux corps d'Officiers & de foldats accoutumez à combattre enfemble, & à fouffrir les fatigues de la guerre, s'ils se sont négligez & abandonnez dans le repos & dans la mollesse. Je veux qu'Annibal ait été toujours le même ; mais il s'appercut après les délices de Capoue, avec ausant de honte que de chagrin, que ce n'étoient plus les mêmes foldats à la tête desquels il avoit remporté tant de victoires.

L'Autreur qui a fiit le Paullée de M. le Prince de Condé & de M. de Turence, ét qui met celui-ci au défous de l'autre, ne me paroir pas for exaé. Qualques troupes que vous donniez à M. le Prince, dér-d, visille courvoilles, connues ou inconnes, il a toujours la même fierté dans le connest ; vous déniez qu'il (qui infipiere fes propres qualtiez à toute l'armée, fa valeur, fon action s'emblent lui répondre de céles és autres. Avec beucoup de troupes, dont M, ade Turenne fe défie, il cherche fes firetez; avec peu de bonnes qui ont gagné pl confiance, il entreprend comme aifé ce qui paroit impoffilles.

M. de Turene ne 'seft jamais défic de fes troupes, si ce n'est de fa cavalerie, mais non pas toujours: il feçavoit bien la faire combattre l'àtied de fon infanterie. Ce grand Capitaine n'en eut jamais beaucotup, & aveq vingt mille hommes il feçavoit rés-bien batter foixante mille des meilleues troupes de l'Empereur, & commandées par des Généraux expérimentez. M. le Prince ne s'est jamais trouvé à la tête de mauvaiste troupes. Si cel lai fût arrivé, il eût fans doute confervé la même fieré & le même courage; mais il ne leur de l'ûremene pas communiqué & infulé l'un de l'autre. La fortune ne lui a pas toujours été favorable courre M. de Turene, & comment de l'autre.

celui-ci n's pas toujours réculi contre lui. M. le Prince perdit la bateille de Dunkerque, il eut fon tour aux lignes de Valenciennes, qu'il força au quarter du Maréchal de la Ferré. C'étoient deux grands hommes, comparables aux plus fameux. Héros de l'antiquaté. Tous les deux d'un caractère fort différent, l'un ardent & impétueux relienbles aftée à Alexandre, de l'aurer a toutes les bonnes qualitez de Céfar fans en avoir les mauvaifes. On me pardonnera cette digreffion, s'il fon confidére que les Lécturs militaires le plaifen infiniment à celles de cette efoce, qui confinent toujours par quelque bout à la matiére que je traite, & que je vais reprendre.

Tout ce que dit mon Auteur de la conduite du Ministre de Ptolémée dans cet abîme de négociations où il engagea Antiochus, pour l'amuser & gagner du tems; toute cette conduite, dis-je, est tellement admirable, que je ne vois pas que les hommes d'Etat & les Généraux d'armées puissent rien lire de plus instructif & de plus rufé, & qui mérite plus que je faile encore quelques remarques fur la fageffe de cette politique: car l'Histoire nous fournit peu d'exemples que des Princes ou des Républiques qui se sont trouvez en pareilles conjonctures, en aient emploié de semblables avec tant d'adresse & de bonheur. Sosibe trouva les affaires de la guerre dans un desordre épouvantable, & les troupes dans un tel relâchement & dans un tel oubli de leurs devoirs, qu'il vit bien qu'il lui feroit infiniment plus difficile de les tirer de cet état de mollesse & de corruption, que de former de nouveaux foldats & de les rendre bons en introduifant une nouvelle discipline, & en attirant en Egypte les meilleurs Officiers de la Gréce pour les dreffer felon la méthode de leur pais, leur donner des armes semblables, & les accoutumer à leur manière de combattre & de s'exercer. Il prit encore à la folde de son Maître un grand nombre de foldats étrangers qui avoient servi dans les armées de Demetrius & d'Antigonus, & fit voir par les nouveautez qu'il introduisit dans les loix militaires, qu'on peut les changer & les abroger entiérement pour en prendre de meilleures, fans que ces nouveautez puiffent apporter aucun préjudice; au lieu que c'est toute autre chose dans celles qui regardent le Gouvernement, où toute mutation est dangereuse, bien qu'on reconnoisse l'importance d'en faire.

Un Ministre qui voit de si loin, & qui sçait éloigner la guerre, qu'il ne sçauroit plus éviter, du moins pour un certain tems, est toujours sûr d'être en état de la soutenir & de la faire avec avantage, outre que l'espérance de la paix peut quelquefois faire que l'ennemi se relâche dans l'exercice des armes. Qui doute que cet habile Ministre ne competit autant sur ce relachement par un desir & une envie apparente de faire la paix, que pour avoir le tems de se mettre en état de faire la guerre & d'attaquer le premier, bien loin de prendre le parti de la défensive, qui eût flétri à jamais la réputation de son Maître? Car il s'apperçut assez de la nécessité d'agir offensivement pour recouvrer les places les plus importantes de la basse Syrie, dont Antiochus s'étoit rendu maître, contre toutes les loix de l'équité qu'on doit observer dans une guerre juste & solemnelle. L'injure étoit trop visible pour ne pas en tirer raifon par la force des armes, outre qu'Antiochus n'avoit pas de petits desseins fur l'Egypte. " En matière d'Etat, dit un grand Ministre \*, les grands " Princes ne peuvent dissimuler une injure sans s'exposer à en recevoir bientôt une » plus grande, leur réputation c'est leur plus grande sorce, c'est leur plus puissant 29 appui; s'ils en fouffrent la moindre diminution, elle leur fera plus nuifible que " la perte d'une bataille. Semblables à ceux qui manquent de mettre le pied sur ,, le

<sup>\*</sup> Le Cardinal de Richelieu.

., le dernier degré, ils tombent du haut de l'escalier en bas. L'argent est inutile à , un Roi qui ne sçait s'en servir ni pour conserver son honneur ni pour étendre

, fa réputation.

Sofibe ne defiroit rien tant que la paix. Il ne cherchoit pas que fon Maître envahît le bien des autres, mais qu'il recouvrât la basse Syrie, & qu'il y marchât à la tête d'une puissante armée. Il falloit qu'il comptât beaucoup sur la fagesse & la justesse de ses mesures, sur la discipline des troupes, sur l'expérience des Officiers & des Généraux qu'il avoit attirez en Egypte, pour aller au-devant de l'ennemi dans la basse Syrie dans la résolution de le combattre. Je suis persuadé qu'il ne la prit pas imprudemment & fans de grandes espérances, il connut parfaitement fes forces en les comparant à celles d'Antiochus. Il sçavoit très-bien qu'elles lui étoient supérieures en nombre, mais beaucoup inférieures à l'égard de la discipline militaire, & que ses soldats & ses Officiers n'étoient plus les mêmes. C'est ce que Polybe nous apprend. Sans ces considérations il n'eût jamais hazardé de mettre tout en risque, en débutant d'abord par une action générale. Végéce me fournit une maxime excellente. Il est ditticile, dit-il, d'être surmonté par l'ennemi, d'en être battu, lorsqu'on a autant de connoissance de la qualité de ses forces que de celles de son ennemi. Difficile vincitur, qui vere potest de suis & de adversarii copiis indicare. l'ai cru devoir retracer à mes Lecteurs cette politique de Solibe , car elle fournit admirablement de quoi nous instruire.

Voilà l'éloge de Sosibe; il en est bien digne, ce me semble, à le considérer dans ce point de vue : c'est quelque chose d'être louable par certaines qualitez , quoique l'on foit peu supportable en d'autres contraires. Il paroît même dans cette bataille que Sosibe fit tout ce qu'on peut attendre d'un Général entendu & capable d'agir par lui-même. Polybe nous le fait affez connoître : car pour le Roi, bien qu'il y fût en personne, & la Reine même, ils ne faisoient que représenter ; ce qui n'est pourtant pas d'un petit effet dans les armées. Franchement les Généraux d'Antiochus y firent moins par tout où ils furent placez. Leur conduite n'est pas fans reproche, & leur Maître étoit plus en droit de s'en plaindre que de ses soldats. Je fuis perfuadé que dans les batailles rangées qui se donnent dans une plaine, il faut engager le combat sur toute la ligne, c'est-à-dire que tout donne en même terns, & non pas commencer par une aile ou per un centre. La raison de cela, est que si l'ennemi se trouve victorieux à l'endroit où il est attaqué, les troupes, qui ne font pas encore entrées en engagement, étant témoins de cette défaite, se décoursgent ou rabattent beaucoup de leurs espérances; ce qui fait toujours un mauvais effet. Il vaut mieux donner tout d'un coup de toutes parts pour éviter un fi grand desavantage: car tout donnant en même tems, ceux de la droite ne peuvent pas voir ce qui se passe à deux pas d'eux, & tous combattent avec une égale espérance. Ceux qui font témoins du fuccès des corps qui sont peu loin d'eux, où à la portée de leur vûe, s'animent & tâchent d'en faire autant de leur côté. Ceux mêmes qui ont vaincu, voiant les autres en peine, & qui n'ont pas eu le même fuccès, vont à leur secours; ce qui les anime davantage, & fait qu'ils redoublent leurs efforts; car alors on cherche moins à poursuivre l'ennemi, qu'à finir aux endroits où la victoire est encore incertaine & en balance, & plus encore lorsqu'ils ont du pis. Si tout avoit donné en même tems qu'Antiochus , je fuis perfuadé que ce Prince, voiant ceux qu'il avoit à sa gauche engagez dans le combat sans avoir encore rien sait, se suit infailliblement replié sur l'ennemi pour le prendre en flanc.

Quelquefois une aîle donne plutôt qu'une autre, ou plutôt les aîles, & furtout dans les grandes armées, qui ne scauroient combattre que sur un grand front, », Car "" source les fois, dir Plutarque dans la Vie de Marius, qu'un front de batalle eft 
"" fort large de fort écndu, il a mivre octinairemen que les alés font rauccies de la 
"" fort large de fort écndu, il a mivre octinairemen que les alés font rauccies de 
"" de direction de la configue de fine, dans laquelle il de plaignit hautement de la malice
"" de du manuist tour qu'il lui avoit joud. Peut-étre n'y penfa-é-il pas, cer Plutarque n'expique pas la ration pourquoi les grandes armées forment une courbe ou 
une effece de croiffant. C'eft que ceux de la droite de de la guuche à mediur qu'ils 
tont plus d'oignes du centre, ne le voiant pes affect pour s'aligner, comme il imposte de le faire, de furtout dans certains terrains, s'avancent pour le voir, ou pourpeu que la ligne vers ce ceux re doit un peu courbe, elle de courber d'avatengée car
ceux qu'its auront à leur droite de à leur gauche s'avancerons plus, de cela ugementra judqu'aux alls le croiffant far a plus ou moins prodord felon l'étendue de la 
lignes ce qui me feroit affez croise que Marius ne fie pas cette remarque, & qu'il 
pulfa pour plus malin qu'il n'étoit en effer. Ou voudar peut-étre grouvir quelle 
pulfa pour plus malin qu'il n'étoit en effer. Ou voudar peut-étre grouvir quel 
pulfa que plus que doit nous l'apprendre.

Balorix, Roi des Cimbres y étant campé à quelque diffance de l'armée, défin Marias de prondes le jour de le lieu pour décandre en batalle, de échéer qui demaerie qua me rende-voors (et maître dut pais. Le Général Romain accepts le défi, de sucun ne manqua ne rende-voors, qui fut dans le plaine de Vercell., 31 lis femetre en bazille, sa dir-il. Carulus avoit fous lui vinge mille trois cres bommes d'infinereis, 28 Marias rende rende de l'armée de Marias frais transe-deux mille. Carulus fit mis su carente, 26, les troupe de Marias frais rende l'armée de l'ar

n fe fût seulement mélé avec les Barbares; ce qui arriva effectivement.

Si Antiochus vouloit d'abord engager son aile droite plutôt que l'autre, à cause qu'il y avoit placé l'élite de ses troupes, outre qu'il se trouvoit supérieur à celle de l'ennemi, il devoit ordonner aux Officiers Généraux de fon armée d'attaquer en même tems à la gauche & aux phalanges. Il ne falloit pas même qu'ils attendiffent cet ordre pour charger: au lieu que l'armée Egyptienne attaqua de toutes parts; & ce qui prouve que Ptolémée avoit d'excellens Officiers Généraux & d'une grande valeur, c'est qu'ils ne s'étonnérent point de la défaite de toute leur gauche de cavalerie. Ils jugérent bien que s'ils donnoient le tems à l'ennemi de réfléchir fur l'avantage que le Roi venoit de remporter à fa droite, il augmenteroit de courage & de réfolution, & qu'il arriveroit tout le contraire à leurs troupes, si elles venoient à s'appercevoir du malheur de leur gauche, & que l'ennemi donnent là-dessus ensuite de son avantage, il leur feroit plus difficile de la réparer & d'y apporter du reméde. Sur ces sages considérations ils prirent le parti que tout autres que ceux d'Antiochus eussent pris infailliblement : profitant de la faute de celui-ci, qui couroit après les fuiards, qui l'entraînoient à fa ruine, & du peu de réfolution de tes Généraux, qui y concouroient de leur mieux; leur droite & tout le reste de la ligne s'ébranlérent presque en même tems avec tant d'ordre & de courage, qu'ils pafférent fur le corps de tout ce qui ofa leur réfister : conduite admirable, qui nous apprend à ne jamais défefpérer dans les plus grands accidens de la guerre, lorsqu'on forme les yeux dessus, & qu'on prend le parti d'être les premiers à attaquer & tout à la chaude.

La lâcheté des troupes d'Antiochus, & l'ignorance de ses Généraux, sont à peine

concevables. Polybe en cft tout furpris. Sans doute qu'Antiochus dut l'être beaucoup davantage, car il ne paroît pas qu'il fut fort loin après les suiards. Il arriva lorique son armée étoit dans une entière déroute. Il me semble qu'étant à la tête de fon aîle victorieuse, il étoit en état d'attaquer la cavalerie de Ptolémée, inférieure de la moitié, outre que la retraite ne pouvoit lui être interdite, quoique mon Auteur femble dire qu'il eut bien de la peine à la faire. Mais comment cela se peut-il au milieu d'une grande plaine? A moins qu'il n'y eut des défilez pour aller à Raphie, que les ennemis avoient devant eux. Je crois bien qu'il n'étoit pas en état d'attaquer l'infanterie ennemie; mais il lui étoit libre de l'éviter & de se jetter sur les traces de la cavalerie de Ptolémée, qui s'étoit peut-être débandée pour se mettre aux trousses des fuiards; & quand elle auroit marché en bon ordre, le Roi pouvoit attaquer; car il avoit quatre mille chevaux contre deux mille, sa cavalerie se sut alors rallice & la plus grande partie de fon infanterie. Avouons-le franchement, la tête lui tourna; ce qui est d'autant plus étrange, qu'on arrive sur lui avec des avantages infinis, qu'il étoit

difficile de ne pas connoître.

Je ne blâme ici Antiochus que par conjecture; mais dans ce que je vais dire la faute est visible. Les débris de son armée se rétirérent dans Raphie. Le Roi y arriva affez à tems pour les rallier fous la protection des machines de cette place, parler à ses troupes, leur faire voir la honte de leur désaite, & les engager à la réparer. Ce n'étoit pas affez que de penfer simplement à la rallier. Ecoutons mon Auteur. Le premier dessein d'Antiochus après la défaite de son armée, dit-il, étoit de ra-», masser tous les fuiards, de les rallier & de camper hors de la ville, il n'y étoit en-. tré que maleré lui, parce que la plûpart de ses gens s'y étoient jettez. Rien n'empêchoit le Roi de les en faire fortir en donnant le premier l'exemple, & de prendre une réfolution digne d'un Prince qui s'étoit acquis le furnom de Grand. S'il eût campé fous les murs de la ville, il se fût bientôt apperçu que la perte d'une bataille n'est jamais si grande que l'on s'imagine, & que le mal est plus dans l'imagination que dans la chose même. M. le Duc de Weimar en donna une preuve maniseste après la disgrace de Rhinfelt, qu'il sçut si bien réparer, que cette action est tout ce qu'on peut imaginer de grand & d'illustre, comme je l'ai dit dans les Volumes précédens : car l'antiquité ne nous offre rien qui égale la gloire de ce grand Capitaine, où M. le Duc de Rohan eut très-grande part , lui aiant inspiré ce dessein. Antiochus ne perdit que dix mille hommes d'infanterie & trois cens chevaux, de forte qu'il étoit encore de beaucoup supérieur à son ennemi, & en état de recommencer, si comme un Weimar & un Coligni il eût été supérieur à sa disgrace; mais c'est ce qui n'appartient pas à tout le monde. Voilà l'examen & l'analyse de cette bataille. Entrons maintenant dans les instructions & les régles de tactique que nous croions qu'on doit observer dans une occasion semblable dans un parti comme dans l'autre, sans nous écarter de nos principes & du système de tactique que nous avons embraffé.

### IV.

Ordre de bataille dans une plainte rase selon le sentiment de l'Anteur.

7 N Prince qui n'a pour tout fondement du fuccès d'une guerre qu'il veut entreprendre contre un autre, que la connoissance qu'il a de sa propre soiblesse, se trouve a exposé à de très-grandes disgraces, s'il ignore d'ailleurs le caractére de ceux qui font au timon des affaires, au défaut du Maître, qui n'y entend rien.

Car il arrive quelquefois qu'un Prince foible, incapable de sentimens, lâche & sans ambition, tel que Ptolémée, a des Ministres capables de grandes choses autant dans les affaires de politique que dans celles de la guerre. Il ne faudroit pas remonter fort haut dans les premiers fiécles pour en donner des exemples, ils se suivent affez près-à-près: la fource de l'agrandissement des Roiaumes & des Empires ne se trouve pas toujours dans les Princes mêmes, & fur le trône. Je ne prétens pas parler ici de Ptolémée. Ces fortes de monstres seroient un peu rares dans l'Histoire, si Rome ne nous en avoit pas fourni à profusion dans ses Empereurs, mille sois plus horribles, plus tyrans, plus foux & plus ridicules que nuls autres du monde entier. Je parle ici des Princes qui ne font rien de tout cela, bons & fages, mais qui se livrent, soit par hazard ou par choix, à des Ministres éclairez & capables. Deux Princes de cette portée, qui se succédent l'un à l'autre, avec de telles gens à la tête de leurs affaires, iront très-loin à la gloire, & se se seront beaucoup redouter. Mais si après un Prince qui aura eu un bon Ministre, qui l'aura fait prospérer, il en vient un autre habile & éclairé, & qu'il foit ainfi secondé; où n'ira-t-il pas? J'ai lû dans ie ne scai quel Auteur une chose que je vais dire à propos de cela. La France se trouva dans un desordre extréme sous le Ministère du Cardinal Mazarin, & pendant la minorité de Louis XIV. Après la mort du Cardinal, la France passa d'un état de desordre & de trouble dans une puissance & une gloire surprenantes.

Ce changement cut trois principes", premiérement la fagellé du feu Roi & Con amour pour la gloire, & Ce spla agrands ennomis ne lui réfuéron; pamis ces qualitezlà; l'habileté & la probité de M. Colbert, qui étoit chargé du foin de fet finance, la le capacité & la fermété de M. de Louvoir, qui gouvernoi alon les affiires de la guerre. Ces trois principes font la fource de l'agrandillement des Roisumes & des Empires. Je ne pene pas que qui que ce foit de mes Lecteur secure Prolémée d'avoir contribué en nien au fuccès de la guerre courre Antiochus. Cétui-ci fe tromps donc, lorqu'il s'imagina qu'un Prince audit corrompa le s'autili mégrishie que Prolémée, derofiqu'il s'imagina q'un Prince audit corrompa le s'autili mégrishie que Prolémée, denoitirs comme du Mairre. Il ne fe tromps par en certain égard. Sofise pouvoir étre en même teme casollé de posfécte tous les telens d'un Miniffre & ceux d'un partiel

scélérat, il en paroit affez dans mon Auteur dans ce dernier genre.

Antiochus ne regarda pas d'affez près à ce qu'il faifoit. Il n'eût pas moins fait la guerre, mais il l'eût beaucoup moins mal faite & avec moins de négligence. Il fut trèsmal servi par ses espions en Egypte, & encore plus mal par ses Généraux dans une action de cette importance, & dont les fuites furent encore plus fâcheuses que la honte même. Toute cette action nous fournit des instructions admirables à l'égard des batailles rangées dans les plaines rases & découvertes, où les armées de part & d'autre ne fçavent ou flanquer leurs ailes. 11 femble alors que le foible ne fçauroit combattre contre le fort, fans se voir surpassé extraordinairement à ses aîles. Je sçai bien qu'il v a des remedes que j'ai expliquez ailleurs en plusieurs endroits de cet Ouvrage; mais on n'a pas toujours le tems de les appliquer. J'ai parlé de chariots, d'arbres coupez & autres obstacles pour se couvrir, car il n'est pas question ici d'un retranchement, cela n'est pas de notre sujet, & regarde une autre partie de la guerre, mais sculement d'appuier les aîles à quelque chose; ce qui n'est pas sans quelque défaut, & même sans desavantage dans une grande plaine, & furtout à la nation Françoise, dont l'humeur ne la porte guéres à attendre l'ennemi. Il le faut nécessairement, de peur qu'en avançant fur l'ennemi on n'abandonne ce qui nous couvre. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que si l'ennemi perd tant soit peu de terrain, ou qu'il soit repoussé, on ne scauroit profiter de cet avantage sans tomber dans le désaut que i ai dit : car on

Tom. V. Ccc ne

ne prend pas garde qu'en le poussant, les afles se trouvent dépouillées de leur apa pui, & les flancs tout à découvert; l'ennemi qui nous déborde est alors en état de nous doubler & de nous envelopper. Ajoutez à ce que je dis qu'un Général éclairé & hardi ne manque pas, malgré les obstacles qu'on lui oppose pour n'être pas débordé, de détacher un corps qui nous tourne & tombe fur nos derrières. Ainfi dans ces fortes de terrains la supériorité peut beaucoup, & il semble que cela devroit être ainfi dans de femblables fituations, & plus aujourd'hui que du tems des Anciens, à cause de la prosondeur de leurs files, qui rendoit les corps plus difficiles à rompre : car cette grande épaiffeur les mettoit en état de faire front de tous côtez; au lieu que nos bataillons n'ont pas un tel avantage, & ne font guéres moins foibles, choquez de front par un corps un peu plus épais qu'ils ne font à leurs flancs, qui ne feauroient tenir. On comprend par-là combien il est dangereux de combattre foible dans une plaine contre le plus fort ; ce qui prouve manifestement la foiblesse de notre méthode de tactique, abfolument contraire aux régles de la guerre, Quel avantage y a-t-il à tirer de ces bataillons minces ? Aussi le toible a toujours beau jeu au milieu d'une vaste plaine, s'il suit une méthode toute différente : car en doublant ses files, il est affûré de percer, & je ne penfe pas qu'il faille autre chose; mais ce ne feroit pas affez pour ses flancs, qu'il doit couvrir de colonnes de deux sections (1) c'est-àdire de deux bataillons qui ferment la droite & la gauche des deux aîles de la cavalerie, dont les escadrons seront entrelassez de pelotons (3), sans que les raisons de ceux qui ne les approuvent pas puissent me faire soupçonner le moins du monde que cette méthode ne foit pas tout ce qu'on ait pû imaginer de plus profond & de plus fenfé. Apparemment que les Capitaines les plus célebres de l'antiquité, & les plus grands & les plus habiles Guerriers d'entre nos Modernes, ont eu tort d'enchasser des pelotons de mousquetaires parmi les escadrons. Si on en croit un de nos Critiques, qui dit d'une manière ironique: ,, Il faut avouer aussi que les pelotons entrelaffez ont bien de l'obligation à la cavalerie, si elle est victorieuse : » car si elle avoit plié, ils eussent été furieusement mal menez par la cavalerie enne-, mie. C'est dommage que cet Auteur n'ait pas été du tems de Henri IV. de Guftave-Adolphe, de M. Turenne, de M. le Prince & de tant d'autres, il n'eût pas manqué de les defabuser de ces pelotons; vû que si la cavalerie plie, ce sera grande pitié de les voir fous le glaive du victorieux, & mal menez.

ရှိမခွေနျိုင်ခွေရှိမေသည်မေမေမေမေရှိ မေမေမေရှိ ရှိမှန္ဒနှိုင်ခွေရှိမေသမျှင်မေမြေနေလျှိုင်ခွေခွဲရှိခွာခွဲရှိ

Ce n'ell pas all'ez que de mettre les aftes de la cavalarie entre deux colonnes, il faut encre, il fron a beaucoup de cruellerie, en inferre une au centre d'une féction (e) pour la retraite des pefoness, au cis que la cavalarie vienne à vin aller ailleurs, comme le l'ai diçà disi. Je ferme concre les aifes de mon infinetrie, de deux autres colonnes (5) pour couvrir fes flancs, au ces que là cavalerie vinn à être battue, la chole du monde que les Cederium xedigiente le plus. Je fortifie mon centre de deux autres colonnes (6) pour faire effort de ce côde-fla. Les busillons (7) d'entre les colonnes fur buit de profondeur. La feconde ligne à peu prêt dans le même ordre, hore

les colonnes (8), que je mets aux deux pointes des alles, & à celles de l'infanterie (2). Dans cet ordre quelque débondé que l'un foits, on n'a rien à craînde, l'Innesmi le repiera autunt qu'il lui plaira, puidque cet ordre, peu différent des autres que jui donnez pour les plaines, n'ecuge peu d'attendre l'ennomin, mais de marcher d'out à lui faili fur l'équale. & le laiffer tirer pour l'aborder & le joindre la baionnette au bout du faili, à com le juine softendre en corpe. Le production de la companie d

tier qu'il foit, ne réparera pas le mal.

Un mouvement fait à quelqu'une des aîles de la première ligne, est la chose du monde la plus dangereuse & la plus délicate, lorsque c'est en présence de l'ennemi, La plus grand homme parmi les Anciens en ce genre-là, a été Scipion : je ne parle pas ici des Grecs, fans doute plus grands Tacticiens & plus habiles en mouvemens généraux que les Romains. La manière de nous ranger aujourd'hui est plus savorable pour les manœuvres rufées, car la premiére ligne couvrant la feconde, celle-ci peut s'étendre à fes ailes, en marchant par fon flanc d'abord, enfuite en avant pour former un crochet par une conversion; mais il faut d'excellentes troupes pour ces sortes de mouvemens, & des Chefs intelligens; outre qu'il faut qu'ils foient faits avec toute la promtitude & la rapidité possible, & qu'on prenne bien son tems. Celui du Maréchal de Luxembourg à Fieurus est d'un grand Capitaine. Il vaut mieux lorsqu'on est le plus soible sortifier extrémement la première ligne, & resuler le centre & le reculer, pendant que les ailes avancent, qu'on fortifie le plus. Alors on partage la seconde ligne en deux corps vers les alles, & ce sont ces deux corps qui doivent s'étendre en partie à droit & à gauche pour envelopper l'ennemi avec toute la vigueur possible : car si les ailes sont une fois battues, le centre ne tiendra pas, Les mouvemens qu'on peut faire aux aîles ne font pas si difficiles que ceux d'un centre; mais ceux-ci pour être moins communs & plus sçavans, font ausli plus capables de tromper l'ennemi. Végéce dit dans ses régles générales, qu'une armée aguerrie & disciplinée doit engager le combat par ses ailes. Qui habet exercitatissimes milites, in utroque cornu pariter prelium debet incipere. Ce terme d'exercitatissimos est très-bien là, car il n'y a pas peu de difficulté d'attaquer par les aîles, parce qu'il est ordinaire d'y porter tout ce qu'on a de meilleur; ce qui fait qu'on y trouve plus de réfistance, & rarement y emploie-t-on le stratagéme, & c'est là pourtant où l'on peut le mieux rufer.

nombre des gens qu'ils avoient, ils formoient, plus de cops (sparez extraordinairenned les uns des aures, & abundonnes 2 eux-mêmes, c'ch-là-die qu'ils combatoient indépendamenter les uns des autres. Chacan étoit de trois à quarre mille hommes fans auenne cavaleire, ou du moins for travment, & cependant ils voient la hardieff d'attaquer les ennemis, fouvent quarre fois plus forts, & ne manquoient pas de les hardies de la commentation de la comm

Cette maniére de combattre par grands corps lépavez n'éctoit pourtant pas particuliére aux pluifs, les Grees vien fout fevris quodqueines. Les exemples ne fout pas rares dans les Hifloriens. J'en ai rapporté un affez grand nombre dans les Volumes précédens. Malgré cels je ne puis récifer la la tentation de finit ce Paragrafe par un des plus mémorables de l'Hiflorie de Machablés, que je vias copier, non tout entier, misi dans les principales circontlunces. Je le tire du Supplement au Dictionaire de la Bible de Dom Chimet, où j'ai d'onné tous les orders de basille de pupple de Dieu;

accompagnez d'Observations. Voici ce que je dis dans celui-ci.

, Je ne vois rien de plus beau ni de plus admirable dans les anciens Historiens, que , les harangues que les Généraux faisoient à leurs troupes pour leur relever le coura-, ge dans les grands befoins. Cette méthode, qui est excellente dans la bouche d'un " Général, & encore plus dans celle d'un Roi, a duré jusqu'au fixiéme siécle. Les ,, barangues d'Henri le Grand font remarquables dans fon Histoire. . . Indas Ma-3, chabée dans la harangue qu'il fit à fes foldats, n'oublia rien de tout ce qui pouvoit relever leur courage & exciter leurs espérances. Il mit en usage la puissante batte-», rie de la religion, qui est de toutes celle qui remue & qui touche davantage le » cœur, lorsque c'est un brave Guerrier tel que Judas qui s'en mêle. Il leur rap-" pelle dans la mémoire tous les fecours que Dieu avoit donnez à leurs péres, la dé-», faite de l'armée de Sennachérib, & finit par une victoire beaucoup plus récente & , si extraordinaire, que les Commentateurs ne sont pas peu embarallez à la trouver », dans l'Histoire, & ils ne la fondent que fur des conjectures qui paroissent un peu ,, forcées: Dom Calmet dit, qu'il est affez croiable que l'affaire dont on nons parle ici, fut quelque entreprise des Galates sur la Babylonie, qui n'aiant point en de suite a été négligée par les Historiens, qui ne s'appliquent guéras à rapporter les excursions des ennemis, lorsqu'elles ne sont pas liées à d'autres évoluemens de l'Histoire. ,, Mais il me permettra de lui répondre, qu'il n'y a point d'Historien, quelque abréviateur qu'il », foit, qui puisse omettre un événement aussi surprenant, puisque Judas dans sa ha-», rangue dit que fix mille Juifs, & s'il vous plaît en belle plaine, avec le fecours du » Ciel, avoient tué dans un combat fix vingt mille Galates. Un Historien feroit-il .. capable d'écarter un tel événement ? Cependant l'Histoire n'en fait nulle mention; , ce qui me furprend encore plus que l'action des fix mille hommes qui en tuent fix , vingt mille. Car cet exemple n'est pas unique dans l'Histoire profane.

", Cette guerre d'Antiochus avoit d'abord porté la consternation parmi les Juiss', Lyfas, Régert du Roiaume pendant l'absence d'Antiochus Epiphanés, qui sois ", allé en Perfe, sebujit sous es qu'il j avoit de meilleurs Généraux, ent'autre Nica-

nor & Gorgias.

33 Gorgias sçachant que les Juis étoient résolus de vaincre ou moutir pour leur

» religion & pour leur parties, tents une furprife noclurne, compenat de furprendre plants de dar aller en pièces à petite smée à la Nevur de steñories: il partit done la fei le foir, s'étant me à la tete d'un corps de cinq mille hommes de pied & de mille chevaux choifis, & marcha doris ut camp d'Utace! Justis informé du deficié de foi ennemis, ne perd pas un inflant, décampe au mille de la nuir, profitant de l'alience de Gongiss, dont il crispoint le rufe & Plaudez, il litre de coè d' d'Emuit & la liderio eune marche. Gorgiss qui le croit encore dans fon camp, s'en approche, & le treuvaux tabandomes, s'unagine que les Justis don pris la fuire, si ll es va chercher, mis inutilement, dans les montagnes, ne pouvant croire qu'ils qu'elles tiré dévoit à leur camp.

", Judas y arrive, & Nicanor furpris d'une avanture fi extraordinaire & de la harjo dieffe de son ennemi, ne sçait que penser de l'entreprise de Gorgias, il crut qui il
a avoit été battu; cependant à la vûc des Jussi il sort de son camp, met ses troupes
ne bataille & les range selon la méthode des peuples de l'Asie, qui étoit celle des

Grecs, c'est-à-dire l'infanterie au centre & la cavalerie sur les ailes.

"> Pour Judix Machabé, si divissa sommée en plujeur corys, et en doma le commandiment à light fréres, Simon, Sessipho d'Southair, channa deux ainas flus significaze cent hommes. "Cels vous dire, en recourant au permier Livre des Machabées, » qu'il la parage en quarte copps, puisqu'il et dir qu'il paru è la trie derois milles hommes. On voit qu'il suit toujours sa méthode de combattre par corps sépavre gu le from de la ligne & tur une très-grande prosondeur.

"De toutes les batilies que les Machabés ont données, je rên vois point qui noient plus accompagnes de cérémonies & de précautions que celle-ci. Il futt dim auffi que le falut des Juifs en dépendoit, tant les forces de leure ennemis étoient nonbreufes, & les Cheff aguerrs & capables d'infpirer le crainte & la terreur; mais le Général des Juifs par fon habitet & proudence furnont tous ecolomant par le produce furnomnat p

20 stacles.

### C H A P I T R E XVIII.

Tréve entre les deux Rois. Largesses des Puissances en faveur des Rhodiens.

A Ntiochus après avoir fait enterret festmorts, prit la route de fon Roiaume. Pour Ptolémée il entra dans Raphie, & prit d'emblée toutes les autres villes. C'étoit à qui reprendroit fon parti, & cagmenteroit fa domination. C'est affez l'ordinaire des hommes dans ces fortes de révolutions de s'accommoder au tens: mais il n'y a pas de peuples qui foient plus naturellement portez à cette politique que ceux de la basse Syrie. Je crois aussi que ce fur alors un effet de l'aftéchon qu'avoient auparavant ces peuples pour les Rois d'Egypte: car de tous tens ils ont en pour cette Maison une très-grande venération. Austis, rien ne fut néelieé.

Ccc 3. Aufli-

190

Auflitôt qu'Antiochus fut arrivé à la ville qui porte son nom, il envoia Antipater son neveu, & Théodote Hémiolien à Ptolémée pour traiter de la paix. Depuis la perte de la bataille il ne croioit pas devoir compter fur la fidélité des peuples, & d'ailleurs il craignoit qu'Achée ne profitât de cette occasion contre lui. Rien de tout cela ne vint dans l'esprit de Ptolémée. Charmé des avantages qu'il venoit de remporter & de sa conquête de la Cœlesyrie, entraîné de plus par l'habitude qu'il s'étoit faite d'une vie molle & voluptueuse, loin de s'éloigner du repos, il n'v avoit que trop d'inclination. Il fit d'abord quelques menaces & quelques plaintes aux Ambassadeurs de la manière dont Antiochus l'avoit traité: mais il consentit à une trève d'un an, & envoia Sofibe à Antioche pour y faire ratifier le Traité. Après avoir ensuite passe trois mois dans différens endroits de la Syrie & de la Phénicie, s'y être affiiré des villes, & y avoir établi Andromaque pour Gouverneur, il prit avec sa sœur & ses favoris le chemin d'Alexandrie, où chacun connoissant le genre de vie qu'avoit mené ce Prince jusqu'alors, fut fort surpris (a) de la manière dont il avoit terminé cette guerre.

ces d'Aiexandre, pour endosser le harnois & se snettre à la têse de ses armees. En esset cela paroit furprenant, & fi pourtant cels ne l'est pas tant qu'on se l'imagine, puisque les làches vont à la guerre comme les plus braves. A la versté le nombre de ceux-ci est le plus considérable, & l'autre ne l'est pas à beaucoup près tant ; no-tez que je n'ai pas les foldats en vue : Cela n'empêche pourtant pas que ce ne soit un très-grand mal dans les armées: mais il devient irreparable loriqu'il s'en trouve un certain nombre parmi les Officiers Genéraux. Un Ministre qui voit cela. ou qui soupçonne la timidité des uns & l'ignorance ou le peu d'experience des autres, a beaucoup à craindre pour son Maître comme pour lui-méme. Je fuis tence de croire que Solibe, que Polybe nous représente comme un homme douc des plus excellentes parties de la politique, craignant que les affaires ne tournatient pas à fon gre, la detaite de Nicolas & celle de la flotte de Ptoléheureuse que la première, crut qu'il n'avoit sien

(a) Clanus emusifiast le genes de vois précode la aféctifie de fis mettre à la tière de sarmées, me la tière de sarmées de la comme de la tière de la tière de la mettre de la tière de la battre: car il n'y a pas de meilleur expédient pour précipiter un Ministre puissant du faite de pour precipiere un ninitire putitant ou faire de ion peavoir au plus bas de la roue que les gran-des difgraces, & ce ne feroit pas la première fois que cette haine ou certe jaloulie, & les autres patitons qui remuent les Courtifans & les Grands d'un Roisume pour ruiner la fortune d'un Ministre imperieux, & souvent trop homme de bien, auroient fait perdre de grandes batailles de dellein premedite. J'en si remarque un tres-grand nombre dans l'Hiftoire; ce qui ne prouve que trop que les Courtifans ambitieux ne reconnoissent ni Souverain ni patrie ioriqu'il s'agit de leurs intérêts, ou de se venger de leurs ennemis Un Ministre puissant, quelque habile homme, que'que juste & quelque detintéresse qu'il soit , ne se trouvera-t-il pas expose tous les jours à de sem-blables attentats, ou à des cabables formées pour le faire échouer dans tous ses projets, s'il n'imite Solibe? Il y a de gran les vertus & des gens qui mie, & que la campagne suivante ne sut pas plus les honorent, qui les respectent & qui les siment dans les Cours des Princes comme dans les Réde mieux à faire que d'engager fon Maître de publiques; mais le nombre en eft-il bien grand, marcher lui-même en personne contre Antie de capable de balancer la puissance des aures? chus: pensée trop relevée pour entrer dans la réte d'un Prince taineant & fans cœur. Elie ne combien il importoit a son Maître de se metpouvoit veuir que de son Ministre, qui lui fit voir tre à la tête de son armée, comme je l'ai dir plus ď

h fe. É po ou. de for To big Ro

po

30

gu:

Le Traité conclu avec Sosibe, Antiochus revint à son premier projet, & se disposa à la guerre contre Achée.

Vers le même Tems un tremblement de terre aiant renverfé le Coloffé des Rhodiens, les murs de la ville, du moins pour la plus grande partie, & la plupart des Arfenaux, ce peuple mit à profit (a) cet accident avec tant d'adrellé & de prudence, que bein bin d'en avoie fouffert, cela ne fervit qu'à augmenter & à embellir leur ville. On

haut. On figit, állo un Antreur judicieux, que fétion le cours de la nature celui qui puis de fapri-fétion le cours de la nature celui qui puis de fapri-fétion e cours de le fien propre le la réputation, ou que les hommes laborieux & hardis dépositéeux à leur pré les hammes lichee & faiesant. Le figue Egyptien, plein de cette léde, enpage voir fins dout en qui în y avoir i ren de plus capable d'encourager fest trouper, de maintenir chacun dans fon devoir, & de plus dispect d'un grant un dans fon devoir, & de plus dispect d'un grant un dans fon devoir, & de plus dispect d'un grant de

cut dans fon devoir, & de plus digne d'un grand.

Red, que de combistre contre un sure qui rient

Red, que de combistre contre un sure qui rient

Red, que de combistre contre un sure qui rient

Red, quelqu'un voulen maisterent, d'il Man
régers, qu'il vant mieux que le Prince conduité

In far guerres par autre que par foi, la fortune

il formatis aité d'exemple de ceux qui leurs

in la montra siair d'exemple de ceux qui leurs

in françe rient per la maistible qu'unité. Mais uni

rient everteux de cours que per foi, florifre

in l'inter everteux de cours que le pron, florifre

de l'inter everteux de cours que l'entre

Sous couleur de condièrer fa tête, comme la

Sous couleur de condièrer fa tête, comme la

,, ffatue d'an Stint, à la bonne fortune de son Etat, ils le dégradent de son office, qui est tout , en action militaire, & l'en déclarent incapa-, ble.

side. Gewirende als teen most der Veffetten, unt der der verticente digne dem gemal beitree. Ennte misde des la malaite donc il meauret, delt enconce Monergie, il ne laiffeit par de veudinif mente depte de la malaite donc il meauret, delt met de depte des la malaite donc il la laiffeit par de veudinif metten despetchest tilsa cettle plutforars affaires de contiquences. Se fou Méderin 1971 malagner, ditorit, jurius Empreur mener delsars. « Volli un beas most, a foum ger, de clique d'un grand un beas most, a foum ger, de clique d'un grand et de la comment de

Un Ministre, qui a grand pouvoir sur l'esprit dans les Cuurs des Princes eut plus d'esseauce de son Maltre, qui passe son tems à des occupa- la grandeur de leur mal. La ville ne sur point

tions vaines & ridicules, camme faifoit Ptolémée, ne pouvait lui donner de meilleures leçons pour Pen arracher, que de lui faire vair que la véritable gloire ne devoit confifter que dans le travail & les vertus militaires, & la houte dans la pereffe & dans les vices.

Cet habile Ministre sout tirer fon Maltre du eloaque où il s'étoit malhenreusement plongé, pour le mener à la guerre & le mettre à la tête de ses armers; metier digne d'un Roi, & l'école où il est difficile que les hommes les plus corrampus & les plus vicieux ne deviennent tout autres en très-peu de tems: car lorsqu'on ne voit que de bons exemples & d'honnétes gens, on a honte de ne pas leur ressembler & de se conduire tout autrement qu'ils ne font. Jean II. Rui de Portu-gal n'eut pas besoin d'un Susbe pour lui faire connoître qu'an Prince doit s'exposer pour le se-lut de son Etat, autant que pour sa propre glai-re. Ce Prince informé que Rio de la Rache, fortereffe importante qu'il avait en Afrique, étoit afficace par les Maures, & qu'elle étoit extrémement prelice, affembla auflitôt eeux de fon Confell pour vair les metures qu'il y suroit à pren-dre pour la fecourir, & leur dit qu'il se croioit deshonoré s'il n'y marchait lul-même en personne, pour retirer du danger de braves gens qu'il avolt jettez dans le peril nu ils se trouvoient. Cette réfolution hardie surprit tout le monde, Cette réfolution hardie surprit tout se mossus, fou prétendoit qu'un Roi ne dévolt pas s'exposér pour it peu de chose, & que l'évidence du dan-ger étôlt manifelles ce qui fit que tous généra-tement s'y oposétent. Lean Abrantio, qui étaité un homme de tèle & de courage, aiant eté con-

ger eotr mannielle; ce qui ni que rous generaisment s's oppoferent, jean hamatio, qui cindi un homme de rote & de courige, anter cie consfoles, for de l'aris du Reil, & di rehr'autres choches, qui fais dans la réfoution de la riferante pacina qui fais dans la réfoution de la riferante pijeuns aufit. Le Roi approvent cet avis, de le mitten état de l'exécuter; mais le Roi de Fezt en annt été avert; offiti une trefe une Portugits, pendant laquelle lis fortirent de l'Illé Gratrofo, ni le letri cett la sparerment bêt!,

(a) Co posplé mit à projet en accident avoir zont d'adregi. Tout ce text de mon Anerèn nelle pas indigne de la curinité des Lecteurs, peurètre que le Cammentaire ne l'excitera par moina. L'Hittorien avoir franchement que les Rhodiens prointérent de leur infortune avec beuncoup d'adrefil. Le crois que la rheterique de leurs Armorie, dans les Caurs des Princes eut plus d'efficace que la grandeur de leur amil. La ville ne fut poine voit par-là combien la vigilance & la prudence l'emportent parmi les hommes fur la négligence & la mauvaile conduite. Avec ces deux défauts les événemens mêmes heureux font funestes; a-t-on les deux

bouleversie, il n'y eut qu'une partie de leurs merveniles, leur arienal & leur Culosse, qui se sentit de cet accident. Je le trouve moins furprenaot que la magnificence des Prioces qui les fecoururent dans leur malheur. On ne pouvoit pas dire de ceux des tems antiques, comme de la plupart de ceux qui foot venus tant de fiécles aprèseux, & même peu de tems après, s'il faut eo croire Polybe, qu'ils ne mesureot pas toujours leurs dons & leurs préfens à la grandeur de leurs Etats, ou de leurs richeffes. Ici leur cœur est plus grand que ne le font les maux des Rhodiens, quand même leur ville cut été entièrement renversee. meme seur visie eur été entretenteur terrerrec. Je crois que la chûte de leur Coloffe les toucha beaucoup plus que celle de leurs murailles & de leur arfenai. Quand je lis cette longue en umé-ration & cette profusion de préfess que les Rho-diens tirérent de tant de Rois & de Republiques, i'en fuis tout furpris; car l'oo peut dire que tans ce malheur cette République n'eut jamais été si riche, si opulente & si heureuse qu'elle 4 sut depuis. Tout cela me persuade beaucoup plus que toute autre choie ce que dit le celebre Benedi-ctin Dom Bernard de Montfaucon dans son Supplémeot de l'Aotiquité expliquée (a), que l'or des anciens Parfes surpasseit tout es qu'il y a aujourd bui d'or dans le monde. Il prouve cela d'une manière où il o'y a pas le mot à dire. Encore a-t-il oublie les richeffes immenses du palais d'Echatane doot parle Polybe, & veritablement tous les fecours que ceux de Rhodes recureot avec tant de magnificence, venoient des Rois d'Alie & de celui d'Egypte, qui leur fit de très grand presens. na o Egypte, qui seur nt oc tres grand préfens. J'avoue que cette Republique dut tout fou bon-heur à fou Colosse, qui représentoit le Socil, qu'ils adoroient comme le Dicu & le Patron de leur ville. C'est le premier bien que cette statue gigantesque fit en tombant tout de soo long dans la mer, puisqu'elle produitit une si grande abou-dance de biens & de richesses cette riepublique, que je ne peníe pas qu'on ait jamais rien vú de femblable; ce qui la mit en état de faire pêcher son Dieu avec beaucoup de pompe & de reconnoissance. Il semblost ne s'être ooié que pour leur procurer de plus grands biens, car tous les Rhodiens en prolitérent ; au lieu que les autres statues de bois ou de métal des autres Dieux n'enrichiffoient que les Prêtres. Ecoutoos ce que quelun bon nombre de mes Lecteurs à qui cette merveille eft tout-i-fait incoonue,

Le Colosse de Rhortes, qui enjamboit l'entrée de fon port , eft celebre dans l'Huttoire : ausli futii mis au nombre des fept merveilles du monde.

Il etoit d'airain & fi prodigieusement grand, qu'il avoit cent foixante dix coudces de hauteur, ou cent cinq pieds, feloo Fellus; mals teaucoup d'Auteurs prétendent qu'il étoit plus haut. Cette énorme statue représentait le Dieu des Rhodicos, qui étoit le Soleil. Ils le farent élever après la levée du fiège de leur ville, que Demetrius attaua ioutilement. Ce fut l'ouvrage de Charez Ligdien, disciple de Lyfippe: il mit douze ans à cet ouvrage. Oo peut bien juger qu'il étoit creux en dedaos. Il fut renverse, dit Pline, cioquanrefix ans après qu'il eut été pojé fur ses deux bases. Je crois que les deux tours qui défendaient l'entrée du port lui servoient de pieds-d'estaux, ou que ceux-ci touchoieot aux tours. Il demeura dans cet état jusqu'ao tems de Plne, & l'on protend, & Dom Bernard de Montfaucon est de cet avis, que Pline se trompe, lorsqu'il assure qu'il fut renverse cinquante-fix ans apres qu'il fut po & que cela n'arriva que quatre-viogt ans après fa dédicace. Il fut depuis redreffe sous le règne de Velpañen. Les Sarralins s'etant rendus maîtres de Rhodes, Mavia uo de leurs Geoeraux trouva le Colosse sur le ventre, & le vendit à un Just, qui l'aiant fait mettre eo pièces, en chargea neuf cens chameaux. Oo pretend qu'il avoit demeuré. debout enjambant du port trois cens foixante ans, ce qui n'est pas véritable. Il faut faire quelques remarques fur ce narré.

Selon les proportions du pouce & des doigts de ce Coloffe, il devo.t certainement être plus grand que Felles ne nous le dit, & quand même ses doigts a'auroient pas eté proportionnez à sa hauteus de cent cinq pieds, o'est-il pas bien ridicule de dire que le Juif qui l'achera co charges neut cens chamenux, chicun portant huit cens pelant qui est le double de la charge d'un mulet. Sur ces neuf cens chameaux le grand Scaliger est tombe daos une erreur de calcul qui n'est pas petite, & que bien des gens lui oot reprochee; il reduit la charge des neuf cens chameaux à 144 quintaux, au lieu que le total monte à 7200 miliers. Ce poids me furprend plus que l'erreur de Scaliger. La statue devoit peier au moins le triple. Qu'on remarque bieo une chose, c'est qu'une piece de canon de 24. pese ordina rement cinq milliers, & quelque chose davaorage. Le Colosse devoit avoir tout au moins sept à huit pouces d'épaisseur de ques Auteurs disent de cette statue, il se trouvers la ceinture en haut. A l'egard du bas, il falloit necessairement que cette epaisseur sut double par l'artitude de la flatue, je laisse à juger le nombre de chameaux qu'il cut fallu pour la transporter par pieces, à peine tous ceux de l'Asie eusent-ils på tuffire; & pour preuve qu'elle devoit peier infiniment davantage que la charge de neul cens chameaux, on n'a qu'à proportionner la flatue

(a) Tom. 3. liv. 5. cb. t.

vertus oppofées, on tire parti des malheurs mêmes. Les Rhodiens dépeignant avec des coulcurs atroces l'accident qui leur étoit arrivé, & foit dans les instructions qu'ils donnoient à seurs Ambassadeurs, foit dans les conversations particulières, faisant toujours leurs plaintes avec beaucoup de noblesse & de zéle pour leur République; ils touchérent tellement les villes, & principalement les Rois en leur faveur, que non sculement on leur fit de grands présens, mais qu'on leur avoit encore obligation quand ils les recevoient.

Hiéron & Gelon leur donnérent foixante quinze talens d'argent, partic comptans, partie paiables peu après, pour l'huile des Athlètes, des chaudrons d'argent avec leurs bases, des vases à mettre de l'eau, dix talens pour les frais des facrifices, dix autres pour faire venir de nouveaux Citoiens, en forte que la tomme entiére montoit à près de cent talens. Outre cela ils exemtérent d'impôts ceux qui navigeoient à Rhodes, & leur envoiérent cinquante catapultes de trois coudées. Enfin après avoir tant donné, comme s'ils eussent été encore redevables aux Rhodiens, ils firent élever deux flatues dans leur place publique, dont l'une réprésentoit le peuple de Rhodes, & l'autre le peuple de Syracuse, qui lui mettoit une couronne sur la tête.

Ptolémée leur fournit aussi trois cens talens d'argent, un million de mesures de bled, du bois pour bâtir dix vaisseaux à cinq rangs de rames, & dix à trois rangs, quatre mille poutres proportionnées du bois d'où découle la poix, mille talens de monnoies d'airain, trois mille pefants d'étoupe, trois mille voiles & trois mille mâts, trois mille talens pour relever le Colosse, cent Architectes, trois cens cinquante manœuvres, & quatre talens par an pour leur nourriture, dou-

flatue, qui fut faite par un habile & excellent Maître, par la groffeur de fon pouce que l'Hif-toire nous a conservée, & l'nn ennviendra qu'elle

Suérone le pousse jusqu'à six vingt. Il dit qu'il monumens des Romains: avoit été fait sous le règne de Néron, & qu'on en ôra la tête, aussi vuide de cervelle que celle Landandis presission ruinsi. en ûn la tête, suill' suite de cervelle que celle

Landonius provisir raină. Sidon, Agod.

Landonius provisir raină.

Landonius provisiă raină.

Landonius provisiă raină.

Landonius provisiă raină.

équefire de Louis XIV. J'enteus celle de la place. Poètes, fans percer do fa tête la voite du Ten-de Vendôme, avec ce Coloife, il fera aife ée ple. Les Egrpteus étoient encore dans le goule conclure que je n'avance rien que de misonna- de ces forten d'ouvrages; mais en ne roit pas ble. On pour même détermines la hauteur de la qu'ils en fisient d'autres que de piures. Paul La-Poètes, fans percer do fit être la voite du Tem-ple. Les Egyptiens écoient encore dans le gult de ces fortes d'ouvrages ; mais en ne vair pas qu'its en fifiett d'autres que de pirret. Paul Lac-eas dans fan Vniage d'Egypte, parlant des ruines d'une grande ville, qui ett appuremment l'an-cieune Thèbes à cent portes, dit qu'il renarqua quantité de bultes de bigues d'hommes de plus de treme pieds de haut. Les ruines de les hist d'aves d'arment s'ille four l'indiannes dedernit être beaucoup plus grande. M. de Tillenmet dans fon Hillfoire des Empe-terurs, sit que l'an 74. de J. Cis. on fondit à Ro-bris d'une fi fameute ville font infanimen plus me un Colnif d'uirian de cent ou cent dis prédes dignes d'admiration que les refles de ces fameux

Landardis presiofer ruinls. Sidon. Apol.

ze mille mefures de bled pour les jeux & les facrifices, & viner mille pour la subsistance de dix vaisseaux à trois rangs. La plûpart de ces choses furent données sur le champ, & le tiers de tout l'argent.

Antiochus de même leur fit présent de dix mille pourres depuis feize coudées jusqu'à huit, pour faire des coins, sept mille de sept coudées, trois mille talens de fer, mille talens de poix, mille mefures de poix liquide, & leur promit outre cela cent talens d'argent. Chryseis sa femme donna cent mille mesures de bled, & trois mille talens de plomb.

Séleucus, pére d'Antiochus, ne se contenta pas de ne point tirer d'impôts de ceux qui navigeoient à Rhodes, ni de leur donner dix vaisseaux à cinq rangs de rames avec tout leur équipage & deux cens mille mesures de bled, il leur donna encore dix mille eoudées de bois

& mille talens de réfine & de cheveux.

Ils recûrent à peu près les mêmes libéralitez de Prusias, de Mithridate, de toutes les Puissances qui étoient alors dans l'Asie, de Lyfanias, d'Olympique, de Limnée. Il feroit difficile de nombrer les villes qu'ils engagérent à les fecourir. Quand on confidére le tems où la ville de Rhodes a commencé à être habitée, on est surpris de ses progrès, des richesses des Citoiens, des richesses de la ville en général: mais si l'on fait réflexion sur sa situation heureuse, sur l'abondance des biens que les étrangers y apportent, sur l'assemblage de toutes les commoditez qu'on y trouve, loin de s'étonner, on trouve que cette ville est encore moins puissante qu'elle ne devroit être.

Au reste si je suis entré dans un si grand détail , c'est premièrement pour faire connoître quel fut le zéle des Rhodiens pour relever leur République: zéle qu'on ne peut ni trop louer ni trop imiter. C'est en second lieu pour opposer ses libéralitez des Rois précédens (a) à la léfine de ceux d'aujourd'hui, dont les villes & les nations

(a) Pour oppofer la libéralité des Rois précédeus mon Auteur avoit bien réfléchi fur cela, il auroit à la lé îne de ceux d'anjourd'hui.] Mon Auteur trouvé que les dons & les préfens des Rois de and it is a fairneas anymora men.) Soul Active Governor to the control of the con Puiffances de l'Afie n'étoient plus les mêmes lorfqu'il écrivoit son Histoire, elles avoient essuie de ,, l'aime mieux avare. Les préseos saits aux Rho-longues & ruineuses guerres, & l'avarice des Ro-diens nous sont voir les graodes richesses de mains qui les avoient vaincues & presque soumi- l'Asie, le peu de moiens de leurs successeurs, & fes, avoit paffe fur leurs tréfors comme un feu devorant, ou comme on torrent qui emporte tout: car il est certain qu'après la guerre d'An-tiochus une grande partie de l'or de l'Asse avoit tiochts une grande partie er tor us a die avon ert transporte a Rome, aufil bien que celui de leurt donn nos plus grands Monarques modernes, la Gréce & de la Macédoine: l'Egypte étoit com-me fournile aux Romains, & prefque toutes les comme Dom Montfaucon le prouve tré-bien, étoient infimigrat au-délisi de ceux des autres. Putffinces de l'Affe leur etoient tributaires. Si étoient infiniment au-deffus de ceux des autres,

" discrétion & fans mesure, dis Montagne , je non pas leur avarice

Il semble d'abord au premier coup d'œil, que les Rois & les Souverains de l'antiquité oot furpasse en magnanimité & en vertus roizles dans-leurs dons nos plus grands Monarques modernes. recoivent si peu. Peut-être que ces Rois, après de si grands exemples de générolité, auront honte de faire tant valoir quatre ou cinq talens qu'ils auront donnez, & d'exiger des Grecs, pour un si maigre présent, autant de reconnoissance & d'honneur, qu'on en accordoit à leurs prédécesseurs. Peut-être aussi que les villes, aiant devant les yeux les dons immenses qu'on leur faisoit autrefois, ne s'aviliront pas jusqu'à rendre, pour des libéralitez si méprisables, des honneurs qui ne font dûs qu'aux plus grandes, & qu'en n'accordant à chacun que ce qu'il mérite, elles feront voir que les Grecs supérieurs aux autres nations, scavent donner à chaque chose son juste prix. Reprenons maintenant la guerre des Alliez où nous l'avons quittée.

on trouvers, comme je Ital dit plus hant, eue On 6e feuvirendra det doute villet i dont park leurs prieses spieses i proportion com et de plus Tricie, que di present remetere grands Rais de l'Alès: je parie kit des Princes de terre lous le Confliat de Caiser Colius & de les plus généreux, e mos des averse, qui on men Leur prompanius. Sande reserve sife liberanges flierest pas leurs dont à l'eur puillance. Je fais de fouligement par la liberaite de Tibere: mais perfade, par exemple, que le Rois de l'elogie quelle Rivet que l'elogie quelle Rivet que l'elogie quelle Rivet que l'elogie que l'el Rivet de l'elogie quelle Rivet que l'elogie que l'elogie que l'elogie que l'elogie que l'elogie quel Rivet que l'elogie quel Rivet que l'elogie quel Rivet que l'elogie quel Rivet que l'elogie q'elogie que l'elogie que l'elogie que l'elogie q'elogie q'elogie q'elogi Et de Portugal, en donnant muins qu'un Cyrus, des villes les plus confidérables de l'Empire. Cequ'un Aléxandre & qu'un Antiochus, n'ont pas

l'ame moins grande & moins magnanime. Je demandernis volontiers si Tacite est bien fondé dans ce qu'il dit de l'Empereur Tièree, qu'il étoit libéral, mais sévére dans ses libéralitez, car il avoit cette grande qualité d'être extré- Empereur, est plutôt une marque de son avarice mement definir à l'égard des graces qu'on lui que de fitgénérolité, & tous les dons & les pré-demandoit. Il accordoir de après de fortes less qu'il a faits, & les récompentés qu'il a sc-preuves que ce qu'on lui demandoit évoit juilet, condées pendant le cours d'un regoe fi multi-de qu'un 2 red cinit rendu digos par des fervices reux & li tyrannique font à peu pres de la même. reels & non extorquez par l'artifice & par le men- force. fonge. Belle legan pour les Princes & pour leurs point la dupe de l'impudence & de la furprise, Il est certain que Tibére mesura rarement ses après s'être emparé de la République, la main-tint exemte de troubles, fans penfer à de nouvelles conquêtes, & laiffa l'Empire florisfant. Son fucceffeur se fit une espèce de religion de laisser les choses dans l'etat où elles étosent. L'épargne se trouvant remplie, il l'augmenta encore par sun économie; de sorte qu'il etuit en état de donner besuceup sans passer même pour libéral, les richesses, de l'Empire étoient au-dessus de trujamais régne, & cependant ses presens n'unt ja-

donnérent aux Rhodiens,

pendant Tibere ne lui donna que dix millions de sefterces, qui faisoient la somme de deux cens cinquante mille écus, & les autres furent soulagees à proportion, avec quelques exemtions. Une fomme fi modique comparce aux forces d'un

Rhodes n'étoit point foumise ni tributaire d'aublinistres. Il n'y a rien de si sisse que de l'ap- cun des Princes qui la soulagérent dans son in-prendre, & carcore plus atis de la pratiquer, fortune d'une manière si noble & si genéreuse, soriqu'il nous plait de l'approsondir & de n'être q'avoit pas même essué de grandes maux & cun des Princes qui la toulagérent dans fon in-fortune d'une manière fi noble & fi genéreuse, si grandes pertes que les villes dont parle Tacite. Rhodes étoit une République qui se gouvernoit prefent & fes largefles à fa puissance & à la par ses propres loix , & très-digne d'être soula-grandeur de son Empire & de. ses usesses : can, gier par la vertu & la valeur de ses peuples, très-Rome avait longteme set dans le repos d'une exercez dans les combats de mer. Elle se con-Rome vrait tongremt et e uns ie repos une exerce unts se commons se mer. Les se compart per depuis la mort d'august de fous levre longrems pure s'égard du compage & de la règne de Tibere, & les guerres avoient étépeu hardisfié de fes habitans, c'étoient les plus bracconfiderables pendant à vie de celuiei. Se l'autre vez d'est plus habites marian de l'antiquité, après sêtre emparé de la République, la main- lle n'avoient pas dégéneré de tems de Châr, qui en parle avec eloge dans ses Commentaires. Leurs navires étoient dans les flottes Romaines ce qu'il y avoit de meilleur, de plus estimé & de plus re-doutable. La confervation de cette République étoit en grande recommandation , & cela a été de tout tems, comme il paroft dans l'Histoire. L'on peut dire que jamais République ne reçul de si grands presens, & ne fut soulagee dans ses tes celles des plus grands Monarques qui eussent malheurs avec tant de magnanimité & de magnificence que celle-là : car tous ceux qui lui en enmais approché de ceux que les Rois de l'Asie voicrent, dit Polybe, sembloient lui être obligez qu'elle les reçut,

# CHAPITRE XIX.

Les Achéens fe disposent à la guerre. Division dans Mégalopolis; Les Eléens battus par Lycus, Propréteur des Achéens. Divers événemens de la guerre des Alliez.

Uand l'Eré fut venu, Agetas étant Préteur des Etoliens, & Aratus des Achéens, Lycurgue revint d'Etolie à Lacédémone, rappellé par les Ephores, après qu'ils eurent reconnu la fausseté du crime pour lequel il avoit été exilé. Pendant que celui-ci prenoit des mefures avec Pyrrhias, Préteur des Eléens, pour faire une irruption dans la Messenie, Aratus aiant fait réflexion qu'il n'y avoit plus de troupes étrangéres chez les Achéens, & que les villes ne s'embaraffoient plus d'en lever, depuis qu'Epérate, fon prédécesseur dans la Préture, avoit si fort dérangé les affaires par sa lâcheté & sa mauvaise conduite, il tâcha de relever leur courage, & en aiant obtenu un Decret, il se disposa sérieusement à la guerre. Le Decret portoit, qu'on entretiendroit huit mille fantaffins de troupes étrangéres & cinq cens chevaux, qu'on leveroit dans l'Achaïe trois mille hommes d'infanterie & trois cens chevaux; que de ce nombre feroient cinq cens fantaffins de Mégalopolis armez de boucliers d'airain & cinquante chevaux , & autantd'Argiens. Il étoit outre cela ordonné qu'on feroit marcher trois vaisseaux vers Acté & le golfe d'Argos, & trois vers Patres, Dyme & la mer de ce canton.

Pendant qu'Àratus faifoit ainsi se préparatifs, Lycurgue & Pyrthias étant convenus ensemble de se mettre en même tenns en campagne, avancérent vers la Messenie. Aratus en cut avis, & à la tête des étrangers & de quelques troupes d'élite il vint à Mégalopolis pour secourir les Messeniess. Lycurgue parti de Sparre prit par trahison Calame, château appartenant aux Messeniess, & continua entiute sa route pour se joindre aux Etoliens. D'un autre côté Pyrthias venant d'Elide avec un sort petit corps de troupes, fur arrêté dès l'entrée de la Messenie par les Cyparilliens, de sorte que Lycurgue ne pouvant le joindre, ni entreprendre, avec son peu de forces, quelque chosse par lui-même, se contenta de sirie quelque tenns le dégat dans le pais pour subvenir aux besoins de ses troupes, & reprit le chemin de Sparte sans avoir rien faix.

Après e mauvais fuccès des ennemis, Aratus en homme fage & précautionné sur l'avenir, persuada à Taurion & aux Messeniens de

four-

fournir chacun cinq cens hommes de pied & cinquante chevaux pour garder la Messenie, les Mégalopolitains, les Tégeates & les Argiens, tous peuples, qui limitrophes de la Laconie, fouffrent les premiers des guerres qu'ont les Lacédémoniens avec les autres peuples du Péloponése: il se chargea lui-même de garder avec des troupes d'Achaie &c des mercénaires toutes les parties de cette province qui regardent Elée & l'Etolie. Il travailla enfuite à réconcilier entre eux les Mégalopolitains, qui chaffez depuis peu de leur patrie & ruinez entiérement par Cléoméne, quoiqu'ils eussent un besoin pressant de plufieurs choses, manquoient cependant de tout. Toujours même esprit. mêmes dispositions, mais rien pour satisfaire aux dépenses tant publiques que particuliéres. De là les contestations, les disputes, les emportemens qui les aigriffoient les uns contre les autres, comme il arrive d'ordinaire dans les Républiques & entre les particuliers, lorsqu'on se voit dans l'impuissance de mettre à exécution ce que l'on avoit projetté.

Deux choses les divisoient; premiérement le rétablissement des murs de la ville, les uns difant qu'il la falloit retrécir & en régler le circuit fur les moiens que l'on avoit pour le faire & fur les forces que l'on auroit pour le garder en cas d'attaque; que la ville n'avoit été renverfée, que parce qu'étant trop grande on n'étoit point affez de monde pour la défendre; outre cela qu'on devoit obliger les plus riches Citoiens de donner le tiers de leurs fonds pour groffir le nombre des habitans: les autres au contraire ne pouvoient fouffrir ni qu'on donnat moins d'étendue à la ville, ni qu'on abandonnat la troisième partie des biens pour la peupler. L'autre sujet de division & le principal, étoient les loix que Prytanis Péripatéticien diffingué, & qu'Antigonus leur avoit envoié pour Législateur, leur avoit données. Aratus prit tout le soin possible d'adoucir les esprits, & en vint à bout. La paix se fit, & l'on en grava les articles sur une colonne que l'on mit proche l'Autel de Vesta à Omarion. Il partit ensuite de Mégalopolis, vint à l'affemblée des Achéens, & donna le commandement des étrangers à Lycus de Phares, Propréteur dans le territoire qui avoit été alligné à la patrie.

Les Étoliens irritez contre Pyrthias, se choifrent encore un Préteur chez les Étoliens, & firent venir Euripidas. Celui-ci observa le tems de l'alsemblée des Achéens, & sérant mis en campagne à la tête de foixante chevaux & de deux mille fantassins, it passe par le pais des Pharéens, le pilla jusques près d'Éges e « parsey a vour fait tout le butin qu'il soluhaitoit, il se retira à Léontium. Lycus en étant averti, courut au secours. Il joignit les ennemis, les attaqua brusquement, en jetta quatre cens sur la place, & sit deux cens prisonniers, dont les plus qualifiez étoient Physsias, Antanor, Cléarque, Ddd 2 Andrologue, Evanoridas, Aristogiton, Nicasippe & Aspase. Les armes & tout l'équipage restérent au victorieux. Vers le même tems l'Amiral des Achéens aiant fait voile à Molycrie, en revint avec cent esclaves. Il repartit & alla à Chalcée. Il y eut là un combat, d'où il remporta deux vaisseaux longs & tout leur équipage. Il prit encore un petit bâtiment tout équipé proche Rhie en Étolie. Toutes ces prises par mer & par terre jettérent chez les Achéens beaucoup d'argent & de provisions; cela fit espérer aux troupes que leur solde seroit paiée, & aux villes qu'elles ne seroient point chargées d'impôts.

Sur ees entrefaites, Scerdilaïdas aiant à se plaindre de Philippe, fur ce que ce Prince ne lui paioit pas toute la somme dont ils étoient convenus par un Traité fait entre eux, envoia quinze vaisseaux pour emporter par artifice ce qui lui étoit dû. Ces vaisseaux abordérent à Leucade, & en conséquence du Traité précédent ils y furent reçus comme amis: ils n'y firent en effet ni ne purent même y faire aucun acte d'hostilité: mais on connut leur mauvais dessein, lorsqu'Agathune & Cassandre Corinthiens étant aussi venus comme amis à Leucade fur quatre vaisseaux de Taurion, ils les attaquérent contre la foi des Traitez, prirent ces deux Capitaines & leurs vaisseaux, & les firent conduire à Scerdilaïdas. De Leucade aiant fait voile à Malée, ils pillérent les marchands & les forcérent de prendre terre, profitant du tems que la moisson approchoit, & de la négligence avec laquelle Taurion gardoit ces deux villes.

Aratus avec un corps de troupes choifies étoit en embuscade pour enlever la moisson des Argiens; & Euripidas de son côté à la tête de ses Etoliens se mit en campagne dans le dessein de piller les terres des Tritéens. Lyeus & Demodocus, Commandant de la cavalerie Achéenne, fur l'avis qu'on leur donna que les Etoliens étoient fortis de l'Elide, affemblérent auffirêt les Dyméens, les Patréens & les Pharéens, & y aiant joint les étrangers, ils se jettérent dans Elée. Arrivez à Phyxion, ils envoiérent les armez à la légére & la cavalerie pour faire le dégât, & mirent en embuscade autour de Phyxion les pesamment armez. Les Eléens sortirent en grand nombre pour arrêter les pillards. Ceux-ci se retirent, ils sont poursuivis. Alors Lycus fortant de fon embufeade, fond fur tout ce qu'il rencontre: les Eléens furent d'abord renverlez, deux eens des leurs restérent sur la place, quatre-vingt furent pris prisonniers, & les Achéens emportérent impunément leur butin. Outre ces avantages . l'Amiral des Aehéens aiant fait de fréquentes décentes sur les terres de Calydonie & de Naupacte, y ravagca tout & tailla deux fois en piéces les troupes qu'on lui opposa. Il prit aussi Cléonieus de Naupacte. Mais comme il étoit lié aux Achéens à titre d'hospitalité, loin de le vendre, on le renvoia quelque tems après fans rancon,

Ce fut aussi vers ce tems-là qu'Agetas, Préteur des Etoliens, aiant amaffé un corps de troupes confidérable ravagea les terres des Acarnaniens, & parcourut en pillant tout l'Epige. Après il renvoia les Etoliens dans leurs villes. Les Acarnaniens à leur tour se jettérent fur les terres de Strate; mais je ne sçai quelle terreur panique les aiant failis, ils se retirérent honteusement, quoique sans perte, parce que les Stratéens craignant que cette retraite ne cachât quelque embufcade n'oférent pas les pourfuivre.

Il faut ici rapporter la trahison feinte (a) qui se sit à Phanote,

Alexan. (a) Il faus rapporter ici la trabifon feinte aui fe feul qui les regarde comme contraires à la bonne

fit a Phanore.] Homère, qui est le conseiller des guerre & au droit des gens peu de gens de guerre lifent. Il n'y a pas peu à apprendre. J'ai connu un Ambassadeur qui ne sçavoit ce que e'étoit que ce Livre. Grotius nous accable de mille autoritez respectables & très-favorables aux ruses & fourbes militaires , très-louables. Il a raisun, puisque l'Ecriture est toute remplie de stratagemes & de ruses militaires. Sur ce pied-là les intelligences doubles fe-roient permiles, car ce n'est autre chose que la ruse. C'est donc fagesse, prudence & une marque d'un bon esprit d'emploier la ruse & l'artifice , lorsque l'une & l'autre nous paroissent plus efficaces que la furce ouverte. Je trouve pourtant je ne feat quoi qui me revolte dans les intelli-gences doubles, est le terme de trabifon dont mon Auteur se sert ne me paroît pas fort honorable, & je le trouve la tres-bien en sa place. Je les approuve pourtaot; mais je ne voudrois pas être l'auteur d'aucune, je ne croirois pas mon honneur en bon état: su lieu que tout autre piege eft louable & digne d'être imité, comme font les embuicades. Est-ce parce que celles-ei font moins rares que les autres, & qu'elles n'ont pas le meolonge, la fraude & la trahiso pour conducteurs? C'est justement à cause que l'uo & l'autre n'y entrent point. J'ai cherche ioutilement dans Grotius ce qu'il pensoit de ces sortes

für a robbert. Homere, qui est le conienter ou genre à su droit des gens.
genre de guerre, dit qu'il faut faire du plu que. Co fortes de ruits ne foot pas fi foes que
lou pour à fon ennemi, & que la tromperie de l'on s'imagine, & cependant bou nombre d'àbbiquéque fofere qu'elle patifie être ; di toujours les folièreis not donné declan. Cell dans ce
permille. Quand il ne l'auroit pat dit, nous ne foiten d'entreprille qu'il faut être dans une pertérious pas monos de cet avirt-il. Il paroit affite p'eurle dédinace. D'alteurs rien drei pour aigne férious grois de cet avis-la. Il paroté auxo prouves de conolite fi celui qui nous les propofe foue Grois Penharfic tout entre dans fou ex-que de conolite fi celui qui nous les propofe cellent Ouvrage De jure béllé paris, que piùra ne couche pas double. Le melleur expédient reu de venus de guerre lifent. Il via y a pas pui à pour être affiret de fon joe, et, a parte nous être de l'acceptant de foue parte de l'acceptant en affurez de l'endroit par où l'on propose de furprendre la place, de lui demande qui puisse nous répondre qu'il en use de bor foi; que s'il o'a pas dequoi nous fatisfaire fur TEN-PAVANDES BAX TREE S. FOUTER MILITARY, 503, QUE FU OS JAS OGQUED OND MERITARY LIVED TO THE CONTROL OF THE CO semble; & si l'on découvre qu'il trahisse le moins semble; & ni on accourre qui france e monto du mondo, on l'égorgera fur le champ. Un bom-me qui y va de bonne foi, ne manque guéres d'accepter le parti loriqu'il est affine d'une ré-compense conforme au service qu'il rend. Il y a pourtant des précautions à prendre dans ces fortes d'entreprises toujours nocturnes, car elles ne feauroient s'exécuter qu'à ces heures-là. Ces pré-eautions confisient à detacher, lorsqu'on est arrivu à l'endroit où l'oo s'elt propole d'entrer où d'éfealader, deux ou trois hommes mon feule-ment hardis & réfolus, mais encore entendus, qui iront reconnoire l'endroit doucement & fans bruit, avec ordre d'entrer dans la ville pour vois s'il n'y auroit par quelque piege tendu. Le plus für eil de gager, s'il se peut, l'entrée d'une rue, ou d'en approcher à certaine dilânce, pour obsérver si elle o'est point barricadée : car cela ne peut être autrement, lorfqu'il s'agit de jouer double. Dans ces fortes de firatgemes on n'a garde de laisser un trop grand espace de terrain. de peur que l'ennemi n'entre en trop grand nom-bre, & pendant que ces foldats reconnoitrent l'ende tromperies & de flratagémes, & je m'étonne bre à Pendant que ces soldats recounôitrent len-qu'il nên ait point parlé. Je issifie cette tiche droit, tout le detachement se tiendra couche sur au celèbre M. de Barbeyrac. Polybe semble les le ventre à une distance rassonable, observant approuver; mais quand il les trouveroit peu bon- un grand filence. Si ces gens-là qu'oo a envoiez nctes, on penferoit tout autrement dans ce tems- tardent trop à venir, c'elt un figne qu'ils ont été ci, puisque dans tout ce que les Historiens disent pris ou egorgez. Le meilleur parts qu'on ait de ces fortes de pièges il se s'en trouve pas un alors à prendre, est la retraite, de peur qu'en

Alexandre, qui avoit reçu de Philippe le Gouvernement de la Phoeyde, dressa par le ministère de Jason, son Lieutenant dans Phanote, un piége aux Étoliens. Celui-ci envoia vers Agétas leur Préteur pour lui promettre qu'on lui livreroit, s'il vouloit, la citadelle de Phanote. On

attendant trop, l'ennemi ne vienne tomber sur ", verneur fit diligemment relever toutes les trannos derrieres. Un ou deux exemples nous inf- " chées du dedans de la ville, à vinge pas de and corrected. On on doctor exempter nous into-, effect ou contains or in vise, a ringle pas de rectioning this que tous its prescrept on months, chacune code du trous, lithing tout exist entered due beloncopy for cette mattere. Je le tire des , déclites transhere qu'il fit fort bien flanquer, Mémorier du Silvar du Villars, que il du ratie-i, le greet de tous cheës forte transneck actions bon Livre. Je le copie tout entire, il co vaut la , mader. Le jour seconde approchant, le Mari-petine, à caus de en instructions qu'il referentes , chal diepéche Bononiere avec milé bonneau outre que ces sortes d'entrepnies peuvent nous , choiss & quatre cens chevaux, lui comman-tomber tôt ou tard sous la main, & il est bon ,, dant de faire un gros de deux cens chevaux asd'être le moins neuf qu'il se peut dans les af- " sistez de deux cens arquebutiers pour soutenis faires qui gifent en surprifes, qui font toujours , en toute sorte d'evenement : de jetter le

" En ce tems-la, sa, Janvier 1978. fl y avoit " un Moine teole à Ciras portant les armes, " dit l'Auteur, lequel prit iotelligence avec le " Marechal de Briffac lui promettant de le met-», muraille, bouche de terre seulement, ditant , une vingtaine de ses amis fort determinez , qui lui adenoient à couper la gorge aux sen-se tinelles proche d-dit trou, pendant qui l'iroit ouvrir, pour introduire les notres dedans au jour qu'il feroit accordé. Ce galant se servir s, de l'entremise de Montbazin, Capitaine des gar-s, des du Marechal, & fort aime de lui. Tant potfibilite des choies. Le Moine monacalement so couvert & déguilé, & qui jouoit au jeu dou-», ble, dit au Maréchal qu'il en étoit content, & » Prit jour au dix de Mars , dont aiant donné », avis au Gonverneur de Cairas, & que celui , que l'ennemi devoit envoier arriveroit fur le " minuit: il doona ordre que le trou fût un pen ", entr'ouvert pour malaifement y passer, toute-", fois qu'il ne se trouvar ancun le long du de-" merrive, y fut envoié: il entra dedans, & en fortit, n'aiant parmi les ténebres de la nuit rien » trouve qu'à fouhait : rapportant de la part du », Moine , qu'il falloit, necessairement donner le

" reste de la cavalerie sur les avenues, pour se " garder de surprise: & de tenir prêts quatre cens " hommes en deux troupes pour s'entresouteoir ", l'une l'autre, & la première auffi, a'il advenoit ", qu'elle tut repoufice: & du reite en faire fon ,, tre dans la ville par un trou qui etoit dans la ,, gros pour le soutenement & contersation du " total. Le fignal qui devuit être donne au Moi-" ne fur l'arrivee & reception des nôtres, étoit , quatre fusces qui seroient jerrées en l'air & au "loin, & qu'au même tems Chepy & Laval "avec leurs troupes feroient reçus de lui, qui " fe rendroit au trou, qu'il auroit plus elargiqu'il " n'etoit lorfque la Combe y entra. Soudam que " le Moine vit le fignal, il fe prefente & fait en-", trer Chepy & Laval avec la moitie de leur troun' a que ce diable de Moine défrouse (qui di percentine), Monthain retune rétrer rambien prendre nou écu le mainer Monthain , me distint que foine que le crue crier que l'entreprisé tut réduce; mais purce que le Marchail cost not de reconstitue de la companie d " trent avec foixante de leurs, mais foudain qu'ils " furent avancez à dix ou douze pas, ils décou-, vrirent force mêches du côsé de la tranchée, " Prirent roce méches du côie de la tranchée,

& suffi de celai d'une tour où étoit le corps, de-garde, & là-deffus se tournant pour demander au Moine ce que c'étoit, ils ne le virent
plus. Lors se voulant avancer, ils se virent
, enveloppez de tous côtez parmi les flammes, " & faluez de tant & tant d'arquebusades, que "dans de la muraille, faifant garde en fentinelle "quelque valeur qu'ils scuffent montrer", les par l'espace d'une heure. Le Capitaine la "Chefs demeurerent pris, de la plupart des sol-Combe, qui commandoit au chiteau de Som- i, dats tuez, hormis ids ou douze échapez de l'appart des sol-, cruel hazard. Le falut des arquebufades fit fou-", dain avancer Montbazin, & de main en main ", Bonnivet pour fecourir les autres & avec la va-", leur furmonter la trahifon; mais ils trouvérent », feu à la piece le aç, du mois & fur la minuit. ", le tron déja à demi bouché, & foutenu d'une " Soudain qu'il fut parti de Cairas, le Gou- " escopéterie qui endommagea une partie des plus

fit les fermens ordinaires, & l'on convint des conditions. Agétas au jour marqué vient à la tête de ses Étoliens pendant la nuit. Il envoie cent hommes d'élite à la citadelle; & cache le reste de ses troupes à quelque distance de la ville. Alexandre fait mettre dans la ville des foldats fous les armes, & Jason introduit les cent Etoliens dans la citadelle, comme il l'avoit promis par ferment. A peine y furent-ils entrez, qu'Alexandre s'y jetta auffitôt, & les cent Etoliens mirent bas les armes. Le jour venu, Agétas averti de ce qui s'étoit passé, reprit le chemin de son païs, pris dans un piége à peu près semblable à tant d'autres qu'il avoit tendus lui-même.

» courageux foldats des nôtres. En ce même garda plus que comme un homme d'un très-miliant il fortit de la ville trente à quarante cho-mechant cour. M. de Rohan donna dans lepie-, vaux avec que que arquebuners, peníant trou-ge, mais il le fut retire sans perte, fi Bretigny , ver les nôtres en defordre; mais ils furenz si avoit observe ses ordres, qui ctoient de ne point "vivement repoussez, qu'ils reconourent trop entrer dans la place, à moins que Messai ne vint tard que les François se seavoint préparer à au-dévant de las cen se remit entre ses mains, toute forte de fortunes. En tel jeu que celui- oumne el l'avoit promis. Bretigny ainnt oublié " la Laval & Crepy se devoient faisir du Moine, cette précaution, entra étourdiment dans la cita-, sous pretexte d'être surement conduits par les delle à la tête de quarante hommes seulement. Il , ténobres de la nuit; mais le mieux étois de le eu fût affûrement entre davantage, & la perte , lier pour s'en affurer, par ce moieo de jouer à cût été plus grande, ii les ennemis n'euffent craint "Ber pour s'en affurer, par ce moieo de jouer à cut été plus grande, li les ennemis n'eussent craint bon e:cient, ou de souffrir le premier la more le trop grand nombre, qu'ils pouvoient aussi bien

, où il conduifoit les autres. L'intelingence double du Baron de Meslai, Ca-lorsqu'ils virent les fourches posces pour arrêter ittine du régiment de Normandie, pour intropirtine du regiment de Normanaie, pour intro-duire le Duc de Rohan dans la ville & dans la le pour levis le hause incontinent, un trébuchet outre le Juli ce «conta cana e viue co dans la le pour-levis le naine incontinent, un trouctere cinadele de Montpeller en 1638, ell une des plus «shalifle, Bereigy & la plijarta de feis goot dely cebbes dont on 11 out purler. Pontis, qui ra- entrez, tembent dans le foffe, où ils fout tuez à conte cette allière, fut tellement rouché de cette coups de mouiquet, & les autres demeurent pri-intrigue balle de fon ancien ami , qu'il ne le re-

defaire par les precantions qu'oo avoit prifes: car la herfe, ils coupé ent une corde, dit l'Historien,

### CHAPITRE XX.

Philippe dresse l'escalade devant Melitée, & la manque. Siègé de Thebes Discours de Demetrius de Phare pour porter le Roi de Macedoine à quelque entreprise plus considerable. On se dispose à la paix.

E Roi Philippe prit dans ce tems-ci Bylazore. C'est la plus grande ville de Péonie, & la plus avantageusement située pour faire des courfes de Dardanie dans la Macédoine, de forte que s'en étant rendu maître il n'avoit presque plus rien à craindre de la part des Dardaniens, c'étoit là l'entrée de la Macédoine, & depuis que Philippe s'en étoit emparé, il n'étoit plus aifé aux Dardaniens de mettre le pied fans fon Roiaume. Après y avoir mis garnison, il envoia Chry-Tom. V. fogone

# 402 HISTOIRE DE POLYBE,

fogone lever des troupes dans la haute Macédoine, & prenant ce qu'il y en avoit dans la Bottie & dans l'Amphaxitide, il vint à Edéfe, d'où aiant joint à fon armée le corps de troupes qu'avoit amalfé Chryfogone, il fe mit en marche & parut au fixiéme jour devant Lariffe. Il en partit de nuit fans fe repofer, & arriva au point du jour à Mchiéce, aux murs de laquelle il fit d'abord dresser au point du jour à Mchiéce, furent s'ethèrez d'un assaur fi subit & si imprévi qu'il lui étoit aisé de prendre la ville: mais les échelles étoinet trop courtes, & il manqua

fon coup.

Ce sont-là de ces fautes où des Chefs ne peuvent tomber fans s'attirer de justes reproches. On blâme avec raison la témérité de certaines gens, qui fans avoir pris leurs précautions, fans avoir me furé les murailles, fans avoir reconnu les rochers on les autres endroits par où ils peuvent faire leurs approches, se présentent étourdiment devant une ville. Mais ceux-là font-ils plus excufables, qui, après avoir pris toutes les mesures nécessaires, donnent aux premiers venus le soin des échelles & de tous les autres instrumens de cette espéce? Il ne faut pas tant prendre garde à la facilité qu'il y a de les faire, qu'à l'importance dont ils sont dans certaines conjonctures. En ces sortes d'affaires rien n'est impunément négligé, la peine suit toujours la faute. Si l'entreprise s'exécute, on expose ses plus braves gens à un danger inévitable; & fi on fe retire, on s'expose au mépris, peine plus grande que la mort même. S'il falloit justifier cela par des exemples, j'en trouverois fans nombre. De ceux qui n'ont pas réuffi dans desentreprifes de cette nature, il y en a beaucoup plus qui y ont perdu la vie, ou du moins qui ontété dans un péril évident de la perdre, que de ecux qui fe sont retirez fans perte. Encore faut-il convenir qu'on n'a plus pour ceux-ci que de la défiance & de la haine. Leur faute est comme un avertissement public de se tenir fur fes gardes. Je dis public, parce que non feulement ceux qui font témoins de la chose, mais aussi ecux qui l'apprennent d'ailleurs, en sont avertis d'être toujours en garde & de prendre des précautions. C'est donc à ceux, qui sont à la tête des affaires, de ne point entreprendre de pareils desfeins fans avoir auparavant bien pense aux moiens de les mettre en exécution. A l'égard de la mesure des échelles & de la fabrique des autres instrumens de guerre, il y a pour cela une méthode aisée & certaine. Nous en parlerons dans une autre occasion, où nous tâcherons de montrer de quelle manière on doit faire l'escalade pour qu'elle ait un heureux fuccès. Mais à présent reprenons le fil de notre Histoire.

Le projet de Philippe aiant échoué, ce Prince alla camper fur le bord de l'Enipée, où il fit venir de Larifië & des autres villes toutes les munitions qu'il y avoit amaifées pendant l'hiver pour faire le fiége de Thèbes dans la Phitotide, lequel fiége étoit tout le but de fon expédition. Cette ville et fi titué ea filte prés de la met à trois cens fladés de

Larisse, commandant d'un côté la Magnésie, & de l'autre la Thessalie. mais furtout ce côté de la Magnélie qu'habitent les Démétriens, & celui de la Theffalie, où font les terres de Pharfale & de Phérée Pendant que cette ville étoit sous la puissance des Etoliens, ils firent par leurs courses continuelles de grands ravages sur les terres de Demetriade, de Pharfale, & même de Larisse. Ils poussérent plusieurs fois leurs courses jusqu'à la plaine d'Amyrique. C'est pour cela que Philippe regardoit la conquête de cette ville comme une chose importante, & qu'il y donnoit tous ses soins. Aiant donc fait provision de cent cinquante catapultes & de vingt-cinq machines à lancer des pierres, il approcha de Thébes, & aiant partagé fon armée en trois corps, il la logea dans les postes les plus proches de la ville, Une partie campoit auprès de Scopie, la feconde aux environs d'Héliostropie, & la troifiéme fur le mont Hœmus, qui commande dans la ville. Tout l'efpace qui étoit entre ces trois corps de troupes, il le fit fortifier d'un fosse, d'une double palissade, & de tours de bois à cent pas l'une de l'autre, où il mit garnison suffisante.

Aiant enfuite raffemblé toutes ses munitions, il fit approcher ses machines de la citadelle. Pendant les trois premiers jours les affiégez fe défendirent avec tant de valeur, que les ouvrages n'avancérent point du tout. Mais les escarmouches continuelles, & les traits que les affiégeans tiroient sans nombre aiant fait périr une partie de la garnison & mis le reste hors de combat, l'ardeur des assiégez se rallentit. Aussitôt Philippe attache les mineurs au château, qui étoit si avantageusement fitué, que les Macédoniens, malgré leur constance & un travail continuel, arrivérent à peine au bout de neuf jours à la muraille. On travailla tour à tour fans ceffer ni de jour ni de nuit. Au troisiéme iour il v deux cens pas de mur percez & foutenus par des piéces de bois. Mais ces piéces n'étant pas affez fortes pour foutenir un si grand poids, les murs tombérent avant que les Macédoniens missent le feu au bois qui les foutenoit. On travailla enfuite à applanir la bréche pour monter à l'affaut. On alloit y monter, mais la fraieur faisit les afsiégez, & ils rendirent la ville. Par cette conquête Philippe mettant en furcté la Magnéfie & la Theffalie, enleva aux Etoliens un grand butin, & fit connoître à ses troupes que s'il avoit manqué Palée, c'étoit par la faute de Léontius, qu'il avoit eu par conféquent raifon de punir de mort. Entré dans Thébes, il mit à l'encan tous les habitans, peupla la ville de Macédoniens, & lui donna le nom de Philippopolis.

'Îl reçut encore là des Ambaffadeurs de Chio, de Rhodes, de Brfance & de la part de Ptolémée au fujet de la paix, & il leur répondit comme il avoit déja fair auparavant, qu'il vouloit bien qu'elle se fit, & qu'ils n'avoient qu'à savoir des Etoliens s'ils séroient dans les mêmes disofitions. Dans le fond ecpendant il ne se soucior pas beaucoup

Eee 2

de la paix, il aimoit beaucoup mieux poursuivre ses projets. Aussi aiant cu avis que Scerdilaïdas piratoit autour de Malée, qu'il traitoit des marchands comme s'ils étoient ennemis, & que quelques-uns de fes propres vaisseaux avoient été attaquez à Leucade contre la foi des Traitez, il équipa une flotte de douze vaisseaux pontez, & huit qui ne l'étoient pas, & de trente à deux rangs de rames, & mit à la voile sur l'Euripe. Son dessein étoit bien de surprendre les Illvriens, mais il en vouloit principalement aux Etoliens. Il ne scavoit pas encore ce qui s'étoit passé en Italie, où les Romains avoient été défaits par Annibal dans la Toscane dans le tems qu'il étoit devant Thébes : le bruit de cette victoire n'avoit point encore passé jusques dans la Gréce.

Philippe n'aiant pû atteindre les vaisseaux de Scerdilaïdas, prit terre à Cenchrée. De la les vaisseaux pontez cinglérent par son ordre vers Malée pour se rendre à Egée & à Patres, & il sit transporter le reste par la pointe du Péloponése à Léchée, où ils devoient tous demeurer à l'ancre. Il parrit enfuite avec ses favoris pour se trouver aux Jeux Néméens à Argos. Pendant qu'il y regardoit un des combats, arrive de Macédoine un courrier qui lui donne avis que les Romains avoient perdu une grande bataille, & qu'Annibal étoit maître du plat païs. Le Roi ne montra cette Lettre qu'à Démétrius de Phare, & lui défendit d'en parler. Celui-ci faisit cette occasion pour lui représenter qu'il devoit au plutôt laisser la guerre d'Etolie pour attaquer les Illyriens & paffer enfuire en Italie, que la Gréce déia foumife en tout, lui obéiroit également dans la fuite, que les Achéens étoient entrez d'eux-mêmes & de plein gré dans ses intérêts; que les Étoliens effraiez de la guerre préfente ne manqueroient pas de les imiter, que s'il vouloit le rendre maître de l'univers, noble ambition qui ne convenoit mieux à personne qu'à lui, il falloit commencer par passer en Italie (a) & la conquérir: qu'après la défaire des Romains le tems étoit venu d'exécuter un si beau projet, & qu'il n'y avoit plus à hésiter. Un Roi jeune, heu-

(a) Il fallois commenter par paffer en Italie & 14 a pù dire ce qu'il lui a plu contre Aléxandre le songuerir | Mon Auteur accuse Philippe fans nul Grand; man cela n'empeche pas que je ne le de our d'avoir peufé au dessein chimérique de la trouve peu fondé dans ce qu'il en dit, quoiqu'il Monarchie universelle. N'auroit-il pas mieux fait foit vrai qu'il n'y avoit rien de plus aise que la de dire que la tête lui avoit tourne? Pour parve- guerre de ce grand Capitaine contre les Perles, & nir 3 la gloire d'Alexandre, il faut se trouver dans de emblaces circonflances, & être affüré qu'on aura atlaire a des ennemis semblables aux Perses, qui ne nous opposeront que des Généraux igno-rans & tans experience, & des troupes sans discipline & foit etil minces. Il y en avoit trop là pour être ailure du luccès du deffein de ce Conqueiant. Rien de plus fage & de plus prudent que de l'avor penie de mis en execution. Mis la qu'an joge Tuteur l'est, en estre demeure, qu'avoi sur Philippe le son bon sens de de first. Par avos de pareus es ferme de bonne heure. Son de l'insuffaire qu'il service en Europe ce qu'Alexandre fit en Atte? Quelle folie! M. Despreaux

qu'un Capitaine mediocre en pareilles circonstances en cut fait autant à la tête de telles troupes. Il cut appliqué plus raitonnablement & plus à pro-pos à Philippe qu'a Alexandre ces quatre Vers de, tà Satire VIII.

Henreux si de sontems , pour cent bennesraisons La Macédoine eut en des Petites-maifons ,

L'application étoit bonne & juste, J'avoue que

reux dans ses exploits, hardi, entreprenant, & outre cela né d'un fang qui s'étoit toujours flatté de parvenir un jour à l'Empire universel, ne pouvoit être qu'enchanté d'un pareil discours.

Quoiqu'il n'eût alors montré sa Lettre qu'à Démétrius, dans la suite il affembla fes amis & demanda leur avis fur la paix qu'on lui confeilloit

Philippe, qui fit la guerre toute fa vie contre des ces avec le rufé Carthaginois, prétendoit-il qu'aennemis bien autrement redoutables que des Perses, auroit pu faire ce que sit Aiexandre après la conquête de l'Aise, & par un esset de sa puis-fance aspirer à la Monarchie universelle; mais dans le tiecle où il vivoit pouvoit-il penter à une telle chimere pour quelques actions qu'il avoit faites dans le Peloponese? Quand il auroit été bezucoup plus habile & experimente qu'il n'e-toit, & qu'il lui ent plu de consulter le tage Azatus, aux couscils duquel il devoit les houseux succès de cette guerre, il lui est appris qu'il smporte beaucoup à un Prince ambitieux & bra-ve de se trouver dans un tems plutôt que dans un autre pour tenter certaines entreprises de grand eclat, & que lorsque les conjonétures sont differentes il faut agir telon ces conjonctures. Peut-être ne l'eut-il point couté, & n'en cut pas moins fait que ce qu'il fit; ce qui l'entraina dans cette étrange foire, qui le precipita dans une foule de difgraces & de malheurs dont Polybe parle, .. c'est qu'il croit d'un ting qui s'e-" toit toujours riatte, dit ce tage Hittorien, de " parvenir un jour à l'Empire universel. La memoire des grands hommes de cette Maifou pouvoit fins coute remuer & emouvoir tellement les patlions dans ce Prince, aidee des fucces & des victoires remportees, qui avoient encore augmenté en lui l'opinion de ton sçavoir-fatre, qu'elles lui auroient fait entreprendre les choses les plus difficiles, comme la memoire des grands hummes peut produire le même effet dans les g ands courages foutenus d'une grande habilete. Mais tuut cea n'empêche pas qu'on ne trouve tout-à-fait imprudent le deficin de Phihppe de paller en Italie pour la conquerir. Pyrrhus étoit bien un autre homme que lui, en un mot un des plus grands Capitalises de l'antiquite, c'est-s-dire du numbre de ceux qu'on ne voit que de loin à loin. Il s'étoit mis la Monarchie universelle en tête. Comment done, un Roi des Epitotes? Eh! Pourquoi p'utôt ceux de Lacédemone, d'Argos, de Corinthe, d'Athènes, de Thébes, & tant d'autres petites Republiques de la Grece qui le sont mis en tête la même chimere? Un Pyrrhus éroit mille fois p.us en érat d'y parvenir & d'y espèrer que Philippe, mais it trouva les Romains, qui lui apprirent à le guerir de cette chimete & à n'y plus penier, Cependant elle étoit en lui moins extravagante que celle de l'autre, qui cut trouve un Annibal & des Romains, que la honte de Cannes avoit encore plus animez qu'abattus. Philippe en joignant les for-

drès avoir toumis les Romains par la jonction des forces des Macédonieps, il lui livieroit l'Italie, ou qu'il le tourneroit courre lui pour l'en chaffer &c le renvoier à Carthage? C'etoit fans doute fou but. En vérité cela me lurprend. Apres cela qu'on dise qu'il ne taut pas trop reflechir sur les foiblesses des grands hommes, je cross au con-traire qu'on ne le sçauroit trop: car les Cyncas ne se rencontrent pas tous les jours dans les Cours des grands Rols; ou s'il s'en rencontre, ils ne ivent pas toujours les Rois dociles Cynéas, Conseiller très-sense d'un Roi très-imprudent, ne tronva pas cette fagefic & cette docilité dans fon Maltre. On se souviendra du dialogue de ce sage & prudent Ministre entre Pyrrhus & lui. Plutarque nous l'a confervé dans la Vic de ce Guerrier celébre. M. Despréaux l'a tiré de cet Historien, & l'a mis en très-besux Vers dans sa première Epître. Rabelais l'a imité encore, & veritablement il est d'une grande instruction: car Rabelais ne l'est pas peu dans son barlesque, qui renferme en bien des endroits une morale trèsfine & très delicate, & celui qui a dit que cet Auteur avoit ecrit autant pour la canaille que pour les honnétes gens, a dit vrai.

Les Romains, quelque accablez qu'ils fussent, ne manquerent pas d'aller au-éevant de Phi-lippe, qui fentit la folie & le peu de folidite de son entreprise des le moment de l'execution. Ils ne lui pardonnerent jamais, & le reduitirent à un tel état, qu'il le vit dans la trifte néceffite d'abandonner toutes ses conquêtes. On le vit m-plorer leur misericorde, & l'on peut dire qu'il fut malhebreux toute fa vie. Tant cft veritable la maxime d'un homme d'esprit, qui est celle que Polybe a inserce en plusieurs endrous de son Histoire, qu'il n'y a point de perjonnes dans le monde mains heurenfes que celles qui femblens l'étre le plus. Pyrrhus ne le fut pas davantage que Philippe Quelle vie que la leur! Pourrois-je mieux finir cette note qu'en rapportant une reflexion remarquable & toute pleine de fageffe de Philippe de Commines parlant du Duc de Bourgogne, qui perdit la bataille de Granson & fa genire: car il n'y revint plus, après cette honte

rien ne lui prospera .. Ouel aife cut-il? die cet Hillorien: il eut tou-, jours travail tans nul plaitir & de fa personne, " & de l'entendement: car la gloire lui monta " au cœur, & l'émeut de conquérir tout ce " qui lui ctoit bien téant. Tous les Erez tenoit , les champs, en grand péril de la personne, &c Ecc 3

loit de faire avec des Etoliens. Comme Aratus n'étoit pas fâché que la paix se fit pendant qu'on étoit supérieur dans la guerre, le Roi, sans attendre les Ambassadeurs, avec qui l'on devoit convenir en commun des articles, envoia chez les Etoliens Cléonicus de Naupacte, qui, depuis qu'il avoit été pris, attendoit encore les Comices des Achéens. Puis prenant à Corinthe des vaisseaux & une armée de terre, il alla à Egée: pour ne point paroître trop empresse à finir la guerre, il s'approcha de Lafion, prit une tour bâtie fur les ruines de cette ville, & fit mine d'en vouloir à Elée. Après avoir envoié Cléonicus deux ou trois fois, comme les Etoliens demandoient des conférences, il y confentit. Il ne pensa plus depuis à cette guerre, mais écrivit depuis aux villes alliées d'envoier leurs Plénipotentiaires pour délibérer en com-

, travail & mifere finit fes jours, & fut tué des " Suilles devant Nanci, comme avez vû ci-de-"Sullies devant vanci, comme avez vi ci-de-vant: & ne pourroit-on dire qu'il n'eu jamai-i, un hon jour, depuis qu'il commença à entre-prendre de fe faire plus grand, jusques à do-trepis. Quel agutt a til eu en ce labeur? " Quel befoin en avoit-il? Lui qui étoit si riche, " & avoit tant de belles villes & Seigneuries en " fon obeiffance, où il eut été fi aife, s'il eut

On pourroit appliquer cette excellente réfle-xion au feu Roi de Suede, un des plus grands Guerriers & des plus vertueux qui aient paru dans le monde depuis les Anciens, Les difgraces & les malheurs de celui-ci font infiniment au-dessus de ceux de Charles le Hardi; il ne put les envifager d'un œil fixe, ferme & constant, ni les soutenir & les supporter. Le Monarque Sucdois, pour en avoir oprouve de plus gran les, les trouva même fort au deffous de la grandeur de fon ame. " Il s'elança au deffus par la force d'un vi-" goureux courage, pour me servir des expres-fions de Montagne, " il es dédaigna & foula " aux pieds, aiant une ame forte & solide, con-" tre laque le les traits de la fortune venans à .. donner, il est force qu'ils réjaillissent & s'è-Bourgogne fur le theatre du monde; ses projets se sentoient encore d'une ame plus grande & plus relevée. Que que dure & agitee que fut la vie tez, & l'on peut dire qu'il outra toutes les verdu dernier, il s'en falloit de beaucoup qu'elle la tus, poussant toujours au delà, ce qui fait l'estifut autant que celle de l'autre. Quel Héros dans me & l'admiration des honnêtes gens.

, premoit tout le foin & la cure de l'oft, & n'en l'Histoire lui comparerons-nous dans la vie qu'il , avoit pas encore affec à fon grè, il fe levoit le a mencie! Le n'en vis aucun: je n'ai que faire , premier & fe couchoit le dernier, comme le d'aller chercher dans l'Histoire comme il a vicu, perinte de Code-mais destines commet se amé encencere ama trinorie comme as rece, per plus passer de l'olt; s'il le repositi accute, s'il secquateque alle ét quélque douceur et a hiver, il laitoit fe d'aigences de trouver argent; si vie, j'en au et le temon, se ce que jai cheun jour il belogique de six leureur auns d'autres font delievre avant moi. Que étoit fon tin, & personi gande peine de recueilit & lit inéque j'arrivai en Scanie? Peus bottes de ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile & tou peus dours pre dellus, coochant ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile les tour peus dours pre dellus, coochant ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile les tour peus dours pre dellus, coochant ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile les tour peus dours pre dellus, coochant ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile sur les tour peus de la contraint ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile sur les tours peus de la contraint ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile sur les tours peut de la contraint ouir grand nomité d'Amballidaeuri & ce ne paile sur les tours peut de la contraint ouir particulaire de l'amballit de la contraint ouir plant de l'amballit de l'amba paille & uoe peau d'ours par dessus, couchant tout habillé comme le moindre de ses foldats. Le Comte de la Marck, Ambaffadeur de France, que ce Prince estimoit infiniment, lui persuada de coucher dans un lit pour la premiere fois depuis la guerre: mais quel étoit ce lit! Un feul matelas, des draps & une ouverture, fans rideaux. Il fe couchoit à dix heures & se levoit à deux, pour monter à cheval un instant après, quel tems qu'il fit. Il revenoit à einq ou fix heures du ma-tin pour travailler avec ses Ministres, sans jamais quitter ses bottes que pour se coucher. Il se metquittes aes cottes que pour le couener. Il le met-tairé à table à quatre heures, car il ne faifoit qu'un repas; & quel repas? Il y avoit bien peu de Bourgeois dans Paris qui ne le fissent meilleur & plus délicat : une soupeassez mauvaite, un bouilli, deux ou trois ragouts & quelques poulardes, tout cela exposé sur la table sans nul dessert. Toute sa vaisselle étoit de fer battu, jusqu'à son gobelet. Il ne bûvoit que de l'eau, il n'avoit que neufs couverts à fa table: les Officiers Généraux julqu'aux Colonels y mangeoient. Après fon di-ne il fe retiroit dans fa chambre, où l'oo ne parloit que de guerre, & ce brave Prince en parloit aussi bien qu'auroit pu faire Célar. Je n'ai jamais tant profité que dans ses conversations ; & quand il n'y auroit eu que ce seul Prince qui eut applau-" moussent, trouvant un corps dans lequel ils ne di à mes principes, j'aurois lieu de m'en glori-, peuvent faire impression. Le Roi de Suède a sier & d'en tirer vanité. J'ai cherché institement ue un plus grand personnage que le Duc de des gens qui parlassent aussi bien de la guerre qu'il fassoit, & qui fussent plus capables de la condui-re. Jamais Prince n'eut tant de grandes quali-

mun fur la paix. Il partit enfuite avec une armée, & alla camper à Panorme, qui est un port du Péloponése vis-à-vis Naupacte, & attendit là les Plénipotentiaires des Alliez. Pendant qu'ils s'assembloient, il passa à Zacynthe pour mettre ordre aux affaires de cette Isle, & revint aussitôt à Panorme. Les Plénipotentiaires assemblez, il envoia Aratus & Taurion à Naupaête avec quelques autres. Ils y trouvérent un grand nombre d'Etoliens, qui souhaitoient avec tant d'ardeur que la paix sc fit; qu'on n'eut pas besoin de longues conférences. Ils revinrent à Panorme pour informer Philippe de l'état des choses. Les Etoliens envoiérent avec eux des Ambassadeurs au Roi pour le prier de venir chez eux à la tête de ses troupes, afin que les conférences se tinssent de plus près, & que l'on pût terminer plus commodément les affaires. Le Roi cédant à leurs instances, fit voile vers Naupacte, & campa à environ vingt stades de la ville. Il ferma fon camp & ses vaisseaux d'un bon retranchement, & attendit là le tems de l'entrevûe.

### CHAPITRE XXI

La paix se conclut entre les Alliez. Harangue d'Agésilaus pour les exhorter à demeurer unis.

Es Etoliens étoient venus à Naupacte fans armes, & éloignez du camp de Philippe de deux stades ils envoioient de leur part des entremetteurs. Le Roi leur fit proposer par des Ambassadeurs des Alliez pour premier article, que de part & d'autre on garderoit ce que l'on avoit. Les Etoliens y consentirent. Pour le reste il y eut quantité de députations, qui ne valent pas la peine pour la plûpart que nous nous y arrêtions. Mais je ne puis laisser ignorer le discours que tint Agéfilaus de Naupacte devant le Roi & les Ambaffadeurs des Alliez dans la premiére conférence. Il dit donc qu'il scroit à souhaiter que les Grecs n'eussent jamais de guerre les uns contre les autres; que ce scroit un grand bienfait des Dieux, si n'aiant que les mêmes fentimens ils se tenoient tous, pour ainsi dire, par la main, & joignoient toutes leurs forces ensemble pour se mettre à couvert eux & leurs villes des insultes des Barbares: si cela ne se pouvoit pas absolument, que du moins dans les conjonêtures présentes ils s'unissent ensemble & veillassent à la conservation de la Gréce : qu'il n'y avoit pour pour fentir la nécessité de cette union, qu'à jetter les yeux sur les armées formidables qui étoient sur pied, & sur l'importance de la guerre qui se faisoit actuellement: qu'il étoit évident à quiconque se connoissoit médiocrement en politique, que jamais les vainqueurs, soit Carthaginois ou Romains, ne se borneroient à l'Empire de l'Italie & de la Sicile, mais qu'ils pousseroient leurs projets au-delà des justes bornes: que tous les Grecs en général devoient être attentifs au péril dont ils étoient menacez, & furtout Philippe: que ce Prince n'auroit rien à craindre, si au lieu de travailler à la ruine des Grecs & de faciliter leur défaite à leurs ennemis, comme il avoit fait jusqu'alors, il prenoit à cœur leurs intérêts comme les fiens propres, & veilloit à la défense de toute la Gréce, comme si c'étoit son propre Roiaume: que par cette conduite il se gagneroit l'affection des Grees, qui de leur côté le fuivroient inviolablement dans toutes ses entreprises, & déconcerteroient, par leur fidélité pour lui, tous les projets que les étrangers pourroient former contre son Roiaume; que s'il avoit envie d'entreprendre quelque chose, il n'avoit qu'à se tourner du côté d'Occident & y confidérer la guerre qui se faisoit dans l'Italie; que pourvû qu'il se tint prudemment à la découverte des événemens pour faisir la premiére occasion, tout sembloit lui fraier le chemin à l'Empire univerfel: que s'il avoit quelque chose à démêler avec les Grees, ou quelque guerre à leur faire, il remit ces différens à un autre tems: que furtout il prit garde de se conserver toujours la liberté de faire la paix ou d'avoir avec eux la guerre, quand il voudroit: que s'il fouffroit que la nuée qui s'élevoit du côté d'Occident vint fondre fur la Gréce, il craignoit fort qu'il ne fût plus en leur pouvoir ni de prendre les armes, ni de traiter de paix, ni de terminer en aucune facon les puériles contestations qu'ils avoient maintenant. & qu'ils ne fussent réduits à demander aux Dieux, comme une grande grace, la liberté de décider leur affaires à leur gré & de la manière qu'ils le jugeroient à pro-

Il n'y cut perfonne à qui ce difcours ne fit fouhairer la paix avec ardeur. Philippes en fit d'autant plus touché, qu'on ne lui pro-posoit que ce qu'il souhaitoit déja, & à quoi Demetrius l'avoit auparavant diposi. On convint des articles, on ratifia le Traité, & l'on se retira de part & d'autre chacun dans son pais. Cette paix de Philippe & des Achéens avec les Etoliens, la baraille perdue par les Romains dans la Toscane, & celle d'Antiochus pour la Cœlesyrie, tous ces événemens arrivérent dans la troissen année de la cent quarantée me Olympiade. Ce fut aussi pur la première sois, & dans cette dernière als mbles, qu'on vit les affaires de Gréce mélées avec celles d'Itale & d'Afrique. Dans la fuite soit qu'on entreprit la guerre, soit qu'on fit la paix, ni Philippe ni les autres Pussinas de Gréce ne

reglérent plus sur l'état de leur païs, ils tournérent tous les yeux vers l'Italie. Les peuples de l'Asie & les Insiliares sirent bientôt après la même chose. Ceux qui depuis ce tems-là ont eu sijet de ne pas bien vivre avec Philippe, ou avec Atralus, n'ont plus fait attention ni à Antiochen ni à Ptolèmée, ils ne se sont plus tournez vers le Midi ou l'Orient, ils n'ont eu les yeux attachez que sur l'Occident. Tantôt c'étoit aux Carthaginois, tantôt aux Romains quoi on envoieit des Ambassadeurs. Il en venoit aussi à Philippe de la part des Romains, qui connoissant la hardiesse de ce Prince, craignoient qu'il ne vint augmenter l'embarras où ils se trouvoient.

Nous voilà donc arrivez au tems où les affaires des Grecs font jointes avec celles d'Italie & d'Afrique. Nous avons vid quand, comment & pourquoi cela s'est fait. C'est ce que je m'étois engagé des le commencement de faire voir. Ains quand nous aurons conduir PHistoire Gréque jusqu'au tems où le Romains ont perdu la bataille de Cannes, & où nous avons laisse les affaires d'Italie, nous fi-

nirons ce cinquiéme Livre.

La guerre finie, les Achéens choifirent Timoxéne pour Préceur, repriente leurs loix, & leurs fonctions ordinaires. Il en fut de même des autres villes du Péloponéfe. Chacun rentra dans fes biens, o no cultiva la terre, on rétablit les facrifices & les fêtes publiques, en un mot rour ce qui regardoir le culte des Dieux: devoirs, qui par les guérres continuelles qu'on avoit eues à foutenir avoient été pour la plûpart oubliez. Entre tous les peuples du monde, à peine en trouveroit-on quelqu'un qui eût pour la vie douce & tranquille plus de penchant & d'inclination que ceux du Péloponéfe: cependant l'on peut dire qu'ils en ont moins joui qu'aucun, du moins depuis longtems. Ce Vers d'Euripide les peint affez bien:

## Toujours dans les travaux, & toujours dans la guerre.

Nez pour commander & paffionnez pour leur liberté, ils ont toujour les armes à la main pour se disputer le premier pas. Les Athéniens au contraire furent à peine délivrez de la crainte des Macédoniens, qu'ils crurent jouir d'une solide liberté. Conduirs & gouvernez par Euryclidas & par Mieron, ils ne prient aucune part aux affaires des autres Grees: ils suivirent à l'aveugle les inclinations de ces deux Magistrats. Quelques honneurs qu'on demandat qu'ils redifsent à tous les Rois, & principalement à Ptolémée, ils les tendirent. Point de sorte de réglemens & d'eloges qu'ils n'atent soufferts qu'on ne sit pour suit. Ils passérent beaucoup au-delà des bornes de la bienséance, sans que ceux qui étoient à leur tête cussent la prudence & le courage de les arrêter.

Tom. V. Fff Peu

Peu de tems après, Ptolémée fur obligé de faire la guerre à fes propres fujets. En menant les Egyptiens contre Antiochus, on doit convenir qu'à confidérer le tems où il prit ce dessein, il étoit à propos qu'il le prit, mais par rapport à l'avenir, cétoit une choite pernicieuse. Ce peuple enist des avantages qu'il avoit remportez à Raphie, ne daigna plus écouter les ordres qu'on lui donnoit, il se crut affèz de forces pour soutenir une révolte, se il ne chercha plus qu'un Ches su ne prétexte pour se mettre en liberré. Il se révolta en esse bientôt après.

Pour Ântiochus, aiant fait pendant l'hiver de grands préparatifs, il paffa au commencement de l'Éré le mont Taurus, & après avoir conclu une alliance avec Attalus, il se mit en marche contre Achée.

Comme les Etolicus avoient été malheureux dans la derniére guerre; ils furent d'abord bien aifes d'avoir fait la paix avec les Achéens, & ce fut pour cela qu'ils élûrent pour Préteur Agélaus de Naupacte, parce qu'il fembloit avoir le plus contribué à cette paix. Mais ils ne furent pas longtems à fe dégoûter & à fe plaindre de leur Préteur, qui en faifant la paix, non avec quelque peuple particulier, mais encore avec toute la Gréce, leur avoit retranché toutes les oceations de butiner fur leurs voiins. Mais Agélaus foutenant avec conflance ces plaintes injuftes, les retint malgré qu'ils en culfent dans leur de-voir.

Après la paix Philippe s'en retourna par mer en Macédoine. Il y trouva Scerdilaïdas, qui, fous le même prétexte qu'à Leucade, avoit pris depuis peu Pisse dans la Pélagonie, gagné par promesses les villes de Desfarétide & les Phébatides, Antipatrie, Chrysondion & Getuus, & fait des courses dans la plus grande partie des terres de Macédoine qui confinent à ces villes. Philippe se mit en campagne pour reprendre les places qui s'étoient séparées de son parti, & pour défaire Scerdilaïdas: rien à son avis n'étoit plus nécessaire pour l'heureux fuccès de ses entreprises, & entre autres pour l'expédition qu'il méditoit en Italie, que de mettre ordre aux affaires d'Illyrie. Demetrius le portoit si vivement à cette expédition, qu'il en étoit uniquement occupé, & que la nuit, s'il avoit des fonges, c'étoit fur cette guerre. Il ne faut pas croire que ce fut par amitié pour Philippe que Demetrius le pouffoit à marcher contre les Romains, l'amitié n'y entroit que pour la moindre partie: e'étoit par haine pour cette République, & parce qu'il n'y avoit pour lui d'autre moien de rentrer dans l'Isle de Phare. Philippe reprit donc les villes dont nous avons parlé, dans la Desfarétide, Créonion & Gertuns: le long du lac de Lygnide, Enchelane, Cerace, Sation, Boies, Bantie dans le païs des Calicoéniens, & dans celui des Pyffantins, Orgyfe. Après quoi il mit son armée en quartiers d'hiver. Ce fut ce même hiver qu'Annibal paffa autour de Gérunium, après avoir ravagé les plus beaux païs de l'Italie, & que les Romains élurent pour Confuls A. Teren-

rius & Luc. Emilius.

Pendant le quartier d'hiver, Philippe fit réflexion qu'il avoit besoin de vaisseaux & de matelots pour ses desseins, ce n'est pas qu'il espérat vainere les Romains par mer, mais parce que par mer il transporteroit plus ailément les foldats, arriveroit béaucoup plutôt où il s'étoit proposé, & tomberoit sur les Romains lorsqu'ils s'y attendroient le moins; rien ne lui parut plus propre pour cela que les vaifseaux d'Illyrie, & il fut je pense le premier Roi de Macédoine qui en fit construire jusqu'à cent. Après les avoir fait équipper, il assembla ses troupes au commencement de l'Eté, exerça quelque tems les Macédoniens à ramer & fe mit en mer, vers le tems à peu près qu'Antiochus paffoit le mont Taurus. Aiant fait voile par l'Euripe & tourné vers Mélée, il vint mouiller autour de Céphallénie & de Leucade, & demeura là pour y observer la flotte des Romains. Sur l'avis qu'il recut ensuite qu'il y avoit à Lilybée des vaisseaux à l'ancre, il s'avança hardiment du côté d'Apollonie. Quand il fut dans le païs qu'arrose le Lous, une terreur panique (a) semblable à celle

(a) Une terreur panioue femblable à celle qui est avantageux, lorsqu'il arrive une terreur paniarrive quelquefois aux armees. On expliqueroit were authorities an america. On Exployerous que clais tile armée, de la counter én paintet-difficiencent la crest passi en active calcon la constant de la counter de paintet de la comme de la produit quelquerion, rarentent artiferen-leira , de freces, sér-lé (e), qui cut de biencuop de dans le plein jour. Il n'y a pas de meilleur , bruit & de trumuler, comme il arrire en cet moies pour les disinger que de les trouvers en a reconstruires. Mais Cenque evolui Transles, qui platinteries: car il arrive rarement que les cau-ses nen fioient par ridicules & extravagante. Les , publier de la part des Géneraux, qu'on donne-difours des poltrons répandas de mant en main ,, roit un talent à qui montreroit celui qui avoit les font naitre quelquefois. & [On ne s'imageine, la liche fon an en dan le camp] ce qui fi piger pas qu'elles aient une telle cause, parce qu'on ne peut croire que les discours de ces gens-la les aient pu produire: de sorte qu'on ne les accuse as, & qu'on en cherche encore moins l'origine. Une parole lachce dans un camp, dit-on, ne demeure jamais secrete, elle court toujours ; de sorte qu'en un moment toute une armée en est imbue, on se la donne de main en main. Le moien de la fuivre en remontant! un discours debité par un lâche fait le même chemin, chacun réfléchit dessus: alors un rien est capable de porter la terreur dans toute une armee. Ces fortes ter la terrier dant tout une armee. See nates : ne cus en armes, ce nates : ne cus en armes con que les armes font proche ou en prefence ; ou ; la confirmation génerale ; chacan (court aux pars quelque cette ou quelque rendre unive à ; ne pars pour le fauere, se fairour à celle qui Fennemi. Alors peu de chose et capable de , etoti la plus côtignes de l'ensemi. Certina priver l'arme de lans l'exercer s'une consignation de l'ensemi. Certina priver l'armée dans la terreur ; notina qu'il ne pouvoir retenir les foldats ni jur terreur l'armée dans la terreur ; notina qu'il ne pouvoir retenir les foldats ni jur de l'arment de l'ensemi. Certina priver l'armée dans la terreur ; notina qu'il ne pouvoir retenir les foldats ni jur de l'arment de l'ensemi. Certina priver l'armée dans l'ensemi. Certina priver l'arment de l'ensemi. Certina priver l'arment de l'ensemi. Certina priver l'arment de l'ensemi. Certina provincia qu'il ne pouvoir retenir les foldats ni jur l'ensemi. & furtout dans le filence des tenebres d'une nuit ,, autorité, ni par prières, ni par menaces , le fans Lune. Xenophon, qui est un Maltre dans la science des armes, nous fait voir combien il

que dans une armee, de la tourner en plaifante-

" liché son âne dans le camp; ce qui fit juger " que la fraieur étoit vaine, & que tout aloit

L'Ecriture est presque toute remplie d'exemples d'armées frappées de terreurs paniques, & l'Hiltoi-re en fourmille par tout. Celle qui arriva dans l'armee de Britannicus dans son expédition contre les Allemans, est remarquable ; mais elle venoit ensuite d'une affaire où les Romains eutent du pire dans leur retraite; car la nuit etant venue , les foldats étoient à peine campez, " que par ,, hazard un cheval s'etant échappé est étonne par " les cris, dit Tecite, & renverle ceux qu'il ren-

(a) Resr. des dix mille, liv, 2,

qui arrive quelquefois aux armées de terre, s'empare de ses troupes. Quelques vaiffeaux qui étoient à la queue aiant pris terre dans l'Isle de Sason à l'entrée de la mer Ionienne, vinrent de nuit dire à Philippe que quelques vaisseaux venant du détroit avoient abordé avec cux au même port, & leur avoient donné avis qu'ils avoient laisse à Rhége des vaisseaux Romains qui alloient à Apollonie pour porter du fecours à Scerdilaïdas. Philippe crut que toute une flotte alloit fondre sur lui. La fraieur le faisit, il sit lever les ancres & reprendre la route par où il étoit venu. On marcha une nuit . & un jour . fans ordre & fans s'arrêter, & à la seconde journée on aborda à Céphallénie où le Roi fit courir le bruit qu'il n'étoit revenu que pour régler quelques affaires dans le Péloponése.

Sa crainte étoit très-mal fondée. Il est vrai que Scerdilaidas aiant appris pendant l'hiver que Philippe faisoit construire quantité de vaisfeaux, en attendant qu'il arrivat par mer, avoit dépêché vers les Romains pour les en avertir & pour demander du secours, & que les Romains lui avoient envoié dix vaisseaux de la flotte qui étoit à Lilybée, & qui étoient les mêmes qu'on avoit vûs à Rhége. Mais si Philippe n'avoit pas pris inconfidérément la fuite, c'étoit là la plus belle occasion du monde pour se rendre maître de l'Illyrie. Les Romains étoient alors fi occupez d'Annibal & de la baraille de Cannes, qu'il lui auroit été facile de prendre les dix vaisseaux. Mais il se laissa épouvanter, & se retira honteusement en Macédoine.

Vers ce même tems Prusias (b) fit un exploit mémorable. Les Gaulois qu'Attalus avoit tirez d'Europe pour faire la guerre à Achée fur la réputation qu'ils avoient de braves & de vaillans foldats, ces Gaulois, dis-je, aiant quitté ce Roi pour les raisons que nous avons rapportées, & aiant fait des ravages horribles dans les villes de l'Hélcipont, & affiégé les Iliens, les Alexandrins dans la Troade les dé-

" son jette à travers la porte, pour les arrêter au " présence, elles furent agitées d'une terreur pa-

contenterons d'un exemple que je tire de l'Histoire mélce de Procope chap. 17. " Les Lom-, bards & les Gerpides avoient fait la paix, dis-" il (a); mais comme ils ne pouvoient terminer " leurs différens par la voie de la douceur, ils , eurent recours à celle des armes. Ils levérent

<sup>&</sup>quot; done deux àrmées fort nombreuses, dont l'une, » qui étoit celle des Gerpides, étoit commandée », par Chorifin, & l'autre par Audouin. Comme » elles étoient proches, fans toutefois être en

<sup>(</sup>a) Prif.d. Canfin. Hift. de Conftant.

son prices inverse a poor to poor its surfected as a presence, then through great our entered prices of the control of the con

<sup>&</sup>quot; envoia leur demander la paix. Les Envoiez etane " venus trouver Chorifin, & aiant vû que le mê-" me accident lui étoit arrivé, lui demandérent », où étoient ses troupes: elles ont pris la fuite, ropondit-il, fans que personne les poursuive." Tite-Live nous fournit un aflez bon nombre de

ces exemples; mais il y en a au-delà de ce qu'il en faut pour une note.
(b) Vers ce même tems Prusas fit un exploit mémerable.] Je crois que les peuples de l'Afie, les Grecs & les Romains, aimoient auffi peu les

Gaulois les uns que les autres : mais les derniers

firent courageusement. Thémistas à la tête de quatre mille hommes leur fit lever le siège d'Ilium, leur coupa les vivres, renversa tous leurs projets, & les chassa enfin de toute la Troade. Les Gaulois se jettérent dans Arifbe, ville de l'Abydéne, & se disposérent à entrer de force dans les villes du païs; Prufias vint à eux, leur donna bataille. Tout ce qu'il y avoit de foldats fut taillé en piéces, les enfans & les femmes furent égorgez dans le camp, & les équipages fu-

les haïffoient encore plus. Il y poroft affez pur leurs Auteurs, & particuliérement Tite-Live, kurs Auteurs, & particulièrement Tite-Live, qui ne perd sucuen occidion de mal parler d'eux: si avoit furement pris à Rome cette mauvaile bumeur contre la nation. Il ne laiffoit pas que d'en titre son origine, puisfa'il etoit de Mantoue, & tout ce pais le loug du Pd étoit comporé de nations Gauloifes, qui en avoient chaffe les an-cient abbitans pour se metre en el neur place. A ce que je vois les Gaulois passionent de terms en term en a fair pour se dérbumeer de leurs juece. A ce que je vois ses Osucois panoferie or terns en tems en Afis pour se décharger de leur jeuneffe. Nous n'en avons pas de refte aujourd'hui. Est-ce que la nature auroit dégénére? Nullemente: d'où vient donc cette disette d'hommes & ce dépeuplement général en Europe / En Asie on en trouveroit la raison; mais ce n'est pas ici le lieu, je fortirois de mon sujet. Il ne s'agit ici que de l'action de Prusas, qui eut raison des Gaulois, & qui donna par leur defaite & pour l'avenir, dit mon Auteur, un bel exemple aux Barbares qui sont en Europe, de prendre garde à ce qu'ils feront lorsqu'ils voudront passer en Asie

sont ioriqu'in vooront pater en Aile.

Ceft en vérité un grand dommage & un fujet
de douleur pour les Sçavans, qui le plaifent à la
lecture des Historiens les plus célèbres de l'antiquié, tel qu'étoit Polybe, qu'il ne nous refte prefque plus rien de son 'Historie. Ce qu'il nous cût que plus rien de son Histoire. Ce qu'il nous eix appras de la vie de Prusias Roi de Bythnier, nous ett fait 'un très-grand platif." On trouve pas-ci par-l' dans different Histoirens diverses actons de fa vie. On voit affec que c'étaix un grand Capatine, & cy qu'il signoi luivre le constiti de cœu qui pendioritun ne peu mêure que lai marque évidente que c'étoit un homme du permier mérice. Et entre supret daqued Anaibal se retira aprês tree forti de la Gour et Anticobat, pour se faure viere forti de la Gour et Anticobat, pour se faure un present daqued Anaibal se retira aprês tree forti de la Gour et Anticobat, pour se faure un present daqued anaibal se retira aprês tree forti de la Gour et Anticobat, pour se faure que de la commence des persécutions des Romains. Ce grand Capi-taine, qui s'étoit d'abord retiré dans l'Isle de Créte, sçachant que Prusias étoit un Prince fort ambitieux & tort remuant, lui infpira le deffein har-di de faire la guerre anx Romains, de rompre la rule en ufage, & la trouva plus puissante & lui-même en quelques endroits de son Histoire.

plus efficace que la force: Annibal la lui fuggéra. le ne fçai fi on s'en moqueroit en ce tems-ci; mais je la trouve très-bonne & d'un tour nouveau. Il fit remplir des pots de terre de toutes fortes de serpens, avec ordre d'approcher les vaisseaux ennemis & d'y jetter bon nombre de ces pots. Dans un moment tous ces vaissenux se trouvérent remplis de ces serpens, dont la vie n'est pas fort agréable; & comme les équipages ne s'attendoient pas de recevoir de tels hôtes dans leurs bords, ils furent faisis & fort consternez. Le vaisseau d'Eumenés faillit à être pris, c'étoit à celui-là qu'on en vouloit principalement. On peut bien juger qu'il sut servi de ces pots en abondance. Je connois trois autres firatsgemes de pots dans l'Histoire, & un dans l'Ecriture. Je veux finir par un bon coup de Prulias , & que bien des Généraux ont fait avant ou après lui Ce Prince siant remporté une grande victoire für Attalus, entra dans Pergame, ville celebre, où ll y avoit nne Bibliotheque qui ne le cédoit à sucune sutre du monde, puisqu'il y avoit deux assume autre to montale, pumple i 2 the trease cera mille rolumes, au rapport de Plutarque. Ajourez a ceta un Temple fisperio Extrés-riche, od corit la flatus d'Efculpe faite pur Phylomachus, finneux Sculpteur. Prufuss pour fib bien-reune fut adorre le Dieu de la Médecine, le parfuma avec profution, de le reput de l'odeur d'une foole de viclimes qui un l'eut pris pour un dévot de ce Dieu ? Et certes il fit voir qu'il l'aimoit besseoup: car à peine fut-il forti de son Temple pour retourner à son camp, qu'il rentra le lendemsin de cette fête dans la ville bien accompagné, & en fit piller tous les Temples & enlever tous les simulacres des Dieux, hors ceux de bois, qui n'étoient bons qu'à brûler; au lieu que les autres étoient bons à fondre pour en faire de la monnoie. Quant à Elculape, il chargea lui-même fur fes épaules fa sistue qu'il avoit invoquee & encensee le jour d'suparavant. Il falloit qu'elle sut petite & enrichie de pierreries : car si elle n'est one mare a geerre dax sommans, de fompter period e rentredu on prierces; cale sie de cetta difficiel de cette repulser on forest pas la brevanter. Il et de digue de fas spulses. Polybe fa filche for for debund battu par terre. Il me de rebota par, firsteafment , & parle durement de Filchion de ce il voulte teares il farrouse e ha la forest pa plass Prierce I del quelle eff de nimera de fam noman de prierce de la forest de la forest de la forest par plass Prierce I del quelle eff de nimera de fam noman de navale. Il doons non grande batalle, qu'il gegan qui référe contre ceux qui pilent & profinent de la mandre de monde la plus compilere. Unite : l'emple de des Diesse; de moupe de ce Dure.

# HISTOIRE DE POLYBE,

rent abandonnez aux vainqueurs. Par-là il délivra d'une grande crainte les villes de l'Héléfonn, & apprit aux Barbares de l'Europe à ne point hazarder fi facilement de paffer en Afie. En Gréce & en Afie el étoir l'état des affaires. En Italie après la bataille de Cannes la plupart des peuples se jettoient dans le parti d'Annibal, comme nous avons dit dans le Livre précédent. Finissons ici celui-ci, puisqu'i ne nous refte plus rien à dire des événemens arrivez dans la cent quarantéme olympiade. Dans le Livre suivant après avoir rappellé en peu de mots ce que nous avons acontré dans celui-ci, nous parierons de la forme de la République Romaine, s'élon ce que nous avons promis autrectois.

Fin du cinquieme Tome,



A011442234





